

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

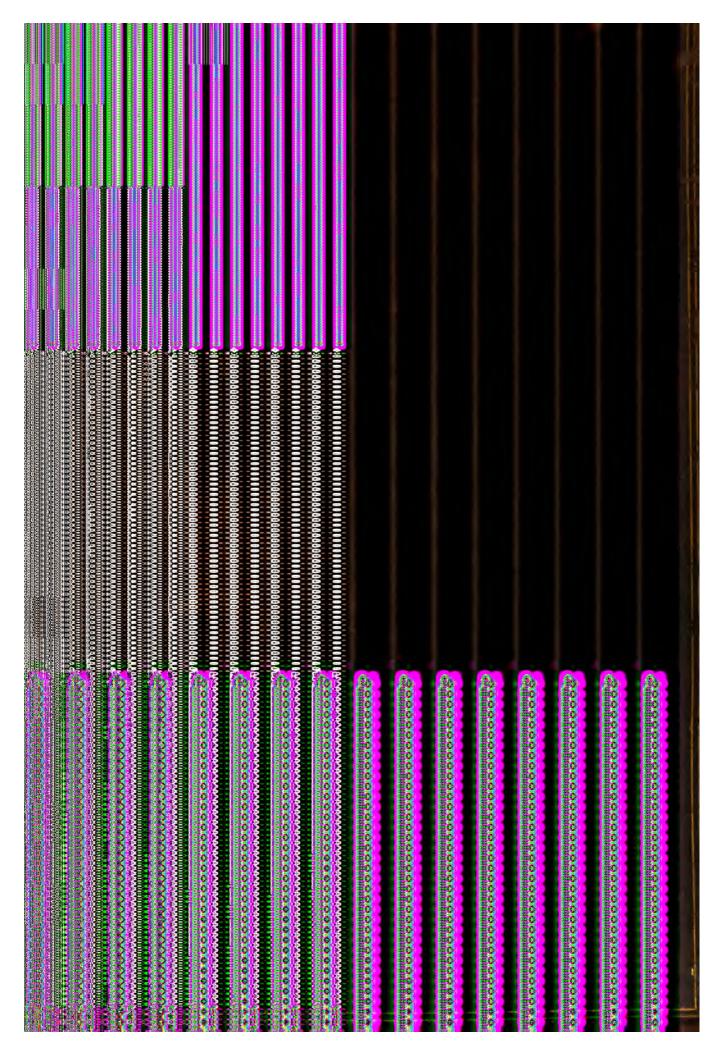



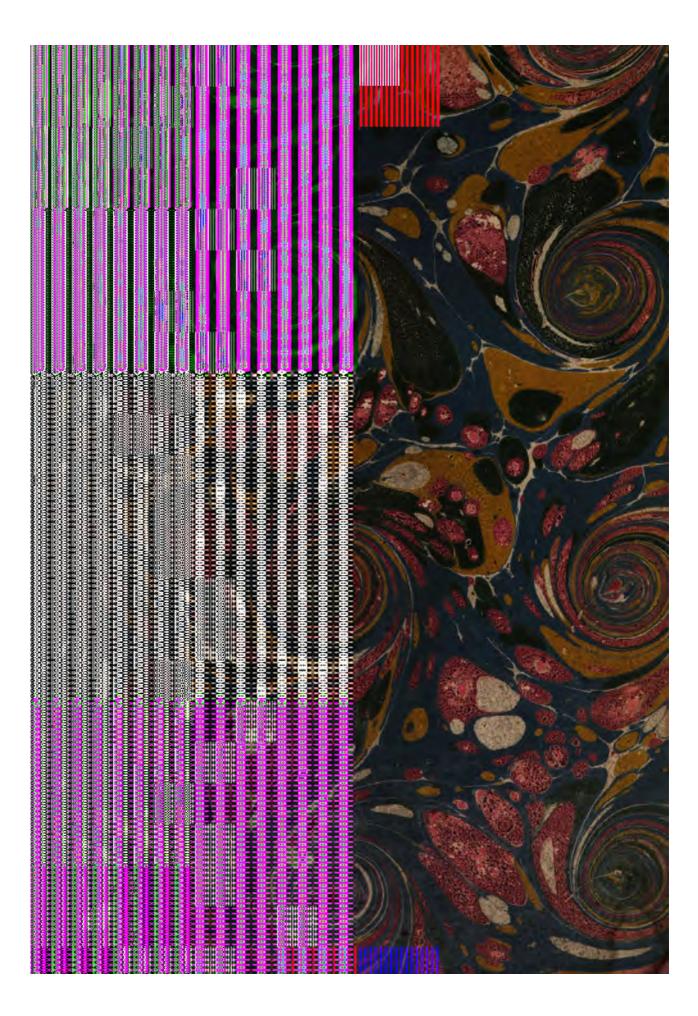

|   | • | ·   |   |          |   |
|---|---|-----|---|----------|---|
| • |   |     |   | •        | • |
|   |   |     | • |          |   |
| 1 |   |     |   |          |   |
|   |   |     |   |          |   |
|   |   |     |   |          |   |
| ` |   |     |   |          |   |
|   |   | •   |   |          |   |
|   |   | , . |   |          | · |
|   |   |     |   | · .<br>• | , |
|   |   |     |   |          |   |
|   |   |     |   |          |   |
|   |   |     |   | ·        |   |
|   |   |     |   |          |   |

.

.

•

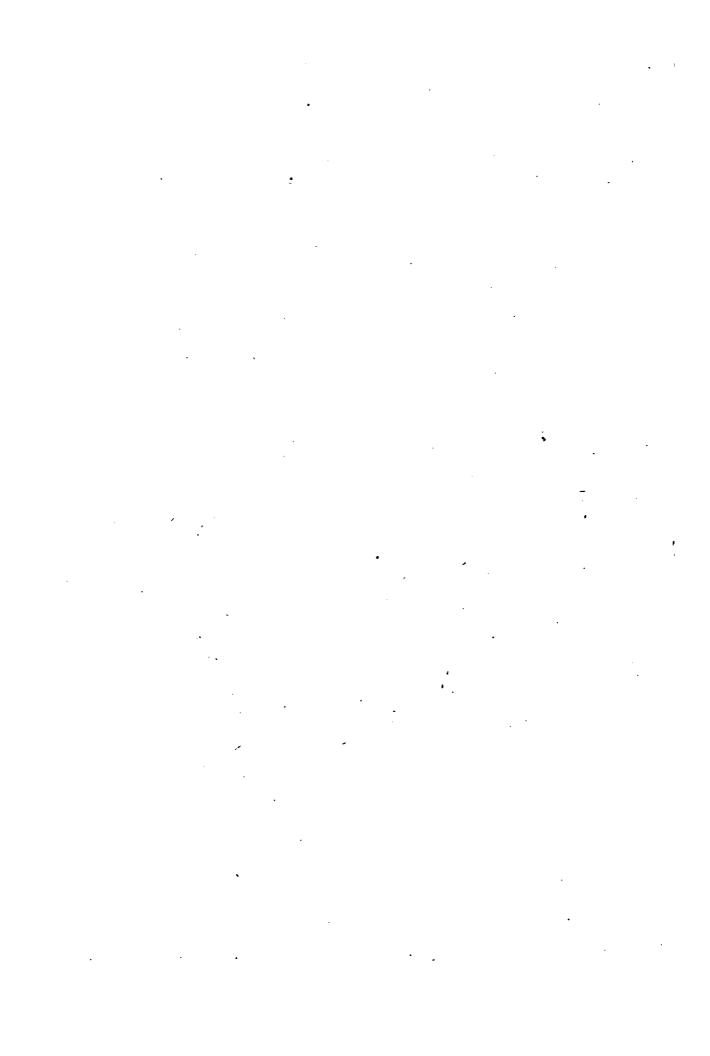



IÈRES

pire & dans les Mémoires

PES INSCRIPTIONS ET depuis le Volume XXXIV,

NTE - QUATRIÈME.



ARIS,

FALE EXÉCUTIVE DU LOUVRE.

XCIII.





. toute la terre, armé d'une flèche. Sams manger. Mém. Vol. XXXV, 565.

ABAS, fils de Lyncée, père de Talaüs. Mém. Vol. XXXVII, 97.

ABBAR, juge de Tyr sous les rois Babyloniens. Mem. Vol. XXXVIII, 126.

ABBASSIDES. Voyez ABUL-ABBAS - SAFFAH.

ABDALONYME. Par quel événement il parvint au trône de Sidon, du sein de l'indigence. Plutarque l'appelle Alynomus, & place la scène de cette histoire à Paphos. Mém. Vol. XXXIV, 269.

ABDAS, évêque, brûle un temple du feu, & est mis à mort. Mém. Vol. XXXVII, 682.

ABDASTARTE, roi de Tyr, est tué dans une embuscade. Mém. Vol. XXXVIII, 76. Supposition sans fondement de Scaliger au sujet de ce prince. Ibid. 97.

ABDERE, villede Thrace; d'où elle tiroit son nom. — Elle reçoit une colonie de Claroméniens.— Est repeuplée par les Teïens. Mém. Vol. XXXIX, 211.

ABDÉRUS, jeune Locrien d'Opunte, aimé d'Hercule, & qui fut déchiré par les cavales de Diomède. Mém. Vol. XXXIX, 211. ...

ABD-SHEMS, furnommé Saba, arrière - petit - fils de Joktan, fonde la ville de Saba. Mém. Vol. XXXIV, 225.

ABEL offre à Dieu les prémices de ses troupeaux. — Si ce fut

un sacrifice sanglant. Mêm. Vol. XXXVIII, 4.
ABI-AMU. Voyez Oxus.
ABIBAL, roi de Tyr. Ce que ce

nom signifie. - Conjecture sur l'époque de ce prince Mem. Vol. XXXVIII, 89.

ABILA. V. LEUCAS en Call-Syrie. ABOLITION. Voyez LETTRES d'abolition.

ABOLLA, vêtement militaire dont la forme n'est expliquée nulle part. - Il semble que c'étoit un habit de parure. Mém. Vol. XXXIX, 524.

ABRAHAM. Epoque de sa naissance. Mém. Vol. XXXVI, 34; de son retour de l'Egypte dans le pays de Canaan. Ibid. 37. Si c'est à son sacrifice qu'il faut rapporter l'usage des victimes humaines. Mém. Vol. XXXVIII, 17. S'il est le Cronos des Phéniciens. — Il n'a point eu le nom d'Ifraël. *Ibid*. 18.

ABRINGÆ. Voyez AVRANCHES. ABRINCATUI, peuples de la cité d'Avranches. Mém. Vol. XLI, 576.

ABU-BEKR succède à Mahomet sous le titre de calife. Mém. Vol. XXXVIII, 158. Sa mort. Ibid. 159.

ABU-GIAFAR ALMANSOR, calife Abbasside, bâtit la ville de Bagdad, & en fait la capitale des Musulmans. Mém. Vol. XXXVIII, 162.

ABUL-ABBAS-SAFFAH, le premier des Abbassides, parvient au trône. - Il transfère le siège du califat à Cufah dans l'Irak

Babylonienne. Mémoires, Vol. XXXVIII, 161 & 162.

ACADÉMIE d'Athènes. Fondée par Socrate, elle tiroit fon nom du lieu où Platon, son disciple & son successeur, donnoit ses lecons. Mém. Vol. XLI, 484; & Mém. Vol. XLIII, 132. Secte appelée la seconde Académie & ensuite la moyenne, fondée par Arcésslas. Mém. Vol. XLI, 487. En quoi elle différoit de la première. Mém. Vol. XLIII, 132. Carnéade devient le chef d'une nouvelle secte, à laquelle on donna le nom de troisième ou nouvelle Académie. Mém. Vol. XLI, 488; & Mém. Vol. XLIII, 132. Diogène-Laërce compte trois A cadémies, & Sextus-Empiricus en nomme cinq. Mém. Vol. XLIII, 131. Voyez ACADÉMIQUES.

ACADÉMIE des inscriptions & belles-lettres (L') reçoit la visite du prince héréditaire de Brunswick. Hift. Vol. XXXIV, 1. Est honorée de celle du roi de Danemarck. Hift. Volume XXXVI, 1; & de celle de l'Empereur sous le nom de comte de Falkenstein. Hist. Vol. XLII, 2. Le roi Louis XVI permet à l'Académie de lui présenter les Académiciens nouveliement recus, à chaque présentation des volumes de ses Mémoires. — Accorde à l'Académie des billets pour les spectacles de la Cour. Hift. Vol. XL, 3. L'Académie ne fait - imprimer dans son recueil que

les Mémoires de ses membres: exception en faveur de la chronologie des éclipses de Soleil & de Lune de M. Pingré. Hift. Vol. XLII, 78. Changemens arrivés dans la litte des Académiciens, depuis 1764 jusques & compris 1766. Hift. Vol. XXXIV, 3. Liste des Académiciens en 1766. Ibid. 5. Changemens arrivés dans cette liste, depuis 1767 jusques & compris 1769. Hift. Vol. XXXVI, 5. Liste des Académiciens en 1769. 16.6. Changemens arrivés dans cette lifte, depuis 1770 jusques & compris 1772. Hift. Velume XXXVIII, 3. Liste des Académiciens à la fin de l'année 1772. 16. 5. Changemens arrivés dans cette liste, depuis 1773 jusqu'à lafin de 1775. Hift. Vol. XL, 5. Liste des Académiciens à la fin de l'année 1775. Ib. 6. Changemens arrivés dans cette liste, depuis 1776, jusques & compris 1779. Hift. Vol. XLII, 4. Liste des Académiciens, à la fin de l'année 1779. Ibid. 6. Changement arrivé dans le secrétariat. Hist. Vol. XL, 2. Eloges des Académiciens morts depuis 1764 jusqu'en 1779. V. BEAU (M. Charles LE), DUPUY M.) & GARNIER ( M. l'Abbé ). Prix que l'Académie a distribués pendant les années 1764, 1765 & 1766. Hist. Vol. XXXIV, 2 & 3. Pondant les années 1767, 1768 & 1769. Hist. Vol. XXXVI, 4. Pendant les années 1770, 1771 & 1772.

4:

Hist. Vol. XXXVIII, 1 & suiv.
Pendant les années 1773, 1774 & 1775. Hist. Vol. XL, 3 & suiv. Pendant les années 1776, 1777, 1778 & 1779. Hist. Vol. XLII, 2 & suiv. La distribution du prix annuel fondé par M. le comte DE CAYLUS, est remise à deux ans, à cause de la diminution de la rente. Hist. Vol. XL, 4. Médailles, inscriptions & devises saites par l'Académie. V. MÉDAILLES, INSCRIPTIONS & DEVISES.

ACADÉMIQUES, secte de philosophes, dont le propre étoit d'exposer le pour & le contre, sans rien décider. Mém. Vol. XLI, 484. Leur objet :en disputant, étoit de détruire l'erreur, sans néanmoins démontrer politivement la fausseté des propositions qu'ils combattoient. — On les a accusés malà propos de tout nier & de renoncer à toute sorte de sciences. Ibid. 491. Mémoire de M. GAUTIER DE SIBERT, dans lequel il examine s'il y a véritablement de la différence entre la doctrine des philosophes académiques & celle des phiiosophes sceptiques, c'est - àdire, si être Académique ou être Sceptique est une même chose.- Les Sceptiques ne reconnoissoient aucune vérité. Mém. Val. XLIII, 131. Socrate & Platon, fondateurs de l'Académie, n'affirment rien. — Arcéulas, chef de la seconde Académie, introduit la suspension du

jugement comme une disposition avantageuse pour éviter l'erreur, & non pas comme la : dernière fin de la philosophie.— . Carnéade, chef de la troisième ou nouvelle A cadémie, quoique zélé défenseur de la suspension du jugement, enseigne publi-: quement qu'il y a des vérités, mais qu'il est difficile de les voir avec certitude; admet des choses probables qui doivent faire la règle de conduite du fage. Ibid. 1 3 2. Selon Cicéron, disciples d'Arcésilas : & de Carnéade soutenoient que tout est incompréhensible. -Cette proposition ell vraie dans le système des philosophes académiques, & d'un grand nombre d'autres philosophes qui étoient persuadés que les sens étoient incapables de juger de la vérité des choses qui sont hors de nous, 133. Par-là, ils ne vouloient pas dire que la nature des choses fût incompréhenfible par elle même.-Prépondérance de l'autorité de Ciceron au sujet de la dostrine des philosophes académiques, 134. Ils ne disoient ni ne croyoient qu'il n'y eût rien de vrai. — Se régloient par la probabilité, au défaut de l'évidence, dans l'ulage de la vie, 135. En matière de science, ils ne se conduisoient que par démonstration. — Conformité de cette doctrine avec celle de S.' Augustin, 136. Il les regardoit comme les seuls qui meritassent de porter le titre de

philosophes, parce que leurs principes les mettoient sur la voie des principales vérités. Mém. Vol. XIIII, 137. Ses livres contra Academicos, seroient mieux intitulés de Academicis, puisqu'ils ne sont pas réellement contre ces philosophes; analyse decet ouvrage, qui prouve qu'il ne les confondoit pas avec les Sceptiques. Ibid. 137 & suiv. Examen critique du sentiment contraire de Sénèque, 140; d'Aulugelle, 141. Arrien cherche plutôt à ridiculiser les phi-combattre. — N'entend pastrop leurs sentimens fur le jugement des sens, 142. Sectus-Empiricus, pour relever son parti, & le laver du reproche d'inaction, entreprend d'assimiler les Pyrrhoniens ou Sceptiques aux philosophes académiques, 144. ronde fon opinion fur cing ou six propositions attribuées à Arcéfilas & à Carnéade; foutient que ceux qui avancent que les Sceptiques rejettent les apparences, n'entendent pas leur manière de philosopher. — S'efforce de les tirer de la classe des philosophes négatifs pour les rapprocher des Académiques. - Le doute de ceux ci n'alloit pas jusqu'au point de ne rien affirmer; & le témoignage que leur rend Cicéron à cet égard, s'accorde très-bien avec la doctrine d'Arcésilas & de Carnéade, 146. Exposition du système d'Arcélilas. - Rapports de la doc-

trine avec celle de Socrate & de Platon, 147 & Juiv. Excellence de la morale de Carnéade. — Comment doit être entendu ce qu'il dit du souverain bien, 150. Il paroît que c'étoit la coutume générale des philosophes académiques, de découvrir leurs vrais sentimens aux amis & aux disciples avec lesquels ils avoient vécu júlyu'à la vieillesse, 149. En quoi ils différoient principalement des autres sectes. - lis tenoient un juste milieu entre les dogmatistes positifs & les. dogmatistes négatifs, 153. Cette fecte jouissoit d'une confidération générale parmi les autres; cependant elle fut peu nombreuse, parce qu'elle exigeoit beaucoup d'érudition & d'élo-. quence, 155. Pourquoi, selon Arcélilas, on ne voyoit jamais revenir à l'école académique ceux qui s'en étoient retirés, 1 5.6.

ACASTE, un des Argonautes, célèbre des jeux funébres en l'honneur de son père. Hist. Vol. XXXVIII, 33.

ACCARON, ou ÉCRON, capitale d'une des cinq satrapies des Philistins.- Son dieu Béelzébub.

— Scaliger prétend que les Juiss lui avoient donné ce nom par mépris, & que ses adorateurs l'appeloient Baalzebahhim.—Ce que ces deux noms signifient. Mém. Vol. XXXIV, 336.

ACCARON Voy. PTOLÉMAIS. ACCENSUS. Voy. CENTURION. ACCO. Voy. PTOLÉMAIS. ACCORDS. Conjectures sur lour introduction dans la mulique des anciens; par M. DE CHA-BANON. Mém. Vol. XXXV, 360. Voyez Musique...

ACCUSATEUR. Récompenses accordées aux acculateurs du crime de brigue chez les Romains. Mémoires, Vol. XXXIX,

ACÉ, ville maritime de Phénicie, appelée ensuite Prolémais. Além. Vol. XXXVIII, 118; & Mém. Vol. XLII, 51.

ACERBA. Voyez SICHARBAS.

ACESTOR, fils d'Éphippus, tué par Hercule. - Autre personnage du même nom dans Callimaque. Mém. Vol. XXXIX, 243.

ACHANA, ville d'Arabie, où David fit construire une flotte, doit être la même qu'Elath. Miém. Val. XXXVIII, 90.

▲ C H E, plante particulièrement consacrée aux Dieux infernaux. . — Elle étoit employée dans les festins & les jeux funèbres. — Proverbe grec auquel elle a donné lieu. - La couronne des jeux Néméens étoit d'acheverd; & celle des jeux Isthmiques, d'ache sec. - Ache, venu naturellement à la poupe d'un vaisseau d'Antigone, lui fait donner le nom d'Isthmien. - Préjugé des Corinthiens sur . l'ache, détruit par Timoléon. Hist. Vol. XXXVIII, 38.

ACHEENS du Bosphore (Les) descendoient d'une peuplade venue d'Orchomène en Béotie.

Mem. Vol. XXXV., 512. Leur férocité. Ibid. 513.

ACHÉMÈNES, tige des rois dé Perse dans Herodote. - Son origine dans Platon. Mém. Vol. XL, 398 & 512. Nourri par un aigle, suivant Ælien. Ibid. 398, note (m). Etymologie de son nom, 512.

ACHILLE célèbre des jeux dans l'île de Leucé. — Sa sépulture & son temple dans cette fle. Mém. Vol. XXXV, 528. Ce. que ce temple avoit de merveilleux. Ibid. 529.

ACHILON. Voyez PTOLEMAIS, ACHZIB ou Ecdippe, ville de Phénicie; la polition. - Aujourd'hui Zib. Mém. Volume XXXIV, 306. ACLIDES. Voyez JAVELOT.

ACON. Voyez PTOLÉMAIS.

ACROBOLISTES, nom commun à toutes les troupes qui combattoient de loin. Mém. Vol. XLI, 279.

ACROPOLIS, pointe de l'ancienne Byzance. Mém. Vol. XXXV. 748.

ACROSTOLION, ornement qui terminoit la proue des vaisseaux. Mém. Vol. XXXVIII, 590.

ACROTHOO, ville située sur le mont Athos; remarque critique sur l'époque de sa fondation. Mem. Vol. XLII, 377.

ACTA diurna. Ces journaux étoient de deux sortes; les alla senatûs, & les acta urbis populique. — En quoi ils différoient des annules. Mém. Vol. XLI. Gi, note (m).

ACT-ERMAN. Voyez HER-MONACTE.

ACTES. Réflexions sur la lesture des anciens actes, & sur la nécessité de consulter les originaux; par M. BONAMY. Mém. Vol. XXXV, 758. Les abréviations en rendent la lecture difficile. Ibid, 759. Elles . n'étoient pas arbitraires depuis le XII. fiècle jusqu'au XV.,, 760 & 764. Ce n'est que vers les XV. & XVI. siècles que les abrégés ont été confondus & inventés à volonté par les copistes, 760. Abréviations appelces Sigla, 762. Leur différence d'avec les notes Tironiennes, 763. On les retrouve dans les premiers livres imprimés. - Utilité dont ils peuvent être pour faciliter la lecture des manuscrits. - Abréviations mal déchiffrées dans Du Cange, 764. Attention que demandent les sigles dans la lecture des cartulaires. — Les noms propres d'hommes & de lieux n'y sont souvent désignés que par la lettre initiale; remarques à ce sujet, 766 & 767. Les actes ne commencent point par l'invocation de la Sainte - Trinité avant les rois Carlovingiens. Hift. Vol. XXXIV, 181. Exemple d'un acte vrai & dans la forme la plus authentique, dont la date est évidemment fausse. Mém. Vol. XLIII, 531.

ACTIN, fils du Soleil, bâtit la ville d'Héliopolis. Mém. Vol. XXXIV, 489, note (c).

ACTION judiciaire. Quatre manières usitées chez les Romains d'en faire la production. Mém. Vol. XXXIX, 320. Action Publicienne; ce que c'étoit. -Sa formule. Mém. Vol. XLI, 73, note (1), & 116. Quel étoit l'objet de l'action rescisoire ou quasi-Publicienne. Ibid. 73, note (2), & 116. Remarques critiques de M. BOUCHAUD, sur l'époque à laquelle ces deux actions ont été introduites, 73, note (1). & 116. L'action Servienne étoit donnée à celui qui avoit affermé un bien de campagne; son objet, 73, note (3). Quel en étoit l'auteur, 74. Ce que c'étoit que l'action quasi-Servienne ou hypothécaire, 74, note (4).

ACTISANE se rend maître de l'Égypte sur Amasis. — Comment il punissoit le vol. Mém.

Vol. XL, 55.

ACTIUM, lieu célèbre par la victoire remportée par Auguste sur Marc-Antoine. — Sa position. Mém. Vol. XXXVIII,

140.

ACTUAIRES, les plus décriés des commis des vivres. — Il y en avoit un dans chaque légion. Mém. Vol. XLI, 176. Leurs fonctions. — Deux sortes de commis de l'actuaire faisoient la distribution; les prapositi pissorum, & les diadota. — Ils pouvoient trafiquer avec les soldats, & leur avancer seur ration en argent. Ibid. 177.

Leurs malversations, 178. Le produit de leurs pilleries leur donnoit un rang considérable,

ADALBERT, comte de Habspourg, bilayeul de l'empereur Rodolphe I." Charte qui prouve qu'il étoit fils de Werner, comte du même nom; avec une dissertation historique & critique, par M. le baron de ZUR-LAUBEN. Mém. Vol. XXXV, 677, 691 & 698.

ADALBERT, comte de Bamberg, chasse de toutes leurs terres les fils d'Eberard, avec leur mère & leur oncle Rodolphe, évêque de Wirzbourg. - Louis IV, roi de Germanie, lui fait trancher la tête pour le punir de la rébellion. Hift. Vol. XXXVI, 161.

ADALOAD, roi des Lombards, devient intensé & est déposé. Mém. Vol. XXXV, 798.

ADANA (Le Pachalik d') contient à peu-près l'étendue de l'ancienne Citicia campestris. Mém. Vol. XXXVII, 362, Voyez ANTIOCHE sur le Sarus.

ADANUS, fils du Ciel & de la Terre. Mém. Volume XXXV,

ADDIRES, grands dieux de Carthage, Mem. Vol. XXXVIII,

ADEN, ville de l'Arabie heureuse. Mém. Vol. XLII, 42,

ADERBAD-MAHRESPAND, prophète Parse, trentième descendant de Zoroastre; en quel temps ił vivoit. Mém. Vol. XXXVII, 726. Il est auteur du Patet. -

Ne peut l'être des livres Zends. Mém. Vol. XXXVIII, 185. Il instruisoit les Parses en parsi mêlé de pehlvi, 186. Voyez MAHRESPAND.

ADHED-LEDIN-ILLAH, onzième & dernier calife Fathimite; sa mort. Mém. Volume XXXVIII, 164.

ADIATORIX, de la race des tétrarques de Galatie, est établi roi d'Héraclée par Marc-Antoine. - Il tombe au pouvoir d'Auguste, qui le fait mourir avec un de les enfans. Hist. Vol. XLII, 50.

ADOD, divinité Phénicienne citée par Sanchoniaton; conjecture de M. l'abbé MIGNOT à son sujet. Mémoires, Volume

XXXVI, 83.

ADONIS, fils de Cinyras & de Smyrna, est aimé de Vénus. – Il est blessé par un sanglier sur le mont Liban. Mémoires, Vol. XXXVIII., 85. Cérémonies de ses mystères chez les Phéniciens où il étoit adoré. Ibid. 56. Sa fête s'y célébroit dans le même temps & avec le même rit que celle d'Osfris en Egypte. — En Phénicie, on y joignoit au phallus le mullos, dont on ne voit aucun vestige en Egypte, 57. Les femmes de Byblos, qui dans le deuil d'Adonis vouloient épargner leur chevelure, étoient obligées de se prostituer un jour entier aux étrangers, 58. Son nom signifie le Seigneur, & le trouve en plusieurs langues -

dans les pays que les Phéniciens ont parcourus. Mémoires, Vol. XXXV, 105, note(x). Pourquoi ils l'appeloient aussi Gingras. Mém. Vol. XXXVI, 110. Ce Dieu est le même que Thannus. Voyez THAMNUS. L'Ecriture lui donne le nom de Mort. Ibid. 49.

ADONIS, fleuve situé à quesque distance au nord du Lixus. Mém. Vol. XLII, 378.

ADOPTION, Plusieurs villes Grecques adoptèrent quelquefois des personnes distinguées par leur mérite ou par leur naissance, & cette adoption étoit accompagnée de bienfaits; exemples à ce sujet. Mémoites, Vol. XXXVII, 404. L'adoption se faisoit, chez les Romains, devant le préteur, par trois ventes simulées; formalités qui s'y observoient. Mém. Volume XLI, 43 & Suiv.

ADORARE, synonime d'agere chez les anciens. Mém. Vol.

XLI, 91.

ADORATION. La première & la plus ancienne espèce d'adoration, consistoit à porter la main droite à la bouche. Mém. Vol. XXXVI, 89. Usages particuliers des Grecs, des Romains & des Gaulois dans cette pratique, qui subsiste encore chez les chrétiens de Syrie. Ibid. 89 & 90. Autres signes extérieurs de cet acte religieux chez les Phéniciens, les Grecs & les Romains, 91 & 402.

ADRASTE, roi d'Argos. Mém. Tome XLIV.

Vol. XXXVII, 97. Il fut l'un des sept chefs qui assiégèrent Thebes. — Il institue les jeux Néméens. Hist. Vol. XXXVIII,

ADRASTÉE, fontaine près du temple de Jupiter Néméen, à Némée; d'où esse tiroit son nom. Hift. vol. XXXVIII, 31.

ADRASTÉES, jeux qui se célébroient à Sicyone en l'honneur d'Apollon. — Ils étoient appelés aussi petites Pythiennes. Hist. Vol. XXXVIII, 35.

ADRESTES, peuple de l'Inde, dont Pline & Cellarius ne font pas mention. Histoire, Volume

XXXIV, 88.

ADRIEN, pape. Sa mort. Mém. Vol. XXXIX, 628.

ADRIEN, empereur. Voyez . HADRIEN.

ADSEPTA Coptica; ce que c'étoit. Hist. Val. XXXIV, 51.

ADULTÈRE puni par le feu chez les Phéniciens. Mém. Vol. XL, 60. Peine de l'adultère chez les Egyptiens. Ibid. 61.

Æ A, ville de Colchide, fondée par Sésostris. — Sa position. Mém. Vol. XXXV, 505. Elle étoit'célèbre par les aventures de Médée. — Ses productions. Ibid. 506.

ÆDÉMON, affranchi de Ptolémée, soulève la Mauritanie. Hist. Vol. XXXVIII, 105.

ÆDIS est employé également chez les anciens, pour les édifices facrés & profanes. — Diverses étymologies de ce mot. Mém. Vol. XLII, 153.

\*EDITUUS, terme qui répond à celui de néocore chez les Grecs. — Il ne doit pas être confondu avec celui d'Ædilis. Mém. Vol. XLII, 155.

ÆGES. Voyez EDESSE.

\*\*EGIPODES\*, ou hommes à pieds de chêvre, peuples regardés comme fabuleux par Hérodote.

— Leur nom pris au figuré, défigne des peuples légers à la courte. Mém. Vol. XXXV, 557. Conjectures de M. DE Guignes fur leur position. Ibid. 558.

ÆMILIUS PAULUS (L.) fait abattre les temples d'Iss & de Sérapis à Rome; fermeté qu'il témoigna dans cette occasion. Hist. Vol. XXXIV, 116.

A NÉSIDÈME renouvelle, à Alexandrie, la secte des Pyrrhoniens. Mém. Vol. XLIII, 144.

ÆNIANDUS, ville de Cilicie. Antiochus Epiphane lui donne le nom d'Epiphanée. Mém. Vol. XXXV, 610.

ÆORPATES. Voyez AMAZONES. ÆSAR, dieu créateur de l'univers chez les Etrusques. — Il n'avoit aucune statue dans leurs temples. — Conjecture sur l'étymologie de son nom. Mém. Vol. XXXVIII, 44.

ÆTOLUS, fils de Mars. Mém. Vol. XL, 86.

AFERGANS, (Les) un des livres zends. — Pourquoi il est ainsi nommé. Mém. Vol. XXXVIII, 223.

AFFICHES; ulages qu'en faisoient

les anciens. — Ils foignoient des tableaux aux affiches des spectacles. Mém. Vol. XXXIX, 290.

AFFRANCHISSEMENT, AFFRANCHIS. Trois principales manières d'affranchir usitées chez les Romains. — L'affranchissement per vindictam se faisoit devant le magistrat. Mém. Vol. XXXVII, 313. Voyez VINDI-CIUS. Ses formalités. — Affranchillement par le cens. — Celui par testament, étoit autorisé par la loi des douze Tables. Ibid. 314. Les esclaves affranchis par testament, étoient appelés charonitæ & orcini. Hist. Vol. XL, 70. L'esclave qui avoit découvert le meurtrier de son maître, étoit déclaré libre par le préteur. L'entrée dans la milice ou dans le clergé, du consentement du maître, procuroit l'affranchissement. — Les loix impériales accordèrent la liberté aux esclaves dans plusieurs autres cas. Mémoires, Vol. XXXVII, 315. On la donnoit quelquefois en récompense d'une action utile à la république; exemples à ce sujet. — Loi de l'empereur Claude, qui déclare libres les esclaves abandonnés par leurs maîtres pour cause de maladie. Ibid. 316. Enfans vendus par leurs pères, rendus libres par la loi de Théodose. - La fécondité des femmes esclaves leur procuroit la liberté. — On devenoit libre quand par la volonté du testateur ou le con-

Loix faites pour en réprimer la facilité, principalement sous Auguste. — Epoques de la loi Fusia Caninia, & de la loi Ælia Sentia. — Caules légitimes d'affranchissement; par qui elles devoient être jugées, 320. — Il y avoit plusieurs cas où un esclave n'étoit pas susceptible de recevoir la liberté; loix à ce sujet, 321. Exclusion prononcée contre les esclaves chrétiens pendant les perfécutions. — Édit de Dioclétien & de Galère à ce sujet, diversement interprété. — Règlemens sur le nombre des elclaves auxquels on pouvoit donner la liberté par testament, 322. Manière singulière d'y parvenir. — Les affranchis ne pouvoient être mis à la quellion. — Loix de Jultinien sur les affranchissemens, 323. Il y avoit trois états différens d'affranchis; leurs priviléges. — Ceux qui avoient été dédititii, n'avoient que la liberté sans aucun autre avantage, 324. Voyez ESCLAVES. Privilége particulier des affranchis des sénateurs, 329. Justinien accorde à tous le droit de citoyens Romains, 323 & 324. Les nouveaux affranchis se rasoient les cheveux & se couvroient la tête du pileus dans le temple de la Déesse Féronia. 3 24. Formule usitée dans cette occasion, 325; Mém. Volume XXXIX, 583, & Hift. Vol. XL, 120. Formule de l'affranchissement suivant la loi Salique.

11

Hift. Vol. XXXVI, 184. Les maîtres, en affranchissant leurs esclaves, se réservoient souvent quelques-unes de leurs journées de travail, auxquelles ceux-ci s'engageoient par un serment qu'ils renouveloient après avoir teçu leur liberté. Mém. Volume XLI, 52. Les affranchis augmentoient leur nom, du nom & du prénom de leur maître. Mém. Vol. XXXVII, 325; & Mém. Vol. XXXIX, 376. Ceux des villes municipales prenoient le nom des villes où ils avoient reçu la liberté. — Distribués dans les tribus de Rome, ils en fortent & y rentrent plulieurs fois. Mémoires, Volume XXXVII, 325. Les affranchis n'étoient employés qu'au service des flottes. — On n'enrôloit que ceux qui avoient des enfans. Mém. Volume XXXV, 206. En quel temps on commença à les admettre dans les légions. Ibid. 207; & Mém. Vol. XXXVII, 330. La qua-lité de soldat n'esfaçoit pas entièrement la trace de leur origine. Mém. Vol. XXXV, 207. L'affranchi n'avoit pas le droit de disposer de ses biens, comme ceux qui étoient nés libres. Mém. Vol. XXXVII, 326; Mém. Vol. XXXIX, 374; & Mém. Vol. XLI, 76, note (8). Il ne pouvoit épouser la veuve de son patron. Mém. Volume XXXVII, 329. L'ingratitude le faisoit retomber dans l'esclavage. Ibid. 327 & 329; même

lorsqu'il étoit engagé dans la milice. Mém. Vol. XXXV, 208. Règlèmens divers des empereurs sur les devoirs des affranchis envers leurs patrons. Mém. Vol. XXXVII, 327. Il leur étoit défendu de les traduire en justice. Ibid. 328. Exception à cette règle, 329. Les affranchis écoient spécialement soumis à la justice des églises. Mém. Vol. XXXIX, 582. Ceux qui étoient attachés au service de l'église, ne pouvoient le quitter sans perdre leur liberté. — Le dernier ouvrage qui fasse règle au sujet de l'esclavage & des affranchissemens, est l'abrégé des loix de Léon & de Constantin; précis de ces loix. Mém. Vol. XXXVII, 329. Cet ordre d'hommes produilit des personnages de mérite, dont l'amitié flattoit les plus grands seigneurs de Rome; exemples de Térence & de Tiron. Ibid. 330 & 331. Ils parviennent aux grandes dignités fous les empereurs. — Abusent du credit de leur maître. -Leur luxe scandaleux. — Démétrius, affranchi de Pompée, laisse une succession de douze millions de notre monnoie, 3 3 2. Faste insolent de Ménas. -L'empire de Claude fut celui des affranchis, 333. Il élève le premier le fils d'un affranchi à la dignité de sénateur, 337. Narcisse & Pallas, honorés de places éminentes, pillent trésor impérial, 334

Pouvoir sans bornes des affranchis sous Galba. — Trajan les fait rentrer dans leur état naturel, 335. Il est imité par plusieurs de ses successeurs. Les affranchis reprennent faveur fous Commode. — Dioclétien parvient à l'empire, de l'état d'affranchi. — Elévation d'Eutrope, eunuque & affranchi sous Arcadius, 336. Loix sur les alliances des affranchis, & leur révocation. — Ils obtiennent la permission de porter l'anneau d'or, 338; & leurs enfans la prétexte, 339.

AFRASIAB, nom qui a dû être commun à plusieurs rois du Touran. Mém. Vol. XXXVII, 716, note (d). Détails d'un combat entre Afrasiab, roi du Touran, & Noder, roi de l'Iran. Mém. Vol. XI.II. 226 & Guiv.

Mém. Vol. XLII, 336 & Suiv. AFRIQUE. Les côtes de l'Afrique ont été peuplées par les Phéniniciens, entr'autres la partie nommée par les Grecs Teimais, Mém. Vol. XXXIV, 173. Etat de l'Afrique propre ou proconsulaire, depuis la fin de la république Romaine jusqu'au règne de Tibère inclusivement. Mim. Vel. XXXIX, 552. Elle comprenoit la Zengitane & la Byzacène. — Fut gouvernée par un proconsul immédiatement après la ruine de Carthage. Ibid. 553. La plupart des proconsuls d'Afrique sous Tibère, sont connus soit par l'histoire, soit par les médailles, 554. Après la conquête de la Numidie par César,

la partie de l'Afrique où étoit fituée Carthage, fut nommée l'ancienne province; & la Numidie province nouvelle, 555.

AGAMEMNON fait le partage de fon royaume d'Argos, avant son départ pour le siège de Troie. Mém. Vol. XXXIX, 239.

AGAMISTES, secte de brahmes qui n'admet pas de dissérence de condition parmi les hommes, ni de cérémonies légales. Mém. Vol. XL, 207.

AGAPENOR, conducteur des Arcadiens au siège de Troie. Mém. Vol. XLII, 353.

AGARUS. Voyez SCYTHIE.

AGASONES. Voyez VALE 788 d'armée.

\*AGATHOCLE, tyran de Syracuse. Remarques critiques sur la série de ses successeurs. Hist. Vol. XXXIV, 95 & suiv.

AGATHOD EMON, esprit fabricateur du monde, le même que Cneph chez les Égyptiens.

Mém. Vol. XXXIV, 360 & 374; & Mém. Vol. XXXVI, 38, note (d). Voyez CNEPH.

AGATHYRSOS, fils d'Hercule.

Mém. Vol. XL, 524, note (c).

AGDUS, rocher sur les confins de la Phrygie, d'où Deucalion & Pyrrha prirent les pierres avec lesquelles ils réparèrent le genre humain. Mém. Vol. XLII, 389.

AGENS du prince. Voyez FRU-MENTAIRES.

AGÉRIUS, nom fréquemment donné au demandeur dans les formules judiciaires des Romains. Mém. Vol. XLI, 111.

AGÉSILAS, roi de Sparte, remporte une victoire figualée sur les Perses commandés par Tisfaphernes. Mém. Vol. XLI, 270. Il bat les Thébains à Coronée. Ibid. 272; & y est blessé, 273.

A'THTOPT'A, fête inconnue à Meurfius. — Conjecture fur son identité avec les fêtes Carnéonnes. Mém. Vol. XXXIX, 192.

AGILULPHE, duc de Turin, devient roi des Lombards par le choix de la nation & de Theudelinde leur reine. Mém. Vol. XXXV,792. Sa mort. Ibid. 798.

AGIS, roi de Lacédémone, gagne la bataille de Mantinée. Mém. Vol XLI, 264.

AGLAOPHON, peintre. Mém. Vol. XLIII, 202, note (d).
AGLAURE, fille de Cécrops, se dévoue pour sa patrie. — Les Athéniens lui élèvent un temple. — La fête Plyntérienne ne se célébroit pas en son honneur, comme le pense Hesychius, mais en celui de Minerve Aglaurienne. Mém. Vol. XXXIX,

AGNUS CASTUS. Vertu attribuée par les anciens à cet arbrisseau. Mém. Vol. XXXIX, 219.

AGONACE. Yoyez HEOMÔ.

AGONOTHÈTES, officiers qui présidoient aux jeux publics chez les Grecs. Mêm. Vol. XXXIX, 429 (note). Ils distribuoient les prixaux vainqueurs.

- Chaque temple avoit fon agonothète, *Mémoires*, *Volume* XXXVII, 409.

AGORANOME, magistrat chargé de la police des marchés à Athènes. Mém. Vol. XLII, 150.

AGOUBITES. Quand a commencé cette dynastie des califes. Mim. Vol. XXXVIII, 164.

AGRAMMÈS, roi des Gangarides; fon origine obscure. Hist. Vol. XXXIV, 86.

AGRAULIS, nymphe. Mémoires, Vol. XXXVIII, 21.

AGRAULO, fille de Cécrops & de la nymphe Agraulis. — On lui sacrifioit une victime humaine à Salamine. *Mémoires*, *Volume* XXXVIII, 21. Diphile, roi de Chypre, abolit cette coutume. *Ibid.* 22.

AGRÉDA. Voyez GRACCURIS.
AGRICULTURE, regardée par les
Romains comme l'apprentissage
de la guerre. Mém. Vol. XXXV,
247.

AGRIPPA (Marcus - Vipfanius). Mémoire de M. l'abbé LE BLOND, fur la vie & les médailles d'Agrippa, gendre d'Auguste. — Il étoit son ami & son confident intime. Hist. Vol. XL, 37. Pourquoi son nom est moins célèbre que celui de Mécène. Ibid. 38. Sa naissance obscure. — Il dissimuloit le nom de Vipsanius, 39. Élevé avec Octave, ils consultent ensemble le mathématicien Théogènes sur leur sort futur, 40, Octave sui consie l'admi-

nistration générale de la guerre. — Son premier confulat. — II foumet les Aquitains, Hiftoire, Volume XL, 42. Refuse les honneurs du triomphe. --Construit un port auquel il donne le nom de Portus Julius. Ibid. 43. Octave lui donne le commandement de sa flotte, 44. Le récompense d'une couronne rostrale & d'un étendart d'azur, après la défaite de Pompée, 45 & 50. Agrippa est créé édile; il signale sa munificence par un grand nombre d'ouvrages publics, 46. Ses largesses au peuple. — — Il chasse de Rome les mathématiciens ou astrologues, & les magiciens, 47. S'empare de Modon, & fait mourir Bogud, roi de Mauritanie, 48. Défait Nacidius & prend Corinthe. - Commande la flotte à Actium, & gagne la bataille. -Partage avec Mécène le gouvernement de l'Italie & la confiance d'Octave, 49. Il lui conseille d'abdiquer l'empire, 50. Son second consulat. — Il épouse d'abord Pomponia, ensuite Marcella, nièce d'Octave, 51. Préside aux jeux Actiaques. — Son troisième consulat marqué sur ses médailles. — Il ne fut pas consul une quatrième fois, comme l'ont cru quelques auteurs. — Il orne Rome d'édifices somptueux, 52. Magnificence du portique qu'il confacre à Neptune, sous le nom de portique

des Argonautes. - Médailles frappées à l'occasion de ces ouvrages, 53. Il fait bâtir le temple de Jupiter vengeur, appelé depuis Panthéon. -Dion donne lieu de douter qu'il l'ait élevé depuis les fondemens, 54. Il fait construire un théâtre à Athènes, des grands chemins dans les Gaules, & des bains à Nîmes, 55. Médailles frappées dans cette ville en son honneur, 55. Auguste malade sui remet son anneau, 57. Il obtient le gouvernement de Syrie, avec un pouvoir étendu sur tout l'Orient. — Mythilène lui décerne une statue, avec des titres fastueux. — Anthédon est rétablie par Hérode, sous le nom d'Agrippias, 58. Auguste l'établit préset de Rome, & lui fait épouser Julie sa fille. — Réponse de Mécène à Auguste, au sujet de ce mariage; erreur à laquelle elle a pu donner lieu. — Médailles qui représentent A grippa avec une couronne murale; pour quoi, 59. Il chasse les Germains des provinces de l'empire, soumet les Cantabres, & refuse les honneurs du triomphe, 60. La puissance tribunitienne lui est conférée pour cinq ans. — On veut attenter à sa vie. - Son second voyage en Syrie, confondu avec le premier par quelquesuns, 61. Il visite la Judée à l'instigation d'Hérode, & offre à Dieu une hécatombe à Jérusalem. — Dompte les habitans

du Bosphore, & les force de reconnoître pour roi Polémon, 63. Rétablit les privilèges des Juifs, 64. Est prorogé dans la puissance tribunitienne. — Il appaise la révolte de la Pannonie. - Sa mort, 65; & Hist. Vol. XXXVIII, 188. Auguste prononce son éloge funèbre, Hist. Vol. XL, 65. Sa sépulture. - Legs qu'il fait au peuple. – Honneurs rendus à la mémoire, 66. Ses enfans, 51, 60, 61 & 67. Son caractère, 40, 46, 52 & 68. Ses écrits, 68. Ses médailles en grand nombre, 38, 42, 49, 53, 56, 59 & 61.

A G

AGRIPPA (Hérode-Jule), roi de Judée. Mém. Vol. XXXVIII, 144. Il l'épuise par des dépenses excessives. - Fait célébrer des jeux somptueux à Béryte & à Césarée en l'honneur de Claude. Mém. Vol. XXXVIII, 145. Sa mort surnaturelle, 145 & 502. AGRIPPIAS. Voyez ANTHÉDON. AGRIPPINE, fille d'Agrippa, femme de Tibère, appelée

Vipsania dans Tacite, Hist. Vol. XL, 51.

AGRIPPINE, fille de Germanicus, femme de l'empereur Claude. Hist. Vol. XL, 43.

ARGON, fils de Ninus, tige des Héraclides qui ont régné à Sardes. Mém. Vol. XL, 430.

AGROTÈS ou AGRQUÉROS, l'un des dieux mortels des Phéniciens. - Ce que son nom signifie. - Il étoit appelé le plus grand des Dieux, & recevoit un culte particulier à Byblos. Mém. Vol. XXXIV, 252; & Mém. Vol. XXXVI, 15 & 56.

AGROUÉROS. Voyez AGROTÈS. AHMED BEN-THOLOUN, gouverneur de l'Egypte, s'en empare ainsi que de la Syrie sur les Arabes, & ne laisse au calife que l'honneurd'être nommé dans la prière publique & sur les monnoies. Mém. Vol. XXXVII, 477 & 478; & Mém. Vol. XXXVIII, 162. Produit considérable de l'Égypte de son temps. — Ses largesses envers les pauvres & les savans. Mém. Vol. XXXVII, 478. Sa mort. Mém. Vol. XXXVIII, 162.

AHRIMAN, ARIMANE, ARIMANIUS, rival d'Ormusd ou Oromaze, créé par le Temps sansbornes. Mém. Vol. XXXIV, 391; & Mém. Vol. XXXVII, 604. Ce que son nom signifie. Mem. Vol. XXXIX, 767. II est appelé Démon, & est auteur de tous maux. — Habite les ténèbres & ressemble aux ténèbres. - Les auteurs Grecs le font naître improprement des ténebres. Mem. Vol. XXXIV, 380; & Mém. Vol. XXXVII, 604. Portrait d'Abriman. Mém. Vol. XXXVII, 604. Son explication. Ibid. 605. Est-il par sa nature un être mauvais! Autorités alléguées par ceux qui soutiennent l'affirmative, 696 & suiv. C'est aussi la croyance actuelle des Perses. Vues qui ont pu engager Zoroastre à ne montrer le plus

fouvent.

DES

fouvent dans Ahriman que le père du crime, & le principe de toute corruption. Mém. V. XXXVII, 609. Pourquoi le témoignage des Mahométans, & même des docteurs Parles, sur les articles accessoires de la croyance des Parses, ne doit être admis qu'après un examen sévère. Ibid. 6 1 0 & 611. Les Parses n'appuient fur aucun de leurs anciens livres, ce qu'ils croient de la nature d'Ahriman. — Les livres Zends ne disent pas positivement qu'il soit essentiellement mauvais, ni qu'il se soit corrompu lui-même, 612. M. ANQUETIL conclut de la réunion de plusieurs passages de ces livres, que le fonds de son être étoit bon & que c'étoit par choix qu'il étoit devenu corrompu. — La conversion d'Ahriman à la fin des siècles, lui en fournit une nouvelle preuve, 613. Raisons qui lui donnent sieu de croire sa création antérieure à celle d'Ormusd, 616. M. l'abbé FOUCHER soutient que les livres Zends n'établissent pas qu'Ahriman soit sorti de Dieu par voie de création proprement dite. Mém. Vol. XXXIX, 768; qu'Ahriman y est représenté comme essentiellement mauvais, tant dans sa substance que dans ses facultés & ses dispositions. Ibid. 772. Ahriman crée des mauvais génies de différens ordres, & déclare la guerre à Ormusd. Mém. Vol. XXXIV,

Tome XLIV.

399,409 & Suivantes; Mém. Vol. XXXVII, 624 & 628; & Mém. Vol. XXXIX, 739. Destruction de son empire. Mém. Vol. XXXIV, 399 & Suiv. & Mém. Vol. XXXVII, 665 & Suiv.

AJAX fils d'Oilée; sa patrie. Mém. Vol. XLII, 287. Conjectures de M. le BEAU junior, sur les allusions que présente l'Ajax de Sophocle. Mém. Vol. XXXV, 454.

A I DONÉE, roi des Molosses. Mém. Vol. XXXVI, 74. Son nom est le même que celui d'Adonis. Mém. Vol. XXXV,

105, note (x).

A IGLE, symbole de Tyr sur ses médailles; tradition à laquelle il faisoit allusion. Mém. Vol. XXXIV, 288. C'étoit un présage de bon succès chez les Romains, & la divinité tutélaire de Catilina. Mém. Vol. XXXV, 285. Aigles dorés placés dans le temple de Delphes; à quoi ils faisoient allusion. Ibid. 380, note (1).

AIGLE, enseigne Romaine. Mém. Vol. XXXV, 282. Elle demeure, après Marius, seule en possession settière. — Pourquoi elle sut choisse de présérence par les Romains pour enseigne principale.—C'étoit l'enseigne royale des Perses, dès le temps de Cyrus.—L'aigle Romaine étoit d'or ou d'argent, mais plus ordinairement de ce dernier

 $\mathbf{C}$ 

18

métal. — Aigles de deux espèces très-différentes sur la colonne Trajane. Mém. V. XXXV, 285. L'aigle légionaire ne pouvoit être à beaucoup près de grandeur naturelle. Ibid. 286. Elle étoit creule, portée sur une pique dépourvue d'ornemens; cependant c'étoit un fardeau qui demandoit toute la force d'un homme vigoureux. - Les aigles légionaires tenoient souvent dans leurs serres des foudres d'or. - Le nom de la légion étoit gravé sur l'aigle, quelquefois sur une tablette placée au - dessous. — Les portraits du prince joints à l'aigle, n'en augmentoient pas beaucoup le poids, s'ils étoient placés comme fur l'arc de Constantin. -- Les antiquaires qui supposent que l'aigle étoit placée dans un petit temple au haut de la pique, se fondent sur un passage de Dion, mal interprété, 287. Examen de ce passage, & réfutation de l'opinion des antiquaires, par M. LE BEAU, 288. Aux jours de fêtes, on parfumoit les aigles & on les ornoit de guirlandes.—Aigles couronnées ou furmontées d'un panache, sur la colone Trajane. Quelle place l'aigle occupoit dans le camp. — On en voit dans les armées des empereurs après la destruction de la légion, 289.

AIGLE à deux têtes, prise pour armes des empereurs sous Charles IV. — Ne devient armes de · l'Empire que sous Sigismond.

-Pourquoi on la voit déjà sur l'écu d'or de Louis de Bavière. Hift. Vol. XXXVI, 136.

TABLE

AIGNAN. (Le duc de S.') Voyez SAINT - AIGNAN. (Le duc

AIGN, avum, la succession des temps, est représentée sous le même emblême par les Egyptiens & les Chinois. Mém. Vol. XXXIV, 21.

AIRAIN, employé à la fabrication des armes avant la découverte du fer. — L'art de le tremper sans alliage d'aucun autre métal, a été retrouvé de nos jours. Mém. Vol. XL, 90.

ALA, corps de cavalerie qui comprenoit cinq cent douze hommes, divisés en seize turmes, chacune de trente-deux maîtres. Mém. Vol. XLI, 350 ( note ). Ce nom n'a été donné à des corps de cavalerie qu'après Jules-César. Mém. Vol. XXXV,

ALACHIS, gouverneur du Trentin, prend les armes contre Pertharite, roi des Lombards, qui lui pardonne ensuite sa révolte. Mém. Vol. XLIII, 330. S'empare du trône de Lombardie sur Cunibert, & y règne en tyran. Ibid. 332. Il en est chassé par adresse, & fait de nouveaux efforts pour y remonter, 333. Refute le combat fingulier contre Cunibert; par . quel motif, 334 & 335. Est battu & tué, 336.

ALAUDÆ, soldats qui compo-

foient la cinquième légion; d'où leur venoit ce nom. Hist. Vol. XL, 71.

ALAUNA. Position de ce sieu à Alone dans le Cotentin. Mém. Vol. XLI, 567.

ALAZONES, nation Scythe; leur position. Mémoires, Vol. XXXV, 494.

ALAZONIUS, fleuve qui prend sa source en Albanie; son cours. Mém. Vol. XXXV, 494. ALBIGEOIS. Voyez VAUDOIS.

AL-BIROUMI porte dans les Indes les ouvrages d'Aristote. — En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XL, 210.

ALBOIN, roi des Lombards, entreprend la conquête de l'Italie. Mémoires, Vol. XXXV, 773 & fair. Fixe le slége de son royamme à Pavie. — Sa mort. Ibid. 778 & 787.

ALBORDJ, montagne de Géorgie, qui est l'A'Ge de Strabon. Mém. Vol. XXXVII, 749; & Mém. Vol. XXXVIII, 179.

ALBUM, enduit de plâtre sur lequel les magistrats Romains fatsoient inscrire leurs édits. Mém. Volume XXXIX, 313. Usage qu'en faisoient les plaideurs pour produire leur action. Ibid. 319. Correction d'un passage de Plaute, où il faut substituer albo pariete à albo tete, 319 et 321. On donnoit le nom d'album à tout ce qui s'écrivoit sur les murs, pour que le public stit à portée de le lire; exemples à ce sujet, 322. Le préteur

en avoit deux, l'un pour les édits, l'autre pour les formules des actions. Mém. Vol. XLI., 57. Conjecture sur le lieu où ils devoient être placés. Ibid. 58.

AL

ALCATHOUS, fils de Pélops, inftitue des jeux à l'instar des jeux Pythiens; à quelle occasion. Hist. Vol. XXXVIII, 34.

ALCÉE. Voyez HERCULE.

ALCÉE, fils d'Hercule & père de Bélus; époque de sa naissance. Mém. Vol. XL, 430.

ALCHIMIE. L'étude de cette science est fort ancienne à la Chine.—Les Égyptiens y étoient fortadonnés, & ceux qui étoient initiés aux mystères, cachoient leurs connoissances au vulgaire. Mém. Vol. XXXVIII, 299.

ALCIDAMAS conduit à Rhégium une colonie de Messéniens fugitifs. Mém. Vol. XLII, 312.

ALCMÉON, fils d'Amphiaraus, fut de l'expédition des Epigones. — Pourquoi il portoit un dragon peint sur son bouclier. Mém. Vol. XXXVII, 97.

ALGMÈNE, femme d'Amphitryon & mère d'Hercule. Mém. Vol. XXXV, 31 & 77.

ALEMEON, chef d'une famille fameuse dans Athènes, passe à la cour de Crésus, & revient comblé de biens. Mémoires, Vol. XXXVII, 92.

ALCUIN, précepteur de Charlemagne & son ami; sa mort. Mém. Vol. XXXIX, 633 & 635.

ALBHELIN (S.') est fait évêque

du royaume de Wetsex. — Il est le premier des Anglois qui se soit appliqué à la poësse Latine; ses ouvrages. Histoire, Volume XXXVI, 208, note (a).

ALEP est pris par les Arabes. Mém. Vol. XXXVIII, 160 & 161.

ALERE, nourrir. Conjecture sur l'étymologie de ce mot. Mém. Vol. XLI, 134.

ALEUS, dixième roi d'Arcadie. Mém. Vol. XXXIX, 245.

ALEXANDRE III, pape, abolit la servitude dans toute la chrétienté. Hist. Vol. XXXVIII, 212.

ALEXANDRE-le-Grand gagne la bataille d'Issus sur Darius - Codomanus. Mém. Vol. XXXIV, 292; & Mém. Vol. XL, 13. Il épouse Roxane, fille d'Oxyatre, & ensuite Statira, fille aînée de Darius. Mém. Vol. XL, 505. Assiége Tyr, s'en rend maître après un long siége & une défense opiniatre, & y commet d'horribles cruautés. Mém. Vol. XXXIV, 293 & Juiv. Il se fait déclarer par l'oracle, fils de Jupiter-Ammon, & exige les honneurs divins. Mémoires, Vol. XXXV, 36. Lephilosophe Callisthène les lui conteste, & paye cette hardiesse de sa vie. Ibid. 37 & 38. Sa marche pompeuse en traversant la Carmanie, à son retour de l'Océan. Mém. Vol. XLIII, 211. Il fait traduire en grec les ouvrages de Zozoastre sur l'astronomie & la médecine, pour en gratifier Aris-

tote. — Les Persans l'ont accusé faussement d'avoir fait brûler le surplus de ses ouvrages. Mém. Vol. XXXIX, 722 & 723. Il porte ses armes victorieuses dans l'Inde; détail de cette expédition. Hift. Vol. XXXIV, 85. Il veut passer le Gange; son armée s'y refuse. — Monumens de sa vanité sur les bords de l'Hydaspe. - Il y bâtit les villes de Nicée & de Bucéphale. — Revient à Babylone & y meurt. Ibid. 87. Temple élevé en son honneur à Arca. Mém. Vol. XXXIV, 245. La ville de Clazomène lui confacre un bois, & fait représenter des jeux en son honneur. Hift. Vol. XXXVIII, 110. Il est appelé D'hu'll karnaim chez les Orientaux; ce que ce surnom signifie. Mém. Vol. XL, 20.

ALEXANDRE, fils d'Alexandrele-Grand & de Cléofis, reine des Assacéniens. — Long règne de sa postérité dans l'Inde. Hist.

Vol. XXXIV, 85.

ALEXANDRE-BALAS, imposteur, se fait reconnoître pour sils d'Antiochus - Epiphane par décret du sénat. — Il dispute la couronne de Syrie à Démétrius-Soter. Mémoires, Vol. XL, 34. S'en empareaprès l'avoir vaincu. — Épouse Cléopâtre, sille de Ptolémée-Philométor. — Se fait detester par ses débauches. Ibid. 35. Ptolémée lui ôte sa fille. — Il est désait par Démétrius-Nicator, & contraint de se

résugier chez un prince Arabe, qui envoie sa tête à Ptolémée, 26.

ALEXANDRE-ZÉBINAS, imposteur suscité par Ptolémée-Physcon, se fait passer pour le fils
d'Alexandre-Balas.—Défait Démétrius - Nicator, & règne sur
une partie de la Syrie. — Refuse
l'hommage au roi d'Égypte. —
Il est vaincu & mis à mort par
Antiochus-Grypus. Mém. Vol.
XXXIV, 309; & Mém. Vol.
XL, 41 & 42.

ALEXANDRE, roi d'Épire. Les Tarentins l'appellent en Italie, & lui confient le généralat. Mém. Vol. XLII, 332. Il consulte l'oracle de Dodone, qui lui prédit sa mort. Mémoires, Volume XXXV, 130. Comment l'oracle eut son accomplissement. Ibid. 131.

ALEXANDRE-JANNÉE, roi des Juifs, assiége en vain Ptolémaïs. Mémoires, Vol. XXXIV, 310; & Mémo. Vol. XL, 43. Est battu par Ptolémée-Lathyre, roi de Chypre. Ibid. 44. Il s'empare des villes de Raphia & d'Anthédois, & détruit celle de Gaza, 45.

ALEXANDRE (Sévère). Sa patrie.

Mém. Vol. X XXIV, 245; &

Mém. Vol. XXXVIII, 151. Il

est adopté & créé César par Élagabale, qui veut ensuite le faire
périr. — Il est proclamé Auguste.
— Ses médailles. Mémoires, Volume XXXV, 633. Remarques
de M. l'abbé BELLEY, sur la

date d'une médaille de ce prince frappée à Césarée en Cappadoce. Ibid. 634. Combien il étoit attentif à ménager ses troupes & les provinces. Mém. Vol. XLI, 156. Il permet aux mathématiciens d'ouvrir à Rome des écoles publiques. Ibid. 508.

ALEXANDRE, tyran de Phères, est assassiné par Lycophron & Pytholaüs ses beaux - frères. Mém. Vol. XLI, 333, note (b).

ALEXANDRE, poëte Grec, l'un des auteurs de la Pléïade suivant Suïdas, avoit aussi composé des hymnes. Hist. Vol. XXXIV, 70.

ALEXANDRE, habile médecin Grec. Son mérite le fait appeler à Rome. Mém. Vol. XLII, 393, note (d).

ALEXANDRIE étoit, de temps immémorial, l'entrepôt du commerce des Indes, ainsi que de celui d'Afrique. Mémoires, Vol. XXXVII, 469 & 519. Cette ville devient le centre du commerce maritime de l'Orient sous les Ptolémées. Mém. Vol. XLII, 58. Elle est conquise par Auguste: — Les Romains y éta-blissent une année fixe; en quoi consista ce changement. Mémoires, Vol. XXXV, 630. Alexandrie est prise par les Arabes. Hift. Vol. XXXVIII, 1 i 6. Son commerce est ruiné par la découverte du cap de Bonne - Espérance. Mém. Vol. XXXVII, 507.

ALEXIS de Thurium, poëte de

la moyenne comédie. Mém. Vol. XLIII, 205.

AL-FARAZDAN, Arabe célèbre pour avoir conservé la vie à un grand nombre de filles. Mém. Vol. XLII, 69.

ALFARO. Voyez GRACCURIS.
ALFONSE III parvient au trône
d'Arragon. Mém. Vol. XLI,
719.

ALFONSE VIII, roi de Léon, épouse Bérangère, fille d'Alfonse IX, roi de Castille. Mém.

Vol. XLI, 694.

ALFONSE IX, roi de Castille & de Léon. Mém. Vol. XLI, 696. Ses enfans. — Il substitue ses états à son petit-fils Louis, fils aîné de Blanche, en cas de mort d'Henri son propre fils, sans postérité. Ibid. 694. Sa mort, 602.

ALFONSE X, roi de Castille & de Léon, surnommé le Sage, ou peut - être le Savant, suivant M. de Bréquis Ny. — Il assure sa couronne à Sanche son second sits, à l'exclusion des enfans de Ferdinand son sits ainé. Mém. Vol. XLI, 696. Histoire de la querelle qu'il eut à soutenir à ce sujet avec Philippe III, roi de France, aïeul maternel de ces enfans. Ibid. 697 & suiv. Voyez Castille. Sa mort, 718.

ALFONSE XI monte sur le trône de Castille. Mém. Vol. XLI,

724, note (y).

ALGER, Sa position ne peut être celle de Césarés de Mauritanie.

Hist. Vol. X X X V I I I, 91.

ALGIAP-TOU-RHAN, empereur de la dynastie d'Yuen, parvient au trône de Chine l'an 1311 de l'ère chrétienne. — Il est appelé par les Chinois, Gin-tjong.

Mém. Vol. XL, 349.

ALIÉNOR, fille aînée de Guillaume X, duc d'Aquitaine, épouse Louis VII, roi de France. Remarques critiques sur les clauses de ce mariage. Mém. Vol. XLIII, 430 & suiv. Cette princesse est constamment nommée Aliénor dans tous les actes émanés de son père, de ses maris, & d'elle-même. — Testament attribué à Guillaume X, dans lequel elle est nommée Léonora. Ibid. 435.

ALILAT. Voyez URANIE.

ALILÉENS, peuple de l'Arabieméridionale. Mém. Vol. XLII, 38.

ALITTA, la Vénus-Uranie des Arabes, peut-être la mêmo qu'Anaïtis. Mémoires, Volume XXXVII, 706.

ALKORAN, rédigé par Aboubekr, successeur de Mahomet.— Le kalife Othman en ordonne la révision. *Mémoires*, *Volume* XXXVIII, 178.

ALLAITEMENT. Quelle en étoit la durée chez quelques peuples anciens. Mém. Volume

XLII, 70.

ALLÉGORIE. L'usage des allégories remonte à la plus haute antiquité dans l'Orient. Mém. Vol. XXXVIII, 464. La mythologie, & fur - tout la

mythologie Orientale, doit être regardée comme une suite d'allégories des opérations de la nature, mêlées de quelques faits historiques. Ibid. 465 & 468. La religion Grecque renferme un grand nombre d'allégories & de divinités allégoriques. Mém. Vol. XXXV, 57 & 86. Mais on auroit tort de vouloir l'expliquer entièrement par l'allégorie. Ivid. 85. Voyez EVHÉ-MÈRE.

ALLÉGORISTES. Voyez EVHÉ-MÈRE, RELIGION des Grecs.

ALLEMANNIE (Le duché d')

a porté autrefois le titre de royaume; en quoi il confissoit.

— Il étoit distingué de celui de Bavière. Hist. Vol. XXXVI, 188.

ALLITROCHADE, fils de Sandrocottus roi des Indes, cité par Strabon. Hift. Vol. XXXIV, 90.

ALLUSIONS. Les tragiques Grecs cherchoient à ajouter à l'intérêt de leurs pièces, par d'heureules allusions à l'histoire de leur pays, aux circonstances présentes, ou à eux-mêmes. Mémoires, Vol. XXXV, 432. Recherche de ces allusions dans les tragédies d'Eschyle, d'Euripide & de Sophocle. — Allusions fondées sur l'histoire. Ibid. 433 & suiv. Assuins fondées sur des conjectures, 450 & suiv.

A'AMO'E. Voyer ARAXE.

ALORUS, nom que les Chaldéens donnoient au premier homme. Mém. Vol. XXXVI, 21. ALPES. Signification de ce mot dans les anciennes chartes d'Allemagne & de Suisse. Hist. Vol. XXXVI, 175.

ALPHABET. Nécessité d'en raffembler un grand nombre pour parvenir à déchiffrer tous les monumens. Mém. Vol. XXXVI, 118. Voyez LETTRES.

ALPHABET des Orientaux en général; comment il se sous-divise. — Il n'est composé que de consonnes. Mém. Vol. XXXVI,

130 & 131.

ALPHABET Arabe (L') est composé de vingt-huit lettres, pour lesquelles il n'y a que dix-sept figures. Mém. Vol. XXXVI, 115 & 116. Il étoit le même que celui des Hébreux pour le nombre comme pour l'ordre des lettres. Ibid. 271. Du caractère ancien des Hémiarites, appelé mosnad. — Du caractère koufique & de l'arabe moderne, 116 & 272. Voy. LANGUES Orientales.

ALPHABET des Hémiarites. Voyez ALPHABET Arabe, HÉMIA-RITES, LANGUES Orientales.

ALPHABET Ethiopien. Ce que sa construction a de particulier. Mém. Vol. XXXVI, 121. Il est de deux espèces. Ibid. 122.

ALPHABET Grec formé d'après le Phénicien. — Les Gaulois l'empruntent des Phocéens. Mém. Vol. XXXVI, 119.

ALPHABET Syriaque (L') est de deux fortes; un ancien nommé franghelo, & un moderne nominé

fimple. — Le caractère employé par les chrétiens de S. Jean, établis dans les environs de Raffora, est aussi une espèce de Syriaque. Mém. Vol. XXXVI,

ALPHÉNUS-VARUS. Précis du mémoire de M. BOUCHAUD, dans lequel il examine, d'après la loi LXXVI, au digeste de judiciis, si ce jurisconsulté étoit Stoïcien ou Epicurien. Hifl. Vol. XLII, 65. Conformité de cette loi avec la doctrine des Stoïciens, sur la division & le mouvement continuel des corps. Ibid. 66 & suiv. Elle n'a aucun rapport avec le système d'Epicure, 68. M. BOUCHAUD soutient qu'Alphénus-Varus est le Varus célébré par Virgile; mais qu'on n'en doit pas conclure qu'il fût Epicurien, 69. Son opinion sur la naissance de ce jurisconsulte, 70.

ALPHONSE. Voyez ALFONSE.

ALYATTE, roi de Lydie, prédécesseur immédiat de Crésus, Mém. Vol. XL, 550.

ALYNOMUS. V. ABDALONYME.
ALYTARQUE, prêtre qui présidoit aux jeux célébrés en l'honneur des Dieux. — Ses prérogatives. Mém. Vol. XXXIX, 428 (note). Remarque critique sur diverses étymologies de ce nom. Ibid. 429.

AMALPHITES (Les) font conftruire l'hospice de S. Jean à Jérusalem. Mém. Vol. XXXVII,

488.

A M A N I T E S, nom donné aux Arabes purs ; ce qu'il signifie. Mém. Vol. XXXIV, 225.

A M A R Y N C É E, roi des Épéens. Jeux funèbres célébrés en son honneur. Hift. Vol. XXXVIII,

A M A S I E, ville du Pont; sa position. Mém. Vol. XXXV, 491. Elle est réunie par Auguste au gouvernement de Bithynie. — Prend depuis, sur ses médailles, le titre de métropole & première ville du Pont. Hist. Vol. XLII, 51.

A M A U L R Y, roi de Jérusalem; sa mort. Mém. Vol. XXXIV,

318.

AMAZONES, nation de femmes guerrières. Mém. Vol. XXXV. 49 1 & Juiv. Elles étoient appelées par les Scythes, *Copartes*, c'està-dire, meurtrières d'hommes. — Habitoient originairement les bords du Tanaïs. — Leur migration dans l'Albanie, près du fleuve Alazonius. Ibid. 494. Elles s'y joignent aux Gargariens. - S'établissent ensuite sur les côtes de l'Euxin, près du Thermodon. — Par quel événement elles furent réduites à n'être qu'un peuple de femmes. 495. Elles prennent leur nom du fleuve Alazonius. 494; & felon d'autres, de ce qu'elles se brûloient upe mamelle pour tirer plus facilement de l'arc. 496. Elles sont vaincues par Hercule. - Exterminées par Achille au siège de Troie, elles reparoissent

fous

sous Alexandre. - Visite de leur reine Thalestris à ce prince. Mém. Vol. XXXV, 498. Leurs mœurs & leur armure. Ibid. 499 & 501. Leur habillement, dans Quinte-Curce, est le même que celui des Tartares & des Circasses d'à préfent, 498, note (7). Elles font un sacrifice à Mars dans le lieu appelé depuis Aréopage, 437. Sont défaites & chassées de Thémyscire par les Grecs. — Leur dispersion dans l'Albanie & sur la côte septentrionale de l'Euxin. - Récit fingulier d'Hérodote à ce sujet, & 502. Relations de quelques voyageurs sur des Amazones modernes, 492, note (f); & sco, note (b). A quoi peut se réduire tout le merveilleux que les historiens se sont plû à répandre sur leur histoire, 492 & 502.

AMAZONES (Rivière des), qui traverse l'Amérique. Mém. Vol. XXXV, 492, note (s).

AMBITU (Recherches fur la loi Julia de). Voyez LOI Julia.

AMBRACIE, ville de la Grèce. Mém. Vol. XLII, 352.

AMBRES, peuple de l'Inde, dont Pline & Cellarius ne font pas mention. Hift. Vol, XXXIV, 88.

AMBRITES, peuple de l'Inde, oublié par Pline & Cellarius. Hist. Vol. XXXIV, 88.

A M E. Tous les sages de l'antiquité ont admis l'immortalité de l'ame. Mém. Vol. XLIII, 93. Sentiment de Cicéron sur la nature

Tome XLIV.

& l'immortalité de l'ame. Ibid. 90 & Suivantes. Les Egyptiens croyoient que les ames des justes se réunissoient à la divinité. Mém. Vol. XXXVI, 410. Les Grecs distinguoient la partie divine de l'ame, vous, de la partie animale sensitive, إلى — Croyoient la première une émanation de la pure substance de Dieu; & Ja seconde, une émanation de l'ame de la matière. Mém. Vol. XXXIX, 748. Opinion de Platon sur l'origine des ames. Mém. Vol. XXXVI, 310 (note). La doctrine de la double ame n'est pas une invention de Pythagore & de Platon; ils l'avoient puisée dans Homère. Mém. Vol. XXV, 33. Ce poëte place dans le ciel l'ame divine des héros déifiés, & leur ame animale dans les enfers. Ibid. 26 & 33; & Mém. Vol. XXXVI, 410. C'étoit l'usage chez les Grecs, de rappeler par des mystères funèbres, l'ame de ceux qui mouroient loin de leur patrie. Mém. Vol. XXXV, 382, note (8). Doctrine des Perses sur la nature de l'ame. Voyez FÉROUER. Les philosophes Indiens admettent une double ame : l'une suprême, qui est la divinité même ; l'autre animale, qui est le principe sensitif du plaisir, de la douleur & de toutes les passions. Les uns veulent qu'elle soit esprit, les autres matière & un onzième sens. Mém. Vol. XL, 255.

AMEILHON (M.), bibliothécaire

& historiographe de la ville de Paris, remporte le prix de Pâques 1766. Histoire, Volume XXXIV, 3. Il est élu Associé la même année. Ibid. 4. Ses remarques sur l'espèce d'épreuve judiciaire, appelée vulgairement l'épreuve de l'eau froide. Mém. Vol. XXXVII, 556. Précis de ses recherches sur l'exercice du nageur chez les anciens, & sur les avantages qu'ils en retiroient. Histoire, Vol. XXXVIII, 11. Précis de ses recherches sur l'art du plongeur chez les anciens. Histoire, Vol. XL, 96. Mémoire dans lequel il examine s'il est prouvé que les anciens avent connu le télescope ou les lunettes d'approche, comme quelques modernes le prétendent. Mémoires, Vol. XLII, 496.

AMELOT (M.) secrétaire d'État, fuccède à M. le duc DE LA VRILLIÈRE, en 1777, dans la place d'Honoraire. Hist. Vol. XLII, 4.

A'METΓΩ, tero, dérive de l'hébreu mergah; de-là merges, javelle. Mém. Vol. XL, 64.

AMÉRIA, bourg du Pont, célèbre par un temple du mois Pharnace. Mém. Vol. XLII, 383.

AMÉRICAINS (Les) se nourrissent quesquesois de gland, après l'avoir lessivé & préparé. Mém. Vol. XXXV, 96. Ils mangent aussi le fruit du hêtre rissolé, & les jeunes bourgeons des arbres. Ibid. 97.

A MESTRIS, mère d'Artaxercès-Longuemain, femme vindicative & cruelle. Mémoires, Vol. XL, 501.

AMÉTHYSTE. Précis des obfervations de M l'abbé Belley, fur une améthyste du cabinet de M. le duc d'Orléans. — Elle représente la tête de Magas, roi de la Cyrénaïque, avec des cornes de bélier, & en face est le silphium, plante précieuse du pays. — Cette pierre est d'un très-beau travail. Hist. Vol. XXXVI, 18. Voyez Magas.

AMIDA, chef suprême des habitations célestes, suivant la religion Indienne. — Comment on l'invoque. Mém. Vol. XL, 334.

AMINOCLÈS de Corynthe exécute pour les Samiens les premières trières. Mémoires, Volume XXXVIII, 560.

Amise, ville du Pont, nommée Pirée par les Athéniens. — Ils y jouissoient des droits de citoyens. — Les Romains s'en emparent sur Mithridate. Mém. Volume XXXV, 490. Elle obtient l'éleuthérie de l'empereur Auguste. — Compte de cette époque, la suite de ses années. Mém. Vol. XXXVII, 423 & 428.

AMITROCHARES, roi des Indes, écrit à Antiochus pour lui demander du vin, des figues & un philosophe; quelle réponse it en reçoit. Hist. Vol. XXXIV,

Ammaüs, fontaine d'eaux chaudes & médicinales près de Tibériade; étymologie de ce mot. Mémoires, Volume XXXV, 659.

A M M O N I T E S (Les), peuple descendu de Loth, embrasserent de bonne heure la religion des Cananéens. — Leur puissance étoit déjà considérable avant l'entrée des Israélites dans la Terre promise, & ils les réduissrent plusieurs fois en servitude. — Ils conservoient des mémoires sur leur histoire, qui étoient écrits en caractères secrets, & gardés dans les temples loin des yeux du vulgaire. Mém. Vol. XXXIV, 66.

AMMYNAPÈS est nominé satrape des Parthes par Alexandre-le-Grand. Mém. Vol. XLII, 390.

AMON, Amoun, esprit formateur du monde chez les Égyptiens; idée qu'ils en avoient. — Ils l'adoroient en silence. — Étymologie de ce mot. Mém. Vol. XXXIV, 359. Voyez CNEPH & DEMIURGUS.

AMORRHÉENS, une des tribus du pays de Canaan; leur pofition. — Leurs conquêtes. —
Leur taille & leur force étoient prodigieuses. — Étymologie de leur nom. Mém. Vol. XXXIV,

Am Os Is, roi d'Égypte, abolit par un édit, l'usage des victimes humaines dans son royaume. Mémoires, Volume XXXVIII, 21 & 25. Apion le fait contemporain d'Inachus, roi d'Argos, & n'est point d'accord avec Eusèbe. Histoire, Vol. XXXVIII, 175. On le nomme aussi Thetmosis & Thummosis. Voyez Thummosis.

AMOUR, source du mélange de biens & de maux, né du commerce de Pénia avec Porus.

— Conjecture de M. l'Abbé MIGNOT sur l'origine de cette fable. Mém. Vol. XXXVI, 3.

L'Amour est le principe de toutes les cosmogonies des Grecs. Mém. Vol. XXXIV, 363.

AMOUR paternel, amour filial; force de ces sentimens dans les temps héroïques. — Leurs causes physiques & morales. Mém. Vol. XXXVI, 429 & suiv.

AMPHRAÜS, devin fameux, l'un des sept chess qui assiégerent Thèbes; sa prédiction sur l'issue de ce siège. Hist. Vol. XXXVIII, 32. On célébroit des jeux en son honneur à Orope. Ibid. 33.

AMPHIDAMAS, roi d'Eubée. Hist. Vol. XXXVIII, 33.

AMPHICTYONS, conseil qui présidoit à toutes les entreprises de la Grèce, & qui avoit aussi pour objet de protéger le temple de Delphes. Mém. Vol. XXXVI, 399. Dans les cas les plus graves, ils ne condamnoient pas à mort. Ibid. 447, note (n).

AMPHIPOLIS, ville de Thrace appelée autrefois Ema idi, ou les neuf chemins, & fondée par Agnon, fils de Nicias. — Elle tombe au pouvoir des Lacédémoniens. Mém. V. XLII, 361.

A M

AMPHITRYON, roi de Thèbes. On célébroit, près de son tombeau, des jeux en l'honneur d'Hercule & d'Iolas. Hist. Vol.

XXXVIII, 34.

A M P S A G A, rivière d'Afrique. Hist. Vol. XXXVIII, 92.

AMSCHASPANDS, nom d'une classe de bons génies créés par Ormusd; ce qu'ilsignisse. Mém. Vol. XXXIV, 406. Création des anschaspands au nombre de six; leurs dissérens noms expliqués, & leurs départemens dans l'intendance de l'univers. Ibid. 407; & Mém. Vol. XXXVII, 627. Ils sont les premiers-nés d'Ormusd, & forment sa cour & son conseil. Mémoires, Vol. XXXIX, 743.

AMU-DARIA. Voyez Oxus.

AMURAT I.er, sultan des Turcs-Ottomans; sa mort. Hist. Vol. XXXVIII, 140.

A MYGDALOÏDES, forte de benjoin la plus estimée; pourquoi elle est ainsi appelée. Mém. Vol. XLIII, 228.

A MY MONE, fontaine célèbre de l'Argolide, ainsi nommée d'une des filles de Danaüs. Mém. Vol. XXXIX, 243.

AMYTIS, fille de Xerxès, mariée à Mégabyse. Mém. Vol. XL, 499. AMYTIS, fille d'Astyage, roi des Mèdes, épouse Cyrus. Mém. Vol. XL, 495.

ANABIS. Voyez ANUBIS.

ANACALYPTÉRIES, jeux célébrés à Eleusine en l'honneur de Cérès & de Proserpine. — Ils étoient aussi appelés Eleusinies & Démétries. Hist. Vol. XXXVIII, 34.

ANACHARSIS ne peut être l'inventeur de la machine de guerre appelée harpagon dans Pline.

Mém. Vol. XL, 115.

A N A ï T 1 s, la Diane & la Vénus Persique. Hist. Vol. XL, 130 & 139. Est la même que Nahit, qui avoit un temple à Istakar — Peut être la même qu'Alitta ot Vénus-Uranie chez les Arabes. Mém. Vol. XXXVII, 706, note (x).

A N A K I M ou Enakim, nom commun à plusieurs peuples Cananéens, & d'où pourroit dériver celui de Phéniciens. Mém. Vol. XXXIV, 120 & 121.

ANAMÉENS. Leur position. Mém. Vol. XXXVI, 48.

ANAMIS. Voyez ANUBIS.

ANATOMIE. Les Égyptiens l'avoient en horreur. Mém. Vol. XLII, 77.

ANAXAGORE fait servir le premier la philosophie à détruire l'autorité des devins. — Confond le devin Lampon. — Est instituteur de Périclès. Mémoires, Volume XXXIX, 22. Sa mort. Ibid.

ANAXILAS, tyran de Rhégiura

fa patrie, la gouverne avec beaucoup d'équité. — Il confie à Micythus son esclave, l'administration de ses états, son trésor & la tutèle de ses enfans. — Sa mort. Mém. Vol. XLII, 305, 314 & 320.

ANAXILAÜS de Larisse, de la secte de Pythagore, est chassé de Rome par Agrippa; sur quel motif. Hist. Vol. XL, 47.

ANAXIMANDRE de Milet, disciple de Thalès, inventeur des cartes géographiques chez les Grecs. Mém. Vol. XLII, 84 Il découvre le premier l'obliquité du zodiaque. Ibid. 362.

ANAZARBE obtient le titre de métropole de la seconde Cilicie.

— Dispute la primauté à Tarse; lettres qu'elle employoit à cet esset sur ses médailles. Mém. Vol. XXXVII, 353. Explication du mot moreconònor, sur ses monumens. Ibid. 348.

ANCANTHÉRUS, médecin & critique. Mém. Vol. XLII,

ANCÉE, fils de Neptune, pilote du vaisseau des Argonautes après la mort de Tiphys. Mém. Vol. XXXV, 481; & Mém. Vol. XLII, 23.

ANCHIALÉ, ville de Cilicie, bâtie en un seul jour par Sardanapale, avec celle de Tarse. — Inscription du tombeau de ce prince auprès d'Anchialé. Mém. Vol. XXXIV, 417.

ANCHIALUS. Erreur des payens qui ont fait de ce mot le nom

du Dieu des Juifs. Mém. Vol. XL, 50.

ANCHISE, père de Pépin de Héristal. Paul Diacre lui donne mal-à-propos la qualité de maire du palais. — Sa mort. Mém. Vol. XLIII, 343.

ANCIENS. Réflexions sur la manière dont les anciens citoient. Hist. Vol. XXXIV, 133. Voyez. CITATIONS: Ils regardoient comme le plus grand des malheurs, d'être privés de la sépulture. Mém. Vol. XXXIV, 433. Mémoire sur la manière dont les anciens rallumoient le feu sacré Jorsqu'il étoit éteint. Mém. Vol. XXXV, 395. V. FEU sacré. On est moins étonné de l'attachement des anciens pour leurs oracles, les auspices & les augures, que de l'usage bizarre qu'ils en faisoient presque toujours; remarques critiques à ce sujet. Mém. Vol. XLI, 327, note (g). S'ils ont connu la musique à plusieurs parties. V. Musique. On a trop légèrement regardé comme fabuleux leurs voyages maritimes de long cours. Mêm. Vol. XXXVIII, 556. Recherches sur l'exercice du nageur chez les anciens, & sur les avantages qu'ils en retiroient. V. NA-GEUR. Recherches sur l'art du plongeur chez les anciens. Veyez PLONGEUR. Observations critiques sur les lettres missives des anciens, & principalement des Romains. Voyez LETTRES missives. S'il est prouvé que les

- anciens ayent connu le télescope ou les lunettes d'approche, comme quelques modernes le prétendent. Voyez TÉLES-COPE.
- ANCILIA, boucliers facrés dépolés dans le temple de Mars, que le général Romain alloit remuer en commençant une guerre. Ce qu'il ditoit dans cette occasion. Mém. Vol. XLI, 225.
- A N C O N, nom de la prison de Carthage; fausse étymologie qu'en donne Suidas. Mém. Vol. XL, 66.
- ANCRE. Les premières ancres étoient de pierre; les Phéniciens se servoient aussi de plomb pour leur en tenir lieu. Mém. Vol. XLII, 19. Par qui l'ancre de ser a été inventée. Ibid. 20.
- ANCUS-MARTIUS ordonne la publication du recueil des institutions religieuses de Numa. Mém. Vol. XXXIX, 317 & 347.
- ANCYRE. Observations sur l'histoire & sur les monumens de la ville d'Ancyre en Galatie, par M. l'abbé Belley, Mém. Vol. XXXVII, 391. Sa position. Midas, roi de Phrygie, étoit son sondateur. Origine de son nom. Ibid. 396; & Mém. Vol. X LII, 20. Preuves de son identité avec Sébaste des Tectosages. Mém. Vol. X X X VII, 392. Elle prend ce dernier nom

en l'honneur d'Auguste, dont elle avoit obtenu le titre de métropole; lui élève un temple, & le fait représenter avec les attributs du dieu Lunus. 393. Prend le nom d'Antoninienne en l'honneur d'Antonin-Caracalla, 400. Pourquoi elle étoit appelée sacrée, 408. - Son gouvernement étoit démocratique; fa forme. — Inscriptions dans lesquelles il est fait mention de ses magistrats, 401 & Juiv. Elle étoit partagée en tribus; fonctions du phylarque, de l'astynome & de l'irénarque, 402 & 403. Divinités adorées à Ancyre, 405. Temples élevés dans cette ville en l'honneur de plusieurs empereurs, 407. Elle obtient le titre de néocore, 400. Fait célébrer des jeux Pythiques sous le règne de Néron, des jeux Actiaques sous celui de Gallien, & des jeux Ishmiques & Pythiques pour la confervation de Caraçalla. — La magnificence de ceux-ci leur fait donner le nom de grands jeux Asclépiens. — Confécration du temple · d'Auguste, 406 & 407. Son pontite avoit le titre de Sébastophante, 408. Description du monument appele par excellence monumentum Ancyranum, 409. Son inscription expliquée par plusieurs auteurs. — M. l'abbé BELLEY pense que ce n'étoit pas un prytanée, mais le temple d'Auguste, 410. Médailles de cette ville, 391, 400, 401

XXXVIII, 174.

ANDROMAQUE. Conjectures de M. LE BEAU junior, sur les allufions qu'Euripide a eues en vue dans cette tragédie. Mém. Vol.

XXXV, 465.

ANDROMÈDE est exposée à un monstre marin, & désivrée par Persée. Mém. Vol. XXXIV, 331. Rome croyoit posséder le squelette de ce monstre.— Narration simple & historique de cette aventure d'après Conon. Ibid. 332. Elle n'excède pas les bornes de la vraisemblance, & il est facile d'expliquer les sictions dont les poètes l'ont embelsie, 333.

ANDRONICUS (Livius), Grec d'origine, introduit le premier des sujets suivis sur la scène Romaine. Mém. Vol. XLIII, 159.

ANE (L') étoit confacré à Typhon; par quelle raison. Hist. Volume XXXIV, 53.

ANE d'or (L') de Lucien. Voyez Lucien. — D'Apulée. Voyez Apulée.

ANGILBERGE, femme de l'empereur Louis II; de qui elle étoit fille. — Observations critiques sur le sentiment d'Eccard à ce sujet. Hist. Vol. XXXVI, 231.

ANGLETERRE. Mémoire de M. de BRÉQUIGNY, sur les différends entre la France & l'Angleterre, sous le règne de

& 406. Elles ont été frappées avec le nom de Sébaste, sous Auguste, Tite & Domitien; avec celui d'Ancyre, sous Néron, Antonin Pie, Lucius - Vérus, Commode, Septime-Sévère, Julia-Domna, Caracalla, Géta, Trajan - Dèce, Valérien père, Gallien & Salonine. Mém. Vol. XXXVII, 409. Le titre de métropole diffingue formellement les médailles d'Ancyre de Galatie, de celles d'une autre ville du même nom en Phrygie. Ibid. 393, note (a). Ancyre étoit une église apostolique, 400. Rang de ses évêques, 401 & 418. Conciles ienus dans cette ville, 412. Elle est dévastée par les Arabes, & son château ruiné par les Francs pendant les croisades. — Les Tartares s'emparent d'Ancyre. — Elle est prise par Amurat I, 413. Fixation de l'époque de la bataille d'Ancyre gagnée par Tamerlan sur Bazajet, 415. Cette ville rentre au pouvoir des Ottomans. - C'est aujourd'hui Angora, 416. Etat actuel de sa population, de son commerce, de sa religion, &c. 417. Elle a encore un métropolitain, & est gouvernée par un pacha, 418.

ANDRÉE, affociation de citoyens distingués par leur vertu & leur valeur chez les Crétois. Mem. Vol. XLII, 319.

ANDRISCUS, historien Grec cité par Athénée. Hist. Vol. XXXIV, 68.

Charles-le-Bel. Voy. CHARLES-LE-BEL.

ANGORA. Voyez ANCYRE.

ANIEN, chancelier d'Athalaric, roi des Visigoths, fait rédiger un corps de droit Romain; de quoi il étoit composé. — Il est appelé tantôt Corps Théodossen, tantôt Loi Romaine, & tantôt Abresé d'Anien. Mém. Vol.

XLI, 112, note (d).

ANIMAUX. Les anciens philosophes, les historiens & les poëtes conviennent que dans le premier âge du monde, les animaux ne servirent point à la nourriture de l'homme, & qu'ils ne furent pas immolés sur les autels. Mem. Vol. XXXVIII, 2 & 5. M. l'abbé MIGNOT pense que l'offrande qu'Abel fit à Dieu des prémices de les troupeaux, ne fut pas un sacrifice sanglant. Ibid. 4. Fixe à la sortie de l'arche le premier sacrifice d'animaux, 6 & 13. Soutient que la distinction des animaux purs & impurs, n'avoit pas encore lieu au temps de Noé, & n'a dû être introduite que par la loi Mosaïque, 6. Leurs peaux ont été long-temps les seules armes désensives. Mém. Vol. XL, 76 & 77. Animaux consacrés aux Dieux & mis en liberté. Mém. Vol. XXXVIII, 15. Animaux pris pour symboles de la divinité dès la plus haute antiquité, Mém. Vol. XXXVI, 41 & 353. Culte mendu par les Egyptiens aux animaux facrés; raisons philosophiques de ce culte. Ibid. 40 & 354. Il existe à la Chine, au moins parmi le peuple; certains animaux y sont regardés comme les symboles des Dieux. Mém. Vol. XL, 184. Chaque classe des ministres de la Chine, est distinguée par une figure d'animal brodée sur l'habit; rapports entre les Égyptiens & les Chinois à cet égard. Ibid. 185. Les animaux qui avoient tué quelqu'un, étoient mis à mort publiquement chezies Juifs & les Carthaginois, 63. Remarques critiques sur le chef de l'édit des édiles qui déé fendoit de tenir dans les lieux de pallage, desanimaux qui pullent nuire, dans lesquelles M. Bou-CHAUD fait connoître quelle étoit la police des Romains à cet égard. Mém. Vol. XLII, 238 & Suiv. Animaux féroces employés dans les combats par quelques peuples anciens. Mém. Volume XL, 93. Les grands de Rome en tenoient une grande quantité dans des parcs grillés. Mémoires, Vol. X LII, 243. On en faisoit venir à grands frais des pays les plus éloignés, pour les spectacles du cirque & de l'amphitéâtre, où l'on donnoit des chasses de lions, d'ours & de panthères. Ibid.

ANIΠΠΟΙ, forte de fantaffins dressés à combattre avec la cavalerie, & qui ne doivent pas être confondus avec les armés à la légère, appelés Υίλοι. — Ils étoient forten

ulage

ulage chez les Germains & les Numides. — Éclair cissemens sur leur manière de combattre. Mém. Vol. XLI, 265, note (q).

Annacus. Le temps d'Annacus; origine & explication de ce proverbe Grec. — Annacus est le même que le petriarche Hénoch. Mém. Vol. XXXVI, 22.

ANNALES. Les Annales des pontifes étoient déposées dans le temple de la déesse Moneta à Rome. Mém. Vol. XLI, 60, note (m). En quoi les Annales dissércient des Acta diurna ou Journaux. — Dans les premiers temps, elles formoient seules toute l'histoire Romaine. Ibid. 61.

Annales Chinoifes. Voyez Chinois.

Annan-sons-ja. Voyez Kasja-sons-ja.

Anne, semme de Henri I. roi de France. La conjecture qui la fait sortir de la maison de Roucy, est sormellement démentie par toutes nos anciennes chroniques. Mém. Vol. XLI, 628 & 629.

ANNE de Bretagne. Sa mort. Mém. Vol. XLIII, 490.

Anneau. Les esclaves Romains ne pouvoient porter que l'anneau de fer, auquel ils ajousènent dans la suite un cescle d'or. Mém. Vol. XXXV, 358 & 359. Dans les premiers temps, l'anneau d'or étoit une marque de distinction pour les charatiers Ro-Tome XLIV,

mains.—Les affranchisen faveur obtiennent de le porter par permission du prince. — Justinien l'accorde à tous les affranchis. Mémoires, Volumes XXXVII. . . 338.

AN

Année. Caractères employés par les Egyptiens & les Chinois pour exprimer ce mot. Mém. Volume XXXV, 23 & XXXVI, 215. L'année de 3 60 jours a d'abord été imaginée par les Égyptiens, ainsi que sa division en douze mois. -- Vers quel temps its y ajoutèrent les cinq jours épagonienes. Mem. Vol. XLIII, 255 Plusieurs villes & peuples marquoient une nouvelle année de règne de leurs princes au premier jour de leur année civile, quelque peu de temps qu'ils eulleut régné auparavant. Mém. Vol. XXXV, 624. Preuves de cet ulage chez les Juifs. Ibid. 625; chez les Egyptiens; à Antioche & à Laedicce en Syrie; à Tyr, 626; dans la ville de Séleucie. 627; dans la Cappadoce, 628. Fondement de cet usage chez les peuples de l'Orient, 627. Exemples qui prouvent qu'il a été fuivi quelquefois en Occident dans le moyen âge, 639. ANNÉE (Grande). Les anciens onthéligné, lous le nom de grande: année, des périodes de différense grandeur, & plus préeilément encore celle qui, fui-... vant eur, ramenoit les planètes ans même point du ciel où elles le arouvoient à la maissance du

monde.—Quelques-uns la confondoient avec le cycle caniculaire des Égyptiens. Mém. Vol.

XLI, 506.

ANNÉE Cappadocienne (L') étoit composée de douze mois de trente jours, à la fin du dernier desquels on ajoutoit cinq épagomènes.-C'étoit une année vague qui remontoit d'un jour tous les quatre ans.—Etablissement d'une année fixe correspondante à l'année Julienne. Mémoires, Vol. XXXV, 628. M. l'abbé BEL-LEY en recherche l'époque. Ibid. 629. La place vers l'année 20 de J. C .- Plan de l'année Cappadocienne rendue fixe, 631. Comment les Cappadociens comptoient les années de règne des empereurs Romains, 632

Année Grecque. Mémoire sur l'année Grecque, par M. GI-L'année Grecque, BERT. c'est-à-dire, l'Athénienne, étoit un système de mois lunaires, accommodé à la révolution annuelle du soleil. - Elle étoit à cet effet de deux sortes : la commune de trois cent cinquante-quatre jours, avoit douze mois, alternativement de vingtneuf & de trente jours; l'embolimique ou intercalaire de trois cent quatre-vingt quatre jours, & quelquefois trois cent quatrevingt-cinq, avoit treize mois.-Mois intercalaire de trente & de trente - un jours. — Différens cycles quiont été usités pour cette

intercalation.—Cycle de Méton, composé de dix-neuf années, dont douze communes, & lept embolimiques. Mém. V.XXXV, 133. M. GIBERT fixe l'époque du commencement du cycle de Méton. Ib. 134. Voy. MÉTON. Son excédant sur les années solaires, corrigé par la période de Callippe, 135. Voyez CAL-LIPPE. La vraie disposition des mois Athéniens, est celle qu'a donnée Scaliger. — Quel étoit le mois embolimique.— M. GIBERT pense que les Athéniens avoient une année rustique & naturelle qui commençoit au solstice d'hiver, & une année civile & politique qui commençoit au solstice d'été; & que l'intercalation se faisoit alternativement à la fin de ces deux années. -Ce que c'est que l'exairésime ou retranchement de jours, 136. Système de Géminus sur la manière dont il s'opéroit, contredit par Scaliger, 137. Inconvéniens de la méthode adoptée par les chronologistes, de compter les jours exairéfimes d'une année à l'autre, 137& 138. M.GIBERT penseque l'exairésime se faisoit du 62 au 63. jour dans chaque année prise absolument, de manière qu'il tomboit toujours aux mêmes jours des mois, & que les mêmes mois étolent toujours caves, 1 3 8. Opinions diverses des savans sur la disposition des années embolimiques. — M. GIBERT adopte celle donnée par Scaliger; usage

des tables qu'il a dressées en conséquence. Mém. V. XXXV, 139. Table des années communes. Ibid. 145. Table des années embolimiques, 146. Table des cycles de Méton qui ont précédé la période Callippique, avec les jours de l'année Julienne où a commencé l'année Athénienne, 147. Table de la première période Callippique, avec les jours de l'année Julienne auxquels a commence l'année Grecque pendant cette période, 148. Table de l'année Julienne, 149.

Année des Parses. Les Parses de I'Inde ont leur no-rouz, ou premier jour de l'année, un mois plus tard que ceux du Kirman. Mém. Vol. XXXVII, 734. L'ère de Djemschid & celle de Djelaleuddin, sont les seules dans lesquelles les Parses reconnoissent l'intercalation. — Ceux du Kirman ont toujours rejeté l'intercalation dans le calcul de la loi, & elle n'a pu s'introduire chez ceux de l'Inde que par erreur. — Il y a lieu de croire que depuis Zoroastre, les Parses se sont toujours servi d'années vagues. Ibid. 736. Quel renversement l'intercalation devoit produire dans la religion des Parses, 738. La rencontre des deux no-rouz de l'année fixe & de l'année vague, est une des époques les plus célèbres chez les Parses; en quel temps elle a eu lieu, 739.

ANNÉE des Perses. Djemschid règle l'intercalation d'un mois

tous les cent vingt ans.—Quand a eu lieu le premier mois embolimique. Mém. V.XXXVII, 737. Réflexions de M. ANQUETIL au sujet du mois qui fut redoublé sous Noschirvan, 738, note (c).

Année Romaine (L') n'étoit pas fixe chez les anciens Romains. Les pontifes y ajoutoient des jours intercalaires à volonté, & s'entendoient avec les publicains pour l'alonger ou la raccourcir telon que l'intérêt de ceux-ci le demandoit. Mémoires, Volume XXXVII, 260.

ANOBRET, femme de Cronos. Mém. Vol. XXXVIII, 18. Interprétation de ce nom.—L'application en a été faire mal-à propos à Sara, femme d'Abraham. Ibid. 19.

ANQUETIL DUPERON (M.) Associé. Système théologique des mages, selon Plutarque, comparé avec celui des anciens livres que les Parses attribuent à Zoroastre leur légissateur. Mém. Vol. XXXIV, 376. Réflexions sur l'utilité que l'on peut retirer de la lecture des écrivains Orientaux. Mém. Vol. XXXV, 150. Exposition du système théologique des Perses, tiré des livres Zends, Pehlvis & Parsis. Mém. Vol. XXXVII, 571. Recherches fur le temps auguel a vécu Zoroastre, légissateur des Perses, & auteur des livres Zends. Ibid. 710. Mémoire dans lequel M. Anquetil établis que les livres Zends déposés à la bibliothèque E ij

du Roi, le 15 mars 1762, sont les ouvrages de Zoroastre, ou que du moins ils sont aussi anciens que ce législateur. Mém. V. XXXVIII, 167. Mémoire dans lequel il essaye de concilier les auteurs Grecs, & principalement Hérodote & Ctésias, sur le commencement & la durée de l'empire Assyrien; & ces écrivains avec les Perses, sur les règnes qui forment ce que les Orientaux appellent la dynastie des Peschdadiens. Mem. Vol. XL, 356. Mémoire sur l'empire des Mèdes & celui des Perses, comparés avec la dynastie connue dans les ouvrages des Orientaux, sous le nom de Kéaniens. Ibid. 477. Supplément à son mémoire sur les dynasties des Peschdadiens & des Kéaniens. Éclipse de soleil sous Noder, roi de l'Iran (la Perse), l'an 778 avant l'ère chrétienne. Mém. Vol. XLII, 334.

ANSPRAND dispute la couronne des Lombards à Aribert, d'abord pour Liutbert son pupille, & ensuite pour lui-même. Mém. Vol. XLIII, 342 & 343. Il monte sur le trône.—Sa mort.

Ibid. 344.

Ansse de Villoison (M.d').
Voyez Villoison (M.

D'ANSSE DE.)

ANTARADE, ville de Phénicie, appelée aussi Constancie; sa position.— Lorsque les croisés entrèrent en Syrie, on la nommoit Tortose. Mém. V. XXXIV, 239.

ANTÉE, sils de la Terre, sussoqué

par Hercule; explication de cette allégorie. Mémoires, Vol. XLII, 32.

ANTESIGNANI. Voyez CAMPI-DOCTORES.

ANTESTATUS, personnage qui par une solennité de la mancipation, commune aux adoptions, aux émancipations de la toutes les aliénations des choses appelées mancipi, prenoit soin de convoquer les témoins. Mém. Vol. XLI, 43.

Anthédon, ville de Phénicie; fa position. — Auguste la donne à Hérode, qui change son nom en celui d'Agrippias. — Elle reprend son premier nom après la mort d'Hérode. Mém. Vol. XXXIV, 349; & Hist. Vol.

XL, 58.

ANTHÉMIUS, habile mécanicien Grec; sa patrie. — Justinien I." l'emploie avec succès dans la construction du temple de Sainte-Sophie à Constantinople. Mem. Vol. XLII, 392. Il parvient à fe débarrasser d'un voisin incommode en imitant les tremblemens de terre, les éclairs & le fonnerre. Ibid. 393. Fragment de son ouvrage sur des paradoxes de mécanique, revu & corrigé fur quatre manuscrits, avec une traduction Françoise, des notes critiques & des observations, & les variantes tirées d'un manuscrit du Vatican; par M. DUPUY, 392 & Suiv. Note sur le troisième problème d'Anthémius. Hift. Vol. XLII, 72

& suiv. Voyez Mécanique & Miroirs ardens.

ANTHESTÉRIES, fêtes Athéniennes, dont le nom collectif comprenoit la Pithægie, les Choës & les Chytres.—Dans quel temps elles se célébroient.

Mém. Vol. XXXIX, 174 & 177.

Anthestérion, mois de l'année Grecque, qui répond à nos mois de janvier & de février. Mém. Vol. XXXIX, 174.

ANTHIAS, poisson que les anciens appeloient sacré; par quelle raison.—Hist. Vol. XL, 115.

ANTHROPOLATRIE. M. l'abbé
FOUCHER prouve contre M.
FRÉRET, qu'elle étoit trèscommune en Orient, & que ce
culte s'adressoit aux hommes vivans & non aux hommes morts.
Mém. Vol. XXXVIII, 503 &
504. Voyez Théophanies.

ANTICHTHONES, peuple placé par Méla sous la zone tempérée méridionale. — Ce qu'en dit Manisius. Mém. Vol. XXXV, 599.

ANTIGONE, gouverneur de la Lycie, de la Pamphilie & de la grande Phrygie, défait Euménès & le met à mort. Mém. Vol. XL, 16. Il prend le titre de roi. Ibid. 22. Dispute à Ptolémée la possession de la Phénicie, de la Célésyrie & de la Palestine, 17 & suivantes. Bat Cléomène près de Sélasie. Mém. Vol. XLI, 343. Sa mort. Mém. Vol. XLI,

21,

ANTIGONE. Conjectures de M. LE BEAU junior, sur les allusions que Sophocle a eues en vue dans cette tragédie. Mémoires, Vol. XXXV, 457.

ANTILOQUE sauve la vie à Nestor son père, en sacrifiant la sienne. Mém. Vol. XXXVII, \$7. Pindare dissère essentiellement d'Homère dans le récit de cette aventure. Ibid. 90.

ANTI-LUCRÈCE. M. LE BEAU donne l'édition de cet ouvrage avec une préface de sa composition. Hist. Vol. XLII, 195.

ANTINOUS, favori d'Hadrien. La ville de Tarse sui consacre des monumens sous le nom de nouvel Apollon. Mém. Vol. XXXVII, 349

ANTIOCHE. Étienne de Byzance compte jusqu'à treize villes de ce nom. Mém. Vol. XXXV, 608.

ANTIOCHE sur le Cydnus. Voyez TARSE.

ANTIOCHE sur l'Oronte, capitale de la Syrie & ensuite du département d'Orient. Mémoires, Vol. XXXV, 608. Types de ses médailles. Mémoires, Vol. XLI, 512.

ANTIOCHE sur le Sarus en Cilicie. Observations de M. l'abbé BELLEY sur ses médailles & sur son ère. — Étienne de Byzance la place sur le Pyramus; médailles qui prouvent qu'elle étoit située sur le Sarus. Mém. Vol. XXXV, 608. Antioche est la même qu'Adana, Ibid. 609.

Preuves de cette identité. — Il est probable qu'elle a reçu son nom d'Antiochus - Épiphane. Mémoires, Volume XXXV, 610. Elle conserva cependant son ancien nom d'Adana. - A quelle époque ces deux noms ont été employés sur ses monumens. - Le P. Hardouin conjecture sans fondement, que cette ville étoit Comane en Cappadoce.—Sa position, Ibid. 611. La statue de Jupiter est le type favori de ses médailles.—Son origine fabuleuse, 612. Elle jouisioit des titres d'isea & d'aoulos.-Prit une ère particulière à l'occasion des priviléges qui lui furent accordés par Auguste; son époque, selon Vaillant. - Pompée renferme les pirates dans Adana, 613. Elle reçoit des empereurs des grâces & des titres honorifiques, 614. Prend fur des médailles, les noms d'Adrienne de *Maximinienne*. — Son fiége épiscopal sous la métropole de Tarse, 615 & 621. Concile tenu dans cette ville, 622. Elle est qualifiée de bourgade dans des inscriptions du quatrième & du cinquième siècle.-M. l'abbé Belley attribue sa destruction aux incursions des Isaures, 615. Ses médailles, 608, 614, 616& 619. Ses inscriptions, 617 & 618. Ses monumens, 618 & 619. Reconstruction d'Adana par le calife Haron. — Les croisés s'en emparent, 620. Elle passe au pouvoir des Quomans, 621. Est appelée aujourd'hui Adena; son état actuel, 623.

ANTIOCHUS III, ou le Grand, devient roi de Syrie par la mort Séleucus—Céraunus son frère, & entreprend d'enlever la Phénicie à Ptolémée-Philopator; détails de cette expédition. Mém. Vol. XL, 22 & Juiv. II devient maître de la Phénicie, de la Palestine & de la Célésyrie.—Marie Cléopâtre sa fille à Ptolémée-Epiphane; à quelles conditions. Ibid. 28. Il est vaincu à la bataille de Magnésie, & obligé de céder aux Romains ce qu'il possédoit en deçà du mont Taurus. Mém. Vol. XXXVII, 398; & Hift. Vol. XXXVIII, 151. Sa mort. Mém. Vol. XL, 29.

ANTIOCHUS - ÉPIPHANE remplace son frère Séleucus sur le trône de Syrie, après en avoir chasse l'usurpateur Héliodore. Mém. Vol. XL, 30. Il envoie des ambassadeurs à Rome pour faire valoir ses prétentions sur la Célésyrie, la Phénicie & la Palestine. — Attaque l'Égypte par terre & par mer, & bat les généraux de Ptolémée. — Assiège inutilement Alexandrie. Mém. Vol. XL, 31. Sa mort. Ibid. 32.

ANTIOCHUS-EUPATOR règne en Syrie sous la tutèle de Lysias.— Victoires remportées sur ses généraux par les Machabées Mém. Vol. XL, 32. Ses soldats le livrent à Démétrius, qui le fait mourir. Ibid. 33.

ANTIOCHUS, fils de l'usurpateur Alexandre-Balas, monte sur le trône de Syrie par les soins de Tryphon, qui règne sous son nom & le fait ensuite mourir. Mém. Vol. XL, 37 & 38.

ANTIOCHUS-SIDÉTÈS, épouse Cléopâtre, femme de Démétrius son frère, & monte sur le trône de Syrie.—Il chasse l'usurpateur Tryphon. Mém. Vol. XL, 39. Fait la guerre aux Parthes, & gagne sur eux trois batailles.—Sa mort. Ibid. 40.

ANTIOCHUS VIII, fils de Démétrius II, est proclamé roi de Syrie, & règne avec Cléopâtre sa mère. Mém. Vol. XXXIV, 309; & Mém. Vol. XL, 41. Pourquoi il fut appelé Grypus. — Josèphe le nomme Philométor; mais il porte sur ses médailles le nom d'Epiphane. Mém. Vol. XL, 41. Il épouse Tryphène, fille de Prolémée Physcon. -- Bat l'imposteur Alexandre - Zébinas. — Force Cléopâtre sa mère, d'avaler le poison qu'elle lui avoit préparé. —Ses différends avec son frère Antiochus le Cyzicénien. Ibid. 42; & Mém. Vol. XXXIV, 310. Ils se partagent le royaume de Syrie. - La guerre recommence entre eux. Mém. Vol. XL, 43. Antiochus - Grypus épouse Sélène, fille de Cléopâtre.—Sa mort. - Ses enfans. Ibid. 44 & 45; & Mém. V. XXXIV, 311. ANTIOCHUS IX. Pourquoi il est appelé le Cyzicénien.—Il épouse Cléopâtre qui avoit été répudiée par Ptolémée Lathyre. Mém. Volume XL, 42. Règne sur la Célésyrie & sur la Phénicie. Ibid. 43. Est fait prisonnier & mis à mort par Séleucus son neveu. Ibid. 45.

ANTIOCHUS-EUSÈBE, fils d'Antiochus le Cyzicénien, est proclamé roi d'une partie de la Syrie. — Triomphe de Séleucus & le force d'évacuer la Syrie.— Défait Antiochus, & Philippe frère de ce dernier. - Epouso Sélène, veuve de Grypus. Mém. Vol. XXXIV, 311; & Mém. Vol. XL, 45 & 46. Forcé d'abandonner ses états, il se retire chez les Parthes, & en recouvre ensuite une partie. Mém. Vol. XL, 46. II en est entièrement dépouillé par Tigrane, qui le force de se réfugier en Cilicie. Mém. Vol. XXXVIII, 131.

ANTIOCHUS-DIONYSIUS, fils d'Antiochus Grypus. Mémoires, Vol. XL, 45. Il se saisit de Damas & est reconnu roi dans la Célésyrie, où il se maintient trois ans. Ibid. 46. Il en est chassé par Tigrane. Mém. Vol. XXXVIII, 131.

ANTIOCHUS, dit l'Assatique, est forcé par Pompée d'évacuer la Syrie, & ne conserve que la Comagène. Mém. Vol. XXXVIII, 133. Il épouse Cléopâtre, fille de Ptolémée Aulétès, qui le fait étrangler à cause de ses débauches.— Il fut lé dernier de la race des Séleucides. Ibid. 132. ANTIOCHUS l'historien commet une erreur groffière, en attribuant aux Zancléens l'établissement des Chalcidiens en Italie. Mém. Vol. XLII, 312.

ANTIOCHUS, zélé philosophe de l'ancienne A cadémie. Mém. Vol.

XLI, 482.

ANTIPATER, gouverneur de la Macédoine, remplace Python dans la tutèle des deux rois successeurs d'Alexandre.—Sa mort. Mém. Vel. XL, 16.

ANTIPATRIS, ville de Palestine, bâtie par Hérode en l'honneur de son père.—Erreur des historiens des croisades qui l'ont confondue avec Ariur. Mém. Vol. XXXIV, 330.

ANTIPHONE. Voyez Musique. ANTI-TAURUS, appelé par les Orientaun montagne de Kormez. Mém. Vol. XXXV, 612.

ANTOINE (MARC-) créé pontife du temple élevé à la clémence de César, n'ose demander l'inauguration de ce sacerdoce. Hist. Volume XL, 74. Il fait passer quelques loix de force malgré les augures; & d'autres, comme les ayant trouvées dans les papiers de César. - Eclaircissemens sur ces loix. Ibid. 69. Remarques fur diverses loix dont il est auteur. Voyez LOIX Romaines. Il conçoit une vive passion pour Cléopâtre, la suit en Egypte, & s'y livre aux plaisirs. Mémoires, Volume XXXVIII, 138. Strategème dont il me en pêchant à la ligne avec Cléopâtre, qui le fait tourner

à sa confusion. Hist. Vol. XL, 106. Il se réconcilie avec Octavien, dont il épouse la sœur Octavie, & obtient une part dans le nouveau partage des terres de l'empire.—Sa passion pour Cléopare lui fait négliger les affaires du gouvernement, & fournit à Octavien le prétexte d'une rupture.—Il perd la bataille d'Actium, & s'enfuit à Alexandrie. Mém. Vol. XXXVIII, 139 & 140. Il se donne la mort sur la fausse nouvelle que Cléopâtre avoit fait courir de la sienne. Ibid. 141.

ANTOINE, duc de Lorraine & de Bar, épouse Renée de Bourbon. Mim. Vol. XLIII, 519, note (c). Sa mort. Mém. Vol. XLI,

742, note (b).

ANTONIN est associé par Adrien à la puissance tribunitienne. Il lui succède à l'empire. Mém. Vol. XLI, 502 & 507. Remarques de M. l'abbé BAR-THÈLEMY sur quelques médailles de cet empereur, frappées en Egypte.—Description de ces médailles au nombre de onze. Ibid. 501. Elles sont toutes de la même époque, & représentent les sept planètes caractérisées par une tête de divinité & une étoile, & accompagnées d'un des lignes du zodiaque, 502. Recherches critiques sur l'ordre respectif qu'elles y occupent, & fur le motif de ceue affaciation, 503 & July. M. l'abbé BARTHA-TEM Abenya da , en tabbejan quus

ces médailles l'état primitif du ciel à la naissance du monde, on a voulu exprimer le bonheur qu'Antonin procuroit à ses peuples. — L'élévation de ce prince à l'empire concouroit, à peu de jours près, avec le jour anniversaire du monde & le renouvellement de la grande année, suivant les Egyptiens. Mém. Vol. XLI, 505. Un règne commencé sous de pareils auspices, dut frapper une nation livrée à tous les préjugés de l'astrologie; & l'occalion de rappeler ces rapports fur les médailles, se présenta naturellement dans la huitième année du règne d'Antonin. Ibid. 507 & 5 1 2. On se proposa aussi dans ces médailles, d'implorer en la faveur l'assistance des planètes, suivant la doctrine alors reçue, 511.

ANTONIN-ÉLAGABALE.
Voyez ÉLAGABALE.

ANTRUSTION, terme qui désigne le noble Franç dans les soix Saliques. *Mém. Vol.* XXXVII, 547. Sa signification. *Ibid.* 548.

ANUBIS, bourg de l'Égypte, remarquable par le culte qu'on y rendoit à un homme vivant. — Eusèbe le nomme Anabis & Anamis. Mém. Vol. XXXVI, 47. M. l'abbé MIGNOT adopte cette dernière leçon. Ses conjectures sur la position de ce lieu. Ibid. 48.

ANVILLE (M. D'), Associé. Penfionnaire en 1773. Hist. Vol. XL, 5. Précis de son mémoire sur le lac Asphaltite ou mer Tome XLIV.

Morte. Hist. Vol. XXXIV, 126. Examen critique d'Hérodote sur ce qu'il rapporte de la Scythie. Mém.V. XXXV, 573. Mémoire sur la mer Erythrée. Ibid. 591. Mémoire sur l'étendue de Constantinople, comparée à celle de Paris, 747. Précis de ses obfervations fur les fleuves du nom d'Araxe. Hift. Vol. XXXVI,79. Mémoire sur la navigation de Pythéas à Thulé, & observations géographiques sur l'Islande. Mém. Vol. XXXVII, 436. Mémoire sur des noms de peuples & de villes dont le fragment du XCI. livre de Tite-Live, trouvé dans un manuscrit du Vatican, de l'ancienne bibliothèque Palatine, fait mention. Mém. Vol. XLI, 761.

AORSIENS, peuple de la Colchide; leur position. Mém. Vol. XXXV,

Août. Pourquoi le quinze des calendes de ce mois, étoit réputé malheureux. Mémoires, Volume XXXIX, 286.

APANDAS. Voyez ASTYAGE.

APELLÆUS, nom d'un des mois Macédoniens. Mém. Vol. XLII, 391.

APHACA, ville de Phénicie; sa position. — Elle étoit célèbre par le culte de Vénus Aphacite. — Lac merveilleux dans le voisinage de cette ville. — Destruction de son temple de Vénus par Constantin. Mémoires, Vol. XXXIV, 255.

APHLASTON ou Aplustre, ornement qui couronnoit is

proue des vaisseaux. Mém. Vol. XXXVIII, 590.

APIA. Voyez FRIGGA.

A PICATA, femme de Séjan, révèle le secret de la mort de Brutus-César empoisonné par son mari, & se tue elle-même. Hist. Vol. XXXVIII, 193.

APION. Mémoire de M. de BURIGNY sur la vie & les ouvrages de ce grammairien. - Sa patrie. — Pourquoi il est surnommé Plissonique; erreur de Suidas à ce sujet. Hist. Vol. XXXVIII, 171. Il prend les leçons d'Aristonius & du grammairien Didyme. — Professe la rhétorique à Rome, sous les règnes de Tibère & de Claude. Ibid. 172 & 174. Fait plusieurs voyages dans la Grèce. Obtient le droit de bourgeoisse A Alexandrie. — Est député par cette ville vers Caligula, pour plaider sa cause contre les Juifs, 172. Sa haine singulière contre cette nation, & ses débats avec l'historien Josèphe, 173 & 177 Il étoit adonné à la magie & à la nécromancie, 175. Sa mort. - Notice de ses ouvrages, 174 & Juiv. C'étoit un écrivain minutieux, 171 & 176. Il avoit des connoissances, mais encore plus de vanité, 172 & 178.

APIS, fils de Phononée, fait viofence à Niobé sa sœur, sous le nom de Jupiter. Mém. Vol. XXXV, 82.

APLUSTRE. Voyez. APHLASTON. APOLLON, fils de Latone, né à

Délos. Mém. Vol. XXXIX. 187. Il y construit dans son enfance un autel avec des cornes de chèvres, raison pour laquelle il présidoit à la solidité des édifices. Ibid. 189 & 190. Le laurier lui étoit dédié, 187. Pourquoi on nourrissoit à Délos des cygnes qui lui étoient confacrés, 188. L'acclamation io Paan étoit le chant le plus agréable qu'on pût lui adresser, 189. Origine de l'hymne Pæan rapportée à sa victoire sur le ferpent Python. Mém. Vol. XL. 542. Toutes les nations Grecques & leurs colonies, faisoient célébrer chaque année à Délos des fêtes en l'honneur de ce dieu, en y envoyant des ambassadeurs appelés Théores, avec les prémices des fruits de la terre. Mém. Vol. XXXIX, 186. Les Athénieus en envoyoient aussi à Delphes. Mémoires, Vol. XXXVII, 381. Apollon avoit un temple & des oracles à Tarle. Ibid. 349. Jeux célébrés en son honneur à Sicyone. appelés Adrastées & petites Pythiennes. Hift. Vol. XXXVIII, 35. Institution des jeux Apollinaires chez les Romains. Mém. Vol. XLI, 36. Apollon portoit les noms de Boëdromius & de Clarius. Mém. Vol. XXXIX, 190. D'où lui venoit celui de Carnéen, sous lequel il étoit principalement adoré à Lacédémone & à Cyrène. Mim. Vol. XXXVII, 368 & 380; & Min.

Vol. XXXIX, 190 & fuiv. Autel élevé à ce dieu sous le nom d'Archegète, par une colonie de Chalcidiens en Sicile. Mém. V. XLII, 310. Les Tyriens attachent sa statue à l'autel d'Hercule avec une chaîne d'or, dans la crainte d'en être abandonnés. — Alexandre la met en liberté après la prise de cette ville. Mém. Vol. XXXIV, 292 & 296; & Mém. Vol. XXXVIII, 48 & 64. Oracle d'Apollon à Delphes. Voyez DELPHES.

A POLLONIAS, ville de Phénicie. Conjecture de M. l'abbé MIGNOT sur l'époque de sa sondation. — Elle fut une des villes ruinées par les Juiss, dont Gabinius ordonna le rétablissement. Mém. Vol. XXXIV, 330.

APOLLONIE, port de la Cyrénaïque; sa position. — Cette ville a été appelée ensuite Sozuza. Mém. Volume XXXVII, 370 & 390. Elle devint métropole de la Cyrénaïque supérieure, après la décadence de Cyrène. Ibid. 386. C'est à présent Sousse, 390.

APOLLONIUS de Rhodes. Parallèle de son poëme des Argonautiques, avec une ode de Pindare sur le même sujet. Mém. Volume XXXV, 382.

APOLLONIUS de Tyanes voyage dans l'Inde, & y a des conférences sur la magie avec Hiarchas, chef des Brahmes. — Il repasse dans la Grèce, prétend faire des miracles, & ose entreprendre la résurrection d'une sille, — Son

genre de vie étoit celui d'un Samanéen. — Samort. Mémoires, Vol. XL, 263.

A P

A POLLONIUS, lexicographe contemporain d'Auguste. Hist. Vol. XXXVIII, 68 & 172.

APOPHIS, Apopis ou Aphoph, un des Rois-pasteurs; ce que son nons signifie. Mém. V. XXXIV, 141; & Mém. Vol. XXXVI, 389, note (e).

APOTHÉOSE (L') étoit absolument inconnue en Orient. Mém. Vol. XXXVIII, 439. Apothéoles fondées sur la doctrine de l'animation des astres. Ibid. 470; & Mém. Vol. XXXVI, 50. Le dogme de l'apothéose a été suivi par Homère & Hésiode. Mim. V. XXXV, 26; mais on ne peut les accuser d'en être les inventeurs. Ibid. 27. Dès le siècle de Cadmus, on admettoit la déification des mortels, 29 & 34. Comment on concevoit leur apothéose, 26 & 32. Hommes devenus dieux sans passer par la mort, 26. On ne voit que quelques apothéoses obscures & locales depuis la guerre de Troie jusqu'à Pissiftrate; aucune depuis cette dernière époque jusqu'à Alexandre-le-Grand, 36. On les fait revivre en faveur des empereurs Romains. -L'esprit de faction métamorphole Jules - César en étoile. - Après l'extinction de la famille des Jules, l'apothéése des empereurs ne fut plus que de forme, 38. M. l'abbé

FOUCHER soutient que l'apothéose n'étoit pas connue des anciens peuples; que ce fut une invention des Grecs pour honorer la mémoire des héros qu'on n'avoit pas eu sujet de regarder comme dieux pendant leur vie. Mém. Vol. XXXVIII, 471. La théophanie ou manifestation des Dieux sur la terre, a dû précéder l'apothéose. Mém. Vol. XXXVI, 299.

Applus-Claudius. Sa réponse à Scipion-Emilien, son compétiteur à la censure, qui lui reprochoit de ne savoir le nom d'aucun citoyen. Mém. Volume XXXIX,

APRIÈS, roi d'Égypte, le même que Pharaon-Ephra dans l'Ecriture, prétend à la divinité. Mém. Vol. XXXVIII, 498.

APTUNGIE, ville de Barbarie, aujourd'hui Longisaria. Mém.

Vol. XLII, 200.

APULÉE. Recherches de M. LEBEAU junior sur son roman intitulé, les Métamorphoses ou l'Ane d'or. - Il conjecture que ce second titre a été ajouté par les copistes, & n'est pas fort ancien. — Son jugement für l'ouvrage. — En quel temps Apulée écrivoit. Hift. Vol. XXXIV, 48. La fable de Psyché n'est pas de fon invention. Ibid. 49. Sa defcription de la pyrrhique, 51. Apulée étoit fort instruit dans la théologie Egyptienne. Hift. Vol. XLII, 28.

AQUA, ville de Mauritanie, colonie

& épilcopale; sa position dans l'Itinéraire d'Antonin. — C'est aujourd'hui Hammam ou les bains de Mériga. Histoire, Volume XXXVIII, 95.

AQUÆ SLATIELLÆ, aujourd'hui Acqui; sa position. — Strabon en parle sous le noin d'A' wou au Tritimai. \_\_ Diamovist & I imera, dans cet auteur, paroissent êire ce même lieu dont le nom a été corrompu par les copistes Grecs; conjectures de M. de BRÉ-QUIGNYà ce sujet. Hist. Vol. XXXVIII, 53 & fuiv.

AQUILIA, l'une des plus anciennes familles Romaines, qui se partagea en plusieurs branches, les unes patriciennes, & les autres plébéïennes. Hift. Vol. XL, 81.

AQUILIA-SÉVÉRA, vestale élevée par Elagabale au rang d'impératrice. — Ses médailles. Hift. Vol. XLII, 62 & 64. II la répudie pour épouser Annia. Faustina, & la reprend ensuite.

Ibid. 63 & 64.

ARABES. Leur origine. Mém. Vol. XXXVI, 271. Tout le pays qui bordoit la mer depuis l'isthme de Suez jusqu'au golfe de Perse, étoit habité par un peuple connu sous le nom d'Arabes; mais tous ceux qui portoient ce nom n'avoient pas la même origine. ---Les uns appelés Madianites, descendoient de Madian, fils d'Abraham & de Céthura; leur position. - Les autres étoient Ismaëlites; leur position. - Arabes purs issus de Jokun,

fils du patriarche Héber. -Quoique divisés en plusieurs tribus, on les trouve désignés dans les auteurs Grecs & Latins fous les noms communs de Sabéens, d'Amanites & d'Homérites; origine de ces noms. -Ces derniers étant les plus nombreux, ils assujettirent de bonne heure tous les autres auxquels ils donnèrent leur nom; leur po-Sition. Mém. Vol. XXXIV, 225. Les Arabes s'emparent de l'Asfyrie & de la Chaldée sous Arius. - Pourquoi les Orientaux ne parlent que d'un règne des Arabes, auquel ils donnent le nom de celui de Zohâk. Mém. Vol. XL, 452. Les Arabes enlèvent aux Persans le commerce des Indes. — Nikrokis étoit l'entrepôt de leur commerce dans le golfe Persique. -Arabes répandus dans toutes les Indes jusqu'à la Chine. — Ils avoient un cadhi à Canton, - Immense étendue de leur empire, cause de son démembrement. — Les khalifs perdent PEgypte. Mém. Vol. XXXVII, 477. La recouvrent, & la perdent de nouveau, Ibid. 478. Les Bédouins ou les habitans des déserts, parient plus purement que ceux des villes; par quelle mison. Hift. Vol. XXXVIII, 68. Anciennement les caractères Arabes étoient bien différens de ce qu'ils furent ensuite, & de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mimoires, Vol. XXXVI, 271.

Voyez ALPHABET Arabe & LANGUES Orientales.

45

ARACÉENS, un des peuples du pays de Canaan; lieux différens qu'ils y occupèrent.—La facilité avec laquelle ils changeoient de demeure, donna lieu à leur nom. Mém. Vol. XXXIV, 96.

ARAD, neuvième fils de Canaan. Mém. Vol. XXXIV, 231.

ARAD, île & ville de Phénicie; sa position & son étendue. -Contre l'usage de l'Orient, les maisons y avoient plusieurs étages. Mém. Vol. XXXIV., 229. Procédé ingénieux par lequel les Aradiens tiroient de l'eau douce du fond de la mer. Ibid. 230. Par qui la ville d'Arad a été fondée. - Cette île fournissoit des rameurs & des foldats aux Tyriens. — Ses rois tributaires de la Perse, 231. Epoque de son autonomie. 232. Elle passe sous la domination des Romains. - La ville d'Arad avoit une ère particulière. différente de celle des Séleucides: en quel temps elle a commencé, 233. Ses ruines se nomment Rowad, 234.

ARADIENS ou Arvadiens. Deux peuples du pays de Canaan ont porté ce nom; leur position. Mém. Vol. XXXIV, 96.

ARALL, lac salé de Tartarie. Hist. Vol. XXXVI, 82. C'est le même que le lacus Chowaresmiæ d'Abulséda. Ibid. 83.

ARAM, roi d'Arménie, contem-

porain de Bélus & de Ninus; ce que son nom signifie. — Ses conquêtes. Hift. Vol. XL, 130. ARAN, l'Iranvédj des Parses.

Mém. Vol. XL, 481.

ARANAQUES, peuple Celtibérien que Strabon & les autres géographes nomment Arévaques. Mem. Vol. XXXVII, 119; & Mém. Vol. XLI, 769.

ARARAT, montagne placée en Arménie par la plupart des interprètes de l'Ecriture. Remarque sur le texte de la Genèse à ce sujet. Mém. Vol. XXXVI, 27.

ARAROS, poëte comique, fils d'Aristophane. La froideur de son style étoit passée en proverbe. Mém. Vol. XLIII, 203.

ARATUS de Sicyone soustrait sa patrie au joug des tyrans. Mém. Vol. XLIII, 33. Son enthousiasme pour la liberté. — Il chasse la garnison Macédonienne du port Pirée. Ibid. 34.

ARAXE est moins un nom propre qu'un nom appellatif. Hift. Vol. XXXVI, 74 & 79. Des fleuves de ce nom, par M. D'ANVILLE. 79 & Suivantes. Source de l'Araxe d'Arménie. Ibid. So. Il se jette dans le Cyrus, \$1. Si l'Araxe dont Hérodote fait mention à l'occasion de l'expédition de Cyrus contre les Massagètes, est le même que l'Araxe d'Arménie dans cet auteur! --M. DE LA NAUZE soutient l'affirmative, & fonde fon sentiment fur la position des Massagètes relativement aux laedons, près de

l'Araxe. Hift. Vol. XXXVI, 69. Prouve que les Massagètes étoient situés au-delà de ce fleuve. en-decà & à l'occident de la mer Caspienne, 70 & 72. Qu'Hérodote, en les plaçant indéfiniment à l'orient, défigne l'orient de la Grèce où il écrivoit, 73. Raisons qui lui font rejeter l'identité de l'Araxe des Massagètes avec l'Oxus, 74 & 75. M. de Guignes pense qu'Hérodote a confondu deux fleuves sous la même dénomination. — Soutient, d'après le texte d'Hérodote, la position des Massagètes orientale, non relativement à la Grèce, mais à la mer Caspienne, 76. Le détail de l'expédition de Cyrus contre les Scythes, confirme cette polition, 77. M. de GUIGNES en conclut que l'Araxe des Massagètes ne peut être que l'Oxus, 78. Mémoire de M. D'AN-VILLE à l'appui de ce dernier sentiment, 79 & Suiv.

ARAXE, fleuve de Mésopotamie, doit être le même que le Chaboras. Hift. Vol. XXXVI, 79.

ARAXE, rivière de Berle, aujourd'hui Bend-émir. Hist. Vol.

XXXVI, 79.

ARBACE, général Mède, aidé des Perses & des Arabes, se rend maître de Ninive, détruit l'empire Affyrien, & fonde une nouvelle monarchie. Mém. Velume XL, 482. Ses rapports avec Arvaskhich, héros Iranian. Ibid. 483.

A R B R E S célèbres par leur ancienneté dans la Grèce; la liane de Samos, le chêne de Dodone, l'olivier dans la citadelle d'Athènes, & le palmier de Délos. Mém. V. XXXV, 100. Les Grecs avoient un grand respect pour les arbres sacrés. Ibid. 101. Arbres parlans. Voyez DODONE.

ARBITRE. Arbiter signifie ordinairement un juge donné par le préteur aux parties. — Quelle différence il y avoit entre arbiter & judex. Mém. Vol. XXXIX, 377. Dans quelles affaires on donnoit des arbitres. Ibid. 378. Arbitres choisis par les plaideurs, 380.

ARC inventé par Scythès, fils de Jupiter, ou Persès, fils de Persée. — Éclaircissemens sur la forme & la matière de cette arme chez quelques peuples de l'antiquité. Mém. Vol. XL, 84. Remarque critique sur l'évaluation de la portée de l'arc & du trait. Mém. Vol. XLII, 423, note/k/.

ARCA, ville de Phénicie, l'ancienne demeure des Aracéens descendans de Canaan; sa pofition. — Elle étoit célèbre par le culte que ses habitans rendoient à Vénus ou Astharté. — Fut nommée Césarée par l'empereur Alexandre, successeur d'Élagabale; à quelle occasion. — Elle eut des évêques. — Sa destruction par les Mameluks. Mém. Volume XXXIV, 245. Ses ruines attestent son ancienne splendeur. Ibid. 246.

ARCADIENS. Leur contestation

avec les Spartiates sur la jouissance de Mégalopolis, est déférée au jugement des Athéniens. Mém. Vol. XLIII, 56.

ARCÉ. Voyez ARCA.

ARCELAIO. Voyez HYRGALÉE.

ARCÈRE (Le père), de la congrégation de l'Oratoire, obtient l'accessit du prix de Pâques
1776. Hist. Vol. XLII, 2.

ARCÉSILAS I.", roi de Cyrène; durée de son règne. Mém. Vol.

XXXVII, 368.

ARCÉSILAS II, roi de Cyrène, époule Érixa. Mémoires, Volume

XXXVII, 369.

ARCÉSILAS III, roi de Cyrène, fe soumet à Cambyse, roi de Perse. — Il est massacré. Mém.

Vol. XXXVII, 369.

ARCÉSILAS IV, roi de Cyrène, dernier des Battiades, remporte deux victoires à la course des chars, aux jeux Pythiques & aux jeux Olympiques. — Samort. Mémoires, Vol. XXXVII, 367 & 369. Traduction de deux odes de Pindare en son honneur, avec des remarques, par M. DE CHABANON. Mém. Vol. XXXV, 370 & suiv. & 388 & suiv.

ARCÉSILAS, disciple de Polémon & de Crantor, renouvelle la méthode pratiquée par Socrate & Platon, de philosopher par demande & par réponse. Mém. Vol. XLI, 486. Il est accusé par ses adversaires d'enseigner l'acatalepsie dans toute la force de l'expression. — Sa secte est appelée la seconde Académie, & ensuite



- la moyenne - Il eut plus d'auditeurs que de disciples. Ibid. 487. Exposition de sa doctrine, & ses rapports avec celle de Socrate & de Platon. Mém. Vol. XLIII, .132, 146 & Suiv. On l'a faussement accusé d'avoir été corrompu dans ses mœurs. Ibid.

149, note (1).

ARCHÉLAÜS, grand-prêtre & prince de Comane, obtient le royaume de Cappadoce par le secours de Marc - Antoine. -Auguste le confirme dans ses états, & lui fait don de l'Arménie mineure & de la Cilicie-Trachée. - Il bâtit la ville de Sébaste en l'honneur de ce prince. — Est accusé par Tibère devant le fénat. - Sa mort. Hift. Vol. XL, 135 & 136.

ARCHÉMORE. Voyez OPHELTE. ARCHER. Les archers Romains avoient le bras gauche armé d'un brassart. Mém. V. XXXIX, 477. Archer, type distinctif d'une monnoie de Perse appelée darique. Hift. Vol. XL, 37, note (a), & 95.

ARCHES, ou coffres mystérieux. Voyez Coffres.

ARCHIAS jette les premiers fondemens de Syracuse. Mem. Vol. XLII, 287 & 310.

ARCHIDAMUS, roi de Sparte.

Hift. Vol. XL, 26.

ARCHIMÈDE incendie la flotte Romaine devant Syracuse, avec des miroirs ardens. Mém. Vol. XLII, 394, 409, 436 & 439. Voyez MIROIRS ardens. On ne voyoit fur fon tombeau qu'une sphère & un cylindre. Mémoires, Vol. XLII,

ARCHINUS, roi de l'Argolide, établit à Argos des jeux nommés H'esia & Exambaja, en l'honneur de Junon. Hift. V.XXXVIII, 34. Archithéore. Voy. Théores.

ARCHITIS, nom sous lequel Vénus ou Astarthé étoit adorée à Arca en Phénicie. Mém. Vol.

XXXIV, 245.

ARCHYTAS, célèbre philosophe de Tarente, obtient à diverses reprises le généralat, & gouverne sa patrie avec beaucoup de sagesse. Mém. Vol. XLII, 331 & 332.

ARDEBIL, ville de Perse; sa position. Mém. Vol. XXXVIII,

192, note (1).

ARDESCHIR-BABEKAN, chef de la dynastie des Sasanides. Mém. Vol. XXXVIII, 184 & 189. Les écrivains Persans s'accordent à le faire descendre des rois Perses nommés Kéaniens. Mém. Volume XXXV, 164. Il est connu chez les Grecs & les Romains, sous le nom d'Artaxerxès ou d'Artaxare. Mém. Volume XXXIX,

ARDESCHIR-DERAZ-DAST. Voy. ARTAXERXÈS-LONGUE-MAIN.

ARDOATE, roi d'Arménie. Hift. Vol. XL, 131.

ARÉOPAGE, tribunal Athénien; preuve de sa haute antiquité.  $M\ell m. Vol. XLII, 292, note (t).$ Sentimens

Sentimens divers fur son origine. Mém. Vol. X X X V , 473. D'où lui venoit son nom. Ibid. 437. Il n'étoit pas établi pour ordonner des peines de mort, mais pour juger des affaires concernant les meurtres. Mém. Vol. XXXVI, 447, note (n). Forme qui y étoit suivie dans les jugemens. Mém. Vol. XXXV, 435. Quand, pour rendre les suffrages égaux, il n'en manquoit qu'un leul, on ajoutoit celui de Minerve pour sauver le coupable; origine de cet usage. Ibid. 437 & 438. L'éloquence en étoit bannie, 436; & Hift. Vol. XXXIV, 50. Le salaire de chaque juge étoit de trois oboles. Mém. Volume XXXVI, 445.

A R E S, île de l'Euxin, dont les habitaus étoient excellens archers, & dont la fable a fait des oiseaux qui lançoient leurs plumes contre les Argonautes. Mêm. Vol. XXXV, 505.

ARÉTÉE de Cappadoce, médecin Grec de la fecte des Pneumatiques; en quel temps il vivoit. Hist. Vol. XXXVIII, 72.

AREVACÆ ou Arevaci, peuple de Celtibérie; sa position. Mém. Vol. XXXVII, 119; & Mém. Vol. XLI, 769.

ARGÉE (Le mont) en Cappadoce, est souvent représenté sur les médailles de ce pays.— Les Cappadociens lui rendoient des honneurs divins. Hist. Vol. XL, 126. C'est aujourd'hui Argis ou Argias. Ibid. 147.

Tome XLIV.

ARGENSON (Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'). ministre & secrétaire d'État, Honoraire. Sa mort. Histoire, Vol. XXXIV, 3 & 220. Son éloge, par M. LE BEAU.—Sa naissance & sa famille. — Il est fait lieutenant depolice avant l'âge de majorité. Ibid. 211. Devient chancelier de l'ordre de S. Louis & de M. le régent, 212 & 213. Est nommé consesser d'État & admis au bureau de la rédaction des loix, 213. Entre à l'Académie des Sciences.—Est chargé du ministère de la guerre, 214. Paroles héroïques que lui adresse Louis XV malade à Meiz. — La noblesse des armes devient héréditaire sous son ministère. - Etablissement de l'Ecole militaire, 216. Il essaie d'anéantir la vénalité des régimens, 217. Réunit le département de Paris & des Académies. - Enrichit la Bibliothèque du Roi.—Est nommé Honoraire de l'Académie en 1749, 210. Propose l'histoire du règne de Louis XV par médailles.-Comment il supporte sa disgrace. - Il reçoit sa lettre de rappel quelques momens avant la mort, 219.

ARGIAS. Voyez ARGÉE (Le mont).

ARGIASP, roi de Touran, bat Gustasp, prend la ville de Balkh, & massacre Lohorasp père de Gustasp, Zoroastre & ies mages. Mém. Vol. XXXIX, 693, note (b). ARGIPPÉENS, nation Scythe dont parle Hérodote. Mém. Vol. XXXV. 542. Ils sont les mêmes que les Arimphéens dans Pline. Ibid. 543, 568 & 571; qui les confond avec les Hyperboréens 569. Position qui seur est assignée par quelques géographes. 543 & 571. Voyez HY-PERBOREENS. Les détails géographiques dans Hérodote, au fujet de leur pays, dirigent vers la Chine; & ce qu'il dit de leurs mœurs y fixe d'une manière particulière. 554. M. de Gui-GNES en fait l'application aux Chinois. 554, 569 & 571. Il en conclut que la Chine auroit été connue du temps d'Hérodote par la route de Tartarie. -Preuves tirées du même historien, qu'elle l'étoit aussi par la voie des Indes. 555 & 556. M. D'ANVILLE n'admet point l'identité des Argippéens avec les Chinois, 588.

ARGIS. Voyez ARGÉE (Le moni). ARGIS & Opis, filles Hyperboréennes, chargées de porterà Lucine dans le temple de Délos, les offrandes de leur nation, meurent dans cette île où leur mémoire obtint de grands honneurs. Mém. Vol. XXXV, 120 & 565.

ARGO, nom du vaisseau qui servit à l'expedition de la toilon d'or; son étymologie. Mémoires, Vol. XLII, 23. Il n'est pas vraisemblable qu'il ait été construit avec des chênes de Dodone. Mem. Volume XXXV, 101.

ARGUNA est confondu par Eccard avec l'Argen, district de la Suisse. Hist. Vol. XXXVI, 181. C'est aujourd'hui le comté de Langenargen. Ibid. 182.

ARGUS fait avec un tronc de vigne, une statue qui représentoit la divinité des montagnes. Mém. Vol. XXXVI, 401...

ARGYRASPIDES, corps de peltastes de l'armée d'Alexandre; d'où leur venoit ce nom. Mém. Vol. XLI, 284.

ARGYRÉE, île voiline du Gange, féconde en argent. Mém. Vol. XLII, 47.

ARIA, contrée limitrophe de la Bactriane, est la portion de l'Iran dont Balkh étoit la capitale. Mém. Vol. XL, 481.

ARIAMNÈS, roi de Cappadoce. Hist. Vol. XL, 131.

ARIANE (L'), grand pays en Asie, qui renterme différens peuples; sa position & ses limites. Mém. Vol. XL, 481.

ARIARATHE II, roi de Cappadoce, est fait prisonnier par Perdiccas, qui le fait périr avec sa famille. Hist. Vol. XL, 131.

ARIARATHE III recouvre la Cappadoce sur les Macédoniens. Hift. Vol. XL, 131.

ARIARATHEIVépouseStratonice, fille d'Antiochus surnommé le Dieu. Histoire, Volume XL, 131.

ARIARATHE-EUSÉBÈS, cinquième du nom, épouse Antiochis, fille d'Antiochus-le-Grand. —Sa mort.—Ses médailles. *Hift*. Vol. XL, 131.

ARIARATHE-EPIPHANÈS, fixième du nom, est tué en combattant pour les Romains. Hist. Vol. XL, 132. Médaille de ce prince. Ibid. 142.

ARIARATHE VII épouse Laodice, sœur de Mithridate. — Sa mort.

Hift. Vol. XL, 132.

ARIARATHE-PHILOMÉTOR, huitième du nom, est massacré par Mithridate son oncle. Histoire, Vol. XL, 132.

ARIARATHE IX est vaincu & détrôné par Mithridate. — Sa mort. Hist. Vol. XL, 132.

ARIARATHE-ÉVERGÈTE-PHILADELPHE, le dernier de la feconde race des rois de Cappadoce, est dépouillé de ses États par Marc-Antoine, & les recouvre fur Sisinna. — Il en est chassé de nouveau. Hist. Vol. XL, 135.

ARIBERT ou Aripert, roi des Lombards, fait mourir Liutbert son compétiteur au trône. Mém. Vol. XLIII, 342. Il exerce toute sorte de cruautés sur la famille d'Ansprand. Ibid. 343. Sa mort tragique, 344. Ses enfans, 314.

ARICHIS, duc de Bénévent; sa mort. Mém. Vol. XXXV, 803 &

804.

ARIDÉE, fils naturel de Philippe & frère d'Alexandre, succède à ce dernier sous la régence de Perdiccas. Mém. Vol. XL, 15.

ARIMANE, Arimanius. Voyez AHRIMAN.

ARIMASPES, peuple Scythe dont le nom, suivant Hérodote, signifie, qui n'a qu'un æil. Mém. Vol. XXXV, 540 & 542. Conjecture de M. de GUIGNES sur ce qui a pu donner sieu à cette fable. Ibid. 561. Les Arimaspes ne peuvent être, selon sui, que la grande nation des Scythes connue sous le nom d'Hiong-nou chez ses Chinois; seur position.—Ils formoient un empire très-puissant, & faisoient des incursions sur tous seurs voisins, 562. Rangés, selon Strabon, parmi ses Celto-Scythes, ils étoient plus Européens qu'Asiatiques, 589.

Arimphéens. Voy. Arympphiens.

ARIOALD est élu roi des Lombards.—Il épouse Gundeberge, sœur d'Adaload. Mém. Volume XXXV, 801. Meurt sans postérité. Ibid. 802.

ARIOBARZANE I. eft élu roi de Cappadoce. — Chassé deux fois de ses États, il y est rétabli par la puissance du peuple Romain. — Il est honoré de la chaise curule. — Prend sur ses monnoies le titre de Trapapases — Épouse Athénaïs. — Dates de son règne sur ses médailles. Hist. V. XL, 133. Il associe son fils au trône, Ibid. 134.

ARIOBARZANE-PHILOPATOR, proclamé roi par Pompée, règne avec son père. — Périt d'une mort violente. — Ses enfans. Hist. Vol. XL, 134.

A RIOBARZANE-EUSÉBÈS-PHILOROMÆUS, roi de Cappadoce, III.º du nom. Cicéron prend sa turèle, & sauve G ij le roi & l'État. Hist. Vol. XL, 134. Ariobarzane est tué par Cassius.—Il n'étoit pas le se-cond du nom, comme l'ont cru le cardinal Noris, Spanheim & tous les autres antiquaires. Ibid. 135.

ARIPERT. Voyez ARIBERT.
ARISTÉE de Proconnèle, voyageur Grec, qui avoit écrit sur les
Scythes. Mém. V. XXXV, 540.
Hérodote le représente comme un
imposseur. — M. de GUIGNES
essaie de fixer le temps où il écrivoit. Ibid. 541.

ARISTIDE, romancier & historien Grec; en quel temps il vivoit. Hist. Vol. XXXIV, 44.

ARISTIPPE l'ancien, disciple de Socrate, fondateur de la secte Cyrénaïque. — Sa doctrine. Mém. Vol. XXXVII, 383.

ARISTOCRATIE. La modération doit en être l'ame. Mém. Volume X L I I, 296. L'oligarchie naît de la corruption de l'aristocratie. Ibid. 315.

ARISTOCRITE, historien Grec. Hist. Volume XXXIV, 68.

ARISTODÈME s'empare de l'autorité suprême à Cumes du pays des Opiques sa patrie. — Il perd l'empire avec la vie. Hist. Vol. XLII, 77.

ARISTOMÈNE, de la ville d'Égine, vainqueur à la lutte & à la course des chevaux. Traduction d'une ode de Pindare en son honneur, avec des remarques, par M. de CHABANON. Mém. V. XXXVII, 93 & Juiv.

ARISTON, roi de Lacédémone, donne le premier chez les Grecs, l'exemple de la polygamie & du divorce. *Mém. V.* XXXVI, 434.

ARISTONICUS, fils naturel d'Euménès II, dispute le royaume de Pregame aux Romains. — Il défait le consul Licinius Crassus. Histoire, Volume X X X V I I I, 153. Est fait prisonnier par Marcus Perpenna, conduit en triomphe à Rome, & étranglé dans sa prison. Ibid. 154.

ARISTOPHANE. Fixation des époques de sa première & de sa dernière comédie, le Plutus & les Daitaliens. Mém. Volume

XLIII, 208.

ARISTOPHON, célèbre peintre Grec. Mém. Vol. XLIII, 202,

note (d).

ARISTOTE, disciple de Platon & fondateur de la secte des Péripatéticiens, établit ses écoles dans le Lycée. Mém. Vol. XLI, 486. Sa théologie se réduit à un seul être, premier principe, qui laisse les détails aux Dieux Subalternes. Mém. Vol. XXXV, 185. Premier Mémoire de M. l'abbé Batteux sur la Poëtique d'Aristote. De la nature & des fins de la tragédie. Mém. Vol. XXXIX, 54. Second Mémoire sur la tragédie, pour servir de réponse à quelques objections de M. de ROCHEFORT, contre le précédent Mémoire. Ibid. 71. Troisième Mémoire. De la nature & des fins de la comédie, 91. Quatrième Mémoire. De l'épopée

comparée avec la tragédie & l'histoire, 106. M. l'abbé BATTEUX conclut de ces quatre Mémoires, 1. que la tragédie, la comédie & l'épopée embrassent tous les autres genres de poësie; 2.° qu'Aristote ayant donné, dans sa Poëtique, des règles suffisantes pour ces trois genres, elles peuvent suffire pour toute espèce de poësie, 124. Analyse de la Poëtique d'Aristote, par M. l'abbé BATTEUX, où il fait voir que les transpositions faites dans le texte par Heinsius, ne doivent pas être admises. Mém. Vol. XLI, 409. La division de cet ouvrage par chapitres, est vicieuse, & les intitules sont souvent fautifs. Ibid. 41 o. Aristote distingue la poësse en trois espèces, par trois différences spécifiques; les moyens, les objets, & la manière. — Trouve dans la tragédie six parties; la fable, les mœurs, les pensées, les paroles, la représentation & le chant. — Différentes qualités que doit avoir la fable tragique considérée comme action, 414. Distinction des fables en simples, en implexes, en pathétiques & en morales. — En combien de parties la fable ou action tragique peut être partagée. — Préceptes pour composer une fable parfaite, 415. Des mœurs & des reconnoissances, 416. Conseils aux poëtes sur la composition de la fable, ou action tragique, 417. Des pensées, 418. Des mots. — Précepte général de l'élocution

poëtique. — De l'épopée; ses ressemblances avec la tragédie, 419. Ses différences propres. — De la manière de juger les poëtes, 420. Parallèle de l'épopée avec la tragédie, 421. Corrections & explications proposées sur quelques passages de la Poëtique d'Aristote, 422 & Suiv. Aristote caractérile parfaitement l'antiphone en le distinguant du symphone. - Comment doit être entendu ce qu'il dit, que la seule symphonie qu'on exécutât en chantant, étoit l'octave, & que les muliciens ne font pas chanter les antiphones, 369. Aristote, en parlant des arts, a toujours dit ce qu'il a voulu dire; & comme il a toujours préféré l'expression propre, le plus sûr moyen de l'entendre est de prendre ses termes à la lettre. Mém. Volume XXXIX, 72.

ARITHMÉTIQUE, inventée par les Phéniciens. Mém. Volume XLII, 2.

ARIUS, mathématicien accueilli à la cour d'Auguste. Mém. Vol. XLI, 508.

ARLES. Fondation du royaume d'Arles ou de Bourgogne Cifjurane, par Boson. Histoire, Vol. XXXVI, 232.

ARMAGNAC (Jacques d'), duc de Nemours. Voyez NEMOURS.
ARMÉE. Composition d'une armée complette suivant les règles de la tactique Grecque. Mém. Vol. XLI, 325 (note).

ARMÉNIUS, petit fils d'Oshane;

originaire de Pamphylie; remarques critiques fur ce r erfonnage. Mém. Vol. XXXVII,

AR

ARMES du soldat Romain. Mém. Vol. XXXV, 257. Des armes défensives du soldat légionaire. Mém. V. XXXIX, 437 & Suiv. Des armes offensives du soldat Iégionaire. Ibid. 478 & suiv. La légion avoit à sa suite des ateliers pour la fabrication des armes. Mém.V.XXXVII,230.Chaque troupe avoit un commis prépolé à la garde des armes. Ibid. 234. M. LE BEAU pense que chez les Romains, les armes étoient fournies par le trésor public. Mém. Vol. XXXIX, 500. Ces armes tirées des arsenaux, y étoient rapportées au retour de l'expédition. Ibid. 502. Les principaux magalins étoient placés vers les frontières de l'empire. — Chaque atelier étoit employé à une forme d'armes particulière, 503. Les provinces fournissoient le fer & le charbon, 505. Les ouvriers formoient un corps qui jouissoit de certains priviléges & exemp. tions, & étoient soumis à une certaine discipline, 503. Ils avoient le titre de milites,

ARMÉS légèrement (Les) tenoient le dernier rang du temps des anciens Romains. - Ils obtiennent ensuite des distinctions. - Ils étoient commandés par des tribuns particuliers, & jouisloient de l'exemption des travaux

militaires. — Quelques-uns touchoient une double paye ou ration, qui leur étoit fournie par un préfet des vivres parti-culier. Mém. Vol. XXXVII, 207. Inscriptions relatives à quelques membres de ce corps. Ibid. 207, 208 & 209.

ARMOIRIES. Leur origine est fixée vers le temps de la première croisade. Hist. Vol. XXXIV,

182.

ARMUA, rivière de la Numidie, aujourd'hui Boo - jemah. Mém.

Vol. XXXIX, 556.

ARNAUD (M. l'abbé), Associé. Mémoire sur le style de Platon en général, & en particulier sur l'objet que ce philosophe s'est proposé dans son dialogue intitulé Ion. Mémoires, Volume XXXVII, 1. Examen de quelques passages des anciens rhéteurs. Ibid. 99. Mémoire sur la prose Grecque. Mém. Vol. XLI, 382.

ARNAUD ou Arnoul, évêque de Soissons, de 1141 à 1182. Mémoires, Volume XLIII,

379.

ARNAUD (George d'). Défense de son sentiment sur le droit attribué par quelques commentateurs aux édiles, de régler par des édits les frais funéraires. Mémoires, Volume XLII, 181, & suivantes.

ARNOUL (S'.), évêque de Metz. Anachronisme de Paul Diacre, fur le temps où il vivoit. - L'opinion commune est qu'il ne sut

55

ARNOUL. Voyez ARNAUD, évêque de Soissons.

ARNOUL, fils de Carloman. Si l'on peut regarder sa naissance comme légitime. Histoire, Volume XXXVI, 225. Il se met à la tête des mécontens, & succède à Charles-le-Gras détrôné par ses sujets. Ibid. 226.

AROMATA. Voyez MER Ery-

thrée.

ARPHAXAD, patriarche, appelé Iran par les Persans. Mém. Vol. XL, 444.

ARPHAXAD, roi des Mèdes, vaincu par Nabuchodonosor roi d'Assyrie, pourroit être le même que Déjocès. Mémoires, Volume XXXVIII, 474.

ARPINUM, ville municipale ajoutée au Latium, & patrie de Cicéron. Mém. Vol. XLII, 195.

ARRETIUM, ville de Toscane, aujourd'hui Arrezzo. Mém. Vol. XLII, 195. Voyez ERETUM.

ARRIEN, philosophe stoicien, disciple d'Epictète.— Ses railleries contre les philosophes académiques prouvent qu'il n'entendoit pas trop leurs sentimens.

Mém. Vol. XLIII, 142 & 143.
Il estauteur du Périple du Pont-Euxin; celui de la mer Erythrée lui est aussi attribué. Mém. Vol. XXXV, 592. Quelques - uns croient s'auteur de ce dernier Périple, dissérent d'Arrien de Nicomédie. Hist. Vol. XXXIV, 94.

ARSACEI, satrape des Parthes,

secoue le joug des Macédoniens, & sonde un nouveau royaume qui devint le plus puissant de l'Orient. Mémoires, Vol. XLII, 390.

ARSACE, fils aîné de Darius-Nothus, roi de Perse, lui succède sous le nom d'Artaxerxès-Mnémon Mém. Vol. XL, 503.

A R S E est place sur le trône de Perse par l'eunuque Bagoas, qui le fait ensuite assassiner. Mém. Vol. XL, 504.

ARSENARIA COLONIA, aujourd'hui Arzew, en Afrique. Histoire, Volume XXXVIII, 93.

ARSÈNE, métropolitain de Céfarée en Cappadoce, foulève les patriarches d'Antioche, d'Alexandrie & de Jérusalem contre la réunion des Grecs. Hist. Vol. LX, 148.

Arsès, pirate Illyrien, fait couper les chênes de Dodone; de-là, l'abolition de l'oracle du chêne parlant. Mém. Vol. XXXV, 101, 111 & 131.

A R S I N O É, ville d'Arabie, dont l'ancien emplacement est représenté par celui de Suez. Histoire Volume, XXXVI, 100.

ARSOPH. Voyez ARSUR.

ARSUR, ville de Palestine appelée aussi Arsoph, par Abulféda Orsouf; sa position. — Elle est confondue par les historiens des croisades, avec Antipatris. Mém. Vol. XXXIV, 330.

ARTABAN, seigneur Perse, meurtrier de Xerxès, est mis à mort par Arraxerxès-Longuemain. Mém. Vol. XL, 499.

ARTAPAN veut que les prêtres d'Egypte & tous les Ethiopiens ayent reçu la circoncision de Moyse, & lui attribue l'établissement de toutes les superstitions pratiquées en Egypte. Mém Vol. XXXVIII, 71. Il ne mérite aucune foi sur ce qu'il a dit des Juifs, & même de l'histoire d'Égypte. - Pourroit être un auteur supposé. Hist. Vol. XLII,

ARTAXERXÈS, chef de la dynastie des Sasanides, monte sur le trône de Perse. Mém. Vol. XXXVII,

ARTAXERXÈS-LONGUEMAIN, troilième fils de Xerxès, lui succède sur le trône de Perse. Mémroies, Vol. X L, 9 & 499. Il se défait d'Artaban, meurtrier de son père. — Soumet les enfans de ce seigneur révoltés. Ibid. 499. Est battu par les Athéniens, & les bat à son tour, 9. Réduit toute la Perse sous sa domination, & y établit l'ordre. - Il fait rentrer dans le devoir Hystaspe son frère. - Envoie contre l'Egypte révoltée, Achéménide son oncle qui est battu; & après łui Mégabyse qui la soumet. -Hestappelé Cyrus dans Josephe, 501. Ses enfans, 502. Ses rapports avec Ardeschir-deraz-dast dans les écrivains Orientaux, 500 👉 suiv.

ARTAXERXÈS-MNÉMON, fils de Darius-Nothus, lui fuecède au

trône de Perse. Mém. V.XL, 503. Son commerce incestueux avec sa fille Atossa.— Il repousse avec indignation la passion criminelle de Parifatis fa mère. Mém. Vol. XXXVIII, 233. Ses principaux exploits. — Sa mort. Mém. Vol.

XL, 503.

ARTAYÈTE pille le tombeau & le temple de Protésilas, & met le comble à ses profanations en s'y livrant aux plaisirs de l'amour. Il est assiégé & pris dans Eleus par les Athéniens, qui le conduisent à Sestos. — Sa punition annoncée par un prodige. Mém. Vol. XXXIX, 37. Le général Athénien le fait pendre. Ivid. 38.

ARTÉMIDES. Voyez TITANIDES. ARTÉMIDORE, grammairien distingué de Tarfe. Mémoires, Vol.

XXXVII, 355.

ARTEMISIUS, nom d'un des mois Macédoniens. Mém. Vol. XLII, 391.

ARTOIS. Remarque critique sur la véritable époque de son érection en comté par Louis IX, en faveur de Robert son frère, Mémoires, Vol. XLIII, 733,

note (q).

ARTS (Les), dans la Grèce, avoient une liaison intime les uns avec les autres, & tous ensemble avec la morale, la religion, ou la politique. Mém. Vol. XXXIX. 127. Combien on doit être circonspect à juger des arts des anciens, par les idées que nous avons de ces mêmes arts. Ibid. 134. Réflexions sur les progrès des

des arts. Mémoires, Vol. XLIII, 196.

ARVASKHSCH. Voyez ARBACE.

ARUSPICE. Ceux d'Étrurie étoient réputés les plus habiles dans tout ce qui avoit rapport à la foudre. Hist. Vol. XLII, 38.

ARYMPHÉENS, peuple Sarmate, renommé par les bonnes mœurs.

— Ils étoient regardés comme facrés, & leur contrée comme un alyle. Mém. Vol. XXXV, Voyez ARGIPPÉENS, 519.

ARZÉ, ville du Pont, aujourd'hui Erzeroum. Mém. Vol. XXXV, 490, (note).

ARZEU. Voyez ARSENARIA COLONIA.

As, dans la langue Scythique, lignifie seigneur ou dieu; divers composés de ce mot. Mém. Vol. XXXVIII, 531.

As, monnoie de cuivre qui pesoit d'abord une livre, & dout le poids sur successivement réduit à une demi-once. Mém. Vol. XLI, 97 & 184. Combien il en falloit pour former le denier d'argent. Ibid. 184.

ASANDRE, roi du Bosphore Cimmérien; sa mort. Hist. Vol. XL, 62.

As-BOURG, ville qui étoit située dans le pays qu'on nomme au-jourd'hui Géorgie. Mém. Volume XXXVIII, 531, note (p).

ASCALON, ville des Philistins; sa position. — Ses productions. Mém. Vol. XXXIV, 337. Ses habitans adoroient Vénus Uranie

Toms XLIY.

& Dercéto. — Son origine. Ibid. 338. Symbole de cette ville sur ses médailles. — Erreurs de l'historien Xanthus & de Nicolas de Damas sur sa fondation. — Elle eut d'abord ses rois particuliers, & devint ensuite république. --Vains efforts de ses voisins pour lui rayir sa liberté. - Hérode embellit cette ville, & y fait bâtir un palais, 339. L'ère marquée sur la plupart de ses médailles. procède de l'époque de sa liberté. — Une médaille publiée par M. Pellerin, indique une seconde ère plus récente dont on ignore l'occasion. - Son port étoit à quelque distance de la ville; l'un & l'autre eurent leurs évêques particuliers. — Puits singuliers creusés par les serviteurs d'Abraham près de cette ville. – Ses révolutions fous les Arabes Mahométans & pendant les croisades, 340. Elle est entièrement ruinée. 341.

ASCANIE, lac dont les bords étoient habités par les Phrygiens & les Mysiens. Mém. Vol. XLII, 351.

ASCHKANIDES. Durée du règne de cette dynastie des rois de Perse, selon plusieurs auteurs Persans, Mém. Vol. XXXVII, 727.

ASCLÉPIADE de Myrléa, auteur Grec qui se distingua sur - tout dans la médecine. Hist. Volume XXXIV, 73.

ASCLÉPIUS, le dernier des Cabires.

— Il est nommé Esmunos chez les Phéniciens, & avoit un temple

à Carthage. — Il passe en Égypte, & succède à Ménès dans le royaume de Thèbes. — Il ne doit pas être consondu avec l'Asclépius ou l'Esculape des Grecs. Mém. Vol. XLII, 76.

A S

ASCOLI (Jérôme d'), général des frères-mineurs, & nonce du pape en France. Mém. Vol. XLI, 702 & 704. Il est fait cardinal. Ibid. 706.

ASDOD. Voyez AZOT.

ASÉENS, peuples des environs du mont Taurus, que Ptolémée appelle Asiotes, & Étienne de Byzance, Aspurgiens. Mém. Vol. XXXVIII, 531, note (p).

Ases, peuple situé entre le Pont-Euxin & la mer Caspienne. Mém.

Vol. XXXVIII, 530.

As GARD, ville qui étoit située entre la mer Noire & la mer Caspienne, dans le pays qu'on nomme aujourd'hui la Géorgie. — Ce que son nom signifie. Mém. Vol. XXXVIII, 531.

A.S. H. E. R. A. H., nom sous lequel la lune étoit adorée chez les Phéniciens. Mém. Val. XXXVIII, 392. C'est la même divinité qui, dans Jérémie, est appelée la Reine du ciel & la déesse spéciale des semmes. Ibid. 384 & 392. Son culte infame. — Les Grecs en firent leur Appus ou Hécate terrestre, & les Latins leur Diane, 393. Rapports entre les mystères d'Asherah, & ceux d'Isis & de Cybèle. — Asherah représentoit la source de la force séminine, 394. Les Septante traduisent mal-

à-propos Asherah par axon; lucus; d'où provient leur erreur. — M. l'abbé FOUCHER pense qu'Asheroth & Astharoth, dans l'Écriture, expriment la même divinité; remarque critique à ce sujet, 382 & 383, note (1).

ASHEROTH. Voyer ASHERAH.

ASIARQUE, officier public revêtu d'une espèce de magistrature & d'un sacerdoce singulier, qui lui donnoient le droit de présider aux jeux publics. — Il étoit choisi parmi toutes les villes de la province d'Asie, & dans tous les ordres. — L'assarchat étoit une dignité annuelle, à saquelle la mêine personne pouvoit être promue plusieurs sois. Mém. Vol. XXXVII, 352; & Hist. Vol. XXXVII, 160.

Asie. Deux sentimens suivis chez les anciens sur les limites de l'Asie & de l'Europe. Mém. Vol.

XLII, 378.

ASILE. Voyez ASYLE. ASIOTES. Voyez ASÉENS.

ASKEW (M.), de la société royale de Londres, associé-libre-étranger. Sa mort. Hist. Vol. XL, 5.

ASNAVAZ, sœur de Djemschid, & femme de Féridoun roi de la dynastie des Peschdadiens. Mém. Vol. XL, 465.

ASPADAZ. Voyez ASTYAGE.

ASPENDUS. Remarque sur une médaille de cette ville en l'honneur de l'impératrice Salonine. Hist. Vol. XLII, 59.

Vol. XLII, 59.
ASPHALTITE (Le lac), ou mer
Morte. Mémoire de M. D'AN-

VILLE fur la configuration, dans lequel il se justifie de ce que l'extrémité méridionale est plutôt recourbée vers l'orient dans sa carte, que vers le couchant, comme dans une carte de M. de L'Isle. — Preuves de cette direction par la déclinaison du méridien de Jérusalem vers l'ouest, & la distance d'Hébron à ce lac, que M. D'ANVILLE évalue à quatorze milles Romains. Hift. Kol. XXXIV, 126 & Juiv. Il la concilie avec le récit du P. Nau dans fon voyage de la Terre-Sainte. -Étendue du lac Asphaltite. Ibid. 128. Autres preuves tirées des positions que M. D'ANVILLE . assigne à Thamara & à Elusa.

Aspurgiens. Voyez Aséens.

ASSACÉNIENS, peuple voisin de l'Indus & tributaire des Assyriens. Hist. Vol. XXXIV, 83. Ils sont vaincus par Alexandre. Ibid. 85.

Assemani (M. Évode) publice les actes des martyrs de Perse en Syriaque, avec une traduction latine. Mém. Vol. XXXVII, 675. Soutient que les Perses ont adoré le soleil & le feu comme des êtres participant à la divinité. Ibid. 677. Il est résuté par M. Anquetil, 678 & suiv.

ASSEMBLER. Étymologie de ce mot. Mém. Volume XLI, 732, note (r).

A SSESSEUR. Les rois de Rome & les consuls, furent dans l'usage de prendre avec eux des assesseurs lorsqu'ils rendoient la justice. Mém. Vol. XXXIX, 371.

Assist des comtes, appelée placité. Elle avoit lieu une fois par mois, & ils devoient la tenir à jeun. Mém. Vol. XXXVII,

Association à la divinité. Voyez Apothéose.

Assur donne son nom à l'Assyrie où il conduit une colonie, & jette les fondemens de Ninive.

— Bâtit les villes de Resen & de Chalé. Mém. Vol. XXXVIII, 76. Scaliger pense que c'est le même personnage que Ninus. Mém. Vol. XL, 372.

Assyrie. Les Orientaux la comprennent dans ce qu'ils appellent l'Occident. Mém. Vol.

XL, 481.

ASSYRIENS. Conciliation des auteurs Grecs sur le commencement & la durée de l'empire des Assyriens. Mémoires, Volume XXXVII, 736. Mémoire de M. ANQUETIL, dans lequel il essaie de concilier les auteurs Grecs, & principalement Hérodote & Ctélias, sur le commencement & la durée de l'empire Assyrien; & ces écrivains avec les Perses, sur les règnes qui forment ce que les Orientaux appellent la dynastie des Peschdadiens. Mém. Vol. XL, 356. Exposition détaillée des opinions des savans modernes sur la durée de l'empire Assyrien, & sur les écrivains anciens qui en ont parlé. Ibid. 360 & Juivantes. Sentiment

d'Ussérius & de quelques autres critiques; de Génébrard, Mém. Vol. XL, 362; de Tornielle, *Ibid.* 363; du P. Salian, 364; de Cappel, 366; de Bucholcer, d'Helvicus, 367; de Marsham, 369; de Scaliger, 370 & Suiv. Réfutation du système de ce dernier par le P. Pétau, 375 & Suivantes. Sentiment de Conringius, 379 & suiv. du père Riccioli, 384; de Strauchius, 386; du père Tournemine, 387 & Suiv. de le Clerc, dans son commentaire sur la Genèse, 300; de Périzonius, 391; du père Goar & du père Pezron, 393. Système chronologique de Newton, 395 & Juiv. Il est réfuté par Scuckord, 399 & suiv. Sentiment de M. l'abbé SEVIN, 402; de M. FRÉRET, 403 & Juiv. de M. FOURMONT, 414 & suiv. de M. Desvignoles, 419 & suiv. de M. le président DE BROSSES, 421 & Juivantes. M. ANQUETIL fixe le sens du passage d'Hérodote, & prouve qu'il ne donne réellement que cinq cent vingt ans au règne des Assyriens dans la haute Asie, jusqu'à la révolte des Mèdes, 427. Remarque que cet historien ne dit pas qu'avant ces cinq cent vingtans, les Assyriens n'eussent pas un empire particulier. — Se propose de prouver que seur empire sur la haute Asie, a réellement commencé cinq cent vingt ou cinq cent vingt-cinq ans avant la révolte des Mèdes, 428. Examen de deux passages qui

AS

sembleroient faire croire qu'Hérodote a voulu marquer par ces cinq cent vingt ans, la durée totale de l'empire Allyrien, 430 & suiv. M. ANQUETIL fait voir que la Sémiramis dont il est question dans un de ces passages, ne peut être la femme de Ninus, mais Atossa, fille de Bélochus, 432. Comment il concilie les dates à ce sujet, 433. Il adopte la leccn de treize cent six ans, y compris le règne de Bélus, pour la durée totale de l'empire Assyrien, suivant Ctésias. — Reçoit en entier le catalogue des rois d'Assyrie de Jules Africain, avec les dynasties Chaldéenne & Arabe, 435. Ne s'éloigne essentiellement d'Eusèbe & du Syncelle, qu'en ce qu'au lieu de placer ces trois dynasties en ordre successif, il fait concourir les dynasties Chaldéenne & Arabe à Babylone, avec les rois d'Assyrie à Ninive, 436. Difficulté de concilier les monumens Orientaux avec les Grecs & les Latins, sur les règnes de la dynastie des Peschdadiens-M. ANQUETIL en trouve la solution, en établissant que les règnes de Djemschid, Zohak & Féridoun sont autant de dynasties différentes, auxquelles répondent chez les Grecs, celle des Chaldéens, celle des Arabes, & celle de Bélétaras dans la suite des rois de Ninive ou d'Assyrie, 437 & 439. Canon chronologique qui présente les rapports entre la suite des rois, d'un côté, Chaldéens

& Arabes, de l'autre, Assyriens, confidérés comme régnant dans le même temps à Babylone ou à Ninive; & la dynastie des Peschdadiens, composée de princes Perses & d'Arabes. Mém. V. XL, 440 & 473. Réflexions propres à jeter du jour sur les différentes fuites qui composent cette table; discussion des faits & autorités à l'appui, 442 & suiv. Les Assyriens étoient fort adonnés aux plaisirs des sens, & en faisoient gloire. Mém. Vol. XXXIV, 424, note (f). Les Assyriens ont admis les théophanies. Mém. Vol. XXXVIII, 474. Voyez Théophanie.

ASTARTÉ, Astharté, sœur & femme de Cronos. — Pourquoi elle est représentée la tête surmontée de celle d'un taureau. — Ce symbole la fait confondre avec Europe, filled'Agénor. Mém. V.XXXVI, 68. Elle est placée après sa mort dans la planète de Vénus, & confondue dans la suite avec la Lune, 69. Si c'est la même divinité qu'Atergatis ou Dercéto, 70. C'étoit la déesse des Syriens à des Phéniciens, 26. Elle étoit principalement adorée à Sidon, 69; & Mem. Vol. XXXVIII, 57. Son culte infame chez les Phéniciens. Ibid. 58. C'est la Vénus céleite des Grecs. Mém. Volume XXXVI, 26 & 69. Ses autres noms chez différens peuples. Ibid. 69. Ses divers attributs, 26 & 71. Elle est représentée avec les deux sexes. Mém. Vol. XXXVIII, 57.

Sorte de gâteau qui lui étoit offert. Mém. Vol. XLII, 61.

ASTÉRIUS, roi de Crète, & suivant quelques-uns le second Jupiter. Mém. Vol. XXXV, 81. ASTHAROTH. Voyez ASHERAH.

ASTHARTÉ. Voyez ASTARTÉ. ASTROLOGIE judiciaire (L') étoit en grand crédit chez les Égyptiens & les Chaldéens. Mém. Vol. XLI, 503 & 507. C'est la plus ancienne, la plus longue, & la plus généralement répandue de toutes les maladies de l'esprit humain, & elle domine encore dans tout l'Orient. — Exposition des principaux articles de cette doctrine, Ibid. 509. Elle donne naissance aux talismans, phylactères, amulettes & autres préservatifs des malignes influences des astres. — Y mêle quelquefois les objets respectables du christianisme aux symboles profanes, 5 1 1. Les astrologues tiroient l'horoscope, non-seulement des particuliers, mais encore des villes & des peuples, 5 1 2. Ils avoient assigné aux astres de grands départemens sur la terre, où ils exerçoient principalement leur pouvoir, 5 1 3. L'astrologie judiciaire a été aussi utile à l'astronomie, que l'alchimie à la saine chimie. Mém. Vol. XLII, 533.

ASTRONOMIE. On a trop loué l'habileté des anciens Chinois dans l'astronomie. Mémoires, Vol. XXXVI, 169.

ASTYAGE, dernier roi des Mèdes, est appelé aussi Apandas ou

Aspadas. — Il soulève les grands par sa cruauté, & est détrôné par Cyrus son petit-fils. Mém.

Vol. XL , 494.

ASTYNOMES, magistrats chargés de la police publique chez les Grecs. Mém. Vol. XXXVII, 402; & Mém. Vol. XLII, 150. Ils furent souvent appelés pères. Mémoires, Volume XLII, 150. Étoient au nombre de vingt à Athènes; erreurs de quelques critiques au sujet de ce nombre. — Leurs fonctions étoient partagées en divers départemens; & répondoient à celles des édiles. Ibid. 151.

ASYLE. Le droit d'asyle accordé aux temples & aux statues des Dieux, est un établissement de la plus haute antiquité. — Il eut d'abord pour objet les meurtriers involontaires. — Abus intolérables de la multiplicité des asyles dans la Grèce & chez les Romains. - Tibère essaie en vain d'en diminuer le nombre. Mémoires, Vol. XXXVI, 404 & 405; & Mém. V. XXXIX, 576. Les statues des empereurs jouissoient du droit d'asyle. — Sous le christianisme, les églises & leurs vastes enceintes obtinrent le même droit. Mémoires, Volume XXXIX, 577. Abus qui en résultèrent. Ibid. 578. Dans les Gaules, le droit d'asyle s'étendoit à tous les crimes. - Il comprenoit un arpent de terrain de chaque côté de l'église, 579.

ATERGATIS. Voyez DERCÉTO.

ATESCHDANS, lieux découverts fur les montagnes, confacrés au culte du feu chez les Perses. Mémoires, Volume XXXVII, 714.

ATESCH-PARASTAN, surnom donné aux Parses, adorateurs du feu. Mém. Vol. XXXVII, 677.

ATHÉE. Décret qui ordonnoit à Athènes, de dénoncer au peuple les athées. Mém. Vol. XXXIX, 26.

ATHÉISME. Le reproche d'athéisme qui a été fait à Evhémère, est sans sondement. Mém. Vol. XXXIV, 448 & 449.

ATHÉNA, Athéné. Etymologie de ce nom, donné à Minerve, & de celui d'Onca que cette déesse portoit encore en Phénicie. Mém. Vol. XXXVI, 75 & 76. Voyez NEITH.

ATHÉNAGORE explique mal pourquoi, dans le système de Pythagore, le nombre 10 désigne le monde. Mémoires, Vol. XL, 173.

ATHÉNAION, mont voisin du fleuve Inachus, nommé d'abord Ceraunius. Mém. Vol. XXXIX, 239.

ATHÈNES, ATHÉNIENS. Le peuple d'Athènes étoit divisé en trois ordres, les chevaliers, les zygites & les thètes. Mém. Vol. XLI, 255, note (i). État politique d'Athènes au moment où Hérodote parut. Mémoires, Vol. XXXIX, 14. Les Athéniens envoyoient tous les ans des ambassadeurs à Délos & à Delphes,

avec des chœurs de musique & les prémices de leurs fruits. Mém. Vol. XXXVII, 381. Ils envoient à Rome une députation composée de philosophes; à quelle occasion. Mém. Vol. XLI, 472. Combien les écrivains avoient besoin de ménager l'esprit des Athéniens. Mém. Vol. XXXIX, 19. Considérations sur l'utilité des orateurs dans la république d'Athènes, par M. de Ro-CHEFORT. Mém. V. XLIII, 1. Υυτόρες différens des δημαγωγόι. Ibid. 2. Origine de l'éloquence à Athènes, rapportée à une loi de Solon, 3. L'emploi d'orateur dans le genre politique, exigeoit une grande variété de connoissances, 4. Il étoit essentiel & particulièrement propre à la démocratie d'Athènes, dont il fut un des plus fermes appuis, s. Combien les dissentions continuelles des orateurs, étoient avantageules à la république, 6. Excellence de la démocratie Athénienne, défendue contre la critique de Xénophon, 7. La jalousse des Athéniens contre les citoyens distingués par leur mérite ou leur fortune, tenoit au gouvernement même, & n'avoit pour but que la liberté & l'égalité, 8. Heureux effets de ce prin-Cipe patriotique, que leurs orateurs ne cessoient de leur rappeler, 9. L'établissement du gouvernement oligarchique les réduit au silence, 11. Lysias, par la force de son éloquence,

détermine l'expulsion des trente tyrans, & le rétablissement de la démocratie; extrait de deux de ses harangues, 12 & suiv. Combien les harangues solennelles, décernées par la république aux morts qu'elle vouloit honorer, devoient enflammer les jeunes Athéniens; extrait d'un discours d'Hypéride, 17. Détails de l'entreprise des Athéniens sur la Sicile. Mém. Vol. XLI, 266. Fin malheureuse de cette expédition, dans laquelle leur armée est forcée de se rendre à discrétion, après la défaite de la flotte. Ibid. 268. Remarques de M. l'abbé BARTHÉ-LEMY sur le nombre de pièces qu'on représentoit dans un même jour sur le théâtre d'Athènes. Mémoires, Vol. XXXIX, 172. Quelles étoient les fêtes où l'on y représentoit des pièces, & quelle étoit la durée de ces fêtes. Ibid. 173 & Suiv. Motifs de M. l'abbé BARTHÉLEMY, pour douter que dans le temps où l'usage des tétralogies subsistoit encore, on ait représenté des ouvrages dramatiques aux Panathénées, 173. La représentation solennelle des pièces étoit-elle précédée du jugement, 179! M. l'abbé Barthélemy soutient la négative. Le prix étoit décerné par cinq juges tirés au sort, immédiatement après la représentation, 180. L'usage de préfenter quatre pièces au concours, n'avoit lieu que lorsqu'il s'agissoit

des tragédies. — Sophocle donne le premier l'exemple d'opposer une pièce à une autre pièce. -Il ne se présentoit au concours qu'un petit nombre d'auteurs. Mémoires, Volume XXXIX, 181. Dans quelques - unes de leurs fêtes, les Athéniens representoient au moins huit ou douze tragédies, & peut - être encore trois ou quatre coniédies; mais il paroît que ces fêtes duroient plusieurs jours, Ibid. 182. On donnoit quelquefois, dans un même jour, trois comédies & deux ou trois tragédies, cinq à six pièces en tout. M. l'abbé BARTHÉLEMY observe, sur la possibilité de cefait, que le théâtre s'ouvroit de bonne heure, 183; que dans certaines occasions, les poëtes tragiques pouvoient être obligés d'assortir leurs pièces au nombre des concurrens & au temps fixé pour les représentations; ce qui rendroit raison de la disproportion des tragédies Grecques relativement à leur longueur, 184. On distribuoit aux Athéniens deux oboles pour payer leurs places au théâtre. Mémoires, Vol. XLIII, 51. Il y avoit une loi qui prononçoit peine de mort contre quiconque oferoit propofer de changer la destination de cet argent. Ib. 52. V. DÉMOSTHÈNE.

ATHÉNODORE, furnommé Cordylien, philosophe Stoïcien. Mém. Vol. XXXVII, 355.

ATHÉNODORE, philosophe Stoïcien, précepteur d'Auguste,

qui lui accorda de grands honneurs. - Il réforme le gouvernement de Tarse, sa patrie. Mém. Volume XXXVII, 355.

ATHOR, déesse, sous le nom de laquelle les Egyptiens reconnoissoient le chaos éternel & incréé.—Elleavoit pour époux myftique le dieu Phthas. - Quelques anciens lui ont donné le nom de Vénus. Mém. Vol. XXXVI, 337, note (c).

ATHOR, Athyr, Adyr, nom du troisième mois de l'année Égyptienne; ce qu'il signifie dans la Jangue Copte. Mém. V. XXXIV, 149; & Mém. Vol. XXXVI,

337, note (c).

A T I A, mère d'Octave. Hift. Vol.

XL,41.

ATIS, dieu de la Phrygie; étymologie de ce nom. Mémoires, Vol. XXXVIII, 531, note (q).

ATISCIA, personnage célèbre de l'Inde, ell appelé dans le Thibet pour y rétablir la religion Indienne. - Sa most. Mém. Vol. XL, 229.

ATLANTES (Les), peuple d'Afrique, revendiquoient l'ancien Dionysus. Mémoires, Vol.

XXXV, 74.

ATOSSA, fille d'Artaxerxès Mnémon, avec lequel elle eut un commerce incestueux. Mém. Volume XXXVIII, 233.

ATOSSE, sœur de Cyrus, & femme de Pharnace, roi de Pont & de Cappadoce. Mém. V. XLII, 383.

ATRA, ville de Mésopotamie, est assiégée deux sois par Sévère,

fans

fans succès. Mém. V. XXXVIII,

ATRABOLOS. Voyez TRIPOLI.

ATTALIDE, nom d'une des tribus d'Athènes; son origine. Hist. Vol. XXXVIII, 150.

ATTALIE, Attalæa, ville de Pamphylie, fondée par Attalus II, roi de Pergame. Mém. V. XXXVII, 427; & Hist. V. XXXVIII, 151.

ATTALUS I, roi de Pergame, appelé fils du taureau par l'oracle de Dodone, & tauricornis par un autre oracle d'Apollon. Mém. Vol. XXXV, 130. Il s'affranchit du tribut des Gaulois établis en Bithynie, & remporte sur eux une grande victoire. Mémoires, Vol. XXXVII, 395. Il s'allie avec les Romains contre Philippe, roi de Macédoine. — Est reçu avec honneur dans la ville d'Athènes, qui donne à une de les tribus le nom d'Attalide. Hist. Vol. XXXVIII, 150. Sa mort. - Ses enfans. Ibid. 151. Il étoit renommé par ses richesses & sa somptuosité. Mém. Vol. XLII,

ATTALUS II, surnommé Philadelphe, roi de Pergame; ses disférens exploits. — Sa mort. — Jeux établis en son honneur. Hist. Vol. XXXVIII, 152.

ATTALE III, surnommé Philométor, roi de Pergame, le dernier de la race des Attalides. — Il lègue ses états aux Romains. — Époque de sa mort. Hist. Vol. XXXVIII,

ATTIQUE (L') fut le premier Teme XLIV.

policé de tous les pays de la Grèce. Mém. Vol. XXXVI, 483, note (e).

ATZAR, nom de la planète de Mars chez les Chaldéens. Mém. Vol. XXXVI, 35.

AUBIGNY (Robert Stuart D') est fait maréchal de France. — Sa mort. Mém. Vol. X L I, 743, note (e).

AUDINÆUS, nom d'un des mois Macédoniens. Mém. Vol. XLII, 391.

A UDRAD le petit. Sa vision est l'une des plus célèbres du IX. siècle; idée de cet ouvrage.

— Il en soutient la vérité devant Charles - le - Chauve. Hist. Vol. XXXVI, 209.

AVENCHE, Aventicum, capitalo de l'Helvétie, ensuite colonie Romaine. Hist. Vol. XXXIV, 138. Son siège épiscopal est transfère à Lausanne. Ibid. 139, & 144. Avenche moderne a été bâtie sur les ruines de l'ancienne; en quel temps, 144.

AVERDY (M. DEL'), ministre d'état & contrôleur général des finances, élu Honoraire en 1764. Hist. Vol. XXXIV, 3.

AVERRUNCI, dieux qui étoient invoqués pour détourner l'effet des songes funestes. Hist. Vol. XXXVIII, 80.

· AVESNES (Jean D'), II.º du nom, rend hommage à Philippele - Bel pour le Hainaut; conditions de cet hommage. *Mémoires*, Vol. XXXVII, 453. Ses démêlés avec les habitans de Valenciennes,

& ce qui y donna lieu. - Il s'appuie contre eux du secours de l'empereur Rodolphe, qu'il reconnoît pour son suzerain. Mêm. Vol. XXXVII, 455. Surprend la religion de Philippe-le-Bel. Ibid. 456. Ce prince fait marcher une armée contre lui, 458 & 460. Soumission de Jean d'Avesnes.-Il se constitue prisonnier & obtient ensuite la permission de s'absenter pendant l'instruction de son procès. — Son jugement, 461. Il en jure l'exécution & est mis en liberté, 462. S'engage à faire la guerre au comte de Flandre, & obtient, à cette occasion, plusieurs grâces du Roi. — Sa mort, 464.

AVESTA (L') est la parole éternelle d'Ormusd, donnée à Zoroaftre. Mém. Vol. XXXIX,727. Les prêtres le lisoient avec un bandeau sur la bouche. Ibid. 766. M. l'abbé FOUCHER soutient que les livres Zends des Parses, ne contiennent que des portions de l'Avesta de Zoroastre, 715 & Suiv. Voyez LIVRES ZENDS. Liste des vingt-un nosks, c'est-àdire, portions de l'Avesta. Mém. V.XXXVIII, 239. Texte Persan de ces nosks. Ibid. 263 & suiv. Relevé des erreurs de M. Hyde dans la liste qu'il en a donnée, & dans laquelle il les porte à tort au nombre de vingt-deux, 254 & suiv. Il répète plusieurs fois le même nosk, met des livres modernes au nombre des anciens, & prend le commentaire pour le texte, 259. Le grand Avella

doit être l'ouvrage du premier Zoroastre. Mém. Vol. XXXIX,

719.

AVEUGLEMENT. Ce supplice s'exécutoit de trois manières. Histoire, Vol. XXXVI, 233, note (x).

AUGÉ, fille d'Aleüs roi d'Arcadie, aimée d'Hercule, dont elle eut Télèphe. Mém. Vol. XXXIX,

AUGUR pullarius. Voy. POULETS

sacrés.

AUGURE. Chaque tribu, à Rome, avoit son augure. —Aucune soi ne pouvoit être proposée au peuple sans le ministère des augures. Mem. Volume XXXIX , 419.

AUGUSTE. Sa naissance. Histoire. Vol. XL, 65. Il étoit des deux tribus, Fabia & Scaptia; de la première, par son adoption dans la famille des Jules; & de la seconde, par sa naissance. Mém. Vol. XXXIX, 423. Il consulte le mathématicien Théogène, & fait graver sur ses médailles le thème de sa naissance. Mém. Vol. XLI, 508. Il rend au peuple le droit des comices & la nomination des magistrats, contre l'avis de Mécène. Mém. Vol. XXXIX, 422. Ses deux constitutions contre la brigue. Voyez LOI Julia. Il accorde au fénat quelques provinces, & la permission d'y faire battre la monnoie de bronze. Ibid. 554. Il établit une caisse militaire; moyens qu'il emploie pour l'alimenter. Mém. Vol. XLI, 201. Il rend le service des légions

perpétuel, rétablit la discipline militaire & la maintient avec févérité. Hist. Vol. XXXIV, 227 & 235. Auguste recoit deux ambassades des Indiens. Ibid. 92. Il prend Apollon pour sa divinité tutélaire après la victoire d'Actium. Hift. Vol. XXXVIII, 110. Jeux institués en mémoire de cette victoire. Hifl. Vol. XL, 52. Voyez JEUX Actiaques. Plusieurs villes lui consacrent des bois & lui élèvent des autels. -Juba, & Hérode roi de Judée font célébrer en son honneur les jeux Casarea. Hist. Volume XXXVIII, 110. Il permet à la province d'Asie de lui ériger un temple à Pergame, & d'y célébrer un jeu sacré. Ibid. 158. Hérode lui en bâtit un à Césarée. Histoire, Volume XL, 58. Médaille frappée en son honneur à Sebaste des Tectosages. Mém. Vol. XXXVII, 391. Auguste Lisoit pendant un jour, chaque année, le personnage de mendiant dans les rues de Rome. Hift. Vol. XXXVIII, 79. Il se servoit d'un sphinx pour cachet. Mém. Vol. XXXIX, 331. Auguste prononce l'éloge funèbre d'Agrippa son gendre & son ami. Histoire, Vol. XL, 65. Hordonne de graver Phistoire de sa propre vie sur des tables de bronze, pour être placées devant son mausolée; ce qui fut exécuté. — Le monumentum Ancyranum en est une copie. Mem. Volume XXXVII, 393. Epoque de la mort. Mémoires,

Vol. XXXVIII, 142. Voy. Oc-TAVIUS (Caïus).

AUGUSTIN (S.') faisoit grand cas des philosophes académiques. — Ses livres contra Academicos, seroient mieux intitulés de Academicis. Mém. Vol. XLIII, 137. AUGUSTOBRIGA. Vestiges de cette ville dans un petit lieu nommé Muro. Mém. Vol. XLI, 767.

AVIDIUS-CASSIUS. Son attention à la discipline militaire. Mém. Vol. 239.

AULODIE, chant marié au son de la flûte. Hist. Vol. XXXVIII, 46. L'aulodie étoit exclue des jeux Pythiques, à cause de sa tristesse. Ibid. 47.

AULU-GELLE. En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XLIII, 141, note (k). Restitution d'un passage altéré de ses ouvrages. Mém. Vol. XXXIX, 397, note (d).

AURA, cavale célèbre qui emporta le prix de la course sans l'aide de son maître, & fut honorée d'une statue. Hist. V. XXXVIII, 41.

A'TPAXAEIA. Voyez HYRGALÉE.

AVRANCHES. Description d'une voie Romaine qui passoit par Avranches. Mém. Vol. XLI, 576 & suiv. Identité de cette ville avec Legedia. Ibid. 577. Elle étoit appelée Abrincata, 579.

Augustien des en les constitues de la constitue de les constitues de la constitue de les constitues de la constitue de la cons

AURÉLIEN, le plus exact des empereurs sur la discipline militaire. Mém. Vol. XLI, 157. Il est assassiné par Mucapor. Ibid. 154. AUREUS, pièce d'or qui valoit vingt - cinq deniers d'argent. Mém. Vol. XLI, 189. Elle équivaloit à cent sesterces. — Quand elle a commencé d'avoir cours. — Lampridius est le premier qui ait parlé des aurei solidi. — Leur poids étoit d'un sixième d'once sous les empereurs chrétiens. Mém. V. XLII, 241, note (y).

AUTEL. Les Perses n'en élevoient pas à leurs dieux; conciliation d'une contradiction apparente dans Hérodote à ce sujet. Mém. V. XXXVII, 714; & Mém. Vol. XXXVIII, 204. Quelques-uns des termes usités dans la Grèce pour désigner des autels & des temples, annoncent qu'on ne les avoit regardés originairement que comme des tombeaux ou des lieux de sépulture. Mém. Vol. XXXVI, 45. Les Grecs conftruisoient des autels avec la cendre des victimes; description de celui de Jupiter à Olympie. Hist. Vol. XXXIV, 36. Autel du dieu de la guerre chez les Taures. Mém. Vol. XXXV, 523. Autel de cornes de chèvres, construit par Apollon à Délos. Mém. Vol. XXXIX, 189. II n'étoit pas permis d'approcher de l'autel de la Nécessité. Mém. Vol. XXXV, 460.

AUTEURS (Les) de l'antiquité sont souvent cités sous deux noms de pays disférens, celui de leur naissance & celui de leur résidence; le second est ordinairement plus familier que le premier. Hist. Vol. XXXIV, 66.

AUTHARIS est élu roi des Lombards. — Ses grandes qualités. Mémoires, Vol. XXXV, 787. Il soumet l'Istrie. — Remporte une victoire signalée sur Childebert. Ibid. 789. Épouse Theudelinde, 790. Sa mort, 792.

AUTONOME, titre que prenoient les villes qui jouissoient du privilége de se gouverner par leurs propres loix, & qui disséroit de celui d'éleuthère. Mémoires, Vol. XXXVII, 419. En quoi confistoit cette dissérence, suivant M. l'abbé Belley. Ibid. 421. Inscriptions par lesquelles les villes Grecques désignoient le privilége d'autonomie sur seurs monnoies, sous la domination Romaine. Mém.V. XXXV, 650. AUTRIGONES. Position de ce

AUTRIGONES. Position de ce peuple sur les bords de l'Ebre. Mém. Vol. XLI, 774.

AUZA, ville d'Afrique, pourroit être la même qu'Uzan ou Uxita dans Ptolémée. Mémoires, Vol. XXXVIII, 99.

AUZIA, ville de Mauritanie, aujourd'hui Sour, au royaume d'Alger; ses monumens. Hist. Vol. XXXVIII, 116.

AXIÉROS. V. CABIRES (Dieux). A XIOKERSA. Voyez CABIRES (Dieux).

AXIOKERSOS. Voy. CABIRES (Dieux).

AZA. Voyez GAZA.

AZAN, fils d'Aarcas, & arrière petit-fils de Lycaon. *Hift. Vol.* XXXVIII, 33.

AZERIM, roi de Tyr. Remarque

de M. l'abbé MIGNOT sur l'orthographe & la signification de son nom. Mém. Vol. XXXVIII, 97. Samort. Ibid. 98.

AZIONGABER, port du golfe Arabique. Mém. V. XLII, 36 & 37.
AZON, fils d'Hercule, auquel les Syriens attribuoient la fondation de Gaza. Mém. V. XXXIV, 342.
AZON II, marquis de la Ligurie, épouse, 1.° Cunégonde, héritière de la première branche des Guelfes; 2.° Garsende, fille de Robert Guiscard, duc de la Pouille. Hissoire, Vol. XXXVI,

146 & 147. AZONACE doit être le même qu'Heomô dans les livres Zends. Mémoires, Vol. XXXVII,722. Voyez H E O M O. Différentes manières dont son nom est écrit dans les auteurs. Ibid. 723 (note). AZOT ou Asdod, ville des Philistins, avoit été fortifiée par les Égyptiens. Mém. Vol. XXXIV, 336. Plamenétique la reprend après un siege de vingt-neuf ans. -Elle est rebâtie, & ruinée de nouveau par Jonathas prince des Juiss. — Les Juiss la réparent une seconde fois, & sont forcés par Pompée de l'abandonner. — Gabinius en ordonne le rétablissement. - La statue de Dagon, dieu d'Asot, est renversée devant l'arche du Seigneur; fléaux dont les habitans sont attaqués dans cette occasion. Ibid. 337.

Axius, fleuve de Macédoine,
aujourd'hui le Vardari. Hist. Vol.
XXXVIII, 122.

R

B. Remarques critiques fur la prononciation de cette lettre chez les Grecs anciens & modernes. Hist. Vol. XXXVIII, 66.

BAAL, signifie seigneur. Mém. Vol. XXXVI, 35; & Mém. V. XXXVIII, 391. C'étoit le nom du vrai Dieu chez les anciens Hébreux. Mém. Vol. XXXVI, 66; & Mém. Vol. XXXVIII, 391. On le donnoit à Cronos en différens endroits, & quelquefois au Soleil. Mém. V. XXXVI. 67. Le Soleil étoit adoré sous ce nom chez les Phéniciens. Il étoit sur-tout employé dans le pays de Chanaan & dans celui de Tyr ou de Sidon. — Béelphégor, Béelzebut, &c. désignoient la même divinité adorée en différens lieux, ou ses diverses qualités. Mémoires, Vol. XXXVIII, 390. Dans le système Phénicien, c'étoit l'emblème de la force virile. Ibid. 394. Dans ses fêtes on immoloit des hommes, on faisoit brûler des enfans, ou on les faisoit passer par les flammes pour les purifier. 395.

BAAL, roi de Tyr; sa mort. Mém. Vol. XXXVIII, 124.

BAALZEBAHHIM, dieu d'Accaron. Voyez ACCARON.

BAAU, femme de Colpia & mère d'Eon & de Protogonos; remarques critiques sur l'étymologie de ce nom. Mémoires, Vol. XXXIV, 354, 355 & 368.

Sanchoniaton admet Colpia & Baau pour principes de toutes choses. Mém. Volume XXXVI, 337, note (c).

BABBA, ville d'Afrique. Mém.

Vol. XXXIX, 564.

BABENBERG (Daniel), avoyer du canton de Soleure; son écu sur un ancien sceau. Mém. Vol.

XLI, 737, (note).

BABYLONE étoit aussi appelée Sésak. Mém. Vol. X L II, 74. Prise de cette ville par Alexandre-Ie-Grand. Mém. Vol. XL, 371. Destruction de l'empire de Baby-Ione par Cyrus. Mém. Volume XLII, 56.

BABYLONIQUES (Les). Remarques de M. LE BEAU junior, fur ce roman Grec. Histoire, Vol.

XXXIV, 57.

BACCHANALES (Les) étoient inconnues au temps d'Homère. Remarque sur une expression de ce poëte, qui a fait croire le contraire à quelques interprêtes.

Mémoires, Vol. XXXVI, 441. BACCHUS, vainqueur de l'Inde qu'il civilise, y bâtit la ville de Nysa, & établit un culte pour lui - même, Hift. Vol. XXXIV. 77. Il apprend aux hommes la culture de la vigne : quelquesuns, par cette railon, l'ont identifié avec Noé; peu de vraisemblance de cette opinion. Ibid. 78. Les Indiens le disoient venu de l'Assyrie. Mém. Vol. XL, 467, (note). Selon les Egyptiens, il ne devoit pas être distingu¢ d'Osiris. Hifl. Vol. XXXIV,

78; & Mém. V. XXXIV, 478. II étoit honoré des Persans, sous le nom d'Ourotalt. Mém. Vol. XL, 467 ( note ). Cadmus introduit son culte dans la Grèce; foulèvement auquel cette innovation donna lieu. Mém. Vol. XXXIV , 478; & Mém. Vol. XXXV, 19 & 30. Voyez D10-NYSUS. Pourquoi Bacchus est appelé Thriambus. Hist. Volume XXXIV, 79; & Lénéen. Mém. Vol. XXXIX, 175. Il n'avoit qu'un rang subalterne parmi les dieux des Grecs. — Homère n'en parle qu'en un seul endroit. Mém. Vol. XXXV, 31. Bacchus étoit le dieu protecteur des villes qui jouissoient de leur liberté. Mém. Vol. XXXIX, 291. Il étoit regardé comme une divinité du premier ordre dans l'île de Samothrace. Mémoires, Vol. XXXIV, 479. Voy. ORPHITES. Ses trois grandes fêtes chez les Athéniens, appelées Dionysies; en quel temps elles se célébroient. Mémoires, Vol. XXXIX, 141, note (p). Jeux en son honneur à Rome. Mém. Vol. XLII, 166. Comment il est représenté sur les médailles appelées cistophores. Hist. Vol. XXXVIII, 157. Quelques Grecs nioient fon exiftence, & expliquoient allégoriquement toute son histoire, relativement à la vigne. Mém. Vol. XXXV, 73. Plusieurs auteurs anciens & modernes le regardent comme entièrement fabuleux. Hift. Vol. XXXIV, 79.

BACHELER (dont on a fait bachelier), chevalier qui n'avoit pas le nombre de bachelles de terre requis pour lever bannière. — En quoi consistoit la bachelle. Mém. Vol. XXXIX, 669.

BACON (Roger), moine Anglois. L'invention du télescope lui a été faussement attribuée. — Sa mort. Mém. Vol. XLII, 534.

BADÉZOR, roi de Tyr, nommé

Bazer dans Théophile d'Antioche. — Sa mort. Mémoires, Vol.

XXXVIII, 99.

BADICARIM, chef des Sarrasins. Mém. Vol. XXXVIII, 158.

BÆTYLES, pierres animées, trouvées par Ouranus, felon Sanchoniaton. — Ce n'étoit pas, comme l'ont pensé quelques critiques, des pierres que les Phéniciens avoient consacrées à leurs dieux, en y versant de l'huile. Mém. V. XXXVIII, 48. Leur forme. — Elles se trouvoient sur le mont Liban. — Pourquoi on les croyoit tombées du ciel & animées. — C'étoit une espèce de pierre de soudre. Ibid. 49.

BAGAVADAM. Réflexions de M.

DE GUIGNES sur un livre Indien, intitulé Bagavadam, un des dix-huit pouranam ou livres sacrés des Indiens, dont la traduction a été envoyée en 1769 à M. Bertin, ministre & secrétaire d'État. — Bagavadam signisse histoire divine. Mémoires, Vol. XXXVIII, 312. Traditions Indiennes sur son antiquité, d'après lesquelles son époque

concourt avec celle des Védam, & remonte au commencement du caliyougam ou quatrième âge, c'est-à-dire, à plus de trois mille ans avancle déluge. Ibidem, 313 & 3 14. Mais le Bagavadam fournit lui-même des preuves contre cette haute antiquité, 315. Le royaume de Ramaguian dont il y est fait mention, ne peut être que celui des Romains; d'où l'on ne pourroit raisonnablement fixer le temps de sa composition que vers celui où ce peuple commença à paroître en Asie, 316. Chronique des rois de l'Inde, tirée du Bagavadam, 317. Le calcul des différentes races y est singulièrement exagéré, & ne peut être admis à moins de supposer que l'auteur ait réuni en une seule masse plusieurs règnes concurrens. - Preuve contre l'ancienneté attribuée à ce livre, tirée de l'époque de l'établissement des Turcs dans l'Inde. 319; & de celle des conquêtes des Maures ou Arabes dans ce pays, 321. Le prince nommé Sandragouten dans le Bavagadam, pourroit être le Sandrocottus des Grecs, qui vivoit 303 ans avant J. C. — Les dates fixées par l'auteur Indien pour Sandragouten, ramènent aux environs de cette époque, 322; d'où M. DE GUIGNES conclut que l'empire des Indes n'auroit commencé que mille à onze cents ans avant J. C. & fixe vers l'an 1051 l'époque de Parricchitou.

Mém. Vol. XXXVIII, 320 & 323. Fables du Bagavadam sur les temps antérieurs. Ibid. 323. Rois de la race du Soleil, 329. Rois de la race de la Lune, 332. Le récit du déluge dans le Bagavadam, paroît emprunté des livres des Juifs ou des Chrétiens, 325. Quelques mots employés dans ce livre sont latins, 326. M. DE GUIGNES conclut de ces différentes preuves, que le Bagavadam doit être postérieur à l'établissement des Grecs & des Romains dans les Indes, ou au moins à leurs communications avec les peuples de ce pays, 3 27. Notes tirées de ce livre sur la division du temps & les quatre âges du monde, 328.

BAGDAD, ville bâtie par le calife Abu-Giafar-almansor qui en fait la capitale de ses Etats. — Elle conserve ce titre jusqu'à la destruction de cet empire par les Mogols. Mém. V. XXXVIII, 162.

BAGNI (Le comte de). Paul IV confisque ses biens, & en investit Antoine Caraffe. Mémoires, Vol. XLIII, 600.

BAGOAS, eunuque Égyptien, empoisonne Ochus, & place sur le trône de Perse Arse, qu'il fait ensuite assassiner. - Sa mort. Mém. Vol. XL. 504. Ce que fon nom fignifie. Ibid. 506.

BAHARITES. Voy. MAMELUCKS. BAJAZET, surnommé Ilderim, c'est - à - dire, le Foudre. Hist. Vol. XXXVIII, 140. Il gagne la bataille de Nicopolis. — Est

fait prisonnier par Tamerlan 3 celle d'Ancyre. Mémoires, Vol. XXXVII, 414 & 415; & Hift. Vol. XXXVIII, 140 & 141. Comment il en est traité. — Il conserve sa fierté dans sa disgrâce. Mém. Volume XXXVII. 414 & 415. Sa mort. Ibid. 416.

BAILLET, célèbre critique. Dates de la naissance & de la mort. Mém. Vol. XXXIX, 647.

BAINS. Les payens avoient coutume de baigner en certains temps les statues de leurs dieux. Mém. Vol. XXXIX, 241. Cette cérémonie convenoit particulièrement au culte de Minerve. Ibid. 242.

BAIUUARI. Voyez BAVIÈRE. BALAAM. Epoque de sa prophétie. Mém. Vol. XL, 466.

BALANCE. L'usage en a été retenu dans les ventes réelles ou fimulées, chez les Romains, même après l'introduction de l'argent monnoyé. Mém. Vol. XLI, 43

BALANÉE, ville de Syrie; sa position. — Étienne de Bysance l'appelle Leucas. Mém. Volume XXXIV, 237.

BALAS, imposteur. Voyez ALE-XANDRE-BALAS.

BALATOR, juge de Tyr sous les rois Babyloniens.—Il paroît qu'il porta le titre de roi. Mém. Vol. XXXVIII, 126.

BALAZAR ou Baléazar, roi de Tyr; son époque. Mémoires, Volume XXXVIII, 96.

BALÉARES (Les) étoient d'habiles d'habiles frondeurs. Mémoires, Vol. XXXIX, 491.

BALI, langue savante des Siamois. Mém. Vol. XL, 232.

BALISTA, proposé par Valérien pour modèle d'un sage gouverneur de province. Mémoires, Vol. XLI, 157.

BALISTE, machine propre à lancer des traits, inventée par les Crétois. — Les cordes en étoient de cheveux, sur-tout de femmes, ou de nerfs d'animaux. Mémoires, Vol. XL, 114.

BALISTIQUE (La) étoit chez les anciens, l'art de faire des machines de jet & de les manœuvrer. Mém. Vol. XL, 529.

BALLE. On lançoit des balles de plomb avec la fronde. Mémoires, Vol. XXXIX, 498. Erreur des anciens sur la cause de leur aplatissement. Ibid. 499.

Balsio ou Belliso, ville des Celtibères; sa position sixée à Mallen. Mém. Vol. XLI, 766.

BALTHAZAR, roi de Babylone, est le même que Nabonide dans Bérose, & Labinet dans Hérodote. —Xénophon en parle beaucoup, mais sans le nommer.—Ils'arroge les honneurs divins, & fait servir les vases sacrés des Juiss à ses débauches. Mém. Vol. XXXVIII, 491. Sa mort. — Il est privé de la sépulture. Ibid. 492. V. NA-BONADIUS.

BANDUM. Voyez VEXILLE.
BAOUTH est le Boudha des Samanéens. Mém. Vol. XL, 211.
BARBARES, nom que les Grecs

donnoient à tous les étrangers. Mém. Vol. XXXV, 53.

BARBARICARII ouvriers en filigrane; pourquoi ils étoient ainfi appeles. Mém. Vol. XXXIX, 444.

BARBE. Mémoire de M. GAU-TIER DE SIBERT sur les idées religieuses, civiles & politiques des anciens peuples, relativement à la barbe. Hist. Vol. XL, 13. Les Juifs ne se coupoient pas la barbe; la leur raser étoit un affront langlant. Ibid. 14 & 15. La barbeaoccasionné long-temps de vifs débats parmi les chrétiens, 18. Les peuples de la haute antiquité laissoient croître leur barbe. — Coutume des Lacédémoniens au sujet de la barbe, 19. Les philosophes, & sur-tout les Cyniques, affectoient de la porter fort longue. — Alexandre fait quitter aux Macédoniens la barbe longue; par quel motif, 20. Premiers barbiers établis à Rome. 21. Scipion l'Africain donne le premier l'exemple de se faire la barbe tous les jours. — Règle sur l'âge auquel on pouvoit faire sa première barbe, 22. C'étoit chez les Romains & chez les Grecs une fête de famille; ils consacroient aux Dieux les prémices de leur barbe, 23. Les Romains reprennent l'usage de la barbe longue sous Adrien, 22. Chez les Celtes & les Germains, la liberté de se couper la barbe pour la première fois, étoit une récompense accordée au courage. -\* K

Ces peuples juroient par leur barbe. Hift. Vol. XL, 24. Les Égyptiens se rasoient fréquemment par tout le corps jusqu'aux sourcils. Ibid. 29.

BARBEROUSSE (Kaïreddin) est fait pacha de la mer. — Sa mort. Hist. Vol. XXXVIII, 119.

BARBEROUSSE (Orousch). Hist. Vol. XXXVIII, 119.

BARCÉENS, peuple d'Afrique, transportés par Cyrus dans la Bactriane. Mém. Vol. XLII, 358.

BARIS, bateau Égyptien qui servoit à la navigation du Nil; sa forme. Mémoires, Vol. XLII, 13 & 14.

BARKOK s'empare de l'Égypte fur les Mamelucks Baharites, & devient fondateur de la dynastie Circassienne des califes. Mém. Vol. XXXVIII, 165.

BARSOM, instrument usité dans les cérémonies religieuses des Parses; sa matière & sa forme. — Il étoit en usage chez les Mages du temps de Strabon. Mém. Vol. XXXIV, 383. Il en est souvent parsé dans les livres Zends. Mémoires, Vol. XXXVIII, 189.

BARTHÉLEMY (M. l'abbé), des Académies de Londres, de Madrid, de Cortone, &c. garde des médailles & antiques ducabinet du Roi, Pensionnaire en 1766. Hist. Vol. XXXIV, 4. Ses remarques sur le nombre de pièces qu'on représentoit dans un même jour sur le théâtre d'Athènes. Mém. Vol. XXXIX, 172. Remarques sur quelques médailles de l'empesure quelques médailles de l'empes

reur Antonin , frappées en Égypte. *Mém. Vol.* XLI , 501. BARTOLI ( M. ) antiquaire du roi

BARTOLI (M.) antiquaire du roi de Sardaigne, élu Associé-libreétranger en 1773. Hist. Volume XL, 5.

BARUTH. Voyer BERYTHE.

BASILE, Arménien, surnommé Cug ou le brigand. — Sa mort. Mém. Vol. XXXV, 620.

BASILEIA, contrée de Scythie, fa position dans Hérodote. - Les Basilii, dans Straben, sont associés aux Iaxyges qui étoient Sarmates. Mém. Vol. XXXV, 58 1. Les Basilida, dans Ptolémée, paroissent très-reculés dans le nord de la Sarmatie. Ibid. 582.

BASILIDES, nation Scythe; leur position. Mém. Vol. XXXV, 526 & 582. Obsèques de leurs chess; forme singulière de leurs sépultures. Ibid. 526. Leurs mœurs, 527.

BASILIDES, prêtre du Mont-Carmel, au temps de Vespasien, que les Carmes ont métamorphosé en général de leur ordre. Mémoires, Volume XXXIV,

220

BASILII. Voyez BASILEIA.

BASILIQUÉS, vastes édifices, principalement destinés chez les Romains à y rendre la justice. — Les négocians s'y assembloient aussi pour y traiter de leurs affaires. — Elles étoient rondes, & ouvertes de tous côtés. Mém. Vol. XLI, 57.

BASILISCI, nation Scythe dont la position est fixée par quelques

géographes au 55.º degré. Mém. Vol. XXXV, 543.

BASSET (Raoul) est nommé sénéchal de Guyenne. — Il fait brûler la bastide de Saint-Sacerdos. Mémoires, Vol. XLI, 646. Perd sa place. Ibid. 653. Obtient le commandement de Guyenne, 669.

BASSINS de cuivre. Voyez DO-

DONE.

BASSORA. Epoque de sa fondation par Omar. Mém. Vol. XXXVII, 476.

BASTARNES. Leur position. — Ils parlent la langue des Germains, dont ils faisoient partie. Mém.

Vol. XXXV, 530.

BASTONNADE, châtiment militaire usité chez les Romains. Délits pour lesquels il étoit infligé.— Comment il s'exécutoit; différence entre le Romain & l'auxiliaire à cet égard. — Il emportoit infamie pour le soldat qui y survivoit. Mémoires, Vol. XXXVII, 54. La bastonnade fut un supplice fort ordinaire à Rome, jusqu'à la fin de la république. Mémoires, Vol. XLII, 268. Celle qui étoit une peine capitale, ne doit pas être confondue avec celle qui n'étoit qu'une sumple admonition ou correction. Mém. V. XLI, 100.

BASTULI, peuple d'Espagne; leur position. Mém. Vol. XLII, 227.

BÂTARDS. Changemens divers arrivés à leur état dans le droit François. Mém. Vol. XLIII, 697. Variation dans la jurisprudence ancienne, sur les prérogatives dont devoient jouir les bâtards des gentilshommes. Ibid. 701. Ils ne peuvent s'attribuer la qualité de gentilhomme, à moins d'avoir obtenu des lettres d'anoblissement, 702.

BATEAU. Fêtes des bateaux, célébrée dans toute l'Égypte & particulièrement à Bubaste, en l'honneur de Diane. — Elle se retrouve à la Chine avec les mêmes circonstances. Mém. Vol. XL, 183. Bateau Égyptien, appelé baris: sa forme. — Bateaux de terre cuite usités sur le Nil; tradition fabuleuse qui portoit qu'on en avoit vu sur la mer. Mém. Vol. XLII, 14.

BATH, mesure qui étoit la dixième partie du core ou chomer. Mém.

Vol. XXXVIII, 93.

BATHYCLÈS sculpteur; en quel temps il vivoit. Mém. Vol. XLI, 244.

BATON (Supplice du). Voyez
BASTONNADE.

BATTEUX (M. l'abbé), de l'académie Françoise, professeur de philosophie Grecque & Latine au collége royal, Pensionnaire en 1772. Hist. Vol. XXXVIII, 4. Si les payens ont jamais ignoré le vrai Dieu; addition à ses Mémoires sur le principe actif. Mém. V. XXXV, 171. Mémoire sur les nombres poëtiques & oratoires. Ibid. 413. Premier Mémoire sur la poëtique d'Aristote. De la nature. & des sins de la tragédie. Mém. Vol. \* K ij

XXXIX, 54. Second Mémoire sur la tragédie, pour servir de réponse à quelques objections de M. DE ROCHEFORT contre le précédent mémoire. Ibid. 71. Troisième Mémoire. De la nature & des fins de la comédie, 91. Quatrième Mémoire. De l'épopée comparée avec la tragédie & avec l'histoire, 106. Analyse de la Poëtique d'Aristote, où il fait voir que les transpositions faites dans le texte par Heinsius, ne doivent pas être admises. Mém. Volume XLI, 409. Corrections & explications proposées sur quelques passages de la Poëtique d'Aristote. Ibid. 422. Observations sur l'Hippolyte d'Euripide & la Phèdre de Racine. Mém. Vol. XLII, 452. Sur l'Œdipe de Sophocle. Ibid. 473.

ВА

BATTUS, fils de Polymnestus & de Phronime, l'un des descendans des Argonautes. Mém. Volume XXXVII, 365. Son nom fignifie bègue, ou, suivant d'autres, roi. Ibid. 366. Quel événement rompit le filet qui embarrassoit sa langue. Mém. Vol. XXXV, 393. Il fonde la ville de Cyrène en Libye, dont il fut le premier roi. Mém. Vol. XXXV, 380; Mém. Vol. XXVII, 366& 368; & Mém. Vol. XXXIX, 190. Ses principales actions. — Il reçoit les honneurs héroïques après sa mort. - Le filphium lui fut consacré. Mém. V. XXXVII, 368.

BATTUS II, roi de Cyrène, furnommé l'Heureux, remporte

une victoire sur Apriès, roi d'Égypte. Mém. Vol. XXXVII, 368.

BATTUS III, roi de Cyrène, surnommé le Boiteux, épouse Phérétime. — Sa cruauté le fait masfacrer. Mém. V. XXXVII, 3692

BATTUS IV, roi de Cyrène, monte fur le trône sous la régence de Damonax le Mantinéen. Mém. Vol. XXXVII, 369.

BAUAB perfectionne le caractère Arabe moderne. Mém. Volume

XXXVI, 272.

BAVAROIS. Conciliation d'une contradiction apparente dans la loi des Bavarois, sur l'étendue de la juridiction temporelle des églises. Mém. Volume XXXIX, 580. note (1).

BAUDOUIN, comte de Flandre, tuteur de Philippe I, roi de France, favorise sourdement la conquête de l'Angleterre par Guillaume-le-Bâtard son gendre. Mém. Vol. XLIII, 354.

BAUDRIER. C'étoit la principale pièce de l'armure chez les Romains. Mém. Vol. XXXIX, 486. Matière, forme & ornement du baudrier. Ibid. 486 & fuiv. Différentes manières de le porter, 485 & 486. C'étoit, après la peine capitale, la plus grande punition du foldat que d'en être dépouillé, 487. Des baudriers constellés. — Baudriers distingués, donnés pour récompense, 488. Le baudrier & la ceinture servoient de bourse au foldat Romain. Mém. Vol. XLI, 204.

BAVIÈRE (La) étoit anciennement connu sous le nom de Bajoaria, — Ses babitans, dits Boii, furent nommés, sous les Mérovingiens, Boioarii, Baiuuari. Histoire, Vol. XXXIV, 190. note (k). BAURIM. Voyez BÉRYTHE.

BAYLE. Ses objections contre le système intellectuel de Cudworth. Mém. Vol. XXXVII, 634.

BAZOR. Voyez BADEZOR.

BEASS-MOUNI, prophète & philosophe qui composa ou plutôt recueillit les Vedes. — En quel temps il vivoit. — C'est le même que Che-kia-meou-ni, législateur des Indiens. Mém. Volume XL, 106.

BÉATRIX, fille de Thomas comte de Savoie, épouse Raymond-Béranger IV, comte de Provence. Mém. Vol. XLIII, 449.

BÉATRIX, fille de Raymond-Béranger, comte de Provence, épouse Charles, frère de Louis IX, roi de France. — Son père l'institue héritière universelle de tous ses états. Mém. Vol. XLIII, 450. Réclamations de ses sœurs contre cette institution. Ibid. 453 & fuiv. Sa mort. — Principales clauses de son testament, 458 & 459. Voyez PROVENCE.

BEAU (Charles LE), professeur d'éloquence au collégeroyal, se-crétaire ordinaire de M. le duc d'Orléans, secrétaire perpétuel de l'Académie, Pensionnaire en 1767. Hist. Vol. XXXVI, 5. Il publie les Mémoires de l'Académie jusqu'au XXXV. volume

inclusivement, & compose les éloges historiques jusqu'à la fin de 1772. — Se démet du secrétariat & de la trésorerie, & conserve le titre d'ancien secrétaire. - Continue d'être chargé seul de l'histoire métallique du Roi. Histoire, Vol. XL, 2. Sa mort. Hift. Vol. XLII, 5 & 203. Son éloge par M. Dupuy. - Sa naifsance & ses études. Ibid. 190. Il obtient la chaire de rhétorique au collége des Grassins, 194. Aide M. l'abbé de Rothelin dans la révision de l'Anti-Lucrèce, & en donne l'édition, 195. Ses discours publics. - Il est admis à l'Académie, 196. Sapassion pour l'étude; étendue & variété de ses connoissances, 197 & 202. Esquisse de ses travaux académiques, 198. Il succède à M. Piat dans la chaire d'éloquence au collége royal, & à M. de BOUGAIN -VILLE dans le secrétariat de l'Académie, 200. Chargé de la continuation de l'histoire métallique de Louis XV, il s'abstient d'en toucher la pension, 201. Entreprend l'histoire du Bas-Empire, 202. Ses réflexions sur l'abus des talens, 203. Son caractère, 205. Suite de les recherches fur la légion Romaine. Onzième Mémoire. Des qualités requiles pour le service légionaire, & des causes qui en procuroient l'exemption. Mém. Vol. XXXV, 189. Douzième Ménoire. Du ferment militaire. Ibid. 224. Treizième Mémoire. Des exercices

militaires. Mém. Vol. XXXV, 246. Quatorzième Mémoire. Des enseignes. Ibid. 277. Quinzième Mém. Des officiers généraux de la légion. Mém. Vol. XXXVII, 1 1 2. Seizième Mémoire. Des officiers qui commandoient les différentes parties de la légion. Ibid. 146. Dix-septième Mémoire. Des dénominations & des fonctions diverses des soldats qui composoient la légion, 176. Dix-huitième Mém. Des diverses sortes de personnes attachées au service de la légion, 222. Dix-neuvième Mémoire. Des armes défensives du soldat légionaire. Mém. Vol. XXXIX, 437. Vingtième Mémoire. Des armes offensives. Ibid. 478. Vingt-unième Mémoire. Habillement du fantassin légionaire, 506. Vingt-deuxième Mémoire. De l'équipement du cavalier légionaire & de la fourniture des habits, 529. Vingt-troisième Mémoire. De la nourriture du soldat légionaire. Mém. Vol. XLI, 129. Vingt-quatrième Mémoire. De la paye du soldat légionaire. Ibid. 181. Vingt-cinquième Mémoire. Discipline de la légion, 206. Vingt-sixième Mémoire. Des délits & des peines militaires. Mémoires, Volume XLII, 253. Eloge de M.lecomted'ARGENSON. Hift. Vol. XXXIV, 211; de M. le conte de CAYLUS. Ibid. 221; de M. HARDION. Hift. Volume XXXVI, 237; de M.TERCIER. Ibid. 245; de M. MÉNARD, 253; de M. de NOINVILLE Hist. Vol. XXXVI, 257; de M. l'abbé VATRY; Hist. Volume XXXVIII, 219; de M. BON-AMY. Ibid. 224; de M. le président HÉNAULT, 235; de M. l'abbé MIGNOT, 248; de M. SCHOEPFLIN, 257; de M.GIBERT, 269; de M. l'abbé BELLEY, 277; de M. l'abbé MAZOCHI, 283.

BEAU (Jean-Louis LE), professeur de rhétorique au collége des Grassins, Associé. Sa mort. Hift. Vol. XXXIV, 4 & 242. Son éloge par M. l'abbé GAR-NIER. Sa naissance & ses études. - Il luccède à fon frère dans la chaire de rhétorique au collége des Grassins. Ibid. 235. Il est souvent choisi par l'Université, pour les discours d'apparat, 237. Remporte un prix à l'Académie, & y est admis la même année. 239 & 240. Ses travaux sur Aristophane & sur les tragiques Grecs, 240. Il est enlevé aux lettres à la fleur de son âge, 24.2. Précis de les remarques sur le Lucius ou l'Ane d'or de Lucien. Hift. Vol. XXXIV, 43. Sur l'Ane d'or d'Apulée. Ibid. 48. Sur un roman Grec intitulé les Babylomiques, 57. Précis de ses recherches sur les auteurs dont Parthénius de Nicée a tiré ses narrations, 63. Mémoire sur les tragiques Grecs. Mém. Volume XXXV, 432.

BEAUSOBRE (M. DE) avance fans fondement que les Grecs ne se formoient que sur quatre rangs an temps de Cyrus le jeune. Mén. Vel. XLI, 200.

BÉBRYCE, fille de Danaüs, sauve la vie à son mari Lyncée contre l'ordre de son père. Mem. Vol. XXXV, 476.

BÉBRYCIZ, nom ancien de la Bithynie. *Mém. Vol.* XXXV, 476.

BÉELZÉBUB. Voy. ACCARON & BAAL.

BÉEROTH Voyez BÉRYTHE.

BEHRAM, ized du feu; ses transmutations. Mém. Vol. XXXIX, 764.

BÉJOT (M.), garde de la bibliothèque du Roi, Associé. Précis de les remarques sur quelques endroits du texte de la Cyropédie de Xénophon. Hist. V. XXXIV,

BÉIT, dans l'Orient, est un distique ou une quantité fixe de syllabes & de lettres. — Pour évaluer l'étendue d'un ouvrage en vers ou en prose, on compte les beits. Mém. Vol. XXXVIII, 262; ainsi que pour en fixer le prix. Ibid. 263.

BELATZAR. Voyez THURO.
BELCASTRO. Voyez PÉTÉLIE.
BÉLÉSIS, gouverneur & premier
prêtre de Babylone. Mém. Vol.
XL, 482.

BÉLÉTARAS, intendant des jardins de Belléon, roi d'Assyrie, détrône son maître. Mém. Vol. XL, 461. Ses descendans jouissent de la couronne jusqu'à Sardanapale. — Son identité avec le Féridoun des Orlentaux. Ibid. 462. & suiv.

BÉLIER. Le fécial lâchoit un bélier sur les terres des ennemis, lorsqu'il alloit déclarer la guerre. Mém. Vol. XXXV, 302. La corne de bélier est l'attribut de Jupiter, sur les médailles de la Cyrénaïque, où il est représenté avec de la barbe. — On croit que les têtes sans barbe, avec une pareille corne, sont celles de Battus ou de ses successeurs. Hist. Vol. XXXVI, 21.

BÉLIER (Le), signe du zodiaque, dominoit sur la Syrie, Mém. Vol. XLI, 513.

BÉLIER, machine de guerre dont l'invention est placée par Pline au siège de Troie. — Vitruve en fait honneur aux Carthaginois. — Sa description. Mém. Vol. XL, 113.

BÉLIMUS. Voyez BÉLOCHUS. BELLÉON. Voyez BÉLOCHUS.

BELLÉROPHON, petit-fils de Sifyphe & aïeul de Glaucus, suivant Homére, étoit roi de Lycie. Mém. Volume XLI, 247. Pline & Hygin le font inventeur de l'équitation. Ibid. 244. Lettres fâcheuses au porteur, appelées lettres de Bellérophon. Histoire, Volume XXXVIII, 83.

Belley (M. l'abbé), bibliothécaire & secrétaire ordinaire de M. le duc d'Orléans, Pensionnaire. Sa mort. Histoire, Volume XXXVIII, 4 & 282. Son éloge par M. LE BEAU. Sa naisfance & ses études. Ibid. 277. Il rédige les statuts de l'évêché de

Blois. — Est nommé secrétaire ordinaire de M le duc d'Orléans. Hist. Vol. XXXVIII, 278. S'adonne à la science des médailles. - Est reçu à l'Académie. Ses dissertations fur l'ancienne géographie, & les ères marquées fur les médailles. Ibid. 279. Son supplément aux époques Syro-Macédoniennes du cardinal Noris, 280. Il travaille à la rédaction du Journal des Savans, & devient centeur royal. — Est nommé bibliothécaire & garde des pierres gravées de M. le duc d'Orléans, & est chargé de l'institution de Mademoiselle, 281. Il est attaqué d'un tremblement de nerfs, 282. Ses Mémoires posthumes, 280. Ses observations sur les médailles & sur l'ère d'Antioche sur le Sarus, appelée aussi Adana; seizième supplément aux dissertations du cardinal Noris en Cilicie. Mém. Vol. XXXV, 608. Observations sur la manière dont les habitans de Césarée en Cappadoce, comptoient les années du règne des empereurs Romains. Ibid. 624. Observations sur les médailles & sur l'ère d'Hyrgalée, ville de Phrygie, 640. Observations sur les médailles de la ville de Sébaste en Phrygie, 648. Observations sur les médailles de la ville de Cidyessus en Phrygie, 652. Observations sur le titre de salutaris, donné à plusieurs provinces de l'empire Romain. 657. Précis de ses observations sur une cornaline antique du cabinet de

BE

M.s' le duc d'Orléans. Hist. Vol. XXXVI, 11. Précis de ses observations sur une amethyste du cabinet de M. sr le duc d'Orléans. Ibid. 18. Observations fur l'histoire & sur les monumens de la ville de Tarse. Mém. V. XXXVII; 340. Observations sur l'histoire & sur les monumens de la ville de Cyrène. Ibid. 363. Observations sur l'histoire & sur les monumens de la ville d'Ancyre en Galatie, 391. Observations sur le titre d'éleuthère donné à des peuples & à des villes sous la domination Romaine, 419. Précis de ses observations sur l'histoire & sur les monumens de la ville de Césarée en Mauritanie. Hist. Vol. XXXVIII, 90. Précis de ses observations sur l'histoire & sur les monumens de la ville de Thessalonique. Ibid. 121. Précis de ses observations sur l'histoire & fur les monumens de la ville de Pergame, 147. Précis de ses observations sur l'histoire & sur quelques médailles de Drusus-César, fils de l'empereur Tibère, pour la défense de plusieurs auteurs de l'histoire Romaine. 186. Précis de ses observations sur l'histoire & les monumens de Césarée en Capadoce. Hist. Vol. XL, 124. Observations sur deux voies Romaines qui conduisoient de Condate (Rennes en Bretagne) dans le fond du Cotentin, Mém. Vol. XLI, 563, Précis de ses observations sur l'ère de Bithynie. Hift. Vol. XLII, 44. Sur

la province de Bithynie. Hist. Vol. XLII, 48. Sur les leures numérales Grecques, gravées sur les médailles de plutieurs villes de Pamphilie & de Pissidie. Ibid. 55. Précis de son Mémoire sur l'ordre chronologique des impératrices, semmes d'Elagabale, 60.

BELLISO. Voyez BALSIO.

BELLUM, dérivé de duellum. Mém. Vol. XLI, 13 (note).

BÉLOCHUS ou Belléon, dernier roi d'Assyrie, de la famille de Sémirainis, associe à l'empire Sémiramis-Atosa sa fille. — Est détrôné par Belétaras. Mém. Vol. XL, 432, 461 & 462. C'est le même que Bélimus. Ibid. 466, note (e). Voyez Céphée.

BELON (Pierre), réfuté par dom Montfaucon sur la sentence d'excommunication prononcée par les patriarches Grecs, contre les prêtres ou les moines qui siroient ou copieroient d'autres livres que ceux de théologie. Hist. Vol. XXXVIII, 71.

BELSINUM, ville des Celtibères dans Ptolémée, ne peut être Borja. Mém. Vol. XLI, 766.

BÉLUS, fils de Neptune & d'Agamède. Mém. V. XI., 447, note/g).
BÉLUS commence à régner à Ninive. Mém. Vol. XL, 447. Bâtit à Babylone une tour appelée de fon nom tour de Bélus, & y fait la résidence. — Il établit un collége de prêtres ou astronomes Chaldéens, chargés d'observer les

astres. Ibid. 449.
BÉLUS, roideTyr.V. MATGÉNUS.
Tome XLIV.

BÉLUS, fleuve de Phénicie; sa position. — Josèphe le nomme aussi Pagida. Mém. Volume, XXXIV, 316. Singularité sur son sable. Ibid. 317.

BÉNARÈS, célèbre université des Brahmes. Mém. Vol. XL, 193. Appelée aussi Varanès, Kaschi & Po-lo-nai. Ibid. 290 & 355.

BEN-ASCHER. Dispute de ce rabbin avec le rabbin Ben-Nophtali, au sujet de la ponctuation de l'Écriture sainte. Mém. Vol. XXXVI, 251.

BEND-EMIR. Voy. ARAXE, rivière de Perse.

BENDIS. Voyez FRIGGA.

BÉNÉFICES amovibles, appelés dans la suite sies. Mém. Vol. XXXVII, 552. Charles-le-Chauve rend héréditaires les bénésices militaires; ce qui sut également préjudiciable au souverain & au peuple. Hist. Vol. XXXVIII, 204 & suiv.

BÉNÉFICIAIRES, officiers au service des magistrats, qui en recevoient des distinctions, des priviléges & même des libéralités. — Leur acharnement contro les chrétiens, du temps des per-Sécutions. Mém. Vol. XXXVII. 186. Deux sortes de bénéficiaires dans l'ordre militaire : les uns exemptés des fonctions onéreuses par leurs officiers, les autres promus à des grades supérieurs. Ibid. 186 & 187. Les empereurs avoient coutume d'avancer d'un degré les soldats qui avoient contribué à leur donner l'empire. Mém. Vol. XXXVII, 189. Autres bénéficiaires penfionnés par leurs généraux. — Il yavoit des degrés entre eux. Ibid. 187. Les tribuns donnoient des expectatives de l'emploi de bénéficiaire. — Ils étoient quelquefois en si grand nombre, qu'on les divisoit par cohortes, 188.

BÉNÉFICIAIRES, fidèles auxquels les leudes répartissoient les bénéfices qu'ils tenoient du Roi. Mém. Volume XXXVII, 552.

BÉNÉVENT. Époque de l'établiffement de ce duché. Mém. Vol. XXXV, 804.

BENJOIN, substance résineuse; sa description. Mémoires, Vol. XLIII, 228. On en fait de petits vases. Ibid. 229.

BEN-MOCLAH réforme le caractère Arabe. Mém. Vol. XXXVI,

BEN-NEPHTALI. Voyez BEN-ASCHER.

BENOÎT (S.'). Le fait de la translation des corps de S. Benoît & de S. Scholastique du Mont-Cassin en France, a été la matière d'une grande contestation, non-seulement entre les Bénédictins de Saint-Benoît-fur-Loire & ceux du Mont-Cassin, mais encore entre les favans de France & d'Italie. Mém. V. XLIII, 339. Exposition de l'état de la question. - Passage de Paul diacre, sur lequel s'appuient également ceux qui affirment & ceux qui nient la translation. Ibid. 340. Incersitude de l'époque de cet événement. Mém. V. XLIII, 342. BENTIVENGA, évêque d'Eugubio. Mém. Vol. XLI, 705.

BÉOTIENS (Les) portoient tous les ans à Dodone des trépieds qu'ils avoient dérobés à leurs dieux; origine de cet usage. Mém. Vol. XXXV, 129. Ils étoient les seuls à qui les réponses de l'oracle fussent transmises par des prêtres. Ibid. 130.

BÉRANGER IV (Raymond), comte de Provence. Voy. RAY-

MOND-BÉRANGER.

BÉRANGÈRE de Castille épouse Alphonse VIII roi de Léon. Mémoires, Vol. XLI, 694. Les seigneurs Castillans lui adjugent la Castille, nonobstant la substitution faite en faveur de Louis de France son neveu. — Elle cède la couronne à Ferdinand son fils. Ibid. 695.

BÉRÉE, ville de Macédoine, aujourd'hui Veria. Hist. Vol.

XXXVIII, 122.

BÉRENGER IV (Raymond) préféroit le titre de comte de Barcelonne à celui de roi d'Arragon. — Sa mort. Mém. Vol. XLIII,

BÉRÉNICE, femme de Ptolémée-Soter. Médaille qui la repréfente. Hist. Vol. XXXVI, 19.

BÉRÉNICE, femme de Ptolémée-Evergète, donne son nom à une ville de la Cyrénaïque. Hist. Vol. XXXVI, 21.

BÉRÉNICE, ville de la Cyrénaïque, à présent Bengazi. Mém. Volume XXXVII, 38S. BÉRÉNICE, ville d'Égypte, bâtie par Ptolémée-Philadelphe, en l'honneur de sa mère. Mém. Vol. XLII, 58.

BÉRINTHE. Voyez BÉRYTHE. BERNIS (M. le cardinal de), ministre du Roi à Rome, de l'Académie Françoise, élu Honoraire en 1771. Histoire, Volume

XXXVIII, 3.

BERONES. Position de ce peuple. Mém. Vol. XLI, 771.

BERRY (Jean), secrétaire de Jean II, duc de Bourbon & d'Auvergne; sa mort tragique. Mém. Vol. XLIII, 715 & 716.

BERTIN (M.), ministre & secrétaire d'État, élu Honoraire en 1772. Hist. Vol. XXXVIII, 4.

BERT RADE épouse Philippe I.", après lui avoir fait répudier Berthe. Mém. Vol. XLIII, 350. Sa haine acharnée contre Louis-le-Gros. Ibid. 351. Elle suppose une lettre de Philippe à Henri I.", roi d'Angleterre, pour le faire arrêter, 352. Essaie de le faire empoisonner, & se reconcilie ensuite avec sui, 353.

BERTRAND (Raymond), seigneur de Montpézat. Voyez MONT-

PÉZAT.

BERYTHE, ville de Phénicie, nommée aujourd'hui Baruth ou Bééroth; sa position. Mémoires, Vol. XXXIV, 257. Étymologies diverses de son nom. Ibid. 63 & 257. Antiochus-le-Grand en fait la conquête. — Elle est détruite par Diodote & rebâtie par les Romains, 258. Les noms

de Julia felix & de Julia felix Augusta pourroient indiquer sa reconstruction par le premier empereur Romain, 259. Agrippa l'embellit & y donne des spectacles magnifiques, 258. Aversion des Bérythiens pour les Juifs. — Spectacles donnés par Tite à Bérythe, dans lesquels un grand nombre de Juifs captifs perdent la vie, 259. Cette ville jouissoit du droit Italique. - Elle étoit aussi colonie Romaine. — Théodose II l'érige en métropole. — Vifs débats entre l'évêque de Bérythe & le métropolitain de Tyr, au sujet de la juridiction; comment ils furent terminés, 260 & 261. L'étude des loix fleurissoit à Bérythe. 261. Les historiens des croisades la nomment Baruth, Bérinthe, Baurim, Géris ou Gérès. 262. Elle étoit renommée par ses raisins. Mém. Vol. XLII, 64.

BESANÇON. Son véritable nom latin est Vesontio; autres qui lui ont été donnés depuis. Hist. Vol. XXXVI, 192, note (u).

BESSES, peuple de Thrace trèshabile dans l'art de fouiller les mines. Mém. V. XXXVII, 230.

BESSUS, I'un des meurtriers de Darius - Codoman. Mémoires, Volume XL, 504. Oxathre le fait mourir dans les supplices. Ibid. 505.

BÉTAIL. Pourquoi, selon l'ancienne jurisprudence Romaine, les esclaves étoient rangés dans la classe de bétail, tandis qu'on

Ĺij

mettoit en question si l'on devoit y insérer les pourceaux.

Hift. Vol. XL, 82.

BÊTES de somme. Remarques de M. BOUCHAUD, sur le chef de l'édit des édiles qui regardoit la vente des bêtes de somme. Mém. Vol. XLII, 233 & suiv. Formule usitée par les anciens dans ces ventes. Ibid. 235. Cas qui donnoient lieu à la redhibition, 237.

BÉTHÉLIE, bourg voisin de Gaza. Mém. Vol. XXXVIII, 157.

BÉTHENCOURT (Jean de), gentilhomme de Dieppe, fait la conquête des Canaries. Mém. Vol. XXXVII, 521.

BÉTIS, gouverneur de Tyr. Traitement cruel que lui fait subir Alexandre après la prise de cette ville. Mém. Volume XXXIV, 343.

BIALOGOROD. Voyez HERMO-NACTE.

BIBLIOTHÈ QUE Ulpia, ainsi appelée du nom de famille de Trajan. — Ses divers emplacemens à Rome. Mémoires, Volume XXXIX, 340.

BIBRACTE, ville que l'on croit la même qu'Autun. Histoire, Vol.

XL, 34.

BIBULUS, consul, est chassé de la place publique par César son collègue à main armée. — Il affiche des édits d'opposition à tous les actes de César; avec quelle avidité ils étoient lus par le peuple. Mém. Vol. XXXIX, 368.

BIDENTAL. Voyez FOUDRE.
BIENFAIT. Le philosophe Hécaton met en problème si l'on peut appeler biensait ce qu'un esclave sait pour son maître: comment Sénèque résout cette question. Mém. Vol. XXXV, 350.

BIGNON, (Armand Jérôme) commandeur - prévôt & maître des cérémonies des ordres du Roi, bibliothécaire de Sa Majesté 💃 prévôt des marchands, Honoraire; sa mort. Histoire, Volume XXXVIII, 4; & Histoire, Vol. XL, 197. Son éloge par M. DUPUY. Sa naissance. — Il est admis dans l'ordre de Malte. Hist. Volume XL, 187. Se dévoue à la magistrature, & est reçu avocat général du Grand-Conseil. — Entre à l'Académie Françoise. Ibid. 189. Devient bibliothécaire du Roi, puis honoraire de l'Académie des Belleslettres. — Il établit une correspondance littéraire à la Chine, & enrichit la bibliothèque du Roi d'un grand nombre de livres & de monumens Chinois de toute espèce. - Son goût particulier pour la philosophie, 191. Exemple de son rare désintéresfement, 193. Il est nommé commandeur - prévôt, maître des cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit, & chargé de porter le collier des ordres du Roi au prince des Asturies & à l'Infant dom Louis. — Il est pourvu de la charge de prévôt des marchands, 195. Projette un nouveau quai, 196. Son mariage. —Ses enfans, 197.

BILAR, secte de Samanéens. Voyez PI-KOU.

BIKOUK. Voyez PI-KOU.

BISCUIT, buccellatum. En quel temps il a commencé d'être en usage dans les armées Romaines. Mém. Vol. XLI, 131. Il en fut la nourriture ordinaire jusqu'à la fin de l'empire. — Différens noms que lui donnent les auteurs Grecs. Ibid. 132.

BITHYNIE, contrée de l'Afie; sa position. — C'est la même τέgion qu'on appelle grande Phrygie; autres noms qu'elle a portes. — Origine de ses premiers habitans, Mémoires, Volume XXXV, 476. Observations de M. l'abbé B E L L E Y fur la province de Bithynie. — Nicomède IV lègue ses états au peuple Romain. — Tentative de Mithridate-Eupator pour s'emparer de la Bithynie. - Elle est foumise par Lucuslus. Hist. Vol. XLII, 48. Ses limites fous ses derniers rois. - Ses accroissemens sous Pompée, qui la partage en onze juridictions & lui donne des loix. — Conquêtes de Phamace dans la Bithynie. — Il est défait par César. — Réunion de la ville & du territoire d'Héraclée à la Bithynie. Ibid. 50. Divers attres accroiffemens qu'elle recoit lous Auguste. - Elle sombe en partage au sériat, 5.1. Ses gouverneurs particuliers

qualifiés de proconsulaires sur les médailles, 51 & 52. Sous Trajan elle étoit gouvernée par un lieutenant de l'empire; preuves tirées des monumens, 52. Son état sous Constantin. — Elle est divilée en deux métropoles lous Valentinien & Valens. — Théodose en détache l'Honoriade. 53. Invasion des Selgiucides. – Les Grecs la reprennent & la perdent de nouveau. - Elle est possédée aujourd'hui par les Turcs Ottomans, 54; & fait partie de la Natolie. Mémoires, Volume XXXV, 476. Observations de M. l'abbé BELLEY fur l'ère de Bithynie. — Sentimens divers des critiques sur son époque. — Deux médaillons du dernier Nicomède, qui prouvent qu'elle n'a pu commencer après l'an 472 de Rome. Hist. Vol. XLII, 44 Médailles de Caïus Vibius Pansa, d'après lesquelles elle doit être invariablement fixée à l'automne de cette année, date de l'avénement de Nicomède I.er au trône. Ibid. 45 & 46. Liste des dates de l'ère de Bithynie marquées sur les médailles des rois & des villes de ce pays, avec l'année Romaine correspondante, 4.6. Autres médailles avec la date de cette ère, depuis la réduction de la Bithynie en province Romaine,

BITHYNUS, fils de Jupiter & de la nymphe Thracé. Mém. Vol. XXXV, 477.

BITON. Voyez CLÉOBIS. BITUITUS, roi d'Auvergne, est défait par le consul Q. Fabius-Maximus. Hist. Vol. XL, 32. BLAID-ANEB. Voyez BONA.

BLANCHE, fille de Saint-Louis, épouse Ferdinand de Castille. Mém. Vol. XLI, 696. Elle implore le secours de Philippe III en faveur de ses fils qu'Alfonse X son beau-père venoit de deshériter, & se retire en France après la mort de son mari. Ibid. 699.

BLANCS-à-l'étoile (Gros), forte de monnoie fabriquée sous le roi Jean. — Description de deux de ces gros-blancs de différente grandeur. Mém. Vol. XXXIX,

673.

BLÉ. Dans toutes les distributions publiques, la coutume, chez les Romains, étoit de donner du blé plutôt que du pain; raison de cet usage. - Le blé étoit livré en nature au soldat; par quel motif. Mém. Vol. X L I, 130. Quotité de sa ration. Ibid. 137. Il lui fut toujours donné à trèsbas prix, quoique ce fût le meilleur, 148 & 151. Quel fut Ie prix du boisseau de blé à Rome avant & après les Gracques, 148. Dans les temps de difette, Auguste distribuoit le blé au peuple à très-bas prix, & quelquefois gratis, 149.

BLÉTERIE (M. l'abbé de LA), professeur d'éloquence au Collège royal, Pensionnaire. Sa mort. Hift. Vol. XXXVIII, 4; &

Hift. V. XL, 216. Son éloge par M. DUPUY. Sa naissance, sa famille & ses études. — Il entre à l'Oratoire. Hist. Vol. XL, 206. Son goût naturel pour la poësse. — Il est chargé des conférences ecclésiastiques à Tours. — Entreprend un cours d'histoire ecclésiastique, & est appelé au séminaire de S. Magloire. — Il se livre à l'étude de l'Hébreu. Ibid. 207. Embrasse le système de M. Masclef pour la lecture de cette langue, & publie ses Vindiciæ methodi Masclesianæ, 208. La vie de l'empereur Julien fait sa fortune littéraire, 209. Il quitte l'Oratoire. - Entre à l'Académie, 210. Concourt avec M. Racine le fils pour une place à l'Académie Françoile; sa nomination est révoquée. — Il obtient une chaire de professeur d'éloquence au Collège royal, 211. Ses Mémoires fur la dignité impériale dans Rome restent imparfaits, 212. Il entreprend la traduction de Tacite, 213. Comment elle est accueillie du public, 214. Son caractère, 215. Ses manuscrits, 216.

BLOND (M. l'abbé LE), sous-bibliothécaire du collège de Mazarin, remporte le prix double de la S. Martin 1770, ceux de Pâques & de la S. Martin 1771, & celui de la S. Martin 1772. Histoire, Vol. XXXVIII, 2. Il succède à M. l'abbé.BATTEUK parmi les Associés, en 1772. Histoire, Volume XXXVIII, 4. Ses recherches sur deux médailles impériales de la ville d'Hippone. Mémoires, Vol. XXXIX, 549. Précis de son Mémoire sur la vie & les médailles d'Agrippa, gendre d'Auguste. Hist. Vol. XL, 37. Précis de ses recherches sur la ville de Lamia, sur les Maliens, & sur quelques - unes de leurs médailles. Ibid. 86. Observations sur le prétendu dieu Lunus. Mém. Vol. XLII, 381. Disfertation sur les vases murrhins. Mém. Vol. XLIII, 217.

BOCCHUS, roi de Numidie, embrasse le parti de César-Octavien, & s'empare des états de Bogud. Hist. Vol. XXXVIII, 98. Voyez MAURITANIE.

BOEDROMIUS. Voy. APOLLON. BOFFILLE DE JUGE, chambellan du roi. Louis XI lui accorde le comté de Castres, provenant de la confiscation des biens du duc de Nemours. Mém. Vol. XLIII, 685. Il obtient des lettres de rémission & d'abolition des différens crimes & délits dont il s'étoit rendu coupable pour se maintenir dans la possession de ce comté. Ibid. 685 & fuiv. Il avoit eu beaucoup de part à l'instruction du procès du duc de Nemours, 690 & suiv.

BOGUD, roi de Mauritanie, embrasse le parti de Marc-Antoine, & est dépouilsé de ses états.
— Sa mort. Hist. Vol. XXXVIII, 98; & Mém. Vol. XL, 48.

BOHIER (Thomas), général des finances en Normandie, négociateur habile. Mém. Vol. X LIII,

BOISRATIER (Guillaume), professeur en droit à Boulogne, devient chancelier du duc de Berry. —Est élu archevêque de Bourges. — Sa mort. Mém. Vol. XLIII, 570.

BOISSEAU. Le boisseau Romain de blé pesoit un peu plus de quinze de nos livres, & contenoit huit chenices. Mém. Vol. XLI, 137. Quel sut le prix du boisseau de blé à Rome avant & après les Gracques. Ibid. 148.

BOLEYN (Anne de) vient en France au nombre des demoiselles d'honneur de Marie d'Angleterre, semme de Louis XII.—Passe au service de la nouvelle reine, semme de François I. S'attache à la duchesse d'Alençon, sœur de ce prince. Mém. Vol. XLIII, 506.

BOMBY LIUS, sorte de vase. Voyez VASES Théricléens.

BONA, ville d'Afrique, bâtie des ruines d'Hippone.—Appelée par les Maures Blaid - Aneb, ou ville des jujubes. Mém. Volume XXXIX, 556.

BONAMY (M.), historiographe & bibliothécaire de la ville de Paris, Pensionnaire. Sa mort. Historiographe Vol. XXXVIII, 3 & 234. Son éloge par M. LE BEAU. Sa naissance, sa famille & ses ésudes. Histoire, Volume XXXVIII, 224. Il se charge de la direction de l'école gratuite de Palaiseau. Ibid. 225. Devient sous-biblio-

thécaire de S. Victor. Hist. Vol. XXXVIII, 226. Ses liaisons avec la famille de M." le Pelletier. Ib. 227. Hremplace M. BOIVIN le cadet à l'Académie, & y fournit un grand nombre de differtations sur l'histoire & sur l'antiquité, 229. Il est nommé à la place d'historiographe de la ville de Paris; comment il s'en acquitte, 230. Il succède à M. LAN-CELOT, dans une place de commissaire au trésor des chartes. travaille aux inventaires & aux tables de ce dépôt. — Se charge de la rédaction du Journal de Verdun, 231. Exerce l'emploi de cenfeur royal. — Est choisi par M. Pontcarré de Viarmes pour remplir la place de bibliothécaire de la ville de Paris, & aidé dans la formation de ce nouvel éta-Missement, ainsi que dans ses trayaux littéraires, par M. AMEIL-HON, 232. Distique qu'il avoit composé pour la porte d'entrée, 233. Son caractère, 225, 227, 233. Ses talens littéraires, 229. Éclaircissemens sur l'histoire de Pentpereur Othon IV, auparavant duc d'Aquitaine & comte de Poitiers. Mém. Vol. XXXV, 702. Réflexions sur la lecture des anciens actes, & sur la nécessité de consulter les originaux. Ibid. 758. Notice historique du registre XXII du trésor des chartes, fervant d'explication aux titres qu'il contient. Mem. Vol. XXXVII, 443.

BONIFACE VIII. Observations sur

une bulle de ce pape, en date du 27 juin 1298, par M. GAIL-LARD. C'est une sentence arbitrale entre Philippe-le-Bel & Édouard I". Précis de la querelle de ces deux princes. Mém. Vol. XXXIX, 642. Analyse de la bulle d'après les historiens. Ibid. 644. Elle ne contient presque rien de ce qu'ils en ont dit, 645. Ce qui prouve qu'ils n'avoient pas fous les yeux cette pièce, qui n'a été connue en entier que par le recueil de Rymer. Dupuy ni Baillet n'ont ofé les démensir sur la foi de l'extrait de cette bulle dans Raynaldi, 648. Quoiqu'on ait relevé dans cette bulle des traits de partialité qui n'y étoient pas, il relle dans la conduite de Boniface affez d'autres irrégularités, pour l'accuser justement de partialité contre Philippe, 649, 650 & 651. Le reproche d'infidélité fait à Boniface, au sujet de la publication de sa sentence, ne paroît fondé que sur un anachronisme, 650. Erreur de quelques auteurs sur les véritables motifs de l'adhésion de Philippe à cette sentence arbitrale, 652. Texte latin de la bulle, d'après Rymer,

BONIFACE, marquis de Montferrat, obtient de l'empereur Baudouin le royaume de Thessalonique. Hist. Vol. XXXVIII,

BONS-HOMMES. Voy. VAUDOIS. BONZES. Voyez RELIGION Indienne.

BOO-JEMAH,

BOO-JEMAH. Voyez ARMUA. BORCARD, évêque de Lauzanne, est excommunié par Grégoire VII, à cause de son attachement à l'empereur Henri IV.— Henri le sait chancelier de son royaume d'Italie.— Il est tué à son tervice dans une bataille.— Quelle y étoit sa sonction. Histoire, Volume XXXIV, 144 & 145.

BORÉE, vent du nord; son nom dérive de Boras, montagne de Macédoine. Mém. Vol. XXXV,

BORGIA (Jean de), élu évêque d'Agenen 1438. Mém. Volume XLIII, 307.

BORGNE. Voyez TALION.
BORJA. Voyez BURZAONES &
BELSINUM.

Bornéo. Voyez Tou-po.

BORYSTHÈNE, fleuve de la Scythie Sarmatique, appelé par quelques Sauvages Danaper, aujourd'hui *Dniéper.* — Sa fource; étendue de son cours. Mém. Vol. XXXV, 527. Ses sauts appelés porowis, inconnus à Hérodote & à Méla. - Constantin Porphyrogénète est le premier qui en talle mention, mais il n'en décrit que septau lieu de treize. - Epanchement de ce fleuve appelé Limen & Ajum. — Hérodote nomme Gerrhum le lieu où il commence à être navigable. Ibid. 577. Quel peut être le lieu correspondant dans le cours du Dniéper. — C'est le même dont il est question dans Porphyrogéncie, lous le nom de répapa Tè Tome XLIV.

Kpapiou. — Ptolémée parle des fources d'un double Borysthène, l'un venant du nord, comme on connoît le Dniéper; l'autre qui ne peut être que le Prypée, 578.

BORYSTHÈNE, île à l'embouchure du fleuve de ce nom. M. D'AN-VILLE croit la reconnoître dans celle de Bérézen. Mém. Volume XXXV, 577.

Boson enlève Hermengarde fille de l'empereur Louis II, & l'époule. — Il devient duc de Provence. — Se fait déclarer roi du royaume d'Arles dans l'assemblée de Mantale. — Sa mort. Histoire, Vol. XXXVI, 194.

BOSPHORE Cimmérien. Son étendue. Mém. Vol. XXXV, 513.
Panticapée en devient la capitale.

Les Athéniens & les habitans du Bosphore jouissoient réciproquement du droit de naturalité.

Pœrisade leur dernier roi cède sa couronne à Mithridate. Ibid. 514.

Bossu (Le Père LE), fondé sur une mauvaise interprétation d'Aristote, entreprend de prouver que toute poésie soumise à la morale, ne doit être en dernière analyse qu'un apologue. Mém. Volume XXXIX, 66. Résutation de ce système. Ibid. 123.

BOTRYS, ville de Phénicie, nommée présentement Patrone; sa position. — Elle a été siège épiscopal. Mém. Vol. XXXIV, 250; & Mém. Volume XXXVIII,

BOTTES. Voyez BOTTINES. \* M

BOTTIENS, peuple de Thrace; leur origine Grecque. Mém. Vol.

XLII, 309.

BOTTINES. Éclair cissemens sur la forme & la matière des bottines militaires, & la manière de les porter chez quelques peuples de l'antiquité. Mém. Vol. XL, 80; & Mémoires, Volume XLI, 278, note (d), & 306, note (x). Si les soldats Romains avoient deux bottines. Mémoires, Volume XXXIX, 475. M. LE BEAU prouve qu'ils n'en portoient qu'une, & à la jambe droite.

Ibid. 476.

BOUCHAUD (M.), conseiller d'Etat, honoraire de l'Académie des sciences & belles-lettres de Dijon, docteur - régent de la faculté des droits, lecteur & professeur royal du droit de la nature & des gens, élu Associé en 1766. Hist. Vol. XXXIX, 4. Mémoire sur les sociétés que formèrent les publicains pour la levée des impôts. Mémoires, Vol. XXXVII, 241. Mémoire sur différentes sortes de testamens qui avoient cessé d'être en usage à Rome long-temps avant Justinien. Ibid. 262. Recherches historiques sur les édits ou ordonnances des magistrats Romains. Mem. Vol. XXXIX, 279. Premier Mémoire. Observations générales & préliminaires sur les édits des Romains. Ibid. 281. Second Mémoire. Suite des observations préliminaires sur les édits & ordonnances des magis-

trats Romains, 311. Troisième Mémoire. Sur l'origine des édits, considérée comme point historique, & sur les édits des consuls, 342. Quatrième Mémoire. Des édits des préteurs. Mém. Vol. XLI, 1. Cinquième Mémoire. Des édits des édiles. Mém. V. XLII, 149. Recherches sur la loi Julia de ambitu. Mémoires, Volume XXXIX, 382. Précis de ses éclaircissemens & conjectures fur quelques anciennes loix Romaines. Hist. Volume XL, 69. Précis de son examen d'une opinion de Jacques Godefroi, sur les affranchissemens des esclaves qui se faisoient dans les églises. Ibid. 119. Précis de ses observations sur deux loix de Numa. Hist. Vol. XLII, 34. Précis du Mémoire dans lequel il examine, d'après la loi LXXVI au digeste de judiciis, si le jurisconsulte Alphenus Varus étoit Stoïcien, ou s'il étoit Epicurien. Ibid.

BOUCHET met dans ses récits hiftoriques, aussi peu d'exactitude que de critique. Mémoires, Vol. XLIII, 423.

BOUCLE dérive de buccula. Mém.

Vol. XXXIX, 443.

BOUCLIER. Les différens noms usités dans les langues Orientales pour désigner le bouclier, paroissent indiquer qu'il avoit différentes formes. Mém. Vol. XL, 81. Éclair cissements sur la matière & la forme des boucliers chez quelques peuples de l'antiquité.

Mémoires, Volume XL, 82. Celui des Grecs étoit rond & concave; ils s'en servoient quelquefois en guife de vale. Mémoires, Volume X L I I I, 206. Boucliers gardés à Olympie, pour l'usage de ceux qui descendoient armés dans la carrière. Hist. Vol. XXXVIII, 42. Il y avoit trois espèces de bouclier en usage dans la légion. Le clypeus fut le premier usité; quelen sut l'inventeur. Mém. Vol. XXXIX, 451. En quel temps les fantassins Romains quittèrent le clypeus pour le scutum. Ibid.45 2. Forme du clypeus. **— Dans les te**mps héroïques , ce bouclier étoit d'airain, souvent couvert de cuir, 453. Étymo-·logie du mot clypeus. — Scutum dans les auteurs, est quelquefois le nom générique de toute espèce de bouclier, 454. Proprement dit, c'étoit le bouclier du fantassin pelamment armé; sa forme & ses dimensions, 455 & 458.II y avoit aussi des boucliers plats dans l'infanterie Romaine pelamment armée. - Ordre de marche nommé la tortue; ce que c'étoit, 455. Quels bois étoient les plus propres à faire des boucliers, 456. Le cuir qui couvroit le scutum. lui avoit donné son nom. - Innovation utile introduite dans sa construction par Camille, 457. La pomme de fer ou d'airain qui s'élevoit au milieu du bouclier, étoit défensive & offensive. — Les boucliers Romains étoient ornés de diverses

figures. Mém. Volume XXXIX, 458. Elles avoient quelque rapport au nom que portoit la légion. Ibid. 459. Ces symboles n'étoient pas arbitraires, mais donnés par le prince, & peints par les ouvriers des fabriques militaires. — Les nouveaux soldats, tirones, portoient un bouclier tout blanc, 460. Ulage d'écrire le nom du général sur les boucliers; en quel temps il fut introduit.-Bouclier des cavaliers, appelé parma; fa forme & ses dimensions, 462. La pelte ou bouclier Grec lui est substitué. -Conciliation de quelques difficultés sur sa grandeur, 462. Les Romains en veloppoient d'un étui de cuir leurs casques & leurs boucliers, & ne les découvroient que pour une action ou une faction militaire, 463. On permettoit aux soldats levés tumultuairement, d'en prendre par-tout où ils en trouvoient. — C'étoit une grande infamie de perdre son bouelier. — Comment les foldats s'en servoient pour exprimer leur joie ou leur tristesse, 464. Boucliers sacrés appelés antilia. Voy. Ancilia.

BOUDHA, Budda, Butta, législateur des Indiens. — C'est une des manifestations de Wischenow. — Ce nom signifie le Sage. — Son vrai nom étoit Drama-Rajo. — Il est connu des Indiens sous celui de Foto ou de Fo. Mém. Vol. XXXVIII, 506; & Mém. Vol. XL, 197 & 198.

\* Mij

Boudha est le Sommona-codom des Siamois. Mémoires, Volume XXXVIII, 508; & Mém. Vol. XL, 233. Sa mort. Mém. Vol. XL, 199 & 200. Il déclare en ce moment, que tout ce qu'il avoit enseigné n'étoit que figure ; que suivant son vrai sentiment, le néant est le principe & la fin de toutes choses, ce qui doit être entendu de l'immensité de Dieu. Mém. Vol. XXXVIII, 506 & 507. Cette déclaration produit deux sectes, celle des Brahmines, qui suit la doctrine extérieure; & celle des Samanéens, partifans de la doctrine intérieure, qui se flattent d'être réunis à la divinité aussitôtaprès leur mort. Ibid. 507.

BOUDHISTES, disciples de Boudha. Mém. Vol. XXXVIII, 507. Ils recueillent sa doctrine après sa mort, & se partagent en deux grandes sectes; l'une appelée Ta - tching, & l'autre Siao - tching. — Dans la suite il s'en forma trois, & ensuite jusqu'à cinq. Mém. Vol. XL, 200 & suivantes.

BOUHIER (Le président), de l'A cadémie Françoise; sa mort. Mém. Vol. XLI, 728. note (g).

BOUILLIE. Éspèce de bouillie dont l'usage avoit précédé celui du pain chez les Romains, & s'étoit conservé dans certains sa-crifices, & dans les sêtes pour la naissance. Mém. Vol. XLI, 130; & Mém. Vol. XLII, 63.

BOUN - DEHESCH, nom d'une cosmogonie écrite en pehlvi,

attribuée par les Parses à leur légissateur.— Ce que ce mot signisse. Mém. Vol.XXXIV, 380. C'est un abrégé de l'Avesta. Mém. Vol. XXXIX, 716. Conjecture de M. l'abbé FOUCHER sur son auteur, Ibid. 726. Il passe pour une traduction qui remonte au moins au VII. siècle, & dont l'original faisoit partie des livres attribués à Zoroastre. Mém. Vol. XXXV, 168. Sommaire des matières contenues dans cet ouvrage. Ibid. 167.

BOURBON (Jean de), connétable de France, obtient la confiscation des biens de Jean de Doyac fon ennemi déclaré. Mém. Vol. XLIII, 670 & 672.

BOURGBLANC (Le), entrepôt du commerce des Phéniciens sur la côted'Arabie. Mém. V. XLII, 37. BOURGEOIS fiessés du Roi; ce que c'étoit en France. Hist. Vol.

XXXVIII, 211.

BOURGEOISIE. Caracalla accorde à toutes les personnes libres le droit de bourgeoisie Romaine, pour augmenter les revenus du trésor impérial. Histoire, Volume XXXVIII, 129.

BOURGOGNE Cis-jurane & Transjurane. Époques de la fondation de ces deux royaumes & leur étendue. — Leur réunion forme le royaume d'Arles. Hist. Vol. XXXVI, 142 & 143.

Boursa. Voyez PRUSE.

BOURSE. Chaque cohorte avoit une bourse particulière. — De quoi elle étoit formée, & sa destination. — Bourse commune à toute la légion; son objet. Mém. Vol. XXXV, 279. Le baudrier & la ceinture servoient de bourse au soldat Romain. Mém. Vol. XLI, 204.

Boussole. Erreur de ceux qui ont cru que cet instrument étoit déjà commu au temps du moine Gerbert. Mém. Vol. XLII, 504,

note (g).

BOUSTROPHÉDON. Les Grecs du temps de Cadmus avoient adopté cette manière d'écrire, ce qui feroit croire que Cadmus, sorti de l'Égypte & de la Phénicie, l'avoit apportée de ce pays. Mém. Vol. XXXIV, 4.

BOUTZ. Voyez Brssus.

BOZZUTO (Jacques), chevalier de l'étoile; sa mort. Mém. Vol. XXXIX, 671.

BRACCÆ. Voyez HAUTS - DE-CHAUSSES.

BRAHMA, l'une des manifestations de Wischnow, & premier instituteur de la secte des Brahmines. Mém. Vol. XXXVIII, 506.

BRAHMES, Brahmines, secte de philosophes Indiens formee par Brahma. Mém. Vol. XXXVIII, 506. Ils composent la plus noble des castes. Ibid. 507. Ne sont connus que depuis l'expédition d'Alexandre. — Ils étoient puissans du côté de l'Indus. — Paroissent avoir été établis plus particulièrement dans l'Inde occidentale. — Ils suivoient, ainsi que les Samanéens, la doctrine de Fo, mais étoient divisés en

plusieurs sectes. Mem. Vol. XL, 194, 205 & 207. Ces sectes avoient chacune leur chef. Ibid. 226. Les Brahmes n'admettent qu'un seul Dieu, l'ame de l'univers, répandue par-tout, 207. Leur religion intérieure est inconnue au peuple, 205. Ils croyent à la métempsycose. Mém. Vol. XXXVIII, 511. Quelques Brahmines paroissent avoir admis la tradition générale du déluge. Hist. Vol. XXXIV, 74. Arrivée des Brahmes dans le Maduré & le Tanjaour. Mém. Vol. XL, 212. Ils paroissent de tout temps avoir hai les Samanéens, quoiqu'il n'y ait pas une grande différence entre leur doctrine. Ibid. 191. Ceux des Brahmes d'aujourd'hui, qui sont appelés Sanjassis & Gnanigueul, vivent comme les anciens Samanéens, 198.

BRAHMINES. Voyez BRAHMES. BRAKHMANES, gymnosophistes Indiens qui suivent la doctrine de Boudha. Mém. Vol. XL, 198.

BRANCHES. Usage de porter des branches d'arbres dans les cérémonies religieuses. Mém. Vol. XXXVIII, 9 & 11. Ce qu'il avoit de particulier dans les fêtes de Cérès appelées Θαλύσια.— Ce que c'étoit que l'irésione. Ibid. 10. Les Grecs avoient emprunté cet usage des Égyptiens & des Phéniciens; preuves de cette assertion, 12.

BRANDON (Charles), duc de

Suffolk. Voy. SUFFOLK (Charles Brandon, duc de).

BRAQUEMAR, espèce d'épée; sa forme. Mém. Vol. XLIII, 714, note (k).

BRASIDAS, général des Lacédémoniens. Mém. Volume XLI, 265.

BREFS. Difficulté de définir ce que c'étoit dans les loix Romaines. Mém. Vol. XXXIX, 336. Voyez ÉDITS. Ce nom a été donné dans la basse latinité à tous les écrits de peu d'étendue; exemple à ce sujet.— De-là les bress des papes. Ibid. 340.

BRENNUS, en tudesque, veut dire se brûleur. *Mém. Vol.* XXXVII,

397.

Brequigny (M. DE), del'Académie Françoise, Pensionnaire en 1778. Hift. Vol. XLII, 5. Précis de ses observations sur un ancien manuscrit qui contient un recueil de chroniques, attribué communément à Frédégaire. Hist. Vol. XXXVI, 1 19. Précis de ses observations fur un écu d'or de l'empereur Louis de Bavière, semblable aux écus d'or frappés en France sous Philippe de Valois, depuis 1337 julqu'en 1346. *Ibid*. 128. Mémoire sur les recherches relatives à l'histoire de France, qu'il a faites à Londres. Mém. V. XXXVII, 528. Précis de ses observations sur un passage de Strabon qui, entre Gènes & Plaisance, semble placer deux autres villes sous les noms de Diacuifta & Iellia. Hist.

Vol. XXXVIII, 52. Ses recherches historiques sur la vie de Charles, fils aîné de Charlemagne. Mém. Vol. XXXIX, 617. Mémoire sur Étienne, chancelier de Sicile en 1168, dans lequel on prouve qu'il étoit du sang royal de France, & on examine comment il pouvoit être en même temps fils d'un comte du Perche. Mém. Vol. X LI, 622. Mémoire sur les différends entre la France & l'Angleterre, sous le règne de Charles-le-Bel. Ibid. 641. Mémoire sur les différends de la France avec la Castille, sous les régences des rois de France Philippe III & Philidpe IV, 693. Mémoire sur les exemplaires originaux du décret d'union de l'église Grecque avec l'église Latine. Mém. Vol. XLIII, 287. Observations sur un traité de paix conclu en 1 1 60 entre Louis VII, roi de France, & Henri II, roi d'Angleterre, duc de Normandie. Ibid. 368. Observations sur le testament de Guillaume X, duc d'Aquitaine & comte de Poitou, mort en 1137,421. Mémoire touchant la réclamation que Marguerite reine de France, & Eléonor reine d'Angleterre, firent de leurs droits sur la Provence qui avoit été donnée à Béatrix leur sœur, par Raymond - Béranger comte de Provence, leur père commun. 449. Mémoire sur la vie de Marie, reine de France, sœur de Henri VIII, roi d'Angleterre, 485. Mémoire pour fervir à l'histoire de Calais. Ibid.

BRETESIUM, Brinde, ville d'Italie, fondée par une colonie de Crétois. Mém. Vol. XLII, 309.

BRÉZÉ (Jacques de), comte de Maulevrier, chambellan du Roi, obtient des lettres de rémission pour le meurtre de Charlotte de France son épouse, qu'il avoit surprise en adultère. Mém. Vol. XLIII, 682. Exposé des circonstances de cet événement, à des procédures auxquelles il donna lieu. Ibid. 683 & suiv.

BRIDE. Description des brides usitées chez les Grecs. Mem. Vol. XLI, 320, (note).

BRIE (Simon de), légat du Pape en France. Mém. Vol. XLI, 704 & 705. Son origine. — Il est élevé au trône pontifical sous le nom de Martin IV. Ibid. 715. Sa mort 718, note (g).

BRIENNE (Jean de), grand bouteiller de France. Sujet de son ambassade auprès d'Alphonse X, roi de Castille, son parent. Mém. Volume XLI, 699.

BRIGUE. Diverses loix Romaines au sujet de la brigue des charges. Voyez LOI Julia.

BRIONES. Voyez VIRONES.
BROSSES (M. le président DE),
Associé-libre-régnicole. Sa mort.
Hist. Vol. XLII, 4 & 189. Son
éloge par M. DUPUY. Sa nais-

sance; sa famille. Ibid. 170. Ses études, 171. Il embrasse toutes les sciences, à la réserve des mathématiques, 172. Idée générale de ses ouvrages.—Ses recherches sur l'histoire & la division de l'empire d'Assyrie, 173. Son traité du culte des dieux Fétiches, 175. Son histoire des navigations aux terres australes, 177. Son travail sur Salluste, 181. Son système fur la formation mécanique des langues & les principes physiques de l'étymologie, 183. Il entre à l'Académie, 186. Devient premier président du parlement de Dijon, 187. Son caractère, 188. Mémoire sur l'oracle de Dodone. Mém. Volume XXXV, 89. Le Périple de l'Euxin, tel qu'on peut présumer que Salluste l'avoit décrit, &c. Seconde Partie. Ibid. 47 5 & luiv. Troisième Partie. 504. & suiv. La seconde guerre servile, ou la révolte de Spartacus en Campanie. Fragmens de Sal. luste, tirés des III.º & IV.º livres de son histoire générale. Mém. Volume XXXVII; 23.

BRUCKER. Son sentiment sur l'origine du Zend-avesta. Mém. Volume XXXVIII, 176.

BRUMOY (Le père). Son sentiment sur l'objet de la tragédie Grecque. Mém. Vol. XXXIX, 126 & 130. Remarquescritiques sur quelques endroits de sa traduction de l'Hippolyte d'Euripide. Mém. Volume XLI, 434 & suiv.

BRUNCK (M.), commissaire des guerres à Strasbourg, nommé

Associé-libre régnicole en 1777. Hist. Vol. XLII, 4.

BRUNSWIC. En quoi consistoient les biens allodiaux de la maison de Brunswic sous Henri-le-Lion.

— Il en est dépouillé par l'empereur Frédéric I. " à la réserve de Brunswic & de Lunebourg.

Mém. Volume XXXV, 741.

Érection de ces deux seigneuries en duché, en faveur d'Otton-l'Enfant. Ibid. 742.

BRUTTIENS, nation d'Italie; son origine. Mém. V. XXXVII, 60. Ce que ce nom signifie. Ibid. 61.

BRUTUS perd la bataille de Philippes, & se donne la mort. Mém. Vol. XXXVIII, 137.

BRYGIENS. Voyez PHRYGIENS. BUBASTE, ville d'Égypte, qui donnoit son nom au nome Bubastique. — Appelée Pibezet dans Ézéchiel. Mém. Vol. XXXIV, 126.

BUBASTIS, divinité adorée en Égypte, & que les Grecs ont confondue avec Diane. Mém. Vol. XXXIV, 126. Elle présidoit aux jardins & à l'agriculture. — Étoit nommée par cette raison la champêtre. — Onias purisse son temple, & le consacre au vrai Dieu. Ibid. 127.

BUCCELLARII, nom donné aux foldats Romains & à quelques corps de Goths, fous Honorius.

Měm. Vol. XLI, 131.

BUCCELLAIRES, sixième thème de l'Orient, ainsi nommé, parce que les habitans étoient obligés de voiturer les vivres des armées. Mém. Vol. XXXVII, 413; & Mém. Vol. XLI, 133.

BUCCULA. Remarque critique sur la signification de ce mot également applicable aux casques & aux boucliers. Mémoires, Volume XXXIX, 442.

BUCÉPHALE, ville de l'Inde, bâtie par Alexandre en mémoire de ton cheval de ce nom. Hist. Vol. XXXIV, 87.

BUCH ETIUM, ville du pays des Cassopæi. Mém. Vol. XLII, 352.

BUDDA. Voyez BOUDHA.

BUDÉ (Guillaume). Son opinion fur la conformité de la langue. FrançoiseaveclalangueGrecque. Hist. Vol. XXXVIII, 57.

BUDINS, peuple Scythe placé par quelques géographes un peu audellus de l'Ukraine, vers les frontières orientales de la Pologne. Mém. Vol. XXXV, 543. M. DE GUIGNES pense qu'ils devoient être situés à l'orient du Tanaïs, & non au nord de toute la Sarmatie. Ibid. 5 4 5. Détermine leur position vers la Circassie, à l'entrée septentrionale des gorges qui conduisent en Perse.—Leurs mœurs, 549. Productions du pays. — La description qu'en donne Hérodote, est conforme au récit des voyageurs modernes fur le pays des Circasses & des Kubans, 5 50. Pline place les Budins aux sources du Borysthène; portrait qu'il fait de ce peuple, 583. Ils se mêlent aux Gélons, mais restent distingués par la diversité

i de leurs occupations. — Cette union rend raison du mélange des termes dérivés du Grec qu'on remarque, dans la langue des Lithuaniens. — Il y a des Bodini dans Ptolémée au-dessus des Batarnes & des Peucins. Mémoires. Vol. XXXV, 584. Raisons de M. D'ANVILLE contre l'emplacement de ce peuple dans la Circasse. Ibid. 586.

BUGR-DEW, divinité tutélaire de la ville de Satan. — Son temple est desservi par les Budhistes. Mém. Vol. XL, 230.

BULLE. Observations de M. GAIL-LARD sur une bulle de Boniface VIII, en date du 27 juin 1298. Mém. Vol. XXXIX, 642. Voyez BONIFACE VIII.

BULLETIN. Usage des bulletins dans les élections, introduit par la loi Calpurnia. Mém. Volume XXXIX, 406.

BUNTING, chronologiste & astronome du XVII.º siècle. Remarque sur une éclipse de soleil qu'il donne pour celle de la conception de Romulus. Mémoires, Volume XLII, 344.

BURIAONES. V. BURSAONES.
BURIGNY (M. DE), Pensionnaire en 1775. Hist. Volume XL, 5. Précis de son Mémoire sur l'histoireancienne des Indes. Histoire, Volume XXXIV, 74. Précis de se réflexions sur un passage de Plaute, relatif à l'histoire de Sicile. Ibid. 95. Précis de son Mémoire sur M. Valérius Mestrome XLIV.

fala, ami d'Auguste, homme de lettres & protecteur des savans. 99. Précis de son Mémoire surle respect que les Romains avoient pour la religion, dans lequel il examine jusqu'à quel degré de licence la tolérance étoit portée à Rome, 110. Précis de ses réflexions sur la nécessité des citations dans les ouvrages d'érudition, & sur la manière dont les anciens citoient, 133. Premier Mémoire sur les esclaves Romains, dans lequel il examine quel étoit leur état avant qu'ils obtinssent leur affranchissement. Mém. Vol. XXXV, 328. Second Mémoire sur les esclaves Romains, dans lequel il traite de l'affranchissement & de l'état des affranchis. Mém. Vol. XXXVII, 313. Précis de son Mémoire sur la corruption des Romains, & sur les causes de la guerre civile entre César & Pompée. Hist. Volume XXXVI, 27. Précis de son Mémoire historique sur l'éloquence chez les Romains. Ibid. 34. Précis de son Mémoire sur les erreurs populaires des Romains 48. Précis du Mémoire dans lequel il prouve que dans les siècles précédens, il y avoit beaucoup de causes de malheur qui n'existent plus présentement en France, 110. Précis de son Mémoire sur la superstition des peuples à l'égard des songes. Hist. Vol. XXXVIII, 74. Précis de ses observations critiques sur les leures missives des anciens,

& principalement des Romains. Hift. Vol. XXXVIII, 83. Précis de son Mémoire sur Apion, Ibid. 171. Précis de son Mémoire sur Démétrius le cynique, 179. Précis de ses deux Mémoires sur le goût du merveilleux, reproché aux historiens Grecs & Latins. Hist. Vol. X L, 11. Précis de son Mémoire sur ce que l'on sait du gouvernement politique des Gaules, lorsque les Romains en firent la conquête. Ibid. 31. Mémoire sur le retour de Louisle-Jeune, roi de France, de sa croisade. Mém. Vol. XLI, 615. Précis de fon Mémoire sur les prières des payens. Hist. Volume XLII, 27. Précis de son Mémoire sur l'ancienne histoire d'Egypte. Ibid. 31. Note sur trois places de l'ancienne Gaule, dont aucun géographe n'a fait mention, 71.

BURSAONES; Buriaones, suivant M. D'ANVILLE, qui fixe la position de ce peuple à Borja. Mém. Vol. XLI, 764 & 765.

BUTHROTE, ville du pays des Thesprotiens. Mém. Vol. XLII, 352 & 353.

BUTTA. Voyez BOUDHA.

BUTUS, deux villes de ce nom en Égypte. — Celle d'au-delà du Delta, est la même que Thou dans l'Itinéraire d'Antonin. Hist. Vol. XXXVI, 106.

BUZIGÈS. Voyez ÉPHIMÉNIDES. BYBLOS, ville de Phénicie; sa position. — Sous la domination des Perses, elle eut des rois particuliers leurs tributaires. -Elle prend sur deux médailles le titre d'iseg ou sacrée. — Une de ces médailles prouve qu'elle avoit une ère particulière. Mém. Vol. XXXIV, 251. Conjecture sur fon commencement. — Il y avoit en Phénicie une autre ville de ce nom, mais plus ancienne, distinguée par celui de Palæbyblos, & fondée par Cronos. Ibid. 252; & Mém. Vol. XXXVIII, 85. Opinions diverses sur l'étymologie de son nom. Mém. Vol. XXXIV, 252. Conjecture de M. l'abbé MIGNOT à ce sujet. Ibid. 253. Byblos fut siège épiscopal, 254.

copal, 254.

BYRASP, roi Mède très-versé dans l'astrologie. En quel temps il

vivoit. — Caractère de son gouvernement. — Des dragons fortent de ses épaules; allégorie de cette histoire fabuleuse. Mém. Vol. XL, 518 & 519. Explication qu'en donne Moyse de Chorène. Mém. Vol. XXXV 162. Son vrai nom étoit *Prydé* ou plutôt Priydea; ce qu'il signifie. Ibid. 162 & 164. Chassé par les sujets, il se refugie dans le mont Damavand. — Sa mort. Allégorie de cette histoire. Mém. Vol. XL, 518 & 519. Ses rapports avec le Deïokès d'Hérodote, & le Dehâk des Perses. Ibid. 518 & 520.

BYRSA, nom de la citadelle de Carthage; remarque sur son étymologie. — Ses dimensions. — Ses tours à trois étages. Mém.

Vol. XXXVIII, 105 & 106. BYSINGI, peuple anthropophage dans Ptolémée, que M. D'AN-VILLE place vers le Pégou. Mém. Vol. XL, 236.

Brssus. Le byssus de la vulgate ne peut être autre chose que le coton. Mém. Vol. XL, 159. Autre byssus dont l'Écriture fait mention sous le nom de boutz.—Ce que c'est suivant M. Tournesort. Ibid. 160.

BYZANCE, ville d'Asse fondée par les Mégariens. — Ses habitans sont contraints d'émigrer par les Perses, qui sont ensuite chasses par Pausanias. — Époque de son rétablissement. Mém. Vol. XLII, 357.

 ${\it C}$ 

CABALISTES (Les), secte de Juis, soutiennent que la matière est issue de Dieu par voie de probole. Mém. Vol. XXXIX,

77 S • CABIRES (Les dieux) étoient au nombre de huit. — Ils furent appelés Dioscures, Corybantes & Samothraces. — Esculape étoit un des Cabires. — Etymologie Phénicienne du mot Cabire. Mem. Vol. XXXVI, 81. Quatre Cabires différens des premiers, Axiéros, Axiokersos, Axiokersa & Casmilus, désignent Cérès, Pluton & Proserpine, divinités infernales, & Mercure conducteur des ames aux enfers. - Étymologies Phéniciennes de ces noms, & de celui de Kons, attribué aux prêtres de ces divinités. Mém. Vol. XXXVI, 82.

CABIRES, ville du Pont, appelée ensuite Sébaste par la reine Pythodoris. Mém. Vol. XLII, 383.

CACULÆ. Voy. VALETS d'armée. CADI, ville des confins de Lydie. Sentimens divers des auteurs anciens sur sa position. Mém. Vol. XXXV, 655. Voyez KÉDOUS.

CADIZ. Sa fondation placée sous le règne de Codrus. *Mém. Vol.* XLII, 25.

CADMÉE (La). Nom de la citadelle de Thèbes. Mém. Vol. XLI, 273, note (x).

CADMUS conduit des colonies Phéniciennes dans la Grèce & dans plusieurs îles de la Méditerranée. Mém. Vol. XLII, 32. Il défait les Hyantes dans la Béotie. Ibid. 33. Apporte dans la Grèce le culte d'Osiris sous le nom de Dionysus ou de Bacchus. Mém. Vol. XXXIV, 478; & Mémoites, Volume XXXV, 19 & 30.

CADMUS de Milet, l'un des premiers auteurs Grecs qui ont écrit en prose. Mém. Vol. XLI, 383.

CEACHUS, roi d'Égypte, y introduit le culte des animaux. — En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XXXVI, 40.

CÆCILIA, l'une des plus illustres familles de Rome, quoique plébérenne; son origine. — D'où lui venoit son surnom de Métellus. Mém. Volume XXXVII, 228.

N ij

CEPION, questeur urbanus, est accusé de crime de lèze-majesté; à quel sujet. Hist. Vol. XL, 79.

Cæpion (Q. Servilius) est déposé de la dignité de général d'armée, & déclaré incapable d'occuper aucun poste militaire.

— M. Bouchaud essaye de concilier les différens récits des auteurs sur la suite de cette déposition. Hist. Vol. XL, 79.

CÆSAREA, aujourd'hui l'île de Gersey. Mém. Vol. XLI, 568.

CAIFAS. Voyez PORPHYRÉON.
CAÏN offre à Dieu des fruits de la terre qu'il cultivoit. Mémoires,
Vol. XXXVIII, 4.

CAIRE (Le grand). Date de sa fondation par Muazz-lidin-illa. Hist. Vol. XXXVIII, 117.

CALAIS, l'un des Argonautes, délivre Phinée de la persécution des Harpies. *Mémoires*, Volume XXXV, 537.

CALAGURIS, Calagurris, Calagurra. Deux villes de ce nom en Espagne, surnommées l'une Nasica ou Julia Nassica Leugetum, & l'autre Fibularensis; leur position. Mém. Vol. XLI, 768 & 769; & Mém. Vol. XLII, 199.

CALAIS. Particularités fingulières relatives au siège de cette ville par Edouard III, tirées des rôlès de la tour de Londres. Mém. Vol. XXXVII, 536. Les historiens contemporains, Anglois ou François, disserent sur presque toutes les circonstances de la reddition de cette ville. Ibid. 538. Frois-

sart prétend à tort que Philippe laissa la bravoure & la fidélité des Caléliens sans récompense, 539. Mémoire pour servir à l'histoire de Calais, par M. DE BRÉQUIGNY. Mémoires, Vol. XLIII, 722. Son origine.—Elle s'accroît rapidement par le succès de la pêche aux harengs. Ibid. 723. Vifs démêlés des habitans de Calais avec l'abbaye de Saint-Bertin, au sujet de la dixme de cette pêche qui lui avoit été attribuée par Alexandre III, 724 & 725. Calais fournis aux comtes de Boulogne, 726. Il ne fut pas distrait du comté de Boulogne pour être cédé à Philippe Hurepel, en considération de son mariage avec Mahaud, héritière de ce comté, comme l'ont cru Dupuy & plusieurs autres après lui, 727 & 728. Calais passe dans les mains de Philippe-Auguste, par la confiscation du comté de Boulogne sur Renaud de Dammartin, 729. Est restitué à Philippe Hurepel par Louis VIII,730. Philippe le fait enclore de murailles, & y bâtit un château fortifié. - Le comte de Flandre soumet les habitans de Calais à une contribution, 731. Calais passe sous la suzeraineté des comtes d'Artois, qui en devinrent ensuite seigneurs immédiats jusqu'à la conquête d'Edouard III,733,734&735. Quelques écrivains ont cru à tort que Calais avoit été réuni au domaine du roi de France avant 1256, 733.

Origine de sa municipalité, rapportée à Ida comtesse de Boulogne, Mémoires, Volume XLIII, 736. Analyse sommaire de ses anciennes coutumes d'après les rôles de la Tour de Londres. Ibid.737 & Suiv. Sa constitution municipale paroît être celle des communes; ce que sa forme avoit de particulier, 738. Les échevins & les cormans formoient deux tribunaux distincts; leurs pouvoirs différens. — Ils étoient annuels & avoient à leur tête un bailli, qui étoit l'homme du seigneur, 739. Étendue de leur juridiction. — Loix pénales beaucoup plus nombreuses que les loix civiles, 740 & Suivantes. Loix civiles de Calais, 744. Ne font proprement que des priviléges, 745. Devoient être suppléées par les coutumes de Boulogne, 744. Robert II, comte d'Artois, lui ôte ses anciennes coutumes. — Elles lui sont rendues par Mathilde sa fille, qui y ajoute de nouveaux priviléges, 734 & 746. Ulages non exprimés dans le corps des coutumes de Calais, 747. Les comtes d'Artois y avoient haute, moyenne & balle justice, 749. En quoi consistoient leurs revenus. — Les bourgeois de Calais étaient affranchis de presque tous les droits seigneuriaux, 750. Les services personnels que les seigneurs étoient en droit d'en exiger, étoient réduits à deux par la charte de leur coutume, le ser-

vice militaire & la corvée. --Récapitulation de ce Mémoire. Mém. Volume XLIII, 751.

CALAMON, ville de Phénicie; sa position. Mém. Vol. XXXIV, 320.

CALASYRIENS, foldats Egyptiens, ainsi nommés de la forme de leur habillement. Mém. Val. XL,

CALATHUS, espèce de corbeille sacrée ou de panier, que l'on portoit en grande pompe dans les Theimophories. Mém. Vol. XXXIX, 224. C'étoit le symbole des productions de Cérès; explication des diverses cérémonies relatives à cette allégorie. - Il faut bien dislinguer ce calathus de la corbeille mystérieuse d'Iacchus. Ibid. 225. Il étoit défendu d'oser le regarder d'un. lieu qui le dominât, 226.

CALATIS, ville voisine de l'Euxin, aujourd'hui Gallégi. Mém. Vol. XXXV, 525.

CALETUM, dans les titres Latins. ne désigne point Calais, mais le pays de Caux. Mém. Vol. XLIII. 728. Erreur de Dupuy à ce sujet. Ibid. 727 & 734.

CALIGE, chaussure militaire; sa forme. — Elle étoit affectée aux simples soldats; remarques de M. LE BEAU à l'appui de ce sentiment. Mém. Vol. XXXVII, 219.

CALIGULA tenoit à déshonneur de descendre d'Agrippa. Hist. Vol. XL, 40. Il fait ôter les têtes des statues des Dieux pour

y substituer la sienne. Mém. Vol. XXXV, 38. Il veut faire placer sa statue colossale dans le sanctuaire du temple de Jérusalem, & est détourné de ce projet. — Sa haine contre les Juiss. Hist. Vol. XXXVIII, 173. Suétone lui reproche de n'avoir pas su nager. Ibid. 13.

- CALIYOUGAM, quatrième âge des Indiens, dont l'épòque remonte vers le temps du déluge. Mém. Vol. XXXVIII, 315 & 328.
- CALLIGÉNIE, nom sous lequel Cérès étoit invoquée. Meurfius croit que c'étoit une divinité différente de Cérès; réfutation de son opinion. Memoires, Volume XXXIX, 231.
- CALLIMAQUE, poëte & grammairien; sa patrie. - En quel temps il florissoit. — Ce qui reste de ses ouvrages. Mémoires, Vol. XXXVII, 384; & Mém. Vol. XXXIX, 192. Ses hymnes font utiles pour l'intelligence de la fable & de l'histoire ancienne. · Ibid. 186. Recherches de M. DU THEIL sur les fêtes Car-· néennes, pour servir à l'intelligence de l'hymne de Callimaque en l'honneur d'Apollon. Mem. Vol. XXXIX, 185. Sur les Thesmophories, pour servir de prolégomène à son hymne en l'honneur de Cérès - Thesmophore. Ibid. 203. Sur les fêtes usitées chez les Grecs en l'honneur de Pallas, pour servir à l'intelligence de son

hymne sur les bains de Pallas,

CALLIPPE. Sa période de soixantefeize ans, corrige le défaut du cycle de Méton. — En quoi consiste son opération. Mém. Vol. XXXV, 135.

CALLIRHO É est insensible à l'amour de Corésus. Voyez Co-

RÉSUS.

CALLIRHOÉ, fontaine dont les eaux servoient aux cérémonies nuptiales. Mém. Vol. XXXVI,

435.

CALLIRHOÉ, ville de Palestine près du lac Asphaltite, célèbre par ses eaux médicinales. — Médailles frappées dans cette ville par la société des marchands d'Antioche. Mém. Vol. XXXV, 660.

KAAAI'STH: Voyez Théra.

CALLISTHÈNE s'oppose à ce que les honneurs divins soient décernés à Alexandre de son vivant, & est mis à mort par ce prince. Mém. Volume XXXV, 37.

CALLIXÈNE. Sa description du vaisseau de Philopator, le plus grand dont l'histoire fasse mention. Mém. Volume XXXVIII,

587.

CALONES. Voyez VALETS d'armée.

CALPÉ, course qui consistoit à courir avec deux jumens, dont on montoit l'une tandis qu'on menoit l'autre en main. — Inventée par les Éléens dans la LXXI. olympiade, else fut proscrite dans

la LXXXIV. Hifloire, Volume XXXVIII, 43.

CALVISIUS. Description d'une éclipse qu'il donne pour celle de la conception de Romulus. Mém. Vol. XLII, 345.

CALVITIE. Voyez CHEVEUX.
CALVPSO veut rendre Ulysse immortel. Mém. Vol. XXXV,

CAMBYSE, roi de Perse, père de Cyrus. Mém. Vol. XL, 492.

CAMBYSE, roi de Perse, fils de Cyrus, abusé par un songe, fait mourir Smerdis son frère. Mém. Volume XXXIX, 41. Sa mort. Mém. Vol. XL, 4.

CAMPANELLA annonce qu'à la naissance de Louis XIV, le soleil s'est approché de la terre de 55,000 lieues. Mém. Vol. XLI, 509.

CAMPIDOCTORES, ou Campiductores (M. LE BEAU regarde ces deux mots comme synonimes), officiers chargés de dreller les soldats & de leur assigner leur terrain dans le campement. — Ils étoient nommés encore campigeni & antesignani, d'où M. LE BEAU conjecture qu'ils remplissoient aussi la fonction de sergens de bataille. Mém. Vol. XXXV, 250. Ils marchoient à la tête des troupes, & avoient double ration. - Ne furent connus ni du temps de la république, ni sous les premiers empereurs. -Inscription qui prouve que l'on passoit du rang de doctor cohoriis, à celui de campidoctor. Ibid. 251. Considération dont jouissoient ces officiers, 252. 1 CAMPIDUCTORES. Voyez

CAMPIDOCTORES.

CAMPIGENI. Voyez CAMPI-DOCTORES.

CAMPUS. Significations diverses de ce mot. Mém. Vol. XXXV, 250.

CANAL d'Égypte, entrepris par Nécos roi de ce pays, & achevé par Darius. Hist. Vol. XXXVI, 101. Sa direction. — Il paroît le même dans son origine que celui rétabli par Trajan depuis Babylon jusqu'à Héroopolis. Ibid. 102.

CANAAN (Le pays de) fut, suivant M. l'abbé MIGNOT, la première demeure des Phéniciens. Mém. Vol. XXXIV, 88 & 89. Limites de ce pays selon Moyle. Ibid. 91. Position donnée par M. D'ANVILLE, 92 & 174. Malgré son peu d'étendue, il contenoit onze peuples ou tribus, 92. Remarques de M, l'abbé MIGNOT sur l'étymologie de leurs noms, 93 & fuiv. Moyse & Josué ne comptent que sept tribus. — Sanchoniaton fait le pays de Canaan beaucoup plus septentrional que Moyse, 100. Moyse n'a parlé des Cananéens que relativement au pays que les Israëlites devoient occuper: Sanchoniaton, postérieur de 300 ans, les adécrits tels qu'ils étoient de son temps, 102. Ce pays étoit célèbre par la fertilité, 159. Comment les montagnes

y étoient cultivées. — Raisons de sa stérilité actuelle. Mémoires, Volume XXXIV, 161. Le ser & le cuivre y étoient indigènes; les autres métaux y étoient abondans par le commerce, 162. Rois de Canaan assujettis par Codorlahomor, roi d'Élam. Mém. Vol. XXXVIII, 77. Les conquêtes de Sésostris roi d'Égypte, dans le pays de Canaan, ne surent que passagères. Ibid. 78. L'entrée des Israëlites dans ce pays, diminua considérablement le nombre

de ses rois, 84.

CANANÉENS. Les peuples que dans l'Orient on nommoit Cananéens, sont les mêmes que ceux qui font appelés Phéniciens par les Grees & les Latins. Mém. Vol. XXXVIII, 118. Les Phéniciens n'ont été connus que sous ce nom dans les premiers temps, sur-tout dans les auteurs sacrés. Mém. Vol. XXXIV, 88 & suiv. Voyez Phéniciens. Ils l'avoient reçu de Canaan, petitfils de Noë leur fondateur. Ibid. 90. Moyse parle souvent d'une tribu de Cananéens, qu'il distingue des autres tribus qui habitèrent dès le commencement le pays de Canaan. - Divers passages de l'Ecriture donnent lieu de croire que cette tribu n'avoit pas toujours demeuré dans ce pays, 103 & 104. M. l'abbé MIGNOT pense que ce peuple étoit celui connu dans l'histoire de l'Egypte sous le nom de pasteurs, qui, après y avoir régné long-temps,

en fut chassé, & revint dans la Palestine, 105 & 207. Ce sentiment se concilie avec ce que les Phéniciens disoient de leur ancienne demeure sur la mer Rouge, 105. Voyez ROIS pasteurs. Etat des forces militaires des Cananéens à l'arrivée des Israélites, 165. Ils se siguent pour seur résister, 166. Josué défait trenteun de leurs rois, & partage leur pays entre les tribus d'Israël, 167. Il resta néanmoins des Cananéens mêlés aux Israëlites dans presque toutes les tribus, 169. Ceux qui furent chassés par les Israëlites, se retirerent en Afrique, dans la province nommée Tripoli, à cause des trois villes qu'ils y bâtirent. Mém. Vol. XXXVIII, 116.

CANARIES, îles conquises par Jean de Béthencourt, en 1402. Mém. Vol. XXXVII, 521.

CANDIDATI, cohorte instituée par Gordien l'ancien & Philippe, & qui faisoit partie de la garde du prince. — Soldats légionaires appelés Candidati dans Végèce. Mém. Volume XXXVII, 211.

CANDIDATS. Manière dont ils briguoient les charges chez les Romains. Mém. Vol. XXXIX, 386 & fuiv. Ils se faisoient accompagner de nomenclateurs, qui seur apprenoient se nom des passans qu'ils devoient saluer. Ibid. 389, 396 & fuiv. Ils se montroient en public vêtus d'une robe blanche apprêtée avec de la craie, & sans tunique, 394.

Voyez

Voyez Lot Julia. Compromis singulier entre des candidats pour prévenir la brigue. Mém. Volume XXXIX, 417.

IANATE, vêtement particulier aux Perses; ses diffèrentes espèces. Histoire, Volume XXXIV, 61 & 62.

CANGE (DU). Remarque critique fur la fignification qu'il attribue au mot buccula. Mém. Volume XXXIX, 442.

CANON chronologique des rois Chaldéens, Arabes, Affyriens, comparés avec la dynastie des Peschdadiens. Mém. Vol. XL, 473. Canon chronologique des rois Mèdes & Perses comparés aux rois Kéaniens. Ibid. 523.

CANTABRIA, nom d'une ville & d'une contrée différentes du pays qu'occupoient les anciens Cantabres; sa position. Mém. Volume XLI, 772.

CANTABRUM, espèce de vexille dont Végèce ne sait pas mention. — Conjectures sur son usage, & étymologie de ce mot. — M. LE BEAU pense que ce n'étoit pas une enseigne militaire. Mém. Vol. XXXV, 305.

CANTIQUE des Cantiques (Le) est l'épithalame du mariage de Salomon avec une princesse Phénicienne ou Syrienne, & ne peut convenir à une fille demeurant en Egypte. Mém. Volume XL, 143 & 146.

CANTIQUES. Leur usage trèsancien dans les assemblees reli-Tome XLIV. gieuses. Mém. Vol. XXXVI, 94. Ils étoient ordinairement accompagnés du son de quelque instrument. Ibid. 101.

CAP DE BONNE - ESPÉRANCE découvert par Vasquez de Gama en 1497. Mém. Vol. XXXVIII, 122.

CAPHTORIM. Fausse conjecture de quelques interprètes de l'Ecriture sur l'existence d'un peuple de ce nom, près de la grande Syrte d'Afrique. Mém. Volume XXXIV, 146. Son origine Egyptienne, & son établissement dans le pays de Canaan. Ib. 148. Il devoit habiter Péluze & ses environs, & abandonna l'Egypte en même temps que les Philistins, 153. Conjectures de M. l'abbé MIGNOT sur l'étymologie du nom de ce peuple, 153 & suiv. Il se confondit avec les Philistins, 159.

CAPITA, nom sous lequel étoient désignés tous ceux qui se trouvoient inscrits sur le registre du censeur en qualité de citoyens Romains. — Capitis diminutio tire son origine des dénombremens. Mém. Volume XXXIX, 349.

CAPITAINE du Guet. Voy. GUET.
CAPITOLE, montagne de Rome, appelée d'abord le mont Saturne, & ensuite le mont Tarpéïen. Mémoires, Volume XXXIX, 350.
On déposoit au Capitole les tables des loix & des plébiscites. Mém. Volume XLII, 157.

CAPITOLIN. Éclaircissement fur un passage de cet auteur dans

C

la vie de Clodius - Albinus, corrigé mal - à - propos par les critiques. *Mém. Vol.* XXXVII, 153.

CAPOTAN. Voyez MARCIANÈS. CAPPADOCE. Sa position & son étendue considérées en général. - Elle a été habitée d'abord par des Syriens qu'Hérodote appelle Leuco-Syriens. Histoire, Volume XL, 127. Les Mèdes s'en rendent maîtres. — Elle tombe au pouvoir des Perses qui y établissent le Magisme. Ibid. 130. Elle est divisée en deux satrapies, la Pontique ou le Pont, & la Cappadoce proprement dite, 127 & 130. Reste indépendante sous ses rois après la conquête de la Perse par Alexandre, 130. Histoire abrégée des rois de Cappadoce depuis Ariarathe II, tué par Perdicas, l'an 322 avant J. C. 131 & Juiv. Réunion de la Cappadoce à l'empire Romain, après la mort d'Archélaus sous Tibère. — Elle étoit administrée par un chevalier Romain, 136; & Mém. Vol. X X X V, 629. II en réfulta une augmentation considérable pour les revenus du fisc. — Les domaines des rois de Cappadoce furent réunis au domaine Impérial, & étoient encore employés dans le Bas-Empire pour l'entretien de la maison de l'empereur. Mém. Vol. XXXV. 629. Nouveaux établissemens faits par Tibère dans cette province. — Il donne une forme fixe à l'année Cappadocienne. -

Sous Vespasien, ses gouverneurs avoient le titre de consulaires. -Noms de quelques - uns d'eux, d'après les inscriptions & médailles. Hift. Volume XL, 137. Sous Constantin, la Cappadoce faisoit partie du diocèse Pontique. — L'empereur Valens la partage en deux provinces. Ibid. 144. Justinien en forme une troisième. - La Cappadoce se trouve comprise dans le thème d'Arménie. -Est envahie par les Turcs Selgiucides, 145. Passe sous la domination des Turkmans. - Elle tombe au pouvoir des Ottomans qui la possèdent encore avec les provinces voisines, sous le nons de Karamanie, 146. Les chevaux de Cappadoce étoient fort estimés, 127. Il s'y faisoit un grand commerce d'esclaves, 143. Forme ancienne & nouvelle de l'année de Cappadoce. Voyez Année Cappadocienne. Ses médailles. Mémoires, Vol. XXXV, 627, 632, 634 & 637. Son symbole distinctif est le mont Argée. Ibid.

CAPPADOCIENS. Leurs mœurs étoient fort décriées. Hist. Volume XL, 143; & Mém. Vol. XLII, 228.

CAPPEL (Louis). Son opinion fur l'origine des points voyelles. Mém. Volume XXXVI, 252. Examen de fon fentiment fur l'usage de l'aleph, du vau & de l'iod chez les Hébreux. Ibid. 253, 261 & 268.

CAPPERONNIER (M.), professeur

royal en langue Grecque, garde de la bibliothèque du Roi, Pensionnaire en 1770. Hist. Volume XXXVIII, 3. Sa mort. Histoire, Vol. XL, 5 & 253. Son éloge par M. DUPUY. Sa naissance & ses études. — Il remplace l'abbé 🕟 Capperonnier fon oncle dans la chaire de Grec au collége Royal. Histoire, Volume XL, 243. Travaille au catalogue des manuscrits Grecs & Latins de la bibliothèque du Roi.—Est admis à l'Académie. Ibid. 245. Remplace M. MÉLOT dans la garde des manuscrits, & passe à celle des imprimés après la mort de M. l'abbé SALLIER, 246. Il achève l'édition de Joinville du Louvre. - Mérite de ses éditions de Plaute & d'Anacréon, 248. Son zète & les travaux divers pour l'accroissement de la bibliothèque du Koi, 249 & Juiv. Son caractère, 253.

CAPTCHAC ( Le ), nommé Kangkiu par les Chinois. Mém. Volume

XL, 215.

CARACALLA se piquoit d'imiter en tout Alexandre. Mém. Vol.

XXXIX, 467.

CARACALLE, vêtement Gaulois adopté par Amonin, fils de Sévère, qui le fit prendre à tout le peuple. Mém. Vol. XXXIX, 526.

CARACTÈRES Mogols (Nouveaux) inventés par le bonze Pa-se-pa. — Ils sont encore en usage chez les Tartares Mantcheous. Mém. Vol. XL, 345.

CARAFFE. Voyez PAUL IV. CARAVANNE (La) de la Mecque est une caravanne marchande, quoique dans son institution elle ait un objet religieux. Mémoires, Volume XXXVII, 475.

CARBINNA, ville du pays des Japyges; elle est prise par les Tarentins. Mém. V. XLII, 331.

CARBONIEN (Edit), rendu par le préteur C. Papyrius Carbon; ce qu'il statuoit à l'égard d'un impubère à qui l'on disputoit son état & la succession paternelle. Mém. Vol. XLI, 76.

CARCH EMIS, ville que l'on croit être Cercusium ou Circesium; sa position. Mém. Vol. XXXVIII,

123.

CARIENS. Pourquoi ils étoient A'Ateticeldes par les appelés Perses. Mém. Vol. XXXIX, 445.

CARLOIX (Vincent), secrétaire du maréchal de Vielleville, auteur des Mémoires de sa vie.

Voyez VIELLEVILLE.

CARMEL (Le), montagne de Phénicie. Mém. Vol. XXXIV, 3 18. Sa position. -On y adoroit un dieu qui portoit le même nom. - Son temple, quoiqu'enceint de murs, étoit découvert. -Vespalien y offre un sacrifice. Ibid. 3 1 9. Prétention des Carmes à cette occasion, 320.

CARMEL, ville de Phénicie, sur la montagne du même nom. -Avoit été appelée anciennement Echatane. Mém. Vol. XXXIV,

320.

CARMELI (Le P.). Remarques critiques sur sa traduction de l'Hippolyte d'Euripide. Mém. Vol. XLI, 433 & suiv.

CARMES. Voyez CARMEL (Le). CARNÉADE, fondateur de la troisième ou nouvelle Académie; sa naissance. Mém. Vol. XXXIX, 198. Sa patrie. Mémoires, Vol. XXXVII, 383. Exposition de sa doctrine. Mém. Vol. XLIII, 132, 150 & Juiv. Cicéron avoit la plus haute idée de ce philosophe. — Carnéade prenoit une dose d'ellébore lorsqu'il se préparoit à combattre Chrysippe. Ibid. 151. Il est envoyé en ambassade à Rome par les Athéniens, pour solliciter la diminution d'une amende, & s'y distingue par son savoir & son éloquence. Mém. Vol. XXXVII, 383; & Mémoires, Volume XLI, 471 & 472. Sa mort. Mémoires, Volume XLIII, 134, note (d).

CARNÉATES. Voyez CARNÉEN-

NES (Fêtes).

CARNÉEN, nom sous sequel Apollon étoit particulièrement adoré à Sparte, à Théra & à Cyrène. Mém. Vol. XXXIX, 190. Pourquoi son prêtre étoit appelé A'mrne. Ibid. 191.

CARNÉEN (Mois). Voyez CAR-

néennes (Fêtes).

CARNÉENNES (Fêtes). Recherches de M. DU THEIL sur les sêtes Carnéennes, pour servir à l'intelligence de l'hymne composée par Callimaque en l'hon-

neur d'Apollon. Mém. Volume XXXIX, 185. Origine du furnom de Carnéen donné à Apollon. — Son culte étoit célèbre à Sparte, à Théra & à Cyrène. — Il fut aussi reçu dans plusieurs autres lieux de la Grèce. Ibid. 190, 193, 195 & 197. Son prêtre appelé A'miris, 191. Ce sacerdoce étoit affecté à une seule famille. — Si des prêtres Carnéens ont regné à Sicyone, 192. Ministres subalternes appelés Carnéates; leurs fonctions. — Les fêtes Carnéennes étoient une imitation de la vie militaire, 195 & 197. Elles avoient quelque rapport avec celles des tabernacles ou des tentes chez les Juifs. — Les Spartiates y ajoutent des jeux. - La date de l'établissement des fêtes Carnéennes, fixée par quelques-uns à la première année de la XXVI. olympiade, doit se rapporter à cette nouvelle institution, 196. Respect des Spartiates pour les fêtes Carnéennes; ils différoient les expéditions les plus importantes pour y vaquer, 197. Le mois où elles se célébroient s'appeloit, chez les Doriens, le mois Carnéen. — Si ce mois corres. pondoit au métagéitnion ou au thargélion des Athéniens; examen de la contradiction d'un texte de Plutarque avec lui-même & avec Thucydide à ce sujet, 19. M. DU THEIL en conclut que les fêtes Carnéennes se célébroient vers la fin du mois d'août ou au

commencement de septembre, Mém. Volume XXXIX, 199.

CARNUS, devin, fils de Jupiter & d'Europe, accompagne les Héraclides dans leur entreprise sur le Peloponnèse. — Est tué par Hippotas. — Apollon venge sa mort. — Sacrifice expiatoire offert chaque année à ses mânes dans tout le Péloponnèse. Mém. Vol. XXXIX, 191.

CARPETANI. Position de ce peuple dans la partie septentrionale de la nouvelle Castille. Mém. Vol. XLI, 762.

CARRHES, ville de Mésopotamie, célèbre par son temple du dieu Mois. Mém. Vol. XLII, 387. Observations sur ses médailles. Mém. Vol. XXXVII, 378.

CARTEIA, ville d'Espagne. Pourquoi appelée Colonie d'affranchie. Mém. Vol. XLI, 227.

CARTENNA, ville de Mauritanie, aujourd'hui Ténez. Hist. Vol. XXXVIII, 91.

CARTES géographiques. Apollonius en attribue l'invention à un conquérant Égyptien. Mém. Vol. XLII, 7. Anaximandre de Milet les fait connoître le premier chez les Grecs. Ibid. 8. Il y a plus communément à rabattre sur l'étendue des espaces qu'à y ajouter. Mémoires, Vol. XXXVII, 440.

CARTHAGE. Les anciens s'accordent à placer sa fondation à l'an 883 avant J. C. Mémoires, Vol. XLII, 369. Remarques sur l'époque de sa fondation & sur

le nom de Byrsa donné à sa citadelle. Mém. Vol. XXXVIII, 105, 106, 107 & 115. Bâtie par une colonie de Tyriens conduits par Elissa ou Didon. Ibid. 104 & 115. Son port appelé Cothon, 106. La ville, bâtie auprès de la citadelle, s'appeloit Magalia, Magaria, Megara, 107. Le nom de Carthage donné à la ville, y compris la citadelle & le port, signifie Ville nouvelle. — Autres noms qui lui ont été donnés par différens auteurs, 108. Conjecture sur la tête de cheval que l'on voit empreinte sur quelques-unes de ses médailles, 105. Carthage s'empare du commerce de Tyr à Gadés & sur les côtes d'Espagne. Mém. Vol. XLII, 55. Elle est détruite par les Romains. Ibid. 355.

CARTHAGINOIS (Les) conservèrent toujours des relations avec Tyr leur métropole. Mém. Vol. XXXVIII, 113. Ils envoyoient tous les ans à Tyr la dixme de leurs profits, & les prémices des dépouilles de leurs ennemis. Ibid. 114. Manière dont ils commerçoient par échange avec certains peuples de l'Afrique. Mém. Vol. XLII, 33. Recherche sur l'époque à laquelle ils ont commencé d'avoir des établissemens en Espagne. — Leurs succès dans ce pays furent la vraie cause de la guerre Punique. Ibid. 369. Ils avoient grand soin d'exagérer les dangers de la navigation dans les

lieux de leur commerce, pour en écarter les étrangers. Mémoires, Volume X L I I, 378. L'usage du vin leur étoit interdit pendant la guerre. Mémoires, Volume X L, 50. Ils immoloient des victimes humaines. Mémoires, Volume X X X V I I I, 17. Leur attachement à cette superstition cruelle. Ibid. 27.

CARTULAIRES (Les) ne méritent confiance que par les actes qui y font insérés dans leur teneur, mais sont fautifs pour le détail historique & les supputations chronologiques. Histoire, Volume

XXXIV, 143.

CARYBDE, gouffre dangereux pour les vaisseaux; sa position sur la côte de Sicile. Mém. Vol. XXXVII, 70. La fable en a fait un monstre épouvantable; descriptions qu'en ont données les poètes. — Ce qu'elles ont de téel. Ibid. 71, 72 & 73. C'est aujourd'hui Calofare, 71.

CASAUBON. Réfutation de fon jugement sur Horace. Mém. Vol. XLIII, 174. Il prend la chauf-fure appelée dinias pour un vase

à boire. Ibid. 201.

CASCANTUM, ville des Celtibères.
— Aujourd'hui Cascante. Mém.
Volume XLI, 764.

- CASIMER, rivière de Phénicie, qui prend sa source dans l'anti-Liban. Mém. Volume XXXIV, 276.
- CASIUS. Deux montagnes de ce nom, l'une sur les confins de la Célésyrie, peu distante de

l'Oronte; l'autre dans le voisinage du lac Sirbonide. — Cette dernière bornoit la Phénicie au midi. Mém. Vol. XXXIV, 101. Sa distance de Péluse, suivant l'itinéraire d'Antonin. Ibid. 168.

CASIUS le Nautonnier avoit un temple sur le mont Casius. — On lui donna dans la suite le nom de Jupiter. — Attribut par lequel il sut distingué des autres dieux du même nom. Mêm. Vol. XXXIV, 154.

CASMILUS. Voyez CABIRES

(Dieux).

CASQUE. Les Lacédémoniens furent les premiers des Grecs qui employèrent cette armure Egyptienne.—L'usage de l'orner de figures d'animaux subsiste encore dans le cimier de nos casques en armoiries. Mém. Vol. XXXIX, 437. Premiers casques faits de peaux de bêtes; ils subsistèrent toujours dans le temps même où on en fit de métal. -Fausse étymologie de galea dans Varron. — Si galea différoit de cassis. — L'airain sut le premier métal employé pour les casques. Ibid. 438. Forme des casques Romains, 439. Tous découvroient le visage, 440 & 442. Réfutation de l'assertion contraire de Gaspar Barthius, 440. Les casques fermés sont venus des Barbares, 441. Des accessoires du casque; ce que c'étoit que buccula, 442 & suiv. De l'apex ou conus, 445. Les aigrenes étoient pour l'ordinaire de plumes

298. Il se donne la mort après la perte de la bataille de Philippes. Mémoires, Volume XXXVIII,

137; & Mém. Volume XXXIV,

137.

d'oiseaux. Mém. Vol. XXXIX, 446; ou de crins de cheval. Si tous les légionaires en portoient à leur casque; discussion critique à ce sujet, 447. Les Égyptiens, les Africains & les peuples barbares conservèrent long-temps les peaux de bêtes, dont la tête leur servoit de casque, 449. Casque bizarre du centurion Domitius. — Les anciens guerriers portoient sous le casque un bonnet de feutre; sa forme sur les médailles, 450. Bonnets à la Pannonienne; quand l'usage en a commencé dans les armées Romaines. — Les soldats Romains ne se couvroient de leur casque que pour les factions du camp ou pour le combat. — Les casques des légionaires étoient différens de ceux des auxiliaires, 451. Eclaircissemens sur la forme & la matière des casques chez plusieurs peuples de l'antiquité. Mém. Vol. XL, 76.

CASSANDANE, fille de Pharnasp, roi de Cappadoce, épouse Cyrus Mém. Vol. XL, 494.

CASSANDRES, peuple de l'Arabie méridionale. *Mém. Vol.* XLII, 38.

CASSIS. Voyez CASQUE.

CASSITÉRIDES (Isles) découvertes par Himilton. — Aujourd'hui les Sorlingues. Mém. Vol. XLII, 56.

Cassius, proconful, commandant de la Gaule Cifalpine, est défait par Spartacus, & meurt de ses CASTILLE. Mémoire de M. DE BRÉQUIGNY sur les différends de la France avec la Castille, sous les régences des rois de France Philippe III & Philippe IV. Mémoires, Volume XLI, 693. Substitution éventuelle du royaume de Castille, faite par Alfonse IX, en faveur de Louis de France son petit-fils (depuis Louis IX). Ibid. 694. La plupart des seigneurs Castillans refusent d'y souscrire, & désèrent la couronne à Bérangère sa fille aînée, reine de Léon, qui la cède à Ferdinand son fils, 695. M. DE BRÉQUIGNY prouve, contre Guillaume de Nangis, que la cession des droits de Louis IX sur la Castille, ne sut pas une des clauses du traité de mariage de Blanche sa fille avec Ferdinand, fils aîné d'Alfonse X & présomptif héritier du royaume, 696. Mort de Ferdinand. — Le droit de succession à la couronne est déféré à Sanche

son frère, à l'exclusion des enfans de Ferdinand. Mémoires, Volume X L I, 698. Réclamation de Philippe III, leur oncle, en leur faveur. Ibid. 699. Il demande que l'ordre de succession au royaume de Castille soit constaté par les Etats, 701. Traité conclu à Victoria à ce sujet, 702. M. DE BRÉQUIGNY en tire la preuve que le roi de France n'appuyoit pas le droit de ses neveux sur la substitution faite à Louis IX, mais sur la primogéniture de leur père, 703. Décisson des Etats en faveur de Sanche. — Philippe III refuse d'y acquiescer & prend les armes, 704. Divertes mesures & négociations des papes Jean XXI & Nicolas II, pour appaiser cette querelle, 704 & 705. Les deux rois acceptent la médiation de ce dernier, & consentent à un congrès, 706. Rupture des conférences sans avoir rien terminé, 708. Édouard I." tente à diverses reprises de se porter pour conciliateur. - Nouvelles conférences entamées sous la médiation du prince de Salerne, 709 & suiv. Philippe rejette la proposition faite par Alfonse, du royaume de Jaën pour les fils de Ferdinand, 713. M. DE BRÉQUIGNY observe que toute cette négociation fut établie sur la même base que letraité de Victoria; le droit de représentation réclamé par Philippe pour ses neveux, 714.

Nouvelles médiations d'Édouard I." & du pape Martin IV fans effet, 715: Sanche s'empare d'avance de la Castille & est déshérité. — Il obtient ensuite son pardon, 717. Succède à Alfonse son père sans contradiction. - Motifs politiques qui empêchèrent Philippe I I I de faire valoir en ce moment les droits des fils de Ferdinand, 718. Philippe I V reprend les négociations avec la Castille. - Ana-Ivse du traité définitif conclu en 1289, entre les plénipotentiaires des deux rois, tant à l'egard des droits réclamés par les fils de Ferdinand sur la Castille, que de ceux que les rois de France pouvoient y prétendre de leur propre chef, 719 & suiv. Son inexécution laisse les droits de la France toujours subsistans. — Les fils de Ferdinand renouvellent leurs prétentions après la mort de Sanche, en se fondant sur l'illégitimité des enfans de ce prince, & échouent dans leur entreprise, 722. Ils envahissent ses états. — Leurs droits sont arbitrés de nouveau par l'entremise des rois d'Arragon & de Portugal, qui terminent enfin irrévocablement cette affaire, en leur adjugeant un apanage, 723. Conclusion de ce Mémoire. Les plaintes amères des historiens sur l'injustice qui leur a été faite, sont dépourvues de fondement, 724.

CASTRA ÆLIA. Conjecture sur

la position de cette ville. Mém. Vol. XLI, 763.

CASTRA CŒCILIA, ville de Lustanie. Mém. Vol. XLI, 763. CASTRA CONSTANTIA. Voyez COUTANCES.

CASTRA Judæorum. Voy. VICUS
Judæorum.

CATAMANTALÈDE, roi des Séquaniens. Le sénat lui désère le titre d'ami des Romains. Hist. Vol. XL, 32.

CATANE, ville de Sicile, fondée par les Chalcidiens. *Mém. Vol.* XLII, 312.

CATAPHRACTAIRES, CATA-PHRACTES, forte de cavalerie dont l'homme & le cheval étoient couverts d'armes défensives. — En quoi consistoit leur armure. Mém. Vol. XXXIX, 472 & suiv. & Mém. Vol. XLI, 278. Les Grecs en faisoient peu d'usage, mais ils étoient fort communs dans le reste de l'Asie. Mém. Vol. XLI, 281, note (f). Voy. Cuirasse.

CATAPULTE, machine propre à lancer des traits, inventée par les Syrophéniciens. Mém. Vol. XI., 114.

CATASTA, boîte dans laquelle on exposoit en vente les esclaves tout nus. Mém. Volume XXXV,

CATON (Valérius), poëte qui se rendit célèbre sous Sylla. — Sujet de son poëme intitulé Diræ, orné de notes par Scaliger. Hist. Vol. XXXIV, 71.

CATTES, peuple qui faisoit usage Tene XLIV.

d'une pommade qui donnoit aux cheveux la couleur d'or. Hist. Vol. XL, 28.

CATULUS. Son mot aux juges de Clodius, qui demandoient mainforte contre les insultes du peuple. Hist. Vol. XXXVI, 29.

CAVALERIE. Il n'en est pas question dans Homère; mais les comparaisons qu'il emploie, en supposent l'existence de son temps. — Sa plus ancienne époque dans la Grèce Européenne, est vers l'an 743 avant J. C. Mén. Vol. XL, 93 & 96. On ne voit pas de cavalerie chez les Hébreux avant Salomon. Ibid. 94.

CAVALERIE cataphracle. Voyez CATAPHRACTAIRES.

CAVALERIE Grecque. Tableau général de la cavalerie Grecque, par M. JOLY DE MAIZEROY. Mém. Vol. XLI, 242. Incertitude sur la première époque de l'équitation dans la Grèce. Ibid. 243. Il paroît qu'elle y étoit connue avant le siège de Troie, 244 & 247. Les Thessaliens sont les premiers des Grecs qui ont combattu à cheval, 250. L'époque la plus sûre de la première cavalerie réglée en Grèce, est sous Lycurgue. — Formation de la cavalerie Spartiate, 252. Si l'on peut croire que ceux qu'on nommoit cavaliers à Sparte, n'avoient pas de chevaux & ne servoient qu'à pied, 252 & 253. Méthode de Sparte & d'Athènes pour la levée & l'entretien de leur

cavalerie nationale, 255. On ne trouve que fort peu d'occasions où l'on se soit servi de cavalerie dans la Grèce, jusqu'après la bataille de Platée. Mém. Volume XLI, 255. Elle fut toujours jusque-là très-peu nombreuse, & sans proportion avec l'infanterie. Ibid. 256. Par cette raison on la plaçoit sur un flanc, ou en avant pour commencer le combat, & plus souvent derrière pour servir de réserve, 257. Les Athéniens, à Marathon, n'avoient pas une seule troupe de cavalerie. —Il n'y en a pas de nommée dans les forces des alliés contre Mardonius à Platée, 257. On n'en voit pas dans la guerre appelée sacrée, & il n'en paroît pas davantage dans diverses expéditions jusqu'à la guerre du Péloponèse, 261. Mais l'on voit peu d'actions d'une certaine importance dans cette guerre, où il n'y ait pas eu de cavalerie, 262. De part & d'autre, elle forme les deux ailes aux batailles de Délie & de Mantinée, 263; mais placée de front avec la phalange, & non devant, 265. Infériorité de la cavalerie des Grecs dans leur entreprise contre la Sicile, 266 & Juiv. Agésilas parvient à former une bonne cavalerie, 270. Progrès de la cavalerie Grecque pendant la guerre Corinthiaque, 271 & Juiv. Epaminondas rend la cavalerie & l'infanterie Thébaine supérieures à toutes celles de la Grèce, 273. Remarque critique

sur la disposition de la cavalerie Thébaine & Lacédémonienne à la journée de Leuctre, 274. Les Grecs employoient trois fortes de cavalerie, 277. La première comprenoit les cataphractes; en quoi confistoit l'armure du cheval & du cavalier, 278. Cavalerie moyenne énoncée dans Arrien par les mots Doryphores, Contophores & Loncophores. — Quelles étoient leurs armes & leur manière de combattre, 280. De la cavalerie Tarentine; elle comprenoit deux sortes de cavaliers, 280 & 28 1. Celle des Athéniens approchoit plus de l'espèce moyenne que de la cataphracte, 281, note (f). Traduction du Traité de Xénophon, Intitulé: Du Général de la Cavalerie, 295 & *fuiv.* Le mot *phalange* s'appliquoit à la cavalerie comme à l'infanterie pesamment armée, 3 24, note/e/. Composition de la cavalerie & ses rapports avec l'infanterie, suivant les règles de la tactique Grecque, 324, note (e); & 349, note (t). Jusqu'au temps d'Épaminondas, la plus forte proportion de la cavalerie à l'infanterie a été d'environ un dixième. — Raisons qui portoient plusieurs états de la Grèce à n'en avoir que nès-peu, 330. Philippe, à l'aide des Thesfaliens, parvient à former une cavalerie nombreuse & aguerrie, 3 34. État de la cavalerie Macédonienne lorsqu'Alexandre passa en Asie, 336 & suiv. Changemens qu'il fit dans sa cavalerie

après la bataille d'Arbelles. — II forme un corps de cavaliers seinblables à nos dragons.—M. JOLY DE MAIZEROY place sous le règne de ce prince, l'époque la plus brillante de la cavalerie Grecque. Mémoires, Volume XLI, 339. La proportion de la cavalerie à l'infanterie étoit alors d'un septième, suivant la théorie exacte des tacticiens, dont lessuccesseurs d'Alexandres'écartèrent peu, 340. Etat de la cavalerie dans l'intérieur de la Grèce, après la mort d'Alexandre, 341. Pendant le cours de la guerre fociale, on la voit ordinairement àl'infanterie, dans le rapport d'un àdix ou onze, 342. Philopæmen réforme plusieurs abus dans la constitution de la cavalerie, & perfectionne ses exercices, 343. La cavalerie Etolienne étoit fort estimée. — Les Thessaliens formoient leurs escadrons ou iles en rhombe, 345. Le rhombe avoit quaire officiers, 347. Comment il le composoit; ses avantages. -Exposition de quatre manières de distribuer les cavaliers dans le rhombe ou dans le coin. — Doute sur la réalité de la pratique du rhombe, 348. L'ordonnance la plus commune étoit celle qu'on appeloit carrée; deux méthodes indiquées par les tacticiens pour son exécution, 349. Examen des variations qu'elles éprouvèrent en différens temps dans la pratique, 350 & Suiv. Tous les rangs ne choquoient pas ensemble, mais

par partie, 3, 1, note (u); & 354, note (y). Défectuosité du système des escadrons carrés dans le sens des tacticiens, 354, note (y). Ce que c'est que l'ordonnance appelée par Arrien Ετερημήκης, 354. Elle étoit encore plus relative à un corps entier de cavalerie qu'à un escadron particulier; exemples tendant à développer les deux objets différens compris par Arrien sous le même ordre, 355 & Suiv. Morceau tiré de Polybe, servant à donner une idée des exercices de la cavalerie Grecque, 358 & Juiv. M. JOLY DE MAIZEROY essaie d'en restituer un passage altéré, 363.

CAVALERIE Romaine. Romulus lève trois centuries de cavaliers. - Ils sont portés à trois cents par tribu. Mémoires, Volume XXXVII, 289. Tarquinius-Priscus double la cavalerie de chaque tribu. Ibid. 290. La cava. lerie légionaire étoit composée de trois cents cavaliers. — Elle se divisoit en dix turmes, & la turme en trois décuries, 173. De l'équipement du cavalier légionaire. Mém. Vol. XXXIX, 529 & suiv. Institution de la paye des cavaliers, l'an 352 de Rome. — Elle étoit triple de celle du fantassin, & cette proportion se conserva tant que la cavalerie fit partie de la légion. Mémoires, Volume XLI, 137 & 195. Sa quotité en blé, 137. Outre cette triple paye, les cava-

liers en recevoient encore deux, parce qu'ils étoient obligés d'entretenir deux chevaux. — Quoiqu'il fût honorable de recevoir le cheval public, le peuple en exemptoit par faveur. — Eclaircissement d'un passage de Sosipater Charifius, où il temble qu'il toit parlé d'une paye des cavaliers. Mém. Vol. XLI, 196. Les tribuns tirés de la cavalerie, avoient rang avant les autres. Mém. Vol. XXXVII, 126. Enumération des grades successifs dans la cavalerie Romaine. Ibid. 139. Elle n'avoit pas de commandant général: les tribuns commandoient toute la légion, infanterie & cavalerie, 174. Les simples cavaliers étoient supérieurs au centurion, même avant l'établissement de l'ordre équestre. — Dans les distributions de butin, leur portion étoit triple de celle des gens de pied, 162. Les cavaliers étoient exempts des fonctions onéreules du service, 185. La cavalerie Romaine se distingua toujours par sa légéreté, & son adresse à combattre à pied comme à cheval. Mém. Volume XLI, 358.

CAVALERIE Tarentine. Voyez
CAVALERIE Grecque.

CAVARINUS, roi du Sénonois; fa mort. Histoire, Volume XL,

CAUCASE, chaîne de montagnes appelées par les Arabes montagnes de Raf; leur hauteur. Mémoires, Vol. XXXV, 508. Pourroient

être les monts Riphées des anciens. Ibid. 509.

CAUCASIÆ PYLÆ. Polition de ce passage. Mém. Vol. XXXV, 547.

CAUCONS. Position de ce peuple. Mém. Volume XXXV, 481.

CAVERNE. Peuples habitans des cavernes, appeles Troglodytes. — Il y en avoit un grand nombre, tant naturelles que faites de main d'hommes, dans le pays de Canaan. Mém. Vol. XI., 108 & 109.

CAULONIA, colonie de Crotone en Italie; époque de sa destruction par Denys-le-Tyran. Mém. Vol. XLII, 306.

CAUNUS, ville de Carie. Plaifanterie du musicien Stratonicus sur la pâleur de ses habitans. Hist. Vol. XXXIV, 64.

CAUTION nommée præs; en quoi elle différoit de celle appelée vas. Méin. Vol. XXXVII, 248.

CAYLUS, (Anne - Claude-Philippe de Thubières de Grimoard de Pestels de Lévy, comte de ) conseiller d'honneur-né au parlement de Toulouse, Honoraire. Samort. Hift. Vol. XXXIV, 3 & 234. Son éloge par M. LE BEAU. — Sa naissance & sa famille. Ibid. 221. Il entre au service, qu'il abandonne ensuite par goût pour les voyages & les recherches des antiquités. - Passe dans le Levant, 222. Stratagème dont il use pour visiter sans danger les ruines d'Ephèle, 223. Sa passion pour la gravure. - Il

dirige celle de la collection des pierres gravées du cabinet du Roi. Hist. V. XXXIV, 225. Nommé honoraire-amateur de l'Académie de Peinture & de Sculpture, il y fonde un prix annuel. Ibid. 225 & 226. Fait graver les dessins co-Ioriés de Pietre-Sante-Bartoli, des peintures antiques de Rome, & donne au Roi les originaux: mérite rare de cet œuvre, 227. Il entre à l'Académie. — Ses recherches sur l'antiquité, presque toutes relatives aux arts, 229. Ses découvertes sur l'art de colorer le marbre, sur la peinture encaustique. — Il fonde un prix dans l'Académie; son objet, 230. Il fait don de ses collections d'antiques au cabinet des antiques du Roi, & les fait graver, 231. Distinctions littéraires qu'il reçoit, 232. Ses qualités sociales, 233. Son attachement fingulier à l'Académie, 234. Précis de son mémoire sur l'habillement des divinités & leurs lotions, 35. Précis de ses observations sur une Minerve de marbre de plusieurs couleurs. Ibid. 39.

CEBESSUS en Lycie, ville qui n'est connue que par Etienne de Byzance. Mém. Vol. XXXV,

656.

CÉCILIUS-BASSUS, chevalier Romain, lève des troupes à Tyr, sous un faux prétexte. — S'empare de cette ville par artifice, & prend le titre de président de Syrie, qu'il dit lui avoir été donné par le sénat. — Battu par Sextus-

César, il le fait assassiner par ses propres soldats. — Se rend maître d'Apamée, & y fixe sa résidence. Mém. Vol. XXXVIII, 135.

CÉCROPS consacre deux autels à Saturne & à Ops, lors de son arrivée dans l'Attique. Mémoires,

Volume XLII, 75.

CÉDRON (La vallée de), autrement nommée la vallée d'Hinnon, près de Jérusalem, étoit le lieu de la sépulture des gens du commun.

Mém. Vol. XIII, 87.

CEILAN (L'île de) est la Taprobane des anciens. — Les Chinois la nomment Su-tsu-koue, & encore Sin-chen & Polomuen-koue. Mém. Vol. XL, 236. Sa religion plus conforme à celle du Malabar que des Siamois. — Cette île a été. long-temps presqu'inhabitée malgré son commerce. Ibid. 237 & 238.

CEINTURE militaire. Voyez CEIN-TURON.

CEINTURON. Chez les Romains. le ceinturon caractérisoit le soldat. -C'étoit, après la peine capitale, la plus grande punition que d'en être dépouillé. — Balteus & cingulum se prennent souvent l'un pour l'autre. — Le ceinturon étoit orné de têtes de clous. Mém. Vol. XXXIX, 486 & 487.

CELLIERS. Les anciens s'en servoient pour serrer des provisions de toute espèce. — Ils avoient également lieu dans l'économie domestique & dans l'économie publique. Mém. Volume XLII,

171, note  $(\int)$ .

CELTES. Ce qu'il faut entendre par ce nom pris en général. Mém. Vol. XXXVIII, 517. Leur première invasion en Italie se rapporte au règne de Tarquin l'ancien. — M. le baron DE S. " CROIX prouve que leur établissement en Italie doit être placé sous l'an 218 de la fondation de Rome, 536 ans avant J.C. Mém. Vol. XLII, 370. Les Celtes adoroient la divinité sous l'image d'un grand chêne. Hist. Volume XL, 139. Aucun peuple de la terre n'a conservé avec plus de zèle, le dogme de l'immortalité de l'ame. — Ils croyoient que les autres nations avoient adopté leurs Dieux, mais étoient fort embarrasés à l'application. Mém. Vol. XXXVIII, 521. Ils accordoient de grandes prérogatives à leurs prêtresses. Ibid. 537. Voy. RELIGION Celtique.

CENRESI ou Genresse, divinité des Thibétans; sa forme & ses divers attributs. Mém. Vol. XL, 222. Il est comme le Brahma de l'Inde, répandu dans toute la nature.

Ibid. 223.

CENS, dénombrement des citoyens Romains, qui contenoit la déclaration de leurs biens. — Loi de Servius-Tullius contre ceux qui négligoient de s'y faire comprendre. Mém. Vol. XXXIX, 349. Le cens fénatorien étoit de huit cent mille sesterces. Mémoires, Volume XXXVII, 127.

CENSEURS (Les) tenoient un rôle

exact de l'âge des citoyens. Mém. Vol. XXXV, 192. Affermoient les revenus publics pour cinq ans. Mém. Vol. XXXVII, 259. Recevoient des publicains, à la fin de chaque lustre, la somme convenue dans le bail. Ibid. 260.

CENTAURES. Hésiode & Homère les dépeignent comme des hommes féroces, & non comme des monstres. Mémoires, Vol. XLI,

249.

CENTENIERS, juges inférieurs chargés des causes de peu d'importance dans leur district. — Ils étoient nommés dans le placité des hommes libres. — Pouvoient être destitués. Mém. Vol. XXXVII, 553.

CENTUMALUS (Claudius) est condamné par le collége des augures à faire baisser sa maison, dont l'élévation nuisoit aux auspices. Mém. Volume XXXIX,

285.

CENTUMVIRS. Conjecture sur l'époque de leur institution. Hiftoires, Volume XL, 76. Ces juges, au nombre de cent cinq, étoient tirés de toutes les tribus. - Ils conservèrent la même dénomination, lors même que le nombre en devint beaucoup plus considérable. Ibid. 77. Ils formoient quatre conseils différens, & siégeoient dans quatre tribunaux. — Etoient présidés par le préteur, conjointement avec les décemvirs; & réunis en un seul tribunal dans les causes difficiles ou d'appareil. Mém. V. XLI, 8 =. Ils tenoient leurs séances ordinaires dans la basilique Julia. Mémoites, Volume XLI, 83.

CENTURIE; elle se partageoit en chambrées de dix hommes. Mém. Vol. XXXVII, 146. La légion étoit composée de soixante centuries. Ibid. 147. Ordo est synonime de centurie dans la milice Romaine, 148.

CENTURION, le premier des officiers subalternes, immédiatement au-dessous du tribun dans la légion. — Comment les centurions étoient choisis. Mém. Vol. XXXVII, 147. Quelles étoient les qualités requises pour ce grade, & ses fonctions. — Les loixante centurions de la légion n'étoient pas tous d'un rang égal; noms sous lesquels les premiers sont désignés dans les auteurs. Ibid. 148. D'où se tiroit leur distinction. — Ce qu'on entendoit du temps de Végèce par principes, principia, principales milites, primi ordines, 149. Examen de que ques passages des auteurs, où il est fait mention de ces capitaines distingués, 150 & Juiv. Centurions de la première cohorte, appelés Ordinarii. - Auguste y en joint d'autres appelés Augustales. — Vespasien en ajouta un troissème ordre qu'il nomma Flaviales, 152. Par quel moyen on parvenoit au grade de centurion, & parquels degrés on montoit des centuries inférieures aux centuries supérieures, 154. Examen de la difficulté

que présente un passage de Végèce, relatif à cet ordre de promotion. 155. Exemples qui prouvent que ceux qui se signaloient, franchissoient plusieurs grades à la fois, 156. Les centurions passoient quesquesois d'une centurie inférieure d'une légion, à une centurie supérieure dans une autre légion, 157. Vénalité des promotions dans les derniers temps de la république. - Sous les empereurs, on eut plus d'égard à la richesse qu'aux services, 159. Honorius ellaie en vain de corriger cetabus, 160. Les centurions étoient assesseurs des tribuns dans les jugemens militaires. - Ils n'assistoient pas au conseil, excepté le primipile; cependant on les y appeloit dans les ocalions extraordinaires. — Les centurions étoient engagés par le serment militaire, 161. Causes d'avilissement de cet office. — Le cep de vigne étoit la marque de dignité du centurion; comment il est représenté dans les inscriptions, 162. Origine de cet usage. — Passage de Pline l'ancien qui y est relatif, mal interprété par le P. Hardouin. 163. Ε'καπυτώρχης, chez les Grecs, répond fort bien à centurio; & πεξίαρχος à agminum ductor, 165. Aozazós qu'ils ont employé dans le même sens, portoit une idée toute différente. — Le primipile étoit le plus distingué de tous les centurions, 166. Voy. PRIMI-PILE. Ce que c'étoit que l'optio

centurionis. — M. LE BEAU le distingue du subcenturio, & pense que c'est le même que l'agminis constor, l'seggis des Grecs, Mémoires, Volume XXXVII, 171; & le s'étoit d'abord appelé accensus. Ibid. 172.

CEPHALON, auteur Grec très-ancien, qui avoit écrit sur les antiquités. Hist. Vol. XXXIV, 66.

CÉPHALUS fait des changemens au code des loix de Syracuse, composé par Dioclès. Mémoires, Vol. XLII, 293.

CÉPHÉE, fils de Bélus, est le Bélimus de Céphalion, le Belléon d'Agathias, & le même que Belochus, dix-huitième roi d'Assyrie. Le nom de Knoures, donné autrefois aux Perses, vient sans doute de ce prince. Mém. Vol. XL, 466, note (u),

CÉRASUS, ville Grecque; sa position. — Pharnace l'agrandit & lui donne son nom; c'est aujourd'hui Kirisonto. Mémoires, Vol. XXXV, 502.

CERAUNIUS. Voyez ATHÈ-NAION.

CERCUSIUM. Voyez CAR+ CHÉMIS.

CÉRÈS. Son arrivée dans l'Attique est attestée par les marbres d'Arondel; comment Diodore de Sicile explique ce fait. Mém. Vol. XXXV, 83. Cérès obtient un double culte chez les Grecs, comme inventrice du labourage & comme législatrice; delà les puystères d'Eleusis & les Thes-

mophories. Mém. Vol. XXXIX. 205. Voyez THESMOPHORIES. Remarques sur l'antiquité de son culte dans la Grèce. Ibid. 209. Cérès est une divinité Cabire. Mém. Vol. XXXVI, 82. Fête de Cérès, à laquelle les femines ne souffroient la présence d'aucun homme. Ibid. 440, note (i). Fêtes célébrées en son honneur après la récolte, appelées Θαλύσα; ce qui s'y pratiquoit. Mém. Vol. XXXVIII, 10. Jeux institués en fon honneur à Eleusine. Hist. Vol. XXXVIII, 34. Cérès étoit invoquée à Syracuse, sous le nom de Σίπω; rite singulier de ses fêtes. Mémoires, Vol. XXXIX, 209. Pourquoi on s'y abstenoit de vin. — Les femmes s'y permettoient les propos les plus libres. Ibid, 223. Par quelle raison on s'abstenoit de manger des grenades pendant ces feres, 227. Cérès étoit appelée quelquefois *Iula*; origine de ce nom, 228, note (g). Elle étoit invoquée fous le nom de Calligénie, 231. On lui sacrifioit une truie pleine. 230. Présens envoyés par les Romains à Cérès dans son temple d'Enna, à l'occasion du meurtre des Gracques, 208. Le culte d'Isis étoit l'archétype de celui de Cérès, 213. Epoque de la célébration de ses jeux annuels chez les Romains; en quoi ils consistoient. — L'intendance en étoit confiée aux édiles curules. Mém. Vol. XLII, 165. Ils comprenoient aus Bacchus & la déelle déesse Libéra. — Étoient dissérés dans les calamités publiques. Mémoires, Volume XLII, 166.

CERISIER, transplanté par Lucullus, de l'Asie en Italie. Mémoires, Volume XXXV, 503.

CERNÉ, aujourd'huil'île d'Arguin. Mém. Vol. XLII, 22.

CÉROMATISTES, gens employés à frotter les athlètes avant la lutte, avec la composition appelée ceroma. — Il y en avoit à la suite des légions. Mém. Vol. XXXVII, 231.

CÉSAR (Jules) se concilie l'attachement de l'ordre des chevaliers, en faisant accorder aux publicains une remise sur le prix de leur bail. Mém. Vol. XXXVII, 244. Il fait restituer au peuple la nomination au sacerdoce, & est élu souverain pontife. Ibid. 272. Causes de la guerre civile entre lui & Pompée. — Il prend les armes pour le maintien de la .loi qui lui permettoit, quoiqu'absent, de demander un second consulat, & que Pompée avoit fait annuler, & pour la défense de l'autorité des tribuns. Hist. Vol. XXXVI, 30. Il offre de mettre bas les armes, si Pompée · veut se retirer dans son gouvernement d'Espagne. Ibid. 31. Sa conduite modérée lorsqu'il lui envoie deux légions, son trouble en passant le Rubicon, prouvent, suivant M DEBU-RIGNY, qu'il faisoit la guerre malgré lui. — Motifs qui purent Tome XLIV.

lui faire affecter ensuite la puissance absolue, 32. Il ne pensoit pas à suivre l'exemple de Sylla, 33. Il force le trésor destiné à la défense de Rome contre les irruptions soudaines des Gaulois. Mémoires, Vol. XXXV, 216. Se sauve à la nage au siège d'Alexandrie. Hift. Vol. XXXVIII, 26. Défait Pompée à Pharsale. — Epris des charmes de Cléopâtre, il se déclare pour elle contre Ptolémée son frère, qui vouloit l'exclure du trône d'Égypte. Mém. Vol. XXXVIII, 134. Il bat Ptolémée. Ibid. 135. Régale le peuple Romain dans vingt-deux mille salles à manger, après ses victoires sur Pompée. Mém. Vol. XXXIX, 400. Succès rapides de ses armes contre Pharnace. Hift. Vol. XLII, 50. Il donne le premier le droit de cité hors de l'Italie, & s'arroge le pouvoir de l'accorder à son gré. Hist. Vol. XL, 70. Il attribue aux sénateurs & aux chevaliers le droit exclusif de juger. Ibid. 71. Le sénat lui accorde la permission de porter toujours une couronne de laurier, 27. Il obtient les honneurs divins de son vivant : temple érigé à sa clémence, 74. Il est assassiné dans le sénat. Mém. Vol. XXXVIII, 135.

CÉSAR (C. Julius), auteur du traité des facéties, selon Cicéron.
— Sa réponse plaisante à Métellus, Mémoires, Volume XXXV, 218.

CÉSARÉE. Voyez ARCA.

CÉSARÉE en Cappadoce Précis des observations de M. l'abbé BELLEY, sur l'histoire & les monumens de cette ville. Hift. Vol. XL, 124. Elle étoit appelée par excellence, la grande Césarée. -Sa position au pied du mont Argée. — Elle étoit le centre de réunion de cinq voies Romaines. Ibid. 125 & 127. Fertilité de son terroir, 125. Rivières qui l'arrolent, ses montagnes, 126. Son nom originaire est Mazaca. — Opinions diverses fur sa fondation. — Elle fut surnommée Eufebia sous ses derniers rois, 128 & 130. Tibère change son nom en celui de Casarea, non pas en son honneur comme quelques auteurs l'ont cru, mais en l'honneur de Célar-Auguste, son père adoptif, 129 & 137; & Mémoires, Vol. XXXV, 629. Elle est appelée souvent Mazaca. Eusebia & Mazaca-Casarea. — Julien lui défend de prendre le nom de Céfarée; mais cette défense est restée sans effet. — Elle passe avec la Cappadoce sous différens gouvernemens. Hifsoire, Volume X L, 129 & suiv. - Elle est prise par Sapor. Ibid. 138. Son culte religieux; divinités représentées sur ses médailles, 139. Elle donne des spectacles & des jeux en l'honneur de Septime - Sévère. - Obtient deux fois le titre de néocore. - Jouissoit de celui de métropole, 140; & d'asyle.—Elle porte celui d'ENTIX sur les médailles

de Gordien - Pie. - Son église apostolique ; ses évêques célèbres, 141. Ses médailles, 142. Sous Valens, elle partage avec Tyane la dignité de métropole, qu'elle recouvre en entier sous Théodose le jeune, 144. Ce titre est divisé de nouveau sous Justinien. — Célarée est comprise dans le thème d'Arménie — Son églite pillée par les Turcs Selgiucides. – Elle est ruinée par un tremblement de terre, 145. Rétablissement de cette ville au XIII. siècle par le sultan Ala-uddin-kaikobad. — Elle tombe au pouvoir des Tartares. — Passe sous la domination Ottomane, 146. Son état actuel sous le nom de Kaïsarüeh. — Sa population & son commerce. — Les Grecs & les Arméniens y ont des églises, 147. Titre fastueux du métropolitain Grec de Césarée, 148. Observations de M. l'abbé BELLEY, sur la manière dont les habitans de Césarée comptoient les années de règne des empereurs Romains. Mémoires, Vol. XXXV, 624. Ц prouve qu'ils comptoient une nouvelle année de règne au commencement de leur année civile. - Prend pour exemple les règnes d'Elagabale & de Gordien III. Ibid. 632. Cette méthode inconnue au père Froëlich, lui fait mal supputer les années d'Elagabale, 634. Preuves du même usage dans d'autres villes de Cappadoce, 638.

CÉSARÉE en Mauritanie. Précis des observations de M. l'abbé Belley sur son histoire & sur ses monumens. Histoire, Volume XXXVIII, 90. Discussion critique sur sa position. Ibid. 91 & 92. Erreur de Ptolémée à ce sujet, 93. Preuves qui la fixent invariablement à Ser-sel, 93, 94, 96 & 98. Son nom primitif étoit Iol. - Juba l'embellit & lui donne celui de Césarée, en l'honneur de Jules-Célar, 91, 96 & 110. Le nom de Césarée peut avoir été conservé dans Ser-sel; remarques de M. l'abbé BELLEY à ce sujet, 99. Elle est réduite en cendres par Fimius, puis rebâtie par Théodose. — Tombe au pouvoir des Vandales, 107. Rentre sous la domination Romaine, 108. Ses évêques, 112. Les Arabes Mahométans s'en emparent, 117. Son état actuel & son commerce, 120. Fertilité de son territoire, délignée par les emblèmes de ses médailles, 96. Son culte religieux - Elle rendoit des honneurs héroïques à Auguste, 109. Juba y fait célébrer les jeux Cafana en l'honneur de ce prince, 110. Elle étoit renomnée par sa magnificence, 107. Ses ports, 111. Ses médailles & inscriptions; explication de leurs types & emblèmes, 113.

CÉSARÉE en Phénicie. Sa position. Mém. Vol. XXXIV, 324. Son premier nom étoit la Tour de Straton. — Auguste la donne à

Hérode, qui la fait rebâtir & y construit un môle. - Son port devient le meilleur de la Phénicie. — Epoque de la dédicace de cette ville par Hérode, qui lui donne le nom de Césarée, & au port celui de Sébaste, en l'honneur d'Auguste. - Il y permet la diversité des cultes. — Querelles sanglantes entre les Juifs & les payens. Ibid. 325. Néron prive les Juifs du droit de bourgeoisse à Césarée — Nouvelles séditions qu'ils y excitent. - Jeux donnés à Césarée par Tite, après la prise de Jérusalem, & dans lesquels périt un grand nombre de Juifs. - Colonie Romaine à Césarée. - Pourquoi elle fut appelée Flavienne & la première, 326. Éxemptions accordées à ses habitans par Vespasien & Tite. -Célébrité de son église.—Césarée est soumise aux Arabes, 327. Prise par Baudouin I. & démantelée par Saladin.—S. Louis la fait réparer. — Sa ruine sous les Mameluks Baharites d'Egypte. - Rivière voiline qui produisoit des crocodiles, 328. Réland a cru trouver cette rivière dans le Schichor Libnath, près du Carmel.

CÉSELLIUS-BASSUS prétend avoir découvert les trésors de Didon, reine de Carthage: folles dépenses de Néron à ce sujet. Mém. Vol. XXXVIII, 112. CESTE, espèce de vêtement par-

CESTE, espèce de vêtement particulier à Vénus céleste. Mém. Volume XXXVI, 26. CÉTIUS, rivière de Mysie. Histoire, Volume XXXVIII, 148.

CETRATI. Voyez PEL-

CHABANON (M. de), de l'académie Françoise, Pensionnaire en 1779. Hift. Vol. XLII, 5. Ses conjectures sur l'introduction des accords dans la musique des anciens. Mém. Vol. XXXV, 360. Traduction de la quatrième Pythique de Pindare, avec des remarques. Ibid. 364. Traduction de la cinquième Pythique de Pindare, avec des remarques, 386. Traduction de la sixième Pythique de Pindare, avec des notes. Mém. Vol. XXXVII, 87. Traduction de la septième Pythique de Pindare, avec des notes. Ibid. 91. Traduction de la huitième Pythique de Pindare, avec des remarques,

CHABORAS. Voy. ARAXE, fleuve de Mésopotamie.

CHAIRE curule; pourquoi ainsi nommée. Mém. Vol. XLII,

CHALCIDIENS, dénomination commune à différens peuples fortis de l'Eubée, qui fondèrent plusieurs villes en Italie. Mémoires, Vol. X L I I, 312.

CHALCIS, principale république de l'Eubée; elle avoit un gouvernement aristocratique, & étoit sous la puissance des hippobotes. Mém. Vol. X L II, 314.

CHALDÉENS (Les) cultivent les premiers l'astronomie. — Adorent le soleil & la lune. Mém. Vol. XXXVI, 32. Décernent un culte particulier à la planète de Mars. Ibid, 35. La théophanie étoit admise chez les Chaldéens. Mémoires, Volume XXXVIII, 480. Voy. THÉO-PHANIE. Ce que disent les anciens du dogme principal de leur religion. Mémoires, Volume XXXVII, 582, note (c). Les Chaldéens remplissoient les fonctions de prêtres en Assyrie. Mémoires, Volume XXXIV, 424.

CHALUMEAU. Si, dans les jeux Isthmiens, il y avoit un prix pour le chant accompagné du chalumeau. Histoire, Volume XXXVIII, 47.

CHAMBELLAN (Grand). Suite des grands chambellans de France, depuis 1382 jusqu'en 1467. Mémoires, Vol. XLIII, 588.

CHAMBRÉE appelée contubernium, & après Marius, manipulus & ordo. Mém. Vol. XXXVII, 173. Son chef nommé decanus, decurio. Voyez DIXAINIER. Elle étoit composée de dix hommes. Ibid. 146.

CHAMOS, divinité des Mozbites. Mém. Vol. XXXIV, 214. Voyez CRONOS.

CHAMPFLEURY (Hugues de), chancelier de France, est nommé évêque de Soissons. Mém. Vol. XLIII, 379.

CHAMPS-ÉLYSÉES (Les) faisoient allusion au bonheur des sages initiés aux mystères d'Éleusis.— Leur invention postérieure à Homère. — Ceux dont parle ce poëte, étoient une contrée située à l'extrémité de l'Espagne. Mém. Vol. XXXVI,

CHANCELIER. Cette charge étoit doublée, lorsque nos rois associoient au trône leur héritier; mais non celles des quatre grands officiers. Mém. Vol. X LIII, 436.

CHANG, nom d'une dynastie Chinoise. Opinions diverses sur sa durce. Mém. Vol. XXXVI, 167 & 177; & Mém. Vol. XLII, 105. Table chronologique des empereurs de cette dynastie. Mém. Vol. XXXVI, 185.

CHANG-TI, nom de l'Etre suprême chez les Chinois, qui l'appellent aussi Ti ou Tien. Mém. Vol. XXXVIII, 274.

CHANG-YONG, philosophe Chinois; sa patrie. — En quel temps il vivoit. Mém. Volume XXXVIII, 298.

CHAN-SI, province de Chine; fa position. Mém. Vol. XLII, 122.

CHANT. Les Grecs avoient quatre espèces de chants; les hymnes, les thrènes, les pœons & les dithyrambes. Mém. Vol. XXXIX, 140, note (m). Dans

la musique des anciens, les paroles étoient subordonnées au chant, & non le chant aux paroles; réfutation de l'hypothèse contraire. Mém. Vol. XII, 381.

CHAO-KANG, de la dynastie de Hia, succède au trône de Chine. Mém. Vol. XLIII, 264. CHAOS, principe ou matrice des dieux & des hommes. Mém.

des dieux & des hommes. Mém. Vol. XXXVI, 321 & 337. Regardé comme éternel & incréé par la plupart des peuples.

— Pourquoi on en faisoit une déesse plutôt qu'un dieu. Ibid. 337.

CHAPELAIN. Étymologie de ce mot. Hist. Vol. XXXVI, 183.

CHAR. Invention des chars à deux chevaux attribuée aux Phrygiens, & celle des quadriges à Erichtonius. Mém. Vol. XLI, 245. Forme du quadrige ou char à quatre chevaux. Hist. Volume XXXVIII, 43. Époque de l'introduction de la course du quadrige aux jeux Olympiques, & de celle du char à deux chevaux. Ibid. 44. Chars ou chariots de guerre; leur description. - Les anciens Orientaux en faisoient un grand usage dans leurs armées. - Cette invention est beaucoup plus ancienne que Cyrus. Mémoires, Vol. XL, 99 & suiv. Les rois d'Égypte & de Syrie avoient des chariots de guerre. Mém. Vol. XLI, 245. Quand ils commencèrent d'être en usage chez

les Israélites. Mém. Vol. XLI, 246, note (a). Souvent ils étoient placés devant l'infanterie aux temps héroïques. Ibid. 265.

 $\mathbf{C}$  H

CHARA, racine qu'on croit être le ragés de Dioscoride. — Pline, felon quelques - uns, la nomme lapsana, espèce de carotte sauvage. Mém. Vol. XLI, 135.

CHARICLO, mère de Tirefias.

Mémoires, Volume XXXIX,

242.

CHARIOT. Forme & usage du chariot Phénicien. Mém. Volume XL, 64. Chariots de guerre.

Voyez CHAR.

CHARLEMAGNE épouse Hildegarde, après avoir répudié une fille du roi des Lombards. Mémoires, Volume XXXIX, 617. La fable de son expédition en Syrie, a pris naissance dans le XI. siècle. — Il envoie des secours pécuniaires aux chrétiens du Levant. - Obtient d'Haroun-Arraschid la jouissance des lieux saints. Mém. Vol. XXXVII, 479 & Suiv. Protège le commerce maritime de les sujets, & réprime les entreprises contraires des Vénitiens. Ibid. 482. Fait construire à Jérusalem l'hospice de S." Marie - la - Latine, 486 & 489. Il chasse de ses états les Grecs qui trafiquoient d'esclaves chrétiens, 485. Il est reconnu roi des Lombards & patrice de Rome par Adrien. - Fait sacrer par ce même pape, Pepin, roi d'Italie, & Louis, roi d'Aquisaine. — Est couronné empereur

par le pape Léon III. Mém. Vol. XXXIX, 628. Remarques sur la nature & la mesure d'autorité qu'il s'étoit réservée dans les royaumes de ses enfans. Ibid. 623 & 626. Extrême simplicité de ses vêtemens. — Sa table étoit aussi frugale aux jours ordinaires, que magnifique aux jours d'appareil & de fêtes. Mém. Vol. XLI, 591 & 593. Fêtes données par ce prince aux ambassadeurs de Nicéphore & du calife de Perse, à Aix - la - Chapelle. Ibid. 592. Son testament. Mém. Vol. XXXIX, 636.

CHARLES, fils aîné de Charlemagne. Recherches historiques sur la vie de ce prince, par M. DE BRÉQUIGNY. Sentimens divers sur l'époque de sa naissance. — Preuves qu'il n'a pû naître avant l'an 772. Mém. Vol. XXXIX, 617. II n'est nullement probable qu'il soit né plus tard. Ibid. 6:84 Succès de ses premières armes contre les Westphales, 618 & 619. Il estenvoyé dans le Maine, dont son père lui donne le duché, 619. Quel fut l'objet de cette commission. 622. Si le duché du Maine fut cédé à Charles en souveraineté, comme l'ont cru quelques critiques, 619. Les mois regnum dans la chronique, & ducatus dans les annalistes, ne peuvent le prouver; remarques sur la signification de ces mots dans le moyen âge, 620 & 621. Charles

rejoint son père à Worms. Mém. Vol. XXXIX, 623. Il l'accompagne dans plusieurs expéditions.— Commande en chef une armée contre les Saxons révoltés, qu'il force à mettre bas les armes. - Est envoyé par Charlemagne pour faire des traités avec quelques-uns de ces peuples. Ibid. 624. Il se rendà Rome, où il est couronné roi dans la même cérémonie où son père est sacré empereur, 628. La plupart des historiens & des critiques croient que c'étoit Pepin. — Examen critique des autorités sur lesquelles ils appuient cette opinion, 629. La royauté donnée à Charles est un fait confirmé par des témoignages connus; & il ne peut y avoir d'incertitude que sur le temps où elle lui fut conférée, 631. Témoignage précis tiré d'une lettre anecdote d'Alcuin, que ce fut en l'an Soo, dans la même solemnité où Charlemagne fut couronné empereur par Léon III, 633. Il confirme la leçon adoptée par M. DE BRÉQUIGNY, d'un pallage d'Anallale le bibliothécaire, relatif au même fait, 632 & 635. Quel motif put engager Charlemagne à différer aussi long-temps d'accorder à son fils aîné le itre qu'il avoit donné à ses deux puînés dès leur enfance, 627. Pourquoi presque toutes les chroniques qui donnent à Charles le titre de roi, ne le luidonnent que depuis l'an 806,

date du testament de Charlemagne, 637. Son expédition contre les Slaves, qu'il défait, 638. Sa mort, 639. Observations sur les signatures d'une charte dans laquelle il paroît comme témoin avec ses deux frères, 624.

CHARLES-le-Chauve, empereur, rend héréditaires les bénéfices militaires. Hist. Vol. XXXVIII, 204. La vision de Charles-le-Gras lui a été attribuée sans fondement par quelques chroniqueurs. Hist. Vol. XXXVI, 207 & 209. Sa mort. Ibid. 204.

CHARLES-le-Gras ou le Gros, est déclaré, par le testament de son père, roi d'Allemannie. — Il est couronné roi d'Italie à Milan, & empereur à Rome. Hift. Volume XXXVI,185,188,193 & 225. Il devient roi de France. — Se croit démoniaque & se sait exorciser. Ibid. 225. Il établit des communes en France, dans les villes du domaine de la couronne. Hist. Vol. XXXVIII, 196. Liutward & Wickbert, ses ministres, le rendent odieux à les sujets. — Il répudie Richarde son épouse; sur quel motif. - Veut déclarer, pour fon successeur, Bernard fon fils naturel, & est détrôné dans l'affemblée qu'il avoit convoguée à cet effet. — Etat déplorable auquel il se trouve réduit. Hiftoire, Volume XXXVI, 226. Il est recueilli par Lutbert, archevêque de Mayence. ---

Gros en solon Fignitu Gra

L'usurpateur Arnoul, son neveu, lui assigne quelques fiefs pour sa sublissance. — Charles meurt de chagrin, ou selon quelquesuns, de poison. Histoire, Volume XXXVI, 186 & 227. Particularités au sujet de sa sépulture dans l'abbaye de Richenau, Ibid. 227, note (i). Ses titres dans une charte, 186. Précis des observations de M. le baron de ZUR - LAUBEN für la vision de Charles-le-Gras, roi de France & d'Italie. Quelques chroniqueurs l'ont attribuée mal-àpropos à Charles-le-Chauve, 207 & Juiv. Son auteur est inconnu. Hift. Vol. XXXVI, 207. Sa date, suivant Guillaume de Malmesburi. — Erreurs de l'explication qu'il en donne. Ibid. 212 & 222. En quel temps elle peut être placée, 233. Elle annonce l'abdication de Charlesle-Gras; & d'une manière mystérieule, les causes qui le précipitèrent du trône, 209. Texte de cette vision, avec différentes variantes, 213 & suiv. M. le baron de ZUR-LAUBEN pense que le motif politique en étoit de disposer les peuples à reconnoître Louis, fils de Boson, roi de Provence, pour successeur de Charles-le-Gras, 223. Confirme son sentiment par l'autorité d'Albéric de Trois-fontaines, 228. Pourquoi, dans cette vision, Louis-le-Germanique est placé en purgatoire, & plusieurs évêques en enfer, 230.

CHARLES IV, empereur. Description de la cour plénière tenue par ce prince à Metz. Mémoires, Volume XLI, 598 & 599.

CHARLES-le-Simple; roi de France, cède le royaume de Lorraine à Henri-l'Oiseleur; à quelle date il faut rapporter cette cession. — Il est vraisemblable qu'elle fut sans esset. Mém. Vol. XXXVII, 448 & 449. Époques dont il faisoit usage dans ses diplomes. Hist. Vol.

XXXVI, 169.

CHARLES-le-Bel monte sur le trône de France. Mém. Vol. XLI, 642. Fait qui fixe la date de son mariage avec Jeanne, sœur du comte d'Evreux, au 5 juillet 1324. *Ibid*. 661. Mémoire de M. DE BREQUIGNY, fur les différends entre la France & l'Angleterre, sous le règne de ce prince, d'après diverses pièces de la tour de Londres, 641. Causes générales de ces différends. - Charles - le Bei fait sommer Édouard II, de lui rendre hommage du Ponthieu & de la Guyenne, 642. En quoi cette sommation étoit irrégulière. — Edouard s'en excuse provisoirement, 643. Il envoie des ambassadeurs pour demander de nouveaux délais, & se plaindre des entreprises faites au préjudice de ses droits, soit dans l'île d'Oléron, soit dans l'Agénois, & spécialement au sujet du droit que le roi de France prétendoit

prétendoit avoir de faire construire une bastide dans la paroisse de Saint Sacerdos, Mémoires, Volume XLI, 644. Examen du fondement de la prétention de Charles-le-Bel à ce sujet. Ibid. 645. Il fait prendre possession de la bastide. - Les Anglois la font brûler, & pendre le procureur du roi, 646. Charles fait condamner les coupables, & ordonne la faifie du château de Montpézat, laquelle ne peut être exécutée. — Edouard délavoue les excès commis à S. Sacerdos, & en fait faire des excuses par ambassade, 647. Cependant il se dispose sourdement à soutenir les coupables. -Députation de Guillaume de Weston, pour demander un nouveau délai pour l'hommage de la Guyenne, qu'il obtient, 649. Ambassade solennelle envoyée par Edouard au sujet des affaires de la Guyenne; précis de ses instructions, 653. Charles refuse de comprendre l'affaire de S. Sacerdos dans la surséance accordée pour les autres, 656. Il somme les ambassadeurs d'acquiescer à la saisse du château de Montpézat, 657. Édouard sollicite la médiation du pape, 658. Il fait des préparatifs de guerre contre la France, & envoie en même temps des députés pour tenter de nouveaux moyens de pacification, & rendre l'hommage de la Guyenne, 660. Charles leur déclare qu'il a Tome XLIV.

mis en sa main, faute d'hommes, la Guyenne & le Ponthieu, 662. Nouveaux plénipotentiaires députés par Edouard, 663. Charles leur refuse des fauf - conduits. — Edouard s'en plaint au pape, 664. Charles persiste à rejeter ces propositions de conciliation, & fait entrer les troupes dans la Guyenne. — Préparatifs d'Édouard pour secourir cette province; il nomme son frère le comte de Kent, pour son lieutenant général, 667. Prise d'Agen par le comte de Valois: erreur des chroniques de Saint-Denys sur les circonstances de ce fait. — La plupart des villes de l'Agénois ouvrent leurs portes aux François. — Capitulation & trève conclue par le comte de Kent, 668. Edouard réfule de ratifier ce traité, & publie un manifeste, 669. Le pape continue de se porter pour médiateur, & détermine Edouard à envoyer en France de nouveaux plénipotentiaires; précis de leurs instructions, 671 & Juiv. Réponse tranchante de Charles. - Propositions d'ac · commodement faites par les nonces du pape, aux plénipotentiaires Anglois, 674. Edouard se détermine, à leur instigation, à faire passer en France la reine son épouse pour y négocier un traité de paix, 676. Sa première entrevue avec Charles son frère. - Ses lettres à Édouard, 678.

Elle obtient une trève. Mémoires, Volume XLI, 679. Projet du traité de paix négocié par les nonces médiateurs & les ministres du roi de France, & communiqué à Édouard. Ibid. 680. Il est signé par les plénipotentiaires respectifs, 681. Inculpation mal fondée de Raynaldi, au sujet de l'article de ce traité, qui autorisoit le roi de France à garder les terres de Guyenne dont il étoit alors en possession, 683, note (d). Ratification du traité par Édouard, 684. Il s'excuse de rendre l'hommage convenu pour la Guyenne & le Ponthieu, sous le prétexte de maladie, & obtient qu'il soit rendu par Edouard son fils aîné, auquel il cède ces deux provinces, 685. Difficultés élevées par Édouard contre l'exécution d'une des principales clauses du traité, 686. Viais mouifs de sa réclamation, dont la conservation de ses droits sur la Guyenne n'étoit que le prétexte, 687. Sa femme & son fils refusent de retourner auprès de lui, 688. Vains efforts du pape pour rétablir la bonne intelligence avec les deux rois, & entre Edouard & la reine sa femme, 689. Précis de la révolution qui enleva à Édouard le trône & la vie. - Accord final entre Edouard III, son fuccesseur, & Charles-le-Bel, pour la restitution de la Guyenne entière & du Ponthieu, 691.

Mort de Charles-le-Bel. — Jugement qu'on doit porter de ce prince, 692.

CHARLES VI., roi de France, tient cour solennelle pour la chevalerie de Louis II, roi de Sicile, & du couste du Maine son frère. Mém. Vol. XLI, 604.

CHARLES, frère de Louis IX roi de France, épouse Béatrix, fille de Raymond - Béranger, comte de Provence. Mém. Vol. XLIII, 450. Prend les titres de comte & marquis de Provence & de Forcalquier, aux droits de sa femme. Ibid. 451. Reçoit du pape Urbain IV, l'investiture du royaume de Sicile, à la charge de le conquérir, 455. Il se fait prêter serment par toute la Provence, après la mort de Béatrix, 459. Rend hommage à Rodolphe, roi d'Allemagne, pour ce pays, sur lequel les sœurs de Béatrix réclamoient leurs droits héréditaires, 469 & 471. Voyez PROVENCE.

CHARLES I, prince de Salerne, fils de Charles d'Anjou, roi de Naples, se rend médiateur entre Philippe III, roi de France, & Alfonse X, roi de Castille. Mém. Vol. XLI, 710. Suite de ses négociations à ce sujet. Ibid. 711, & Suiv.

CHARLOTTE de France, fille naturelle de Charles VII & d'Agnès Sorel, est poignardée par Charles de Brézé son mari, pour crime d'adultère. Mémoires, Vol. XLIII, 682 & suiv.

CHARONDAS de Catane, légissateur célèbre, donne des loix à plusieurs villes de l'Italie & de la Sicile. Mém. Vol. XLII, 316. Sentimens divers des écrivains anciens sur l'âge dans lequel il vivoit. — Il n'a point été disciple de Pythagore, comme l'avançoient ceux de ce philotophe - On ne doit pas le confondre, comme Diodore de Sicile, avec le légissateur de Thurium. Ibid. 317. Idée de sa légillation tirée d'un fragment conservé par Stobée, 321 & Suiv. Remarques critiques de M. le baron de SAINTE-CROIX sur quelques-unes de ses loix, 325. CHARON DAS, citoyen de

Thurium, légissateur de pluheurs villes Grecques. — Il fait des loix très-sages sur l'éducation de la jeunesse & sur les tutèles. Hist. Vol. XL, 139 note (d). S'il doit être regardé comme un personnage disférent de Charondas de Catane. Mém. Vol. XLII, 3 17 & Juiv. Conjectures de M. le baron de SAINTE-CROIX à ce sujet. Ibid. 321.

CHARRIER (Guillaume), évêque d'Agde; sa mort. Mémoires, Vol. XLIII, 307.

CHARTA, ville de Phénicie entre Tyr & Sidon. Mémoires, Volume XXXVIII, 103.

CHARTE. Avant Charlemagne, aucune charte authentique en France & en Allemagne, n'a été datée des années de l'Incarnation. Histoire, Volume XXXIV, 181.

Charles VI prescrit quelles chartes seront signées par toutes les personnes présentes au conseil. — Variations dans les souscriptions des chartes sous Charles VIII. Mémoires, Vol. XLIII, 695. Charte de l'an 1153, qui prouve qu'Adalbert, comte de Habspourg, bisaïeul de l'empereur Rodolphe I.", étoit fils de Werner, comte de Habspourg; avec une dissertation historique & critique, par M. le baron de Zur-Lauben. Mém. Vol. XXXV, 677 & suiv.

CHARTES (Tréfor des). Voyez Trésor*des chartes*.

CHATEAU-NEUF en Vexin; pourquoi appelé quelquefois Château-neuf-S.-Denys. Mém, Vol. X LIII, 384.

CHIATEAUX forts. Voyez FORTERESSES.

CHAU (M. l'abbé GIRAUD DE LA) obtient l'accessit du prix de la S. Martin, 1775. Hist. Vol. XL, 5.

CHAUSSURE. Différence de la chaussure du simple soldat d'avec celle de l'officier chez les Romains. Mém. Vol. XXXVII, 219. Voyez CALIGE.

CHE-HOU fuccède à Che-le, dans le royaume de Tchao. Mém. Vol. X L, 264.

XEIPOTPITA, mot commun à tous les arts qui opèrent de la main; quand il a commencé d'être appliqué à la chirurgie. Mém. Vol. XXXVII, 237 (note). CHE-KIA-MEOU-NI, législateur

R ii

des Indiens. - Sentimens divers sur le lieu & l'année de sa naissance. Mém. Vol. XL, 193 & 195. Ce que signifie che - kia. - C'est le même personnage qui est nonimé par M. Dow, Beaff - mouni. Ibid. 196. II quitte son rang pour se livrer à l'étude du Tao. — Publie sa doctrine, & est appelé Fo-fo-to. — Les Japonois prononcent Budsa. - Le mot Chinois correspondant est Pouti. - C'est le Boudha des Indiens. - Ses disciples, nommés Sang-muen par les Chinois, 197; & Samanéens dans l'Inde, 198. Voyez SA-MANÉENS.

- CHELBÈS, fils d'Abdée, juge de Tyr sous les rois Babyloniens. Mém. Vol. XXXVIII, 125.
- CHE-LE, roi du Tchao. Mém. Vol. XL, 264.
- CHÉLIDON, maîtresse de Verrès, dont les fantaisses régloient ses jugemens. Mémoires, Vol. XLI, 125.
- CHEMIN. Les Lares étoient les divinités tutélaires des chemins.

   Jeux compitaux, institués en leur honneur. Mém. Vol. XLI, 35.
- CHEMIN-PERREY, restes d'une ancienne voie Romaine au diocèse de Coutance. Mém. Vol. XLI, 580.
- CHEMNIS. Position de cette île.

   Rapport de son histoire fabuleuse avec celle de Délos.

Mémoires, Voiume XXXIV, 480.

CHEN-CHEN ou Leou-lan, contrée de la Tartarie, dont parlent beaucoup les historiens Chinois,
— Sa position. Mém. Vol. XL,

CHÉNES parlans de Dodone. Voyez DODONE.

CHEN-SI, l'une des provinces les plus occidentales de la Chine, dans laquelle on place les premiers Chinois. Mém. Vol. XLII, 94; & Mémoires, Vol. XLIII, 272.

CHERBOURG. Son identité avec Coriallum. Mém. Volume XLI, 579. Diverses altérations qu'a subies son nom dans le moyen âge. — Il est appelé Casaris burgus dans les chartes depuis le XI. siècle. — A toujours été une place forte. — Cherbourg est livré aux Anglois en 1346. — Assiégé inutilement par du Guesclin, il est rendu à la France en 1394. — Est pris par Henri V en 1418, & repris par Charles VII en 1450. Ibid. 581.

CHERCHEMONT (Jean de), nommé chancelier d'Angleterre en 1320, disgracié en 1321, & rétabli en 1323. Mém. Vol. XLI, 655, note (h).

CHERSONÈSE, ville de la Taurique. — A présent Topetorkan. Mémoires, Volume XXXV,

522.

CHÉRUBIM (Les) placés audessus de l'arche, avoient la même forme que ceux décrits

CHESTERFIELD, (Philippe Dormer-Stanhope, comte de) chevalier de l'ordre de la jarre-tière, membre du conseil-privé & du cabinet de sa majesté Britannique, Associé-libre étranger. Sa mort. Hist. Vol. XL, 5 & 230. Son éloge par M. DUPUY. Sa naissance, sa famille & ses

études. Ibid. 217. Ses voyages. – Il est fait gentilhomme de la chambre du prince de Galles, 218. Nommé ambassadeur auprès des Etats-généraux, 219. Ses négociations entre la Prusse, l'Empire & l'Espagne, 220. II est décoré de l'ordre de la jarretière, & revêtu de la charge de grand - maître de la maison du Roi & de conseiller du cabinet, 221. Sa disgrace. — II s'adonne aux lettres, 222. Sa conduite dans la chambre des pairs, 223. Il est nommé ambassadeur extraordinaire auprès des Etats - généraux, & vice-roi d'Irlande, 224. Ses services importans dans ces deux places, 225 & 226. Il en est récompensé par celle de secrétaire - d'état. -Abandonne le ministère, 227. Fait adopter le projet de l'abolition du vieux style dans le calendrier, 228. Est élu Académicien libre, 229. Son mariage. — Il meurt sans postérité. — Son testament singulier, 230.

CHEVAL. L'art de dompter les chevaux & de les équiper, est attribué aux Lapithes. Mém. Vol. XXXIX, 529. Incertitude sur l'époque de l'invention de l'équitation. Mém. Vol. XLI, 243. Absalon sut le premier qui introduisit l'usage des chevaux chez les Israëlites. Ibid. 246, note (a). Quelques passages d'Homère paroissent indiquer l'usage de monter à cheval vers le temps de la guerre de Troie.

Mémoires, Volume XLI, 247. Si l'art de monter le cheval, a précédé celui de l'atteler. Ibid. 245 & 248. Les chevaux, dans Homère, ne sont employés qu'à tirer des chars; cependant l'équitation ne lui étoit pas inconnue. - Epoque de son introduction dans la Grèce Européenne. L'ulage en étoit beaucoup plus ancien chez les Egyptiens. Mémoires, Volume XL, 93 & 96; de même que chez les Arabes. Ibid. 95. Recherches sur l'invention des housses, de la selle & des étriers, & sur l'époque où l'usage commença d'en être adopté chez les Romains. Mém. Vol. XXXIX, 530 & suiv. & Mém. Vol. XLI, 319, note (x). Si les chevaux des Romains étoient ferrés. Mém. Vol. XXXIX, 538 & fuiv. Leurs mulets étoient chaussés d'un sabot de fer, qui n'étoit pas attaché avec des clous. Ibid. 539. Raisons de M. LE BEAU, pour croire qu'il en étoit de même des chevaux, malgré le silence absolu des monumens anciens à ce sujet, 542. Les Romains nourrissoient leurs chevaux d'orge & non d'avoine. Mém. Vol. XLI, 149. On exerçoit les jeunes gens à sauter sur le cheval, en tenant à la main leur épée nue ou leur pique. Mém. Vol. XXXIX, 534. Quelquefois les chevaux étoient dressés à plier les jarrets pour laisser monter les cavaliers — Les per-

sonnes distinguées avoient des officiers appelés stratores, qui les mettoient à cheval, 535. L'ulage de placer des pierres le long des grands chemins, pour aider les cavaliers à monter à cheval, venoit de la Grèce, 536. Les cavaliers Tarentins combattoient avec deux chevaux qu'ils menoient alternativement, à la manière des Gètes & des Sarmates. Mém. Vol. XLI, 280. Description de la méthode usitée dans la cavalerie Grecque pour sauter fur le cheval. Ibid. 298, note (h). Epoque de l'introduction des courles de chevaux aux jeux Olympiques, 254.

CHEVALIERS Romains. Ils étoient, par leur institution, la cavalerie de la république. — Ils parviennent à former comme un ordre séparé entre les patriciens & le peuple. — Ils tenoient à ferme les revenus publics, & failoient la perception des impôts sous le nom de publicains, avant les Gracques. Mém. Vol. XXXVII, 296. Voyez Publi-CAINS. Sous ce nom ils étoient les seuls traitans de la république, soit comme fermiers en titre, soit comme cautions, soit comme associés. Ibid. 303. Caïus Gracchus dépouille les sénateurs de l'administration de la justice, pour la transférer aux chevaliers, 298. Voyez LOI Sempronia. Ceux-ci pouvoient même être à la fois fermiers & juges. — Ils

étoient accusés de favoriser dans leurs jugemens les vexations de leurs préposés — Eloges intéressés que leur donne Cicéron. Mém. Vol. XXXVII, 306. Les gouverneurs de province avoient intérêt de les ménager.—Rutilius est condamné devant eux pour avoir réprimé leur avidité en Asie. Ibid. 307. Les chevaliers continuèrent de jouir d'un grand crédit sous les empereurs, qui leur conférèrent, sous le nom de procuratores, le commandement en chef dans les provinces, avec l'administration de la justice, & même l'office important de préfet du prétoire, 301 & 302. Les chevaliers Romains qui avoient eu la chaire curule, avoient entrée au fénat avant d'avoir rang de l'énateurs. — Manière particulière dont ils donnoient leur suffrage. Mém. Vol. XXXIX, 325.

CHEVALIERS François. Selon l'ancien usage observé en France, un anobli ne pouvoit être fait chevalier. — Le roi seul dispensoit de cette soi. Mém. Volume XLIII, 702. Les bourgeois de la sénéchaussée de Beaucaire & de toute la Provence, jouissoient autresois du privilège de pouvoir être armés chevaliers, sans l'intervention de la puissance royale. Ibid. 703.

CHEVALIERS de Notre-Dame de la noble Maison. Voy. ÉTOILE

(Ordre de l').

CHEVALIER du Guet. V. GUET.

CHEVELURE, CHEVEUX. Mémoire de M. GAUTIER DE SI-BERT sur les idées religieuses, civiles & politiques des anciens peuples, relativement à la chevelure & à la barbe. Voy. BARBE. Hist. Vol. XL, 13. La longue chevelure étoit en grande considération chez la plupart des anciens peuples. Ibid. 13 & 25. Les Juiss ne se couvroient la tête que dans l'affliction; leurs prêtres l'avoient couverte en tout temps, & portoient les cheveux courts. Ibid. 14. Pourquoi la loi molaïque defendoit de les couper en rond , 17. Usages divers des chrétiens des premiers siècles, relativement à la chevelure, 15. En général, les ministres de la religion proscrirent, autant qu'ils le purent, les cheveux longs dans les hommes, 16. Réflexions critiques sur le passage de S. Paul, qui donna lieu à cette loi de discipline ecclésiastique, 17. L'usage de se peindre les cheveux est fortancien, 26. Mépris des Grecs & des Romains pour la calvitie, 27. Cependant, elle eut aussi ses partisans; ouvrages composés à sa louange, 28. Les Siciliens passent pour les inventeurs des fausses chevelures, 21 & 28. Les Égyptiens se rasoient fréquemment par tout le corps, & jusqu'aux sourcils, fur-tout dans les deuils religieux, 29 & 30. Dans les deuils de famille, ils laissoient croître leurs cheveux & leur barbe; ce

136

qu'ils pratiquoient aussi en voyage. - Pourquoi ils avoient en aversion les hommes roux, 30. Chez plusieurs autres peuples, cette couleur de cheveux étoit la plus estimée. Hist. Vol. XL, 25 & 28. Chez les Phéniciens, on coupoit les cheveux aux malades désespérés. Mémoires, Vol. XLII, 77. Cheveux employés pour les cordes de balistes. Mém. Volume XL, 114. Les femmes se les coupoient pour cet ulage, dans les besoins pressans de la guerre. Hift. Vol. XXXIV, 59.

CHÈVRE. Autel de cornes de chèvres construit par Apollon dans l'île de Délos. Mém. Vol.

XXXIX, 189.

CHI, herbe merveilleuse employée par les Chinois dans la divination. Mémoires, Volume XXXVIII, 289 & 291.

CHI, nom d'une petite statue qui, dans les funérailles des Chinois, représente le mort. Mém. Volume XXXVI, 169, note (b). Rapport entre les Égyptiens & les Chinois, sur cet ulage. Voyez SARDANAPALE.

CHIEN. Respect religieux des Perses pour le chien. Mémoires, Vol. XXXVIII, 226. Les Egyptiens en portoient le deuil. Hist. Vol. XL, 30. Les Phéniciens en mangeoient la chair. Mém. Vol. XLII, 62; ainsi que les Cariens & les Bœotiens. Mém. Volume XXXVIII, 14. C'étoit l'usage à Rome que les maisons fussent gardées par des chiens enchaînés sur le seuil de la porte. Mémoires, Vol. XLII, 246. Lorsqu'ils étoient sujets à mordre, on les faisoit peindre sur la porte avec une inscription. Ibid. 247.

CHIFFRES. Ceux des Arabes sont formés des lettres de leur alphabet. — Ils ont emprunté des Indiens, ceux dont nous nous servons. Mémoires, Vol.

XXXVI, 121.

CHI-HOANG-TI doit être regardé comme le premier empereur de la Chine — En quel temps il a commencé à régner. Mém. Vol. XLII, 146. Il fait brûler tous les livres de l'école des Lettrés, ainsi que les monumens historiques, & mettre à mort un grand nombre de savans qui s'empressoient de les cacher; ce qui a rendu la mémoire dételtable aux Chinois. Mémoires, Vol. XXXVI, 180, 206 & 208; Mém. Vol. XXXVIII, 272, & Mém. Vol. XLIII, 270 & 272. Motif politique de cette opération, qui lui fut suggérée par Li-su son ministre. Mém. Vol. XXXVI, 207; & Mém. Vol. XLII, 146. Quels livres furent exceptés de l'incendie. Mém. Vol. XXXVI, 207. Sa mort. Mém. Vol. XLII, 145. CHILDEBERT I." Trois épo-

ques à distinguer pour le commencement de son règne. Hist. Vol. XXXVI, 177.

XIAI'APXOI, dans les auteurs Grecs, désigne mal les tribuns légionaires. XXVII, 116.

Unistes Grees (Corps des).
Notice de cet ouvrage. Histoire, Volume XXXVIII,
64.

CHIN, esprits tutélaires des diffénentes parties de l'univers chez les Chinois. — Ils sont appelés aussi Kuei. — Leur nature. Mém. Vol. XXXVIII, 275.

CHINE. Ce pays étoit connu du temps d'Hérodote, par la route de Tartarie & par celle des Indes. Mém. Vol. XXXV, 555. La Chine est appelée Tchong-koue ou le royaume du milieu. Mém. Vol. XLII, 137 & 144. Les dénominations des lieux y ont beaucoup varié dans leur signification. Ibid. 137. Mémoire de M. DE GUIGNES, dans lequel il examine quelle fut l'étendue de l'empire de la Chine, depuis sa fondation jusqu'à l'an 249 avant Jésus-Christ, & en quoi consissoit la nation Chinoise dans cet intervalle, 93. Etablissement primitif des Chinois dans la province de Chen-si.—Consistance de l'empire Chinois sous Hoang-ti, 94. Son immense étendue lous Yao, suivant les missionnaires, 95. Examen de l'autorité du chapitre Yu-kong du Chou-king, fur lequel ils appuient leur assertion, 96. Traduction commentée de ce chapitre, par le P. de Mailla, rapprochée du véritable texte, 99

Tome XLIV.

& suiv. Sentiment du P. Ko sur ce chapitre. —On n'en peut rien conclure sur l'étendue de la Chine, & il ne peut avoir été composé par Yu. — Division de l'empire Chinois sous Chun & ses successeurs, 104. Défaut absolu de monumens sur la géographie Chinoise, sous les deux premières dynasties. -On ne voit alors dans l'histoire ni villes ni royaumes, à l'exception des noms de neuf provinces, énoncés une fois dans les annales, 105 & 106. Conquête de la Chine par Vou - vang. -Incertitude & contradiction des auteurs Chinois, sur le partage qu'il en fit entre ses parens & ses généraux, 107. Examen détaillé de ce partage, dans lequel on indique les époques auxquelles les rois de ces petits royaumes ont commencé d'être connus; celles de la conquête & de la réunion de leurs états à l'empire Chinois, 108 & Juiv. Ces notions renversent la supposition de son antiquité reculée & de son étendue immense, avec des loix, une forme de gouvernement, des arts & des sciences dont on n'aperçoit aucune trace, 126. Réponses à quelques objections contraires, 128 & suiv. État de la Chine sous les Tcheou, d'après les propres écrits des Chinois, 132, & suiv. Il ne faut pas juger de son étendue habitable & cultivée, par la grandeur de ses provinces

& le grand nombre de ses villes. Mém. Vol. XLII, 137. Presque toutes sont postérieures au temps des Tsin. Ibid. 139. Remarque importante relative à l'ancienne population de la Chine, 140. Etat de la Chine vers l'an 424 avant J. C. 143. La formation de cet empire tel qu'il est aujourd'hui, ne doit remonter que jusque vers l'an 220 avant J. C. 147.Ce n'ést qu'après l'an 1122 que l'on voit la véritable origine de la nation Chinoise : audelà, l'histoire ne fournit aucun détail; les règnes des princes sont incertains; les peuples & la cour semblent avoir été nomades, . 148. Des Occidentaux, au VI. siècle, s'établissent à la Chine, & y conservent leur loi & une forme d'année particulière. Mémoires, Vol. XXXVII, 731. Rapports de leur année & des noms de leurs mois avec les mois Persans. Ibid. 732. M. A NOUETIL en conclut que ces Occidentaux étoient des Perses. -- Il recherche quelle a pu être l'origine de l'ère qu'ils suivoient, 733. Son époque peu éloignée de la mission de Zoroastre. Voy. ZOROASTRE. Établissement de la religion Indienne dans la Chine, & son histoire depuis l'an 65 jusqu'en 220 de J. C. Mém. Vol. XL, 247 & suiv. Depuis l'an 220 jusqu'en l'an 400. Ibid. 258 & Juiv. Depuis l'an 419 jusqu'en 543; 291 & suiv. Depuis l'an 544 jus-

qu'en 698; 307 & suiv. Depuis l'an 698 jusqu'en 965; 3186 suiv. Depuis l'an 998 jusqu'en 965; 318 & Juiv. Depuis l'an 965 jusqu'en 1648; 334 &

suiv.

CHIN-NONG, empereur de la Chine en l'an 2822 avant J. C. — Il compose un herbier qui, suivant le P. de Mailla, existe encore. Mém. Vol. XLII, 94. CHINOIS. M. DE GUIGNES croit les retrouver dans les Argippéens dont parle Hérodote. Mém. Vol. XXXV, 554. Voy. ARGIPPÉENS. Il conjecture qu'ils sont un des peuples que les anciens ont voulu désigner sous le nom d'Hyperboreens. Ibid. 571. Ils ont été appelés Sinæ par les étrangers, du nom de la dynastie des Tsin. Mém. Vol. XLIII, 272. La certitude historique de leurs princes commence à la transsation de l'empire à Lo-ye, & concourt avec Romulus. Mém. Vol. XLII, 1 to. Examen critique des annales Chinoiles, ou Mémoire sur l'incertitude des douze premiers siècles de ces annales & de la chronologie Chinoise, par M. DE GUIGNES. Mémoires, Vol. XXXVI, 164. Idée générale de l'histoire Chinoise. — Historiens publics établis dès le règne d'Yao, 2337 ans avant J. C. — Chi-hoang-ti fait brûler tous les monumens historiques. Ib. 165, 179 & 180. Les, annales compolées des fragmens échappés à

l'incendie remontent, dit-on, jusqu'au règne d'Yao. Mémoires, Volume XXXVI, 165. Comment elles ont été rédigées. Ibid. 180. Sentiment du P. Duhalde sur l'authenticité de la chronologie Chinoise. — Corps complet de vingt-un historiens, qui ont composé l'histoire de chaque dynastie, 166. Elle est exacte depuis J. C. mais il n'en est pas de même avant cette époque.— Examen de l'étendue des annales par proportion dans toutes leurs parties, d'où il résulte que la chronologie ancienne présente peu de détails, 167 & 168. C'est un abus de croire qu'elle est appuyée sur des observations astronomiques, 169. Il n'en reste qu'une seule depuis Yao jusqu'aux Tcheou, énoncée de manière qu'on n'en peut faire usage pour les douze premiers siècles de cette histoire. – Conjecture du P. Gaubil & de M. Fréret sur son époque. -Les solstices du temps d'Yao ne sont pas mieux indiqués; impossibilité de déterminer l'époque précise de ce prince, 168 & 170. Autre observation d'un solftice sous le règne de Vouvang, la première qui ait quelque certitude, & d'une éclipse arrivée sous Yeou-vang. — Ce n'est que depuis l'an 722 avant J. C. que l'on voit les éclipses marquées avec exactitude dans le Tchun-tlieou, composé par Confucius. — Remarque sur le

concours de cette époque avec l'ère de Nabonassar, 171 & 172. M. DE GUIGNES en conjecture que Confucius avoit eu connoissance des opérations astronomiques des Chaldéens, 172. Raisons qui le portent à croire que tout ce que les Chinois disent de leur astronomie ancienne, est emprunté des Chaldéens & des Egyptiens, 173. Coup-d'œil sur les règnes des premiers empereurs de la Chine. -Obscurité de ceux de Fo-hi. de Chin-nong & de Hoang-ti; leur histoire ne contient que des fables inventées par les bonzes Tao-se, 174. Les lettrés Chinois rejettent, comme fabuleux, tout ce qui précède Fo-hi; mais ne doutent pas de l'existence du règne d'Yao, dont ils partent pour fixer leur chronologie. -Variations des historiens Chinois fur l'époque de ce prince, 175. Tentatives infructueuses de quelques-uns d'eux pour remonter au-delà, 176. Incertitude de la durée des dynasties de Hia & de Chang, & des suites généalogiques qui y ont rapport, 177. Description de la Chine attribuée au règne d'Yao, que M. DE GUIGNES soupçonne beaucoup plus moderne. - Elle contient des détails qui ne conviennent pas à la Chine. — Ce n'est qu'à la feconde branche de la dynastie de Tcheou, sous le règne de Pingvang, que les historiens font d'accord entr'eux, 178. Com-Sij

mencement de la dynastie de Tcheou, vers l'an 1122. — Division de la Chine en plusieurs principautés sous cet empereur. - Epoques de quelques petites dynasties que l'on regarde comme fondées du temps de Vou-vang, mais qui ne remontent pas jusque - là. Mémoires, Volume XXXVI, 179. Epoque assignée par Se-ma-tsien pour la certitude de l'histoire générale. Ibid. 180. Insuffisance du cycle Chinois pour la sûreté de la chronologie : il manque d'époque radicale, n'exprime que les jours & non les années dans le Chou king; ce qui donne lieu de croire que l'application aux années n'en est pas fort ancienne, 181. Défaut des synchronismes, l'un des grands désavantages des annales Chinoises, 282. Elles forment cependant un corps précieux pour l'histoire, mais doivent être lues avec circonspection & critique pour la partie de l'ancienne histoire, 183. Table chronologique comparative des empereurs de la Chine des trois premières dynasties, selon divers auteurs Chinois, 184 & suiv. Notes sur ces tables, 187. Réflexions de M. DE GUIGNES sur quelques passages rapportés par les missionnaires, concernant la chronologie Chinoise, avec un tableau fidèle de l'état de l'ancienne histoire de la Chine, & des sources dans lesquelles les his-

toriens modernes ont puilé; ou supplément à son mémoire sur l'incertitude des douze premiers siècles des annales & de la chronologie Chinoise. Mém. Volume XLIII, 239. Examen d'un passage de Meng-tse, employé par M. FRÉRET, comme une preuve décisive de la grande antiquité des Chinois & de l'authenticité de leur chronologie. Ibid. 240. Elle se trouve anéantie par la traduction littérale du texte, dans lequel le P. Noël a mal-àpropos intercalé une portion du commentaire de Tchou-hi, relative à l'époque de l'institution du calendrier, 243. Autres preuves d'inexactitude & de prévention des missionnaires pour les Chinois dans leurs traductions, 244. Ils y insèrent des dates, des notes & des explications des commentateurs modernes, sans en avertir & sans les distinguer du texte. — Autorité prétendue des anciennes observations astronomiques des Chinois, 247. Embarras de leurs auteurs pour établir l'existence & la durée de plusieurs règnes, 247 & 268. Le P. de Mailla trouve dans le Chou-king des dates qui n'y font pas, 248. Remarques fur l'incertitude des calculs astronomiques fondés sur lecycle, sur lesquels M. FRÉRET & les misfionnaires veulent appuyer l'authenticité de la chronologie Chinoise, 250. Contradictions des missionnaires sur les époques des

conjonctions des planètes. Mím. Vol. XLIII, 253. Observations critiques fur un passage du Chouking, qui attribue à Yao la connoillance de l'année Julienne de trois cent foixante-cinq jours un quart,& l'usage de l'intercalation. Ibid. 254. C'est par conjecture qu'on regarde les chapitres du Chou-king comme faits du temps des empereurs dont ils parlent: objections contre la grande autorité de ce livre chez les Chinois, qui le regardent comme la base de leur hittoire, 257, 258 & 269. On n'y trouve ni la durée des règnes, ni aucune date chronologique pour la dynastie des Hia, 258 & 259. Examen des lources dans lesquelles les écrivains postérieurs ont puisé pour tormer un corps d'histoire de ces temps reculés, contenant l'analyse de cette histoire, 260 & suiv. La perte des monumens historiques par l'incendie des livres fous Chi-hoang-ti, pourroit être exagérée, 270. Idée succincte des lizisons que les Chinois pouvoient avoir alors avec les nations étrangères, 271 & Suite de l'examen des historiens Chinois dont les écrits relatifs aux deux premières dynasties sont employés dans les annales, & des jugemens souvent contradictoires des missionnaires sur ces écrivains, 274 & suiv. M. DE GUIGNES conclut de ce mémoire, 1.º que l'ancienne hissoire de la Chine & sa chronologie, ne sont qu'un pur syssème imaginé par les Chinois modernes; 2. que les Chinois n'ont pas une idée exacte de l'histoire des deux premières dynasties, ni de leur durée, ni du nombre des empereurs, ni des lieux où ils ont régné, ni de la géographie

du temps, 285.

Recherches historiques sur la religion Indienne, tendant à prouver que les Chinois n'ont pas été policés par les Indiens. Voy. RELIGION Indienne. Ceux qui prétendent que les Chinois ont été policés par les Indiens, avancent une conjecture dénuée de toute vraisemblance. Mém. Vol. XL, 248. Observations critiques de M. DE GUIGN ES à ce sujet. Ibid. 249. Il en conclut que les Chinois n'ont pu, dans les temps anciens, être en relation avec les peuples occidentaux, que par le nord-ouest de leur empire, & par la province de Chensi, 250. Premières notions que les Chinois ont eues de l'Inde. — Ils font peu de cas de la doctrine Indienne, 251. Pourquoi la religion des Samanéens leur est odieule, 253.

Le siècle philosophique de l'ancienne Chine est à peu près le même que celui de la Grèce. — Les philosophes de la Chine, comme ceux de la Grèce, se divisèrent en plusieurs écoles rivales; réflexions de M. DE GUIGNES à ce sujet. Mém. Vol. XXXVI, 198. Essai historique de M. DE

GUIGNES sur l'étude de la phi-Iosophie chez les anciens Chinois. — Ils ne croient pas qu'elle ait été cultivée ailleurs que chez eux. Mém. Volume XXXVIII, 269. Appellent leurs écoles kia, c'elt-à-dire famille ou maison. Ibid. 270. La première, nommée Ju-kia ou école des Lettrés, est fort considérée. — La religion de l'empire fait partie de sa doctrine. Son antiquité, 271. — Rétablissement de l'école des lettrés par Confucius. — Chi-hoang-ti, partisan de l'école de Lao-tse, persécute celle des lettrés, & fait brûler les king, 272. Recherche des exemplaires qui avoient pu échapper à l'incendie, sous la dynastie des Han. — Ce ne fut que sous celle des Song que les philosophes Chinois créèrent des systèmes sur la physique de l'univers. — Les king font les livres fondamentaux de l'école des lettrés ; ils sont au nombre de cinq. Voyez KING. Des Se-chou, ou les quatre livres, 273. Autres anciens monumens de la doctrine de cette école. - L'école des lettrés admet un être fouverain appelé Chang-ti ou Tien, 274. Y joint des esprits tutélaires des différentes parties de l'univers, nommés Chin & Kuei, ou Kuei-chin; Jeur nature, 275. Croit à l'immortalité de l'ame, & rend des honneurs & un culte aux ancêires, 276. Réduit toute la

morale à la pratique de deux vertus : gin, la piété envers la divinité, envers les parens, & la bonté envers tous les hommes; y, l'équite qui fait que l'on rend à chacun ce qui lui est dû, 277. Table des nombres appelée Lo-chu, prise pour base du système harmonique de l'univers. - Analogie de cette doctrine avec celle des Pythagoriciens, 280. Voyez LO-CHU. Divers autres points de ressemblance entre ces philosophes, & l'ancienne école des lettrés Chinois, 289. L'école du Tao le dispute pour l'ancienneté à celle des lettrés. — Reconnoît Lao-tse pour son fondateur ou son restaurateur, 292. Voyez LAO-TSE. Admet deux doctrines, l'une intérieure réservée aux sages, l'autre extérieure ou vulgaire, 296. S'occupe de la recherche de la pierre philosophale, & de la composition de breuvages d'immortalité ou de longue vie. - Acquiert par - là un grand crédit auprès de plusieurs empereurs & parmi le peuple, 299 2 309. Preuve que cette secte a adopté très - anciennement la métempsycose, 302. Elle admet un grand nombre de génies auxquels elle rend un culte, & divinise plusieurs anciens rois fous le titre de Chang-ti. — Cetto école de philosophie est en même temps une secte de religion; mais elle n'a jamais été celle de l'empire, & a été abandoimée à la populace. Mémoires, Volume XXXVIII, 309. Elle paroît avoir emprunté la doctrine des Pythagoriciens. Ibid. 310.

Observations de M. DE GUIGNES sur quelques points concernant la religion & la philosophie des Egyptiens & des Chinois, tendant à en démontrer les rapports. Mém. Vol. XL, 163. Les Chinois, comme les Egyptiens, comptent cinq élémens; mais selon une autre distribution qui paroît absolument particulière aux deux nations, elles en admettent huit. — Elles font ces élémens mâles & femelles; & chose encore plus singulière, ce qui est mâle chez l'une, l'est également chez l'autre. Ibid. 165. Les Chinois croient, d'après l'Y-king, que la matière a été distribuée par l'auteur de la nature, suivant des proportions géométriques exprimées par des nombres ou des lignes — Deux systèmes à la Chine, sur l'ordre que doivent tenir entre eux les huit élémens, celui de Fo-hi, le plus ancien, & celui de Venvang, 167. Dans le premier on procède du haut en bas; dans celuide Ven-vang, au contraire, de basen haut. — Ce dernier fyftème se rapporte à ce que Pluturque dit des Egyptiens, qui regardent l'eau ou l'humidité comme première versu productrice. - Le nombre 5 qui représeme le premier principe, s'y trouve placé dans le milieu des

sphères élémentaires, 168. M. DE GUIGNES fait voir que les noms de célestes & de pleins donnés aux nombres impairs, & ceux de terrestres & de vides donnés aux nombres pairs qui accompagnent ces élémens dans les deux systèmes, sont encore empruntés de l'Egyptianisme, source du Pythagorisme, 169. Remarque que ce système des nombres est généralement adopté à la Chine — Démontre que les Chinois sont parfaitement d'accord avec le récit de Plutarque fur le quartenaire des Pythagoriciens, & disent de même, que 36 est le nombre du ciel & de toute la nature, 170. Dans l'Y-king, les huit élémens sont représentés non par des nombres, mais par des lignes horizontales combinées, — Cene combinaison produit les mêmes résultats que les nombres des Égyptiens & de Pythagore, 171. Rapport du système de Ven-vang avec celui de Platon, 172. Les deux sommes qui résultent de ses nombres, produisent 40 qui est le quartenaire de Platon. — Nonfeulement les Chinois & les Pythagoriciens s'accordent à désigner la nature & le premier principe de l'univers par le nombre 5, mais ils lui donnent les mêmes noms métaphoriques. — Application de ce parallèle à divers autres nombres.—Pourquoi chez les uns & les autres, le nombre 10 défigne le monde. — Raison

ridicule qu'en donne Athénagore. Mémoires, Volume XL, 173. Fausses conjectures des missionnaires sur les rapports du nombre 3 & du triangle avec la religion chrétienne. — Pythagore & les Egyptiens avoient la plus haute idée du nombre 3; suivant eux, ce nombre contenoit l'unité & la dualité. Ibid. 174. M. DE GUIGNES fait voir que les Egyptiens & les Chinois donnent aux élémens les mêmes tons & les mêmes proportions harmoniques, 175 & 176. Dans l'un & l'autre système, ces tons répondent aux planètes & aux élémens, 177. Les deux peuples admettent, dans les mutations des saisons, douze termes en progression triple, qui sont exactement les mêmes, & ont les mêmes nombres, 178. On reconnoît, dans ce que les Chinois disent de leurs deux principes secondaires Yang & Yn, l'Osiris & l'Isis de l'Egypte. — L'allégorie du cours du soleil ou du principe mâle, est également figurée par la naissance, l'accroissement, la vieillesse & la mort d'Osiris & d'Yang, 179. Fête du bâton d'Osiris, célébrée à l'équinoxe d'automne ; usage analogue à cette fête chez les Chinois, 180. Rapport entre le Yn ou principe femelle, & Isis. — Entre deux mutations appelées abondance & disette, 181. M. de GUIGNES observe

CH

que le septième grand terme ou mutation que les Chinois expriment par le mot keeu, est ce que les Egyptiens appeloient fothis, la grossesse d'Isis, c'est-à-dire, le débordement du Nil. - Que la onzième mutation qui répond à l'époque de la mort d'Isis coupé en morceaux par Typhon, est exprimée par un caractère qui fignifie couper, déchirer. — Que la fête des bateaux des Chinois, se retrouve en Egypte, célébrée dans le même temps & avec les mêmes circonitances, 182. Le culte des animaux existe chez les Chinois comme chez les Égyptiens, au moins parmi le peuple. — Les philosophes mêmes ont regardé certains animaux comme les symboles des élémens & d'autres divinités subalternes, 184. Les étendards que l'on porte devant l'empereur lorsqu'il va faire des sacrifices, en représentent un grand nombre qui tiennent tous à la religion & sont regardés comme des génies. - Rapport entre les Chinois & les Egyptiens, touchant quelques animaux pris pour symbole des personnes constituées en dignité, 185. Dans les repas funéraires, les anciens Chinois faisoient représenter le mort par un personnage nommé Chi: rapport entre les Egyptiens & les Chinois au sujet de cet usage. Mém. Vol. XXXIV, 427. Son origine. — Confucius substitue

des tablettes aux statues. — Les Chinois croient que les ames de leurs ancêtres y reposent, Ibid. 428. Rapports entre les Chinois & les Egyptiens dans leurs idées sur la musique, les fables qu'ils débitent sur la lyre, le nombre de ses cordes & ses effets. Mémoires, Vol. XXXVI, 195. Comparaison & rapports de l'écriture Chinoise avec les hiéroglyphes Egyptiens. Mein. Vol. XXXIV, 5 & fuiv. Voyez EGYPTIENS. Les Chinois ont 214 caractères élémentaires ou clefs. Ibid. 12. Ils les emploient seuls ou combinés; exemples de ces combinations, 13 & suiv. Causes des difficultés qu'elles prétentent, 18. Les traits reprétentatifs de ces clefs font fort simples, & peignent autant qu'il est possible la chose signifiée, 20. Ces caractères sont aussi représentatifs des sons, ensorte que l'écriture Chinoise qui est toute hiéroglyphique, est en même temps alphabétique & syllabique, 25 & 26. Les cless les plus simples sont des lettres, les autres sont des syllabes, 27. Mécanisme de l'écriture alphabé. tique, 34. Les caractères antiques des Chinois sont difficiles à rechercher dans les dictionnaires, 47. Les missionnaires prétendent y trouver tous les mystères de la religion chrétienne, 49. Difficulté de la lecture Chinoise; exemple du procédé qu'elle exige. - Les Tome XLIV.

Chinois n'ont aucune idée du partage des lettres en voyelles & en consonnes. Mém. V. XXXVI, 126. Les Chinois n'ont réglé que fort tard le rapport des sons avec les caractères. Ibid. 197.

Idée de la littérature Chinoise en général, & particulièrement des historiens & de l'étude de l'histoire à la Chine, par M. DE GUIGNES. Mémoires, Volume XXXVI, 190. Les Chinois rangent leurs livres fous quatre classes principales; 1.° celle des King ou livres sacrés; 2.º celle de. Su ou Che, c'est-à-dire des historiens; 3.° celle des Tsu ou Tse, ou des philosophes. 4.° celle des Taie, ou des mélanges. — Les King sont au nombre de cinq. Ibid. 191. Voyez KING. La classe des Tsu comprend les ouvrages des lettrés, ceux qui traitent des sciences & arts, &c. 198. Celle des Tcie renferme tous les livres relatifs à la poësse & à l'éloquence, 199. Des hiftoriens & de l'étude de l'histoire à la Chine dans les temps anciens, 197 & 199. Idée du grand ouvrage de Ma-tuon-lin. - M. FRÉRET s'est trompé en ne l'annonçant que comme une histoire de la littérature Chinoise. — Historiens publics, 200. Ils étoient au nombre de deux sous les deux premières dynastics, & de quane sous la troisième; — leurs noms & leurs fonctions. -- Preuves de leur attachement à la vérité. - Le grand

historien étoit un des principaux officiers de l'empire. - Il réunissoit quelquefois les fonctions de grand-prêtre. Mémoires, Volume XXXVI, 201. La condamnation des mauvais princes, & l'éloge des bons, sont l'objet primitif de l'histoire chez les Chinois. - Rapports entre les Chinois & les Egyptiens sur le soin de la composition de leur histoire, & l'usage d'en charger les prêtres dépositaires des sciences chez ces deux peuples, Ibid. 202; la févérité de leurs jugemens sur la mémoire de leurs princes; la coutume de juger les hommes après leur mort : manière d'y procéder chez les Chinois. - Respect religieux de ces peuples pour leurs annales, 204. Perte des anciens monumens hiltoriques des Chinois, par les guerres civiles & l'incendie des livres ordonné par l'empereur Chi-hoang ti, 206. Voyez CHI-HOANG-TI. Rétablissement des lettres sous le règne de Venti, 2 1 0. Du San-fen, ouvrage rare à la Chine, & regardé comme fort ancien; ce qu'il contient. -Ses rapports avec l'Y-king. Presque toutes les maximes n'y sont énoncées qu'avec trois caractères, 212 & 213. Pan-kou, historien de la première branche des Han, propote un nouveau syltème de chronologie, 215. Conjectures de M. DE GUIGNES sur l'origine des divers systèmes de chronologie, qui parurent alors. - Notice détaillée des ouvrages des autres historiens Chinois, dont la réunion compose le Tching-su, ou l'histoire authentique de la nation, 216 & suiv. Toutes les parties qui peuvent entrer dans l'histoire y sont isolées; vice de cette méthode, 220 & 223. Des Piennien ou Chroniques: notice de quelques livres de cette classe, 221. Des Ki-kiu-tchu ou Commentaires; par qui ils ont été rédigés, 224. Ceux de la dynastie des Tang doivent être fort curieux, 225. Classe des Tça su, ou histoires diverses, 226. -Celle des Tchuen - ki est trèsnombreuse, elle comprend les histoires particulières des hommes & des femmes célèbres, celle des pays étrangers, &c. - Erreur de M. FRÉRET au sujet du Kao-sutchuen; notice de cet ouvrage, 229. La classe des Goei su & des Pa-su, contient l'histoire des rebelles & des peuples voisins, 230. De celle appelée Su-ping & Su-tcha, ou obtervations critiques sur l'histoire, 23. Classe des Ku-su ou anciennes histoires. - Livres rangés sous ce titre, concernant le commerce, les monnoies, l'histoire du gouvernement, &c. - Collection précieuse de ce genre, intitulée : Ku-ven-yuen-kien, 231. Classe des Tche-kuon ou des charges. -De celle des Hing - fa, sous laquelle on range les collections d'ordonnances, - De la géographie ou Ti-li: richesses des Chinois dans ce genre. Mé-moires, Volume XXXVI, 232. Classe des livres appelés Chiling, contenant les calendriers. —Classes des généalogies & des tables chronologiques, nommées Pou-tie & Mo-lou. Ibid. 235. Précautions des Chinois pour la composition fidèle de leur histoire, 236.

Il paroît qu'il y avoit encore des nations Chinoiles qui, I'an 542 avant J. C., n'avoient aucune idée de l'année. Mém. Vol. XLIII, 251. Les Chinois suivent une méthode partiçulière dans la computation des années de leurs princes. Mém. Vol XXXVI, 223; & dans la manière d'en indiquer la date. Ibid. 224. Ils donnent à chaque jour le nom d'une des vingthuit constellations; origine de cetulage. Mém. Vol. XL, 321. Les Chinois ont toujours eu besoin du secours des astronomes étrangers pour rectifier leurs connoillances astronomiques. Mém. Vol. XXXVI, 172. Leur tribunal d'astronomie a toujours été dirigé par des étrangers, ce qui prouve qu'ils n'y ont jamais été fort habiles. Mém. Volume XLIII, 247. Ils n'ont pas connu le télescope avant nous. — Le tube dont leurs astronomes se servoient, étoit dégarni de verres. Mém. Vol. XLII, 513. Les Chinois exagèrent & indiquent mal les distances géographiques. Mém. Vol. XL, 240 & 246. Les Chinois & les Mantchoux font, de tous les peuples, ceux qui, en apparence, ont le plus d'aversion pour le jeu, & cependantils jouent avec sureur. Hist. Vol. XL, 152, note (c). Les Chinois sont sort adonnés aux sorts. Mém. Vol. XXXVIII, 283. Ils contremarquent les pièces de fabrique étrangère qui ont cours chez eux. Hist. Vol. XL, 93, note (b).

CHIRON, centaure, inventeur de la chirurgie. *Mémoires, Volume* XXXVII, 237 (note).

CHIRURGIE. L'invention en est attribuée à Chiron le centaure. Mém. Vol. XXXVII, 237 (note). La chirurgie est plus ancienne que la médecine. — Ces deux professions ont été longtemps unies; elles se séparèrent après Hippocrate, mais de manière qu'il y avoit des gens qui exerçoient les deux professions à la fois. Ibid. 236. Progrès de la chirurgie en Egypte. - Elle étoit exercée à Rome par des Grecs. — Le nom de médecin y étoit commun aux deux professions, quoique celui de chirurgien fût en usage, 238.

CHIS. Voyez KIS.

CHI-TSOU. Voyez KUBLAI-RAN.
CHLAMYDE, manieau de guerre
des Grecs. Mém. Vol. XLI, 309
note (k). Sa forme. Ibid. 301.
Différence de la chlamyde Macédonienne d'avec la chlamyde
Romaine. Mém. Vol. XXXIX,

512. Ce terme qui signifioit en général l'habit de dessus, est rarement employé par les auteurs Latins, si ce n'est en poësse. Ibid. 518. Chlamyde des généraux, la même que le paludamentum, 519.

CHNA. Voyez PHENICIE.

CHO, peuple nomade anciennement répandu dans la Chine. Mém. Vol. XLII, 111.

CHOASPE, fleuve de Perse, se seul dont les rois de ce pays buvoient. — Pline lui associe le fleuve Eulæus. Histoire, Volume XXXIV, 60.

CHŒRILE. Sa traduction en vers de l'inscription du tombeau de Sardanapale. Mém. Vol. XXXIV,

417 & 418.

CHOES, fête dans laquelle on décernoit un prix au meilleur buveur. — C'étoit le second jour des Anthestéries. — Elle est confondue par plusieurs critiques avec les anciennes Dionyssaques. Mém. Vol. XXXIX, 174. C'est la même que les sêtes Lénéennes. Ibid. 174 & 176. Elle ne duroit qu'un jour, 177.

CHŒURS (Les) des comédies & des tragédies, étoient fournis à Athènes aux dépens des chorèges ou édiles. Mém. Volume

XXXIX, 179.

CHOISEUIL - GOUFFIER (M. le comte de), élu Associé en 1779. Hist. Vol. XLII, 5.

CHOLLET (Jean), cardinal de Sainte-Cécile, est nommé légat en France pour y prêcher une croisade contre le roi d'Arragon. Mémoires, Volume XLI, 719, note /p).

CHONÆ. Voyez COLOSSES.

CHORÈGES (Les) ou édiles d'Athènes, étoient chargés à leurs frais de la dépente des chœurs des tragédies & des comédies. — Motif de leur énulation. Mém. Vol. XXXIX,

CHORÉVÊQUES, comparés aux Missi des comtes. Hist. Volume

XXXVI, 183.

CHORSEUS, rivière de Phénicie.

— Ptolémée lui donne aussi le nom de Chrysorrhoas; ce qu'il signifie, suivant M. l'abbé MI-GNOT. Mém. Volume XXXIV, 224.

CHO-SIEOU. L'empereur Vouvang son frère lui donne en apanage le royaume de Teng. Mém. Vol. XLII, 120.

CHOSMABÉLOS, second roi Chaldéen du Syncelle; ce que son nom signifie. Mémoires, Vol. XL, 445.

CHO-TCHIN-TO, frère de l'empereur Vou-vang, reçoit de lui en apanage le royaume de Tsao. Mém. Vol. XLII, 119.

CHO-TE-PA-LA, empereur de la dynastie d'Yuen, nommé par les Chinois Ing-Tsong. Mein. Vol. XL, 350. Il est assassiné.

Ibid. 351.

CHO-TOU, établi roi de Tsa par l'empereur Vou-vang son frère.

Mém. Vol. XLII, 12,.

CHOU-KING (Le), un des livres

facrés des Chinois pour lequel ils ont une vénération singulière. Mém. Vol. XXXVI, 193. Voyez KING. Un lettré nommé Fou-fing le répète tout entier de mémoire. Ibid. 210. Il est regardé par les Chinois comme la base de l'histoire. Mém. Vol. XLIII, 258. Remarque critique de M. DE GUINES sur la traduction du chapitre intitulé Yu-kong, par le P. de Mailla. Mém. Vol. XLII, 96 & suiv. Sentiment du P. Ko sur ce chapitre. Ibid. 103.

CHOUM, fils de Chanaan & père des Éthiopiens, nommé Asbolos par les Grecs. Mém. Vol. XL, 445, note (f).

CHO-YU. L'empereur Vou-vang lui donne en apanage le canton de Tang. Mém. Vol. XLII, 122.

CHRÉTIENS. Néron fut le premier qui fit des loix sévères contre les Chrétiens. — Calomnies inventées contre eux pour justifier les persécutions. Hist. Vol. XXXIV, 118. S'ils ont eu des temples dans les trois premiers siècles du Christianitme. Hist. Vol. XL, 123, note (a).

CHRIST CHNEN OU Christchnow, l'une des manifestations de Wischnow.—Son histoire est un mélange de celle de Moyse & de Jésus-Christ. Mém. Vol. XXXVIII, 508.

CHRONIQUE de Marius (La) est la plus ancienne concernant l'histoire de France. Hist. Vol. XXXIV, 138.

CHRONIQUE de Zwi falten, composée par deux auteurs différens; en quel temps. Mém. Vol. XXXV, 683.

CHRONIQUES. Observations de M. DE BRÉQUIGNY sur un recueil de chroniques attribué communément à Frédégaire. Voyez FRÉDÉGAIRE.

CHRONIQUES de Monstrelet. Voyez MONSTRELET.

CHRONIQUES de Perse. Leur autorité. Voyez PERSE.

CHRONOLOGIE Chinoise. Voyez CHINOIS.

CHRONOS. Voyez CRONOS.

CHRYSAOR, Chryfor, premier mortel révéré comme un dieu par les Phéniciens, invente ou perfectionne l'art de travailler les métaux, fait des enchantemens & enfeigne les principes de la divination. — Son nom est purement Phénicien; se qu'il signifie. - Il étoit aussi appelé le Dieu machiniste. Mém. Vol. XXXVI, 14 & 54. Hésiode le fait naître du sang de la tête de Méduse, & le confond mal-à-propos, ainsi que Philon de Byblos, avec le Vulcain des Grecs. -Il a plus de conformité avec le Ptha des Phéniciens. — C'est le dieu le plus ancien de ces deux peuples. Ibid. 14 & 55. Chryfor invente le premier radeau. Mém. Vol. XXXVIII, 547.

CHRYSÉ ou la Chersonèse d'or, aujourd'hui la presqu'île de Malaca. Mém. Vol. XLII, 43. CHRYSOR. Voyez CHRYSAOR. CHRYSORRHOAS. Voyez CHOR-SEUS.

CHUN. Division de la Chine sous cet empereur. Mém. Vol. XLII, 104.

CHUN-TI. Voyez TOCAT-MOUR-KHAN.

CHUS, le même que Zéus, autrement nommé Bélus. Mém. Vol. XXXVI, 73.

CHYNILADANUS, roi de Babylone & d'Assyrie, est détrôné par Nahopolassar. Mém. Vol. XXXVIII, 122.

CHYTRES, fête qui faisoit partie des Anthestéries. — Quand elle se célébroit. *Mémoires*, *Volume* XXXIX, 177. Sa durée. *Ibid*. 178.

CIANTAR (M. le comte de), Associé-libre étranger. Sa mort. Hist. Vol. XLII, 5.

CICÉRON. Epoque de la nailsance. Mém. Vol. XLIII, 134, note (d). Sa patrie. Mém. Vol. X LII, 195. Il se propose d'abord Hortensius pour modèle. – Prend des leçons d'éloquence sous Molon de Rhodes. - Traduit les deux célèbres harangues d'Eschine & de Démosthène. -Étudie la dialectique sous le Stoïcien Diodote. — Débute au barreau avec éclat, puis le quitte pour voyager en Grèce & en Asie.-Etudie sous Démétrius le Syrien à Athènes. Hift. Vol. XXXVI, 42. Combien ce voyage lui fut profitable. *Ibid.* 43. Rival & ami d'Hortensius, il emporte sur lui la préférence,

41 & 43. Cicéron distingue trois sortes de biens, ceux de l'ame, ceux du corps, & les biens extérieurs. Mém. Volume X LIII, 129. Examen de la philosophie de Cicéron par M. GAUTIER DE SIBERT. Premier Mémoire. Mem. Vo'. XLI, 466. Son goût pour la philosophie ne fut l'effet, ni de l'ennui, ni de ses disgraces; il l'avoit cultivée des sa jeunesse, & avoit continué de s'y livrer au milieu des affaires & des emplois publics. - Il avoit été formé par les plus grands maîtres de ton siècle, & sa maison étoit le rendezvous des savans. Ibid. 48 1. Son ardeur pour la philosophie le conduit aux écoles des Stoïciens, des philosophes académiques & des Épicuriens, 482. Il adopte celle des sectes académiques qui obligeoit ses sectateurs d'étudier historiquement les différentes opinions des philosophes pour se rendre capable de discuter tous les systèmes, dans la vue de trouver la vérité, 483 & 489. Cette secte étoit la troisième Académie, fondée par Carnéade, 488. Il la regardoit comme le seul chemin qui pût conduire à la vérité. — Se déclaroit ouve. tement contre le pyrrhonisme. 491. Il se contenta d'observer la méthode & les loix de l'Académie dans la manière de disputer, sans s'astreindre aux opinions des individus. — N'approuvoit pas les difficultés de

Carnéade aux Stoïciens, sur la quellion de savoir si l'on trouve dans la versu tout ce qu'il faut pour être heureux. Mémoires, Vol. XLI, 492. Ne croyoit pas, comme Carnéade, que le droit naturel fût une chimère. - Comment doit être interprèté ce qu'il dit, qu'il vivoit au jour la journée. Ibid. 493. Il est acculé à tort d'avoir dit qu'il aimoit mieux se tromper avec Platon, que de penser juste avec les autres philosophes, 494. Ne peut être taxé d'avoir voulu faire briller son esprit en soutenant le pour & le contre, sans avoir de lentimens fixes, 495. Son opinion déterminée sur la nature des vrais biens, 496. Il étoit egalement décidé sur la doctrine d'Epicure, qu'il rejetoit entièrement & sans restriction, 497. Il avoit une haute idée de la doctrine des Stoïciens, qu'il regardoit comme vrais disciples de Platon, quoiqu'il les ait ridiculifés dans son oraison pour Muréna, 498; & s'il désapprouvoit leur doctrine sur les songes & la divination, il adopta leurs opinions fur des sujets plus importans , 499. Deuxième Mémoire. Cicéron abandonne l'étude de la physique pour s'attacher à la métaphysique & à la morale. Mémoires, Volume XLIII, 62. Compose ses entretiens sur la nature des dieux. — Quelques savans l'ont cru Pyrrhonien, d'après le rôle qu'y joue Cotta.

Ibid. 64. M. de SIBERT répond que cet interlocuteur n'est pas l'interprète des véritables sentimens de Cicéron, mais l'organe dont il se sert pour déduire les opinions de ceux des anciens philosophes qui étoient opposés, soit aux Épicuriens, soit aux Stoiciens, 65 & 76. II fait voir que le langage de Cotta, dans la réfutation du système d'Épicure, n'est pas celui du pyrrhonisine, 66 & suiv. On n'en trouve pas plus de preuves dans les réponles & les objections contre les Stoïciens, 68 & suiv. Exposition de la doctrine de Cicéron, tirée de ses autres écrits, sur l'existence & les attribus de la Divinité, 77. Sur le dogme de la providence & celui de la présence d'un dieu scrutateur des cœurs, 79. Il admet la nécessité d'un culte dégagé de superstition, 82. Rejette la divination, 83. Ses opinions fur l'homme, &5 & 109; sur la nature de l'ame, dont il soutient l'immortalité, 90. Examen critique des divers passages de ses écrits dans lesquels il semble abandonner ce dogine, 95 & luiv. Troisième Mémoire. Analyse de la morale de Cicéron, 101. Il enseigne que la morale a sa source dans le droit naturel fondé par Dieu même, d'où il suit qu'elle a des règles sûres & des principes inébraulables, 106 & suiv. Ce qu'il entend par le droit naturel, 107. Nécessité

de la connoissance de soi-même, Mém. Volume XLIII, 113. Définition de la vertu, la réalité & ses avantages. Ibid. 116 & suiv. Elle elt la base de la véritable amitié, 1 18. Son ascendant sur les esprits, 119. Elle fait le souverain bien de l'ho:nme; réfutation de la doctrine d'Epicure, qui le failoit consister dans la volupté sensuelle, 123 & suiv. Ciceron avoit un beau génie, mais l'ame peu élevée. – Il prodigue les éloges aux publicains, dont il savoit tirer parti. Mém. Vol. XXXVII, 306. Son attachement singulier pour Tiron son affranchi. Ibid. 331. Sa critique de l'inscription du tombeau de Sardanapale. Mémoires, Volume XXXIV, 419. Eclaircissemens sur un pasiage de ses ouvrages. Mém. Vol. XLIII, 213.

CI

CICHYRE. Voyez EPHYRE. CIDYESSUS, ville de Phrygie. Observations sur ses médailles, par M. l'abbé Belley. Mém. Vol. XXXV, 652. Ptolémée est le seul géographe ancien qui en fasse mention, mais d'une manière oblèure par l'altération dn texte; comment il doit être corrigé. Ibid. 653 & 656. Position de cette ville, 6 5 3. Elle étoit gouvernée par des archontes, 654. Ses évêques étoient de la métropole de Laodicée; ils paroissent. à différens conciles. — Kédous , dans le géographe Turc, pourroit être Cidyellus, 655.

Ciel, région la plus éloignée de nous, la principale partie du monde suivant les Storciens. *Mémoires*, *Volume* XLIII, 71, note (p).

CILIBARIS, amant d'Égialée femme de Diomède. Mém. Vol.

XXXIX, 238.

CILICIE. Sa position & son éiendue. - Elle passe de la domination des Assyriens sous celle des Mèdes, avec un roi particulier. - Sous les Perses, elle formoit le quatrième département en deçà de l'Euphrate; tribut qu'elle leur payoit. — Conquête de la Cilicie par Alexandre. Mém. Vol. XXXVII, 344. A la mort de ce prince, elle tombe au pouvoir d'Antigone. - Séleucus - Nicator s'en empare; son état sous les Séleucides. — Elle devient province Romaine, & est gouvernée par des proconsuls; étendue de ce département. Ibid. 345. Elle choit en pariage à Auguste, & ell gouvernée par des lieutenans propréteurs, 346. Depuis le règne de Constantin, la Cilicie fit partie du département du comte d'Orient. — Sous celui de Théodose le jeune, elle sut divisee en deux provinces, dont Tarse & Anazarbe étoient les métropoles. — Incursions des Isaures dans la Cilicie. — La première Cilicie étoit gou vernée par un consulaire, & comprenoit huit villes, 359; & Mém. Volume X X X V , 619. Les A rabes Arabes s'en emparent sur les empereurs Grees.—Invalion des Turcs Selgiucides dans la Cilicie. — Son état sous les croisés. Mém. Vol. XXXV, 620. Elle devient une portion du royaume d'Arménie. - Tombe au pouvoir des Ottomans. Ibid. 621. Infcriptions qui prouvent qu'on y comproit par mois Macédoniens, 616. Comment la Cilicie est délignée sur les médailles. Mémoires, Volume XXXVII,

CILICIENS. Deux peuples de ce nom connus chez les anciens; les uns étoient situés en Mysie, & les autres vers le mont Taurus, sur la côte de la Méditerranée. -Ceux-ci furent assujettis à la domination des Assyriens. Mém. Volume XXXVII, 344. Voyez CILICIE. Les Ciliciens avoient une très - mauvaile réputation. Mim. Vol. XLII, 228.

CILLARUS, cheval dompté par Pollux. Hift. Vol. XXXVI, 206. CINCTUS Gabinus, manière particulière de se vêtir qui tiroit ton origine des Gabiens; en quoi elle consistoit. — Occasions dans lesquelles elle écoit employée chez les Romains. Min. Vol. XXXVII, 275. Des testamens in procinctu. Voy. TESTAMENS.

CINÉENS, peuple de l'Arabie pétrée. Prophétie de Balaam contre ce peuple. Mém. Vol. XL, 465.

CINQ. Rapport & propriété de Tome XLIV.

ce nombre chez les Chinois & chez les Pythagoriciens. Mém. Vol. XXXVIII, 282.

CINYRA, ville de l'île de Chypre. Mém. Vol. XXXVIII, 86.

CINYRAS, roi de Byblos, père d'Adonis. Mém. Vol. XXXVII, 85.

CINYRAS, roi de Chypre, traite magnifiquement les Grecs qui alloient au siège de Troie, & leur promet un secours de cinquante vaisseaux. -- Comment il élude cet engagement. — Il est puni de sa perfidie par Agamemnon. Mém. Vol. XXXVI. 105; Mém. Vol. XXXVIII. 86; & Mêm. Vol. X L I I, 14.

CIRCESIUM. Voyez CAR-CHEMIS.

CIRCITORES, officiers chargés de faire les rondes militaires au temps de Végèce. Mém. Vol. XLI, 224.

CIRCONCISION. Son origine est due à Cronos, selon l'histoire Phénicienne. — Cette pratique a pu se conserver quelque temps chez les Phéniciens; mais elle paroît y avoir été abolie de bonne heure. - Elle n'a pas été reprise depuis par ce peuple, & on n'en aperçoit aucun vestige dans les colonies qu'ils ont établies. Mém. Vol. XXXVIII, 65. L'usage de la circoncision n'étoit pas admis en Égypte au temps de Moyse. Ibid. 66. Il a pu depuis y devenir général; mais dans les derniers temps, elle ne . fut d'obligation que pour les CI

prêtres & ceux qui avoient quelque part aux fonctions regardées comme religieuses. — Hérodote veut faire honneur de l'origine de la circoncision aux Egyptiens, mais soutient mal cette affertion. Mém. Vol. XXXVIII, 67. Les Juiss étoient le seul peuple de la Palestine qui pratiquât la circoncision. - Ils ne la tenoient pes des Égyptiens comme l'avance Diodore, mais d'Abraham, à qui Dieu l'avoit prescrite en signe d'alliance. -Si les Egyptiens & les Phéniciens avoient reçu la circoncision d'Abraham. - M. l'abbé MIGNOT combat ce sentiment. Ibid. 68. Prouve qu'Abraham n'a pu avoir aucune raison pour engager les Cananéens à adopter un usage qui les eût associés à l'alliance avec Dieu dont il étoit la marque. — Qu'il eut fallu un motif puissant pour déterminer ces peuples à suivre l'exemple d'un étranger isolé, 69. Lorfqu'Abraham descendit en Egypte, il n'y put apporter la circoncision qu'il n'avoit pas encore recue alors. — En fixer l'introduction au temps où Jacob vint s'y établir avec sa famille, est une opinion dénuée d'autotités, & même de vrailemblance, va l'éloignement constant des Egyptiens pour les Hébreux & leuts coutumes, 70. Celle qui place cetre époque fous le règne de Salomon, ne mérite pes plus de confinge...Différences merquées entre la circoncision des l'iraélites & celle des Égyptiens, d'où M. l'abbé MIGNOT conclut la diversité de leur origine, 71. Il suppose que les Egyptiens & les Phéniciens l'auront reçue de Cronos, leur auteur commun. - Concilie cette opinion avec l'Ecriture, en observant que Dieu a pu donner à Abraham, pout mémorial de l'alliance qu'il contracta avec lui, une pratique déjà connue; comme à la sortie de l'arche il avoit établi un phénomène qui n'étoit pes nouveau, pour gage de la promolle de ne plus détruire le genre humain par les ceux, 72.

GIRQUE. Pourquoi la première borne du cirque à Rome étoit appelée meta Murcia. Hist. Vol.

XXXIV, 50.

GIRRATA militaris, si c'étoit une sorte d'habit particulier. Mém. Vol. XXXIX, 525.

CIRTA, ville de Mauricanie, aujourd'hui Confiantina. Hist. Vol. XXXVIII, 119.

CISTOPHORES, monnoies d'argent d'un titre très-fin ; leur poids. - Ils étoient d'un grand ulage dans le commerce. - Plufieurs généraux Romains en firent porter de grandes sommes dans leurs triomphes. - Villes d'Asie dont on en connoît. Hift. *Vol.* XXXVIII , 165.

CITATIONS. Réflexions de M. DE BURIGNI fur in nécessité des citations dans les ouvrages d'éradition, & far le

manière dont les anciens citoient. - Traces de cet usage dans les bons écrivains, dès les premiers temps. Hift. Vol. XXXIV, 133. Le grand nombre d'auteurs cités par quelques anciens, prouve l'immensité de leur érudition. Ibid. 134. Pline l'Ancien est celui d'entre eux qui a cité avec le plus d'exactitude. — L'Imprimerie a facilité la précision dans les citations, 135. Cependant, les écrivains les plus célèbres ont cité d'une manière vague, sans indiquer les pages & les éditions. - Grotius est un des premiers qui ait eu cette attention. -Lamanière de M. de Tillemont proposée pour modèle, 136.

CITÈ. Célar s'arroge le pouvoir d'accorder à son gré le droit de cité. Hist. Vol. XL, 70.

CITHARODIE, chantaccompagné de la cithare, l'un des combats admis aux jeux Pythiques. Hift. Val. XXXVIII, 47.

CITIUM, ville de Chypre. Mém. Vol. XXXVIII, 100.

Clus. Deux villes de ce nom bâties par les Argonautes; leur polition. Mém. Vol. XXXV, 477.

CLARIUS. Voyez APOLLON.
CLAUDE, empereur, rend vingt
édits en un jour, dont deux
fort finguliers. Mémoires, Volume
XXXIX, 334.

CLAUDIOPOLIS, métropole de PHonoriade dans la Bithynie: Hist. Volume XLII, 53. CLÉMENT d'Alexandrie (S.) attribue l'invention de presque tous les arts à ceux que les Grecs traitoient de Barbares. Mém. Vol. XL, 432.

CLÉMENT IV, pape; sa mort. Mém. Vol. XLIII, 460.

C LÉMENT V, pape, ordonne d'effacer des registres de la chancellerie Romaine, tout ce qui pourroit choquer Philippe-le-Bel, ou porter atteinte aux prérogatives de sa couronne. Mém. Vol. XXXIX, 647, note (e).

CLÉOBIS & Biton. Comment leur piété filiale fut récompensée par les Dieux. Mém. V. XXXIX, 31.

CLEOFIS, reine des Assacéniens, conserve ses états par ses complaisances pour Alexandre, mais se déshonore aux yeux de ses sujets. Hist. Vol. XXXIV, 85, note (c).

CLÉOMÈNE, roi de Sparte, entreprend d'expulser Demarète, son collègue, en répandant le bruit qu'il n'étoit pas fils d'Ariston. — Il séduit la pythie, mais sa fourberie est découverte. — Sa mort. Mém. Volume XXXIX, 25.

CLÉOPÁTRE, fille d'Antiochusig-Grand, épouse Ptolémée-Epiphane. Mém. Vol. XL, 28.

Sa mort. Ibid. 30.

CLÉOPÂTRE, fille de Ptolémée - Philométor, mariée à l'imposteur Alexandre Balas. Mém. Vol. XL, 35. Elle épouse ensuite Démétrius-Nicator, roi de Syrie. Ibid. 36. Offre sa couronne & sa main à Antiochus U ij Sidétès. Mém. Vol. XL, 39. Tue de sa propre main Séseucus son fils, & fait proclamer roi Antiochus - Grypus son autre fils. — Elle veut empoisonner celui-ci, qui la sorce de boire le poison qu'elle lui avoit présenté. Ibid. 41, & Mém. Vol. XXXIV, 309 & 310.

CLÉOPATRE, fille de Ptolémée-Physicon, & femme d'Anthiocus le Cyzicénien; sa mort. Mém.

Vol. XL, 43. CLÉOPÂTRE, reine d'Égypte,

- traverse la mer de Pamphilie pourallertrouverMarc-Antoine, fur un vaisseau richement décoré, habillée en Vénus & environnée des filles de sa cour, qui représentoient les Néréides & les Grâces. Mém. Vol. XXXVIII, 596. Son entrevue à Taife en Cilicie avec ce triumvir, auquel elle inspire un violent amour. Ibid. 138. Elle obtient de lui plusieurs villes & provinces de l'empire Romain. — Lui fournit des vaisseaux à la bataille d'Actium, 140. Elle entreprend de faire transporter sa flotte sur l'isthme qui sépare la Méditerranée de la mer Rouge, 597. Se fait piquer par un aspic dans la crainte de servir au triomphe d'Auguste, 141.
- CLÉOSTRATE de Ténédos, inventeur du cycle connu sous le nom d'octaétéride. En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XLII, 362. Il découvre les signes du Bélier & du Sagittaire. Ibid. 363.

- CLEPH est élu roi des Lombards.
   Sa mort. Mém. Vol. XXXV,
  780.
- CLEPSIAMBE, instrument sur lequel on jouoit certaines pièces toutes composées de vers iambes. Mém. Vol. XXXVI, 108.
- CLEPSYDRE (I.a) judiciaire servoit à mesurer le temps accordé aux orateurs pour la plaidoierie.

   Sa description. Elle contenoit plus d'eau pour l'accusé que pour l'accusateur. Histoire, Volume XXXIV, 49. A varié de grandeur suivant les lieux & les temps. Ibid. 50.

CLERGÉ. Voyez ÉGLISE.

- CLITOMAQUE, philosophe académique. Mém. Vol. X L III,
- CLOCHES (Les) employées comme ornement des monumens publics, sont d'un usage fort ancien dans les siècles barbares.

   Description du mausolée de Porséna, roi d'Étrurie, qui étoit ainsi décoré. Mém. Vol. XXXV, 103. Remarques de M. le président DE BROSSES sur le texte de cette description dans Pline. Ibid. 104.

CLODIA, fille d'Appius-Claudius, furnommé l'Aveugle, est condamnée à une forte amende pour un propos insolent. Mém. Vol. XLII, 176.

CLOTILDE. Voyez PÉDAUQUE. CLOVIS reçoit de l'empereur Anastase se titre & ses ornemens de patrice & de consul. Mém. Vol. XXXVII, 474.

, **,** 5'7'

CLYSMA, port fur le golfe Arabique; sa position. Histoire, Vol. XXXVI, 105.

CNÉMIS, montagne & ville de la Locride. Mém. Vol. X L I I,

366 & 368.

- CNEPH, Kneph, dieu invisible & immortel, esprit formateur du monde chez les Egyptiens.—Ce que ce nom fignifie. Mém. Vol. XXXIV, 360; & Mim. Vol. XXXVI, 338. Il étoit représenté sous la forme d'un serpent. Mémoires, Volume XXXIV, 361. Idée que s'en formoient les Égyptiens. — Ils le nommoient tantôt Amon, tantôt Cneph. — Le peignoient aussi sous la figure d'un homme, de à bouche duquel tortoit un œuf. Ibid. 362. Voyez AMON. Les Grecs lui donnoient le nom d'Agathodamon. Mémoires, Volume XXXVI, 338, note (e).
- COBIAMACHUS, place de l'ancienne Gaule, dont aucun géographe n'a fait mention. — Sa polition fixée par Cicéron entre Toulouse & Narbonne. Histoire, Volume XLII,71.

CODORLAHOMOR, roi d'Elam, soumet les cinq rois Cananéens de la Pentapole. — Est défait par Abraham. Mém. Vol. XL, 69.

CENOPH RURIUM, mansion entre Héraclée & Bysance, dans laquelle Aurélien fut assassiné. Mém. Vol. XLI, 154.

CEPIO (Servilius) tente de concilier par un nouveau règlement les sénateurs & les chevaliers. au sujet du droit de rendre la justice. Mém. Vol. XXXVII.

CEPION est condamné à mort pour avoir conspiré contre Auguste. – Un de ses esclaves lui sauve la vie. Mém. Volume XXXV,

C Œ U R (Jacques) amasse des richesles immenses dans le commerce du Levant. Mém.

Vol. XXXVII, 517.

COFFRES renfermant les symboles des dieux auxquels ils étoient consacrés. Mémoires, Volume XXXVIII, 41 & 43. Leur usage dans les myslères, répandu par les Pheniciens & les Egyptiens. Ibid. 42.

COHORTALES, classe de citoyens qui, par leur condition, devoient servir d'huissiers & d'appariteurs aux gouverneurs de provinces. - Dioclétien & ses successeurs leur interdisent l'entrée de la milice. Mém. Volume XXXV, 215. Peuples réduits à remplir cet emploi pénible & onéreux. Ibid. 214.

COHORTE. La légion étoit composée de dix cohortes & de soixante centuries. Mém. Vol. XXXV, 279 & 293. La cohorte renfermoit trois manipules. Mémoires, Volume XXXVII, 146 & 156. La cohorte n'avoit pas de commandant propre; elle étoit commandée par son premier centurion. - Les cohortes qui avoient

à leur tête des tribuns, jusqu'au règne d'Hadrien, étoient des corps auxiliaires. Mém. Volume XXXVII, 137. Ulpien est le premier auteur qui distingue les tribuns des cohortes des tribuns des légions. — Ils avoient le titre de comtes. Ibid. 138. Des préposés des cohortes : conjecture de M. LE BEAU sur la nature de cet emploi, 144. Première cohorte nommée milliaire, instituée vers le temps d'Hadrien. — Distinctions attachées aux cinq premiers centurions de cette cohorte, 149. Les cohortes prétoriennes étoient supérieures en dignité à toutes les cohortes légionaires, 159. Chaque cohorte avoit sa bourse particulière : les soldats étorent obligés d'y déposer la moitié des gratifications qu'ils recevoient. - Domitien défend de mettre dans ce dépôt plus de mille sesterces pour chaque soldat. — Le porte - enseigne en avoit la garde pendant la guerre. Mém. Vol. XXXV, 279. La · cohorte perd fon nom dans le moyen âge, & prend celui de drungus. Ibid. 306.

COIN, cuneus, ordre de bataille, a été employé par les Romains sous la forme d'une colorme. Mém. Vol. XL, 5 3 8. Il répondoit à l'embolon des Grecs, que quelques tacticiens formoient en triangle un peu tronqué. Ibid.

\$39.

COLCHIDE. Sa polition fur le rivage oriental del Euxin. - Ses

productions. *Mém. Vol.* XXXV. 504. C'est aujourd'hui la Mingrelie. *Ibid.* 507.

COLLIER. Le collier d'or étoit une récompense militaire chez les Romains. Mémoires, Vol. XXXVII, 209. Il y en avoit de plus grands & de plus honorables les uns que les autres.

Le collier donnoit l'exemption des fonctions pénibles de la milice, & à quelques-uns une double paye. Ibid. 210.

COLLIS hortorum, monticule de Rome sur lequel les candidats admis se faisoient voir au peuple pendant trois jours de marché. Mém. Volume XXXIX, 394.

COLOMBES noires rendant des oracles à Dodone. Mém. Vol. XXXV, 107. Explication de cette allégorie. Ibid. & Mém. Vol. XXXIV, 129 & 479.

COLONIA Agrippinensu. Voyez Ubiens.

COLONIE. M. l'abbé Bellet pense que ce titre accordé aux villes, emportoit plusieurs privilèges particuliers, tels que l'exemption des tributs sur les terres, & celle de la capitation. Hist. Vol. XXXVIII, 129.

COLONNES élevées sur les tombeaux; ancienneté de cet usage. Histoire, Volume XXXIV, 58; & Mêm. Vol. XXXVI, 434, note (g). Thot grave sur des colonnes les principes des sciences. — Ponrquoi elles sont appelées par Ammien Marcellin syringes subtetrans. Mém.

XXX V I, 337, mote (\*).

GOLUMNA (François) surnommé Polyphile, auteur de deux médailles fausses où l'on voit des étriers. Mém. Volume XXXIX, 537.

GOLTBRASSUS. Remarque fur une médaille de cette ville en l'honneur de l'empereur Salonin. Histoire, Vol. XLII, 158.

COMANE, ville de Pilidie. Mêm. Vol. XLII, 387.

ROMANTA'I, prêtres charges depréfider aux festins qui se faisoient dans les temples, & de la garde des temples portatifs. Mém. Vol. XXXVIII, 41. Leur ordre étoit inférieur à celui des prophêtes, mais au-dessus de ceux qui avoient soin des temples, appelés ¿atogis. Ibid. 42.

COMBATS judiciaires. Leur origine. Mém. Vol. XXXIX, 585. On fe pourvoyoit contre un jugement que l'on croyoit injuste, par la voie du combat judiciaire. Ibid. 5 8 6. L'ulage en devint trèsfréquent en France sur la fin de la seconde race & au commencement de la troisième ; par quelles causes, 600. Les moines à les clercs étoient obligés de se défendre dans les tribunaux laïcs par la voie du duel judiciaire, & de présenter un champion, 60a. S. Louis proferit cette forme de procédure dans ses domaines, & y subfitue l'appel à un juge supérieur, 613.

COMÉDIE. De la maure & des fins de la comédie, pur M. l'abbé

BATTEUX. Son origine, selon Aristote. Mém. Vol. XXXIX, 91. Née de la satire, elle se développe par les poëtes ïambiques. Ibid. 92. Homère en corrige le fond & en change la forme, en : inetant le dramatique à la place - du récit dans son poëme du Margitès. — Toutefois abandonnée à des troupes de bateleurs errans, elle conserva long-temps des restes de sa première grossièreté, 93. Introduite dans la ville & dans les fêtes publiques par le : magistrat, elle reçoit en peu de temps sa perfection. — Cratès en bannit les personnalités, & rend l'action générale. — Définition de la comédie, 94. Son vrai sujet est l'imitation du vice honteux & risible, 95. Tout est - exagération dans les comiques, . 96. Cependant, le rire artificiel de la comédie a des hornes trèsdélicates. — En quoi réside le viscomica des Latins.—Il manque à Térence, & se trouve dans Plaute & Aristophane. — Molière le possède au suprême degré, 97. Différences de la tragédie & de la comédie, quant à la composition de l'action, aux mœurs, au dénouement, au flyle, au jeu des acteurs, 98 & suiv. L'objet de la comédie étant de faire rire, elle n'est pas . de sa nature une école de mœurs, . & n'est pas faite pour instruire, corriger ni résormer, 101 & · Juiv. Rapprochement des idées

d'Aristote sur les qualités com-

munes & les différences propres de la tragédie & de la comédie.

— M. l'abbé BATTEUX en conclut que, ni dans l'uneni dans l'autre, les actions ne font dirigées primitivement à aucune inftruction, 105. Combien on représentoit de comédies dans un jour à Athènes, 181 & 183. Les poëtes comiques Grecs donnoient souvent à leurs pièces, le nom de quelque courtisane célèbre. Mém. Volume XLIII, 202.

COMICES (Les) ou assemblées du peuple étoient de trois sortes; leur institution. — Ils tiroient leurs noms divers de ce que le peuple étoit assemblé ou par curies, ou par centuries, ou par tribus. —Tout citoyen avoit droit de suffrage dans une de ces allemblées, à moins qu'il n'eût été noté par le censeur, ou qu'il ne fût déchu du droit de bourgeoisse. Mém. Volume XXXVII, 264 & 273. La dénomination calata fut d'abord commune à tous les comices; ce qu'elle signifie. — Ensuite restreinte à ceux où l'on traitoit les affaires de religion. Ibid. 265 & 273. Ces comices se tenoient pour créer un roi des facrifices, ou pour inaugurer des prêtres & confacrer des choses destinées au culte divin, 264. 268 & 270, On y portoit aussi les testamens, 264 & 265. La convocation des comices appelés calata, n'eut jamais les testamens

testamens pour premier objet; mais ce furent autant d'occasions dont profitèrent les particuliers, pour prendre le peuple à témoin de leurs dernières volontés. Mémoires, Vol. XXXVII, 268. Ces comices n'étoient pas conroqués par le collége des pontifes, commo l'ont cru quelques critiques, d'après un passage d'Aulugelle mai expliqué. Ibid. 265. lls se tenoient par les magistats du premier ordre, qui avoient seuls ce droit, 266. Examen de quelques autorités qui semblent contredire ce sentiment, 167.

COMITIATI. Voyez TRIBUNS militaires.

COMITIUM,, lien où se tenoient les allemblées publiques à Rome.

Mém. Vol. XXXIX, 394.

COMMENTARIENSIS, garderôle de la prison, mot commun à l'ordre militaire & à l'ordre civil. — Il assistoit aux tortures, & prélidoit aux exécutions. Mem. Vol. X X X V I I, 236. COMMERCE. Étendue de celui des Phéniciens, & des Tyriens en particulier. Mém. Vol. XLII, 25 & 52. Voyez PHÉNICIENS. Le commerce de la mer Rouge & des Indes a toujours été le plus considérable, jusqu'au temps où les nations Européennes ont succédé dans les arts & dans les sciences aux nations Orientales. Mém. Vol. XXXVII., 477. Le commerce d'Alexandrie a été ruiné par la découverte du Tome XLIV.

cap de Bonne-espérance. Ibid.

COMMERCE des Romains dans les Indes. - État de ce commerce au VI. fiècle. — Il se faifoit par la mer Rouge; Taprobane en étoit le principal entrepôt. — Tous les vaisseaux des Indes, de la Chine & ceux des Grecs, se rendoient dans cette île. - Les marchandises se transportoient jusqu'en Perse, dans I'Oméritis & à Adouly. Mêm. Volume XXXVII, 469. Quels étoient les objets de commerce. —La soie étoit apportée par des caravanes, de la Chine à Séleucie, sur la Méditerranée. — Deux moines envoyés par Justinien à Sérendib, en rapportent des œufs de vers à soie. Ibid. 470. Les Arabes s'emparent de ce commerce, 469 & 476.

COMMERCE des François dans le Levant. Mémoire de M. DE GUIGNES, dans lequel il examine quel fut l'état du commerce des François dans le Levant, c'est-à-dire, en Egypte & en Syrie avant les croitades; s'il influa sur ces croisades, & quelle a été l'influence de cellesci sur notre commerce, & sur celui des Européens en général. — On ne peut douter que sous la première & la seconde race, les François n'ayent eu un assez grand nombre de vaisseaux de commerce sur l'Océan & sur la Méditerranée. Mémoires, Vol. XXXVII, 467. Il est difficile de

distinguer le commerce des François au Levant, de celui des autres nations Européennes, parce qu'elles étoient toutes connues sous le nom général de Francs, principalement pendant la domination des Arabes. Mémoires, Volume XXXVII, 468 & 470. Envoyés de Chilpéric vers l'empereur Tibère à Constantinople. — Marseille tire de l'Egypte le papyrus & les épiceries. Ibid. 471. Passages des anciens historiens qui prouvent que les Levantins venoient dans nos ports, & que nous allions également en Egypte & en Syrie, 472. Clovis & ses successeurs entretiennent des correspondances avec les empereurs de Constantinople, 474. Commerce des Marteillois dans le Levant, 475 & 515. Foires célèbres à Jérusalem, 476, 479 & 490. Charlemagne envoie de grands secours d'argent aux Chrétiens de l'Orient, ce qui fait juger que dans ce temps les François y alloient fréquemment, 479. Les marchands qui s'y rendoient, facilitoient le transport des pélerins, 480. Alexandrie & Carthage étoient des entrepôts de commerce indépendans de la religion, 482. Fait qui prouve qu'au 1x. siècle, les François fournissoient en partie l'Allemagne des épiceries de l'Inde, 483. Les Francs avoient dans le même temps un hospice & un

marché particulier à Jérusalem. 483,484 & 489. Autres preuves des établissements de commerce des Européens dans l'Orient avant les croisades, 484 & 487. Ils avoient des entrepôts & des espèces de caravansérails dans les différens ports du Levant, 488. Grandes relations des François avec les Arabes, sous la seconde race, 489. Les pélerinages à la Terre-lainte, nes du commerce, contribuent à leur tour à l'augmenter. — Vaisseaux marchands Francs à Constantinople, au premier passage & à l'arrivée des Francs. — Les Phathimites laissent aux Chrétiens étrangers la liberté de commercer en Egypte & dans les ports de Syrie, 491. État florissant du commerce des Européens en Orient, sous les kalifes de Bagdad & d'Égypte, 492. Les Turcs s'emparent de Jérusalem, pillent les marchands & les pélerins, 493. M. de GUIGNES prouve que la conservation du commerce du Levant fut le principal motif des croisades, auxquelles la religion ne servit que de prétexte, 475, 482, 487, 490, 494 & fuiv. Voyez CROISADES. Etablissement des Francs en Syrie, 505. Idée de leur commerce sous les croisades, 506. Deux routes des marchandises de l'Inde indiquées par Sanute, 507 & 508. Tout ce qui venoit par Bagdad arrivoit des Indes par le golfe l'er-

## CO DES MATIÈRES, CO 163

sique. Mém. Vol. XXXVII, 507. Route par la mer Rouge; elle étoit interdite aux Chrétiens Européens. — Marchandises exportées par ces deux routes. -L'Egypte avoit des vers à soie. Ibid. 508; & des cannes de sucre dans le territoire de Tripoli. Importations des François en Egypte, 509. Commerce d'Alexan lrie, de Tyr & d'Antioche, 510. II se failoit par échange entre les François & les Orientaux. — Les François ne le poussèrent jamais aussi loin que les républiques d'Italie : dans celles-ci, le commerce étoit fait par l'État, qui avoit le plus grand intérêt de le conserver; en France, iln'étoit fait que par des particuliers, 511. L'intérêt du commerce empêche l'exécution de la dernière croisade, 5 1 4. Les François n'abandonnèrent pas le commerce du Levant après les croilades. — Richelles immenses amassées par Jacques Cœur dans ce commerce. — Nos rois accordoient à des particuliers le droit exclusif d'aller commercer dans le Levant, 517. Taxe sur les marchandises d'Orient dans le quinzième siècle. — Les commercans François, dégoûtés du commerce du Levant par la concurrence des Vénitiens, forment des établissemens en Afrique, & tirent, par le Sénégal, une partie des marchandiles d'Afrique que l'on prenoit auparavant à Alexandrie, 518. Ils jettent ainsi les fondemens du commerce actuel des Indes par une nouvelle route. — En quoi il consistoit alors, 519. Les Dieppois se porient du côté de l'Afrique, & affocient à leur commerce plusieurs marchands de Rouen: succès de cette société. — Elle bâtit plusieurs forts sur la côte de Guinée. — Est ruinée par les guerres civiles. - Vend ses droits à la compagnie des Indes occidentales. — Depuis la découverte de la route des Indes par le cap de Bonne - espérance, les Européens ont fait euxmêmes le commerce des Indes, que les sultans leur avoient toujours refusé, 521 & 522.

COMMODE. Médaille frappée en l'honneur de cet empereur, singulière par son inscription. Histoire, Volume X L, 143.

COMMUNES établies par Charles-le-Gros dans les villes du domaine de la couronne. — Leurs droits & leurs fonctions. Hist. Volume XXXVIII, 196 & 209. Les érections des communes par les seigneurs, dans les villes de leur domaine, devoient être ratifiées par le consentement exprès du roi. Ibid. 210. Louis VIII déclare qu'il regarde comme de son domaine direct, toutes les villes où il y avoit des communes, 211.

COMR. Voyez MER Érythrée.

COMTES chargés de conduite à

X ij

l'armée les hommes libres du territoire de leur résidence, de les commander & de veiller à ce qu'ils ayent les armes néces-Saires. Mém. Vol. XXXVII, 552. Les hommes libres qui alloient à l'armée sous la conduite du comte, étoient ses justiciables. — Les comtes devoient, chacun dans son comté, tenir une assise par mois. — Les scabins étoient les assesseurs du comte-Ibid. 553. Il devoit en amener douze à l'assemblée générale du Roi, 554. Conjectures sur la véritable signification de comes novus, dans un titre du XIV. fiècle. Hist. Volume XL, 171, note (b).

 $\mathbf{C}$ 

CONCILIABULES, cantons qui n'étoient regardés, ni comme des municipes, ni comme des colonies, ni comme des préfectures, mais qui jouissoint de certains droits & prérogatives. Mémoires, Volume XXXIX, 391,

note (a).

CONDATE est Rennes en Bretagne. — Ce que ce nom signifie en celtique. Mém. Vol. XLI, 570. Cette ville avoit une garnison de Francs au commencement du v.º siècle. Ibid. 571. Observations sur deux voies Romaines qui conduisoient de Condate dans le fond du Cotentin. Voyez VOIES Romaines.

CÔNE. Les cinq sections différentes du cône droit étoient connues des anciens. Mém. Vol. XXXV, 399. Propriété des

vases coniques rectangles, & des coniques non-rectangles pour la réflexion des rayons solaires. *Ibid.* 402.

CONFUCIUS, Kong-fou-tse, autrement Tchong - ni; sa naissance. Mém.V.XXXVI,172; & Mém. Vol. XXXVIII, 272. Sa patrie. Ibid. 274. Il recueille les King & rétablit l'école des Lettrés. -Respect des Chinois pour sa mémoire. Mém. Vol. XXXVI, 228, & Mém. Vol. XXXVIII, 272. Sa conduite pour ramener les méchans à la vertu par des exemples, lui attire des railleries piquantes. Mém. Vol. XXXVIII, 277. Il avoit trois mille disciples qui vivoient en commun, parmi lesquels on distinguoit les douze philosophes par excellence. Ibid. 278 & 279. Il commence à l'an 722, ses annales de la Chine intitulées Tchun - theou. Mém. Vol. XXXVI, 179. Y rapporte trente-six éclipses, dont trenteune sont conformes aux tables modernes. Ibid. 171. Ses livres sont apportés au Japon. Mém. Vol. XL, 244.

CONGIAIRE, distribution faite au peuple Romain en argent ou en denrée. — Étoit aussi appelée divisio ou distributio. Mém. Vol.

XXXIX, 392.

CONJURATI, foldats levés d'une manière précipitée, appelée conjuratio. — Signification particulière de ce mot dans un passage de Tite-Live. Mémoires, Volume XXXV, 237.

CONNUBIUM. Voy. MARIAGE. CONON place trop tard l'invention des vaisseaux. Mém. Vol. XLII, 12.

CONRAD I. roi de Germanie. Éclaircissements sur la date du commencement de son règne. Hist. Vol. XXXVI, 168.

CONRAD I. r, roi de Jérusalem & de Sicile, est nommé Conrad IV dans le nombre des empereurs, Hist. Vol. XL, 165.

CONRAD II, roi de Jérusalem & de Sicile. Chanson qui lui est attribuée. — Charles d'Anjou le fait décosler publiquement sous ses yeux. Hist. Vol. XL, 164. CONRAD I.", comte de Paris & d'Auxerre; sa famille. Hist. Vol. XXXVI, 147. Il épouse Adelaïde, fillede Hugues comte d'Alface. Ibid. 148. Devient abbé de Saint - Germain d'Auxerre, 149. Lothaire le fait raser. — Sa mort, 150. Ses enfans, 151.

CONRAD II, comte de Paris & d'Auxerre. Charles-le-Chauve confisque toutes ses charges, & le prive de son domaine; à quelle occasion. Histoire, Vol. XXXVI, 153. Lothaire, roi de Loraine, sui donne le gouvernement de la Rhétie. Ibid. 153 & 155. Il rentre en grâce auprès de Charles-le-Chauve, 155. Sa semme & ses enfans, 156.

CONRAD, comte de Lohagau.
Remarques de M. le baron de
ZUR-LAUBEN sur son tombeau
dans l'église du chapitre de
Limbourg. Hist. Vol. XXXVI,

159. Brower a cru que c'étoit le cénotaphe de Conrad I. r, roit de Germanie. Ibid. 160. Raisons sur lesquelles M. le baron de ZUR-LAUBEN fonde son opinion. — Conrad eut le titre de sage, 161. — Il est nommé aussi Cunon, & surnommé Churzibolt; ce que ce mot signifie. — Plusieurs auteurs l'ont consondu avec Conrad, duc de Lorraine, 162. Son aversion singulière pour le sexe, 163. Sa mort, 160.

CONSÉCRATION des choses deftinées au culte divin; ce qui s'observoit à cette occasion chez les Romains. Mémoires, Vol. XXXVII, 268. Elle ne pouvoit avoir lieu sans l'ordre du peuple assemblé en comices. — Consécration d'immeubles, appelée detestatio. — Étymologie de ce mot. Ibid. 269.

CONSONNES mobiles & quiefcentes: ce que c'est dans les langues Orientales. Mém. Vol. XXXVI, 127 & 133.

CONSTANCE, empereur. Son corps est transporté de Mopsucrène à Rome. Mémoires, Vol. XLI, 151.

CONSTANCE de Castille, semme de Louis VII; sa mort. Mém. Vol. XLIII, 395, note (m).

CONSTANCE. Son diocèse est le plus étendu de l'Europe. — L'empereur Frédéric I. en règle les limites. Histoire, Vol. XXXVI, 203.

CONSTANCIE. Voyez ANTA-RADE.

٦,

CONSTANCIE. Voyez MAÏUMA.
CONSTANT II, empereur des
Grecs, fait la guerre à Grimoald
roi des Lombards, & met le
fiége devant Bénévent. Mém.
Vol. XLIII, 321. Il est obligé
de le lever, & reçoit deux grands

échecs. Ibid. 322.

CONSTANTIN parvient à l'empire. — Il permet la profession publique du christianisme, rappelle les exilés pour la foi, & ordonne la restitution des biens confisqués sur les martyrs. Mém. Vol. XXXVIII, 152. Détruit le culte infame de Vénus Uranie dans la Phénicie. Ibid. 153. Il permet les affranchissemens dans les églises, & y attache le droit de citoyen Romain. Mém. Vol. XXXIX, 583. Loi supposée de Constantin, à l'effet d'attribuer à l'église la juridiction la plus étendue en toutes matières, & entre toutes personnes. Ibid. 590. Il partage l'empire entre quatre préfets du prétoire; leurs départemens. Hist. Volume XL, 144. Reçoit des ambassadeurs Indiens. Mém. Vol. XL, 266.

CONSTANTINA. Voyez CIRTA.
CONSTANTINE en Phénicie, la
même que la ville & l'île d'Arade, suivant le cardinal Noris.
Mém. Vol. XXXVIII, 154.

CONSTANTINOPLE. Mémoire fur son étendue comparée à celle de Paris, par M. D'AN-VILLE. — Plans divers qui en ont été levés. Mémoires, Vol.

XXXV, 747. Examen de celui inséré dans l'Imperium Orientale de Banduri. Ibid. 748. Ce plan donne à l'enceinte de Constantinople une étendue trop considérable, 750, 752 & 753. Accroissement successifs de cette enceinte. — Evaluation d'une Iongueur donnée de Constantinople en pieds Grecs, 751. Rapports divers de mesure, d'après lesquels M. D'ANVILLE en fixe le circuit à 7800 toises, 752 & 753. L'estime générale de treize milles Grecs, s'accorde avec ce calcul, 754. Circonfcription dans laquelle il renferme Paris, 755. Méthode comparative, d'après laquelle il estime que Paris est à Constantinople comme onze à huit, 756.

CONSUL. Les consuls jouissoient du droit de rendre des édits. Mém. Vol. XXXIX, 357, 364 & 366. Ils ne perdirent pas leur juridiction par la création des préteurs, & ils en confervèrent une partie jusque sous les empereurs. Ibid. 371 & 377. On peut inférer de plusieurs loix, qu'ils donnoient aux parties des juges ou des arbitres, 377.

CONTEMPLATIFS, pénitens de l'Inde qui vivent dans la plus grande austerité, observent les pratiques les plus extraordinaires, & se tiennent dans les positions les plus ridicules. Mémoires, Vol. XL, 281, 284 & 304. Ils admettent diverses espèces

CONTREBIA, ville de la Celtibérie. Sa position déterminée par M. D'ANVILLE, au lieu actuellement appelé Santaver. Mémoires, Volume XLI, 762.

CONTREBIA Leucada. Conjectures de M. D'ANVILLE fur la position de cette ville dans la Navarre. Mém. Vol. XLI,

CONTRIBUTIONS levées dans les provinces pour l'entretien des troupes Romaines. — Cette imposition tenoit lieu de tribut. Mém. Vol. XLI, 155. Elle se portoit aux magasins en trois termes. — Examen de la police observée pour ces contributions sous les empereurs, depuis Septime-Sévère. Ibid. 158 & suiv.

CONTOBERNALIS. Comment M. LE BEAU explique ce mot dans les inscriptions. Mémoires, Vol. X L I, 227.

CONVENTUS, départemens juridiques formés par l'affociation de plusieurs villes sous la domination Romaine. Mém. Vol. XLI, 761.

Convicium. Remarque critique fur l'étymologie & la fignification de ce mot. Mém. Vol. XLI, 99 (note).

CONVIVE du Roi, nom sous lequel les Gaulois nobles sont

désignés dans les loix Saliques. Mémoires, Volume XXXVII, 547.

COOPTATION, droit dont jouisfoit le collège des pontises, de choisir ses membres. — Il en sut privé par la loi Domitia. — Variations diverses qu'éprouva cette loi. Mém. Volume XXXVII, 272.

COPHTES. Leur langue est un reste de l'ancien égyptien; mais elle ne peut aider à déchisser l'écriture Egyptienne, ayant adopté en partie les lettres Grecques. Mémoires, Volume XXXIV, 2 & 43; & Mém. Vol. XXXVI, 121. Voyez LANGUE Cophte.

COPONIUS (Q.) est condamné au bannissement pour avoir acheté un suffrage par une amphore de vin. Mém. Vol. XXXIX, 405.

CORA, bourgade voisine de Rome, Mémoires, Volume XXXVII, 30.

CORAIL, production marine qui a passé long-temps pour une concrétion pierreuse ou pour une plante. — Il étoit fort recherché des anciens, & sur-tout des Gaulois. — Où se trouvoit le plus estimé. — Comment se fait la pêche du corail. Hist. Vol. XL, 97. Les Indiens y mettent un grand prix. Ibid. 98.

CORBEILLE mystérieuse d'Iacchus, employée particulièrement dans les mystères. — Différoit du calathus des Thesmophories. Mém. Volume XXXIX, 225. Corbeilles appelées xarà, caniftra, portées dans les pompes facrées. Mém. Vol. XXXIX, 226.

CORBULON. Mesures efficaces par lesquelles il rétablit la discipline dans les légions. Mémoires, Volume XLI, 236.

CORCYRÉENS. Ils donnent au temple de Dodone, un monument de bronze par lequel l'oracle des bassins étoit rendu; sa description. Mémoires, Vol. XXXV, 102.

CORDAX, sorte de danse que Bacchus enseigna aux Indiens. Hist. Volume XXXIV, 77.

- C O R É S U S, prêtre de Bacchus, conçoit une passion malheureuse pour Callirhoë. Il invoque contre elle la vengeance de Bacchus. Mém. Volume XXXV, 124. L'oracle de Dodone ordonne qu'elle soit sacrifice sur l'autel de ce dieu, pour faire cesser l'épidémie des Calydoniens. Corésus s'immole à sa place. Callirhoë touchée de cette marque de tendresse, se poignarde à son tour. Ibid. 125.
- CORIALLUM. Sa position fixée à Cherbourg. Mém. Vel. XLI, 579. C'étoit une habitation Romaine. Correction à faire dans la table de Peutinger sur sa distance de Cosedia. Son ancien nom paroît avoir été Coriovallum, Ibid. 580.
- CORINTHE, ville de Grèce, fondée par Sisyphe.—Son premier nom fut Ephyre. Sa

position. — Remarque sur l'épithète d'opulente que sui donne Homère. Mém. Vol. XXXVI, 486, note (k). Epoque de sa destruction par les Romains. Mém. Volume XLII, 355.

CORIOVALLUM. Voyez Co-

CORMANS, nom autrefois en usage, sur-tout en Flandre, pour désigner des magistrats municipaux: *Mém. Vol.* XLIII, 738. Ils sont quelquesois nommés coronatores dans les titres Latins. *Ibid.* note (d).

CORNALINE. Observations de M. l'abbé BELLEY sur une cornaline antique du cabinet de M. le duc d'Orléans. Hift. Vol. XXXVI, 11. Sa description. - Elle a été gravée par les habitans de la ville de Colosses, en l'honneur de leurs divinités tutélaires. Ibid. 12. M. l'abbé BELLEY conjecture que ce fut à l'occasion de la sête de la fondation de leur ville, 14. Que l'ordre des dix signes du zodiaque, qui ensourent la têse du Soleil, désigne leurs aspects au moment de cette fondation. -L'inscription à la Forque le con-

Voyez COLOSSES.
CORNE. Autel de cornes de chèvres construit par Apollon à Délos. Mém. Volume XXXIX, 189. Corne de bélier sur les médailles

firme dans cette opinion, 13. La

lyre & la choueste indiquent

Apollon & Minerve, divinités tutélaires des Colossiens, 14.

médailles. Voyez BÉLIER. Le mot corne, dans le langage métaphorique de l'Orient, défigne la force & la puissance. Mém. Volume XXXVI, 64. Pourquoi Alexandre est appelé prince aux deux cornes. Voyez D'HU'LL-KARNAÏM.

CORNÉLIUS-SYLLA (L.), preteur. Remarque sur les dispotitions de ta loi de injuriis. Mem. Vol. XLI, 110.

CORNET de chasseur ou de tournois, renfermant des reliques. Mém. Vol. XXXV, 856.
CORNICULAIRE, officier subalterne attaché au service du tribun militaire. Mém. Vol. XXXVII, 130. Conjecture de M. LE
BEAU sur ses fonctions. Ibid. 131. Sur celles du corniculaire du consul & du lieutenant des

gardes de nuit à Rome, 132. CORONATORES. Voyez CORMANS.

CORONIS, mère d'Esculape. Hist. Vol. XXXVIII, 157.

CORONIS, ancien nom de Salamine. Mém. Vol. XXXVIII, 21.

CORVINUS. Origine de ce surnom de la famille Valéria. Hist. Vol. XXXIV, 100.

CORYBANTES. Voyez CABIRES (Dieux).

CORYCE, nymphe aimée d'Appollon. Mém. Vol. XXXIX, 189.

CORYPHASIUM, ville & promontoire de Grèce. Mém. Vol. XLII, 374. M. D'ANVILLE Tome XLIV. les distingue mal-à-propos de Pylos. Ibid. 375.

Cosedia. Sa position fixée à Contances. — C'étoit une ville principale au 1.ºº siècle, laque!le ne peut être dissérente de Castra Constantia. — Sa distance d'Alauna, suivant l'Itinéraire d'Antonin. — Plusieurs voies Romaines s'y réunissoient. Mém. Vol. XLI, 568 & suiv.

Cosmas Indopleustes; en quel temps il vivoit. — Sa description du commerce des Indes & de l'Afrique par Alexandrie, dans le sixième siècle. Mém. Volume XXXVII, 469 & 519.

COSMOPOLE, premier magistrat de Locres Epizéphyrienne. Mémoires, Vol. XLII, 304.

Cossinius, ami d'Atticus & de Cicéron, étoit originaire de Tibur. — Il est surpris par Spartacus aux bains des Salines dans l'Apulie, & tué dans sa fuite. Mém. Volume XXXVII, 34, note (g).

COTHON, nom commun à plufieurs ports d'Afrique; son étymologie. Hist. Vol. XXXVIII, 111 & 112; & Mém. Volume XXXVIII, 106.

COTON (Le) a été appelé laine par quelques anciens, & est confondu par d'autres avec la soie. Mem. Vol. XL, 157. Les anciens connoissoient quatre sortes de coton; celui de l'Égypte, celui de l'Achaïe, celui de l'Inde & celui de la Judée. — Le Vo schesch que la Vulgate traduit par bysus,

ne doit pas être distingué du coton. Mémoires, Volume XL, 159.

 $\mathbf{C}$ 

COTTA (Lucius), consul, est défait entièrement par Mithridate-Eupator, dans le port de Chalcédoine. Hift. Vol. XLII, 48.

COTTE d'armes. Voy. SAGUM. COTYLE, mesure Grecque qui contenoit à-peu-près un demifeptier. Mém. Volume X LIII, 209.

COUCHI-LAIKHAN, dernier empereur de la dynastie d'Yuen, monte sur le trône de Chine en 1328. — Les Chinois l'appellent Ming-tsong. Mémoires, Volume XL , 351.

COUDÉE Egyptienne, la même que la Samienne. — Elle est distinguée par Hérodote de la coudée d'usage. - La première mesuroit l'arure & le nilomètre, & répond, selon les uns, à dixneuf pouces cinq lignes de Paris. Histoire, Vol. XXXVI, 95. M. LE ROY l'évalue à vingt pouces fix lignes & demie. Mém. Vol. XXXVIII, 588.

Coudée Hashémide. Son rapport avec le pied Anglois & le pied François. Mém. Vol. XXXV,

Coupes faites de crânes humains. Mémoires, Volume XXXV,

COUR (M. DE LA). Voyez MATHON DE LA COUR (M.). Cour plénière. Recherches historiques sur le nom de cour plénière,

& sur les différentes acceptions données à cette dénomination. par M. GAUTIER DE SIBERT. Mém. Vol. XLI, 583. Examen des diverses dénominations données aux anciennes assemblées générales. — Les loix Saliques & les Capitulaires les appellent mallus ou placitum. Ibid. 584. Autres acceptions de ces mots.— On y substitue ceux de curia & de parlamentum; remarques sur leur fignification originaire, 585. Les auteurs ont traduit ces termes par sancs, placité, plaids généraux, parlement, états généraux, cour plénière. — Si par le nom de cour plénière, on doit entendre des assemblées de pur appareil, ou le placité général tenu par le roi en personne, dans lequel on traitoit des affaires civiles & politiques; deux opinions que M. DE SIBERT le propole d'examiner, 587 & suiv. En quoi consistoient les assemblées d'appareil & de réjouissance sous la première race, 589. Détails intéressans sur ces assemblées sous Charlemagne, 590. Si les rois de la seconde race tenoient leur état royal seulement aux fêtes de Pâques & de Noël. — Passages qui donnent lieu de croire qu'ils solennisoient avec appareil la fête de Saint Martin, 593. Ce sont ces fortes d'assemblées que plusieurs auteurs modernes appellent cour plénière, dénomination qui n'étoit pas en usage ni même connue sous les deux premières races. Mémoires, Volume XLI, 594. Les rois y paroissoient avec leurs ornemens royaux. -C'étoit aux évêques qui étoient à la suite de la cour, qu'on déféroit l'honneur de leur mettre la couronne sur la tête. Ibid. 595 & 601. Cours solennelles appelées curia coronata, dies coronæ, coronamenta regis. Idée de ces fêtes d'après Froissard, 596. Le roi y étoit servi par les grands officiers de la couronne, qui portoient les plats à cheval, 597 & 599. Les grands vassaux, & même les seigneurs du second ordre affectoient d'en donner de pareilles, 597 Ces fêtes & ces banquets n'étoient pas moins célèbres chez les empereurs d'Allemagne & de Constantinople.—Remarque sur l'époque où l'on a commencé à se servir du nom de cour plénière, pour signifier une fête de représentation & de réjouissance; méprise de Ducange à ce sujet, 598 & 611. Premier exemple de l'application de ce nom par un historien contemporain, à une fête donnée par le roi de France, 603. En France, pendant le banquet, le roi faisoit faire des lectures, 599. Le droit de les faire, étoit une des prérogatives du grand chambellan. — Outre les grandes fêtes, nos rois tenoient cour ouverte le jour de leur sacre, de leur mariage, & lorsqu'ils faisoient leurs fils ou

leurs frères chevaliers. — Fête brillante donnée par S. Louis à Saumur, à l'occasion de la chevalerie d'Alfonse, son frère, 600. Cour plénière tenue par Louis XI après son sacre, 602. En quoi consistoient les réjouissances de ces fêtes, 603. Lorsqu'elles étoient finies, le roi congédioit l'assemblée. — Jusqu'à la reine Claude, femme de François I.e, ni seigneurs, ni dames, ne paroissoient à la cour qu'ils n'y fussent mandés, 604. Les repas splendides ne caractérisoient point particulièrement les cours d'appareil, 605, note (t). Preuves que les cours qui se tenoient aux grandes solennités, n'étoient pas de simples assemblées d'appareil, & qu'il s'y traitoit des affaires civiles & politiques, 606 & fuiv. L'ulage de choisir le temps des grandes fêtes pour traiter des affaires importantes, subsista long-temps. 607. M. DE SIBERT pense que c'est par abus & en confondant deux choses distinctes l'une de l'autre, qu'on a appelé nonseulement cour plénière, mais même seulement cour, les fêtes d'appareil & de réjouissance. — Recherche des causes de cette confusion, 609. Le mot cour devient insensiblement, parmi le vulgaire, le synonime de fête. — Les romanciers & les chroniqueurs emploient l'un & l'autre dans le même sens. — Le nom de cour plénière, donné par

quelques - uns aux assemblées d'appareil, a été visiblement emprunté des usages du régime féodal relatifs aux droits de justice. Mém. Vol. XLI, 610. Jusqu'au XI. siècle, il a signifié le droit de connoissance des affaires civiles, criminelles & féodales, & les séances pour l'exercice de ce droit; titres à l'appui de cette assertion. Ibid. 611 & 614. La cour plénière du roi étoit tout ensemble tribunal & conseil d'état; d'où M. DE SIBERT conclut que cette dénomination peut être appliquée à toute assemblée, soit judiciaire, soit politique, convoquée par le souverain pour présider en personne, & pour exercer par lui-même, avec les membres de l'assemblée, sa puissance suprême, 614.

COURONNE. Homère ni Hésiode ne paroissent avoir connu les couronnes décernées dans les jeux, ni celles de la victoire & des festins. — Le mot sique se se trouve cependant dans Homère. Hist. Vol. XXXVIII, 37. Médaille représentant une grande couronne ornée d'onze têtes. Mém. Vol. XXXVIII,

352.

COURONNE rostrale; sa forme. — Si Agrippa est le premier à qui elle ait été accordée. Histoire, Volume XL, 45.

COURSE à pied. Celle du stade fut la première usitée dans les jeux publics. Histoire, Volume XXXVIII, 40. Course du diaule ou du double stade. Ceux qui couroientarmés étoient appelés hoplitodromes; description de leur armure. Ibid. 41. Quand ils commencèrent à être admis aux jeux Olympiques & aux jeux Pythiques. — Suppression de la course armée. Ibid. 41 & 42. Enfans admis à la course & à d'autres exercices agoniftiques, 42. Course de jeunes filles à Olympie, au jour de la fête de Junon, 40. La plus grande course des athlètes étoit de soixante stades. Mém. Volume XXXIX, 244.

COURSE équestre. Celle du double diaule n'étoit permise qu'aux enfans; en quoi elle consistoit. Hist. Volume XXXVIII, 40. Quand elle commença à avoir lieu dans les jeux Olympiques. — Cavale qui remporte le prix sans le secours de son maître; on lui élève une statue. Ibid. 41. Course de jumens. Voyez CALPÉ.

Course militaire appelée decursio.

Mém. Volume XXXV, 256
& 260. Cet exercice étoit ancien: Auguste & Hadrien y
donnent une nouvelle forme.

Ibid. 260. Dissérences du pas
militaire ordinaire, de la marche
accélérée & de la course, 261.

La légèreté à la course étoit une
qualité très - estimée dans les
guerriers. Mém. Vol. XL, 92.

Les Romains se mettoient à la
course après avoir jeté le cri pour
charger l'ennemi. Ibid. 543 &
547. L'infanterie pesanment

armée des Grecs, chargeoit en se mettant à la course. Mém. Volume XLI, 292. Remarques critiques à ce sujet. Ibid. 293.

COURTIBAULT, dalmatique des diacres dans la langue vulgaire du Berri. Remarque sur ce mot. Hift. Volume X X X V I,

COURTISANES. Formalités auxquelles étoient assujetties, chez les Romains, les femmes qui se dévouoient à ce métier. Mem. Volume X L I I, 175. Les habits couleur de pourpre ou avec des fleurs n'étoient permis qu'aux courtisanes, suivant les loix d'Athènes & de Syracuse. Ibid. 298, note (e). Les poëtes comiques Grecs intituloient fouvent leurs pièces du nom de quelque courtisane célèbre. Mémoires, Vol. XLIII, 202. Les courtisanes portoient autrefois, en France, une marque distinctive. - Celles de Toulouse ont été le plus long-temps astreintes à cet usage. Ibid. 713.

COUSIN. Quand ce titre a commencé d'être donné par nos rois aux ducs & pairs & aux grands officiers. Mém. Volume XLIII,

587, note (d).

COUTANCES. Son identité avec Cosedia. Mém. Vol. XLI, 568. Baie ou plutôt réédifiée par Flavius - Constantius - Chlorus. -Prend le nom de Castra Constantia au 111. siècle. - Etoit une habitation Romaine avant celui de Constantin. Ibid. 569. On

croit que son aqueduc est un ouvrage des Romains. — Ses murs ont été détruits par Louis XI, 576.

CRANAÜS succède à Cécrops sur le trône d'Athènes. Mém. Volume XXXIV, 475.

KPANI'A. Voyez TARSE.

CRASSUS obtient la préture de Rome, & le commandement de l'armée dans la seconde guerre servile contre Spartacus. Mém. Volume XXXVII, 52. Voyez Guerre servile.

CRATÈS-MALLEOTÈS, de Pergame, donne les premières leçons de grammaire & de critique aux Romains. Histoire,

Volume XXXVI, 45.

CRÉATION. La création proprement dite n'a été reconnue par aucun philosophe de l'antiquité. — Les anciens ne concevoient une production que par voie d'émission, d'émanation, de probole. Mémoires, Volume XXXIX, 740.

CRÉIOPOLUS. Voyez CRÉIUS.

CRÉIUS, montagne de l'Argolide qui paroît la même que Créiopolus dans Strabon. - Ne doit pas être confondue avec un autre mont voisin du fleuve Inachus. Mém. Vol. XXXIX, 239.

CRENIDAS, ville de Thrace.

Voyez DATUS.

Crésus, roi des Lydiens, consulte l'oracle de Dodone avant fon entreprise contre les Perses; réponse ambigüe qu'il en reçoit.

Mém. Vol. XXXV, 127. Il tombe de la plus haute prospérité dans un absme de malheurs. Mém. Vol. XXXIX, 31. Étoit renommé par son respect pour les Dieux. Ibid. 33.

CRÈTE (L'île de) est soumise par Métellus, & réduite en province Romaine. Mémoires, Vol.

XXXVII, 431.

CRÉTOIS (Les) avoient une trèsmauvaile réputation, & passoient pour menteurs. Mémoires, Vol. XXXV, 49; & Mémoires, Vol. X LII, 228. Ils étoient d'excellens archers. Mémoires, Vol. XXXIX, 491; & Mém. Vol.

XLI, 279.

CRI. Les Romains, & une partie des Grecs, alloient à la charge en poussant des cris mêlés au bruit des instrumens de guerre. -Les Gaulois, les Germains & les Parthes en usoient de même, mais sans aucun ordre. Mém. Vol. XL, 540 & 547. Chez la plupart des Grecs, le cri de guerre étoit précédé de l'hymne du combat. Ibid. 541. Quel étoit ce cri, 542. La manière dont il étoit jeté, faisoit juger de la disposition des troupes, 543. Il se répétoit autant de fois qu'on revenoit à la charge, 547.

CRIEURS. Les Romains s'en servoient pour proclamer les choses perdues. Mém. Vol. XXXIX, 291. Formule ustée dans cette

occasion. Ibid. 292.

CRIMÉE. Voyez TAURIQUE.

CRIMINELS publics chez les Romains; ils étoient traduits aux comices affemblés par tribus ou par centuries. Mémoires, Volume XXXVII, 298, note (g).

CRITOLAÜS, Péripatéticien, est envoyé en ambassade à Rome, Mém. Vol. XLI, 471, note (m).

CRIXUS, chef des gladiateurs Gaulois dans la seconde guerre servile. Mém. Vol. XXXVII, 28. Sa mort. Ibid. 46. Spartacus fait célébrer des jeux funéraires en son honneur, 50.

CROCODILES (Ville des), en Phénicie; sa position. Mém.

Vol. X X X I V, 329.

CRODUNUM, place de l'ancienne Gaule, dont aucun géographe n'a fait mention. Histoire, Volume

XLII,71.

CROISADES. L'intérêt de la conservation du commerce du Levant eut, selon M. DE GUIGNES, la plus grande influence fur ces entreprises, auxquelles la religion ne servit que de prétexte. Mém. Volume XXXVII, 494. Preuves à l'appui de cette opinion. Ibid. 500 & Suiv. Voyez COMMERCE des François dans le Levant. On se livra aux croisades avec une fureur singulière; par quels différens motifs, 496. Si l'on échauffa le peuple sous le prétexte de la religion, on ne peut disconvenir qu'il étoit de l'in térêt des princes chrétiens de faire la guerre aux Musulmans qui menaçoient d'envahir l'Europe; &

en les attaquant dans le centre de leur empire, on leur porta un coup dont ils ne purent se relever. Mém. Volume XXXVII, 497. Succès de la première & de la seconde croisade. — Les autres n'ont été entreprises que pour défendre les établissemens des Francs en Syrie, & leur grand commerce. Ibid. 505. L'invasion de nouveaux Turcs qui se répandirent dans toute la Syrie, leurs entreprises sur Tripoli & Jérusalem que les Chrétiens avoient reprises quelque temps auparavant, & la trop grande puissance des sultans d'Egypte, déterminent S. Louis à courir à la défense de ces établissemens. — On trouvoit d'autant plus de secours pour ces expéditions, que la religion sembloit en être le motif principal, & l'étoit réellement dans l'esprit de plusieurs, 506. C'est aux croisades que l'on est redevable du rétablissement des sciences en Europe; preuves de cette assertion, 523. En nous exerçantà la marine, les croisades nous ont accoutumé à tenter par mer de grandes entreprises, & ont occasionné la découverte de la boussole. — Ausres avantages qu'elles ont procurés, 526. Mais l'amour de la nouveauté entraîna trop de François dans l'Orient. & la France souffrit de cette défertion, 527.

CRONOS, Kronos, fils d'Ouranos, nommé El ou Ilus par les Phéniciens. Mém. Vol. XXXVI, 63;

& Mém. Vol. XXXVIII, 16. Eusèbe le nomme, par erreur, Ifraël. Mėm. Vol. XXXVIII, 18. Cronos rend son père eunuque. Ses cruautés envers sa famille. Mém. Volume XXXVI, 63. II immole son fils Sadid pour faire cesser la peste. Mém. Volume XXXVIII, 16. Raisons de M. l'abbé MIGNOT contre l'identité supposée de ce sacrifice avec celui d'Abraham. Ibid. 18. Ses enfans. Mém. Vol. XXXVI. 72 & suiv. Il est mis au rang des dieux, & identifié avec la planète de Saturne. - Etymologie Phénicienne du nom de Cronos que lui donnèrent les Grecs. Ibid. 64. Respect des Carthaginois pour ce dieu, 64 & 68. Ils l'appeloient Hamilca. — C'étoit le Moloch des Ammonites & le Chamos des Moabites. - Autres noms qui lui ont été donnés; leur signification, 65, 66 & 67. Figure symbolique fous laquelle il étoit représenté. - Sa statue, chez les Ammonites, devoit être colossale, 67. Il est confondu avec le Soleil, 69; & Mém. Vol. XXXIV, 2 1 4. C'est le Saturne des Latins. Mém. Vol. XXXVIII, 515.

CRONOS II, le même que Mizor ou Mitzraïm. — Il est connu dans l'histoire d'Égypte, sous le nom de Ménès; dans la mythologie, sous celui d'Ossris. Mém. Vol. XXXVI, 76.

CROTIATONUM, ville détruite à la fin du IV. fiècle. — Ses ruines

près de Valognes. Mémoires, Volume XLI, 569.

CTÉSIAS, premier médecin d'Artaxercès & historien. Mémoires, Volume XXXV, 156. Il prend à tâche de detruire l'autorité d'Hérodote. Hist. Vol. XXXVI, 63. Flatte la vanité des peuples sur leur antiquité, & par-là obtient la préférence. Ibid. 64. Son autorité est généralement rejetée par les anciens sur les faits de physique & d'histoire naturelle, mais admise sur l'histoire d'Assyrie. Mém. Volume X L, 408. Conciliation de Ctésias avec Hérodote, sur le commencement & la durée de l'empire d'Assyrie. Voyez ASSYRIENS. Difficulté de le concilier avec Hérodote sur les rois Mèdes; éclaircissemens à ce sujet. Ibid. 478 & 522.

CUCULLUS, capuce en ulage sur-tout dans la Gaule & dans l'Illyrie. - Appelé Bardiacus & Bardaïcus. - Sa forme sur les monumens. Mémoires, Volume

XXXIX, 525.

CUDWORTH. Son système des natures plassiques, attaqué par Bayle & défendu par M. Leclerc. Mémoires, Volume XXXVII, 633.

CUIRASSE. Éclaircissemens sur la forme & la matière des cuirasses chez différens peuples. Mémoires, Volume X L, 78. Celles que les Romains portèrent dans le commencement, étoient de cuir crud. - Servius - Tullius emprunte des Gaulois la cuirasse de mailles. — Les cuirasses de fer ou d'airain étoient réservées aux officiers dillingués: le commun des soldats n'avoit qu'un plattron d'airain de douze doigts en carré. Mémoires, Volume XXXIX, 465. Les cuirasses des armés pesamment étoient des bandes de cuir durci, revêtues de lames de métal. Ibid. 466. On en faisoit aussi de corne, & de lin ou de laine que l'on rendoit impénétrables en les trempant dans du vinaigre imprégné de sel, 467; & Mém. Vol. XLI, 285, note (e). Defcription de la tunique militaire appelée thoracomachus. Mém. Volume XXXIX, 468. Selon Turnèbe, le subarmale étoit la même chose que le thoracomacus; mais, selon Calaubon, c'étoit un habillement de paix & même de cérémonie. Ibid. 469. Cuirasse de lames de metal taillées en écailles, appelée cataphracta. Les Sarmates en avoient de corne de cheval, 470. Dans l'infanterie, cataphracta ne significit que le plastron; mais les cataphrasti equites étoient entièrement revêtus de lames de fer, ainsi que leurs chevaux. — C'étoit une armure des Asiatiques & sur-tout des Perses, qui ne passa que fort tard à la cavalerie Romaine, 472 & 473. Si la cuirasse nommée lorica & celle appelée thorax, faisoient deux espèces différentes, 474

CULTE.

CULTE rendu aux astres, aux plantes, aux animaux, &c. Voyez IDOLATRIE. Le culte étoit de deux sortes chez les Romains; le culte public & le culte privé. — Celui-ci étoit réglé par les chefs de famille, & se transmettoit avec les successions, de l'autorité des pontifes. — Ceux qui se donnoient en adoption, abandon-. CURATORES horreorum. Voyez noient le culte particulier à leur famille, pour suivre celui de la famille dans laquelle ils entroient — Sacrifices particuliers appelés gentilia. Mém. Volume XXXVII, 269.

CULTE héroïque, rendu aux manes des héros. Mém. Volume XXXV, 33.

Cumes, ville Grecque du pays des Opiques. Hift. Vol. XLII, 75. Epoque de sa fondation par les Chalcidiens de l'Eubée. - Sa prospérité excite l'envie & la cupidité des Etrusques, des Dauniens & des Umbriens, fur lesquels elle remporte une victoire complette. — Elle tombe sous la tyrannie d'Aristodème, & recouvre ensuite sa liberté. Ibidem. 76 & 77.

CUNEUS. Voyez COIN.

CUNIBERT monte sur le trône des Lombards. - Épouse Hermelinde. — Devient amoureux de Théodote. Mém. Vol. XLIII, 331. Il est détrôné par Alachis. Ibid. 332. Rétabli par l'adresse d'Aldon & Grauzon, 333. Sa mort, 337 & 343.

Tome XLIV.

CUNON, dans l'ancien tudesque, est le même nom que Chunrad ou Conrad. Hist. Vol. XXXVI,

CUNON. Voyez CONRAD, comte de Lohngau.

CUPHITES, peuple de l'Inde, oublié par Pline & Cellarius. Histoire, Volume XXXIV,

Vivres.

CURIA, chez les anciens, est le lieu où l'on s'assembloit pour tenir conseil sur les affaires, soit de politique, soit de religion. Mém. Vol. XLI, 585. Mêmes fignifications de ce mot dans les hittoriens, dans les chartes & les formules du XI. siècle & des suivans. Ibid. 586.

CURIALES, classe de citoyens qui composoient l'ordre municipal des villes chez les Romains; leurs fonctions & leurs charges. - La milice leur étoit interdite. - Ils étoient obligés de succéder à leur père, tant que leur famille se conservoit dans le degré de fortune fixé pour cette place. Mém. Vol. XXXV, 214 & 215.

CURIE. Rome, dans les premiers temps, fut divisée en trente curies distribuées par toute la ville, à raison de dix par chacune des trois anciennes tribus.-Chaque curie avoit ses fêtes particulières, outre celles qui étoient communes à tout le

peuple. Mém. Vol. XXXVII, 270. Chaque curie étoit desservie par un seul ministre ou curion, qui avoit l'inspection sur tous les habitans de son quartier, & ne relevoit que du grand curion. Ibid. 271.

CURIEUX. Voyez FRUMEN-TAIRES.

CURIONS, ministres inspecteurs de la religion dans chaque curie,

— Ils ne relevoient que du grand curion. Mémoires, Volume XXXVII, 271. Étoient nommés par le peuple. Ibid. 270 & 273.

CURIOSOLITES. Découverte des ruines de leur ville à Corseult. Mémoires, Volume X L I, 574.

CURIUM, ville de l'île de Chypre. Mém. Vol. XXXVIII, 86.

CYANA, fille célèbre dans l'art de plonger, à laquelle les amphicityons firent élever une statue. — Néron la fait transporter à Rome. Histoire, Vol. XL, 108.

CYARÉE, une des Cyclades. Mémoires, Volume XXXIX, (note).

CYAXARE I, fils de Phraorte, roi des Mèdes; ce que son nom signifie.—Il est désait par Madya roi des Scythes. — Les chasse de la Médie & prend Ninive. — Soutient une guerre contre Alyatte, roi de Lydie — Ses rapports avec Ké Kaous dans les écrivains Orientaux. Mém. Vol.

XL, 487 & fuiv. C'est le Gustasp des auteurs Persans, suivant M. l'abbé FOUCHER. Mém. Vol. XXXIX, 698.

CYAXARE II, nommé Darius le Mède dans l'Ecriture. Mém. Vol. XXXVIII, 127 & 494. Voyez DARIUS-MÉDUS.

CYBÈLE, la grande mère des Dieux, protectrice des villes & déesse des moissons, étoit adorée à Tarse. Mémoires, Volume XXXVII, 350. Elle est souvent confondue avec Cérès. -Elle étoit la même qu'Ops ou Rhée. Mém. Volume XXXIX, 207, note (a). Son culte étoit le même que celui d'Isis. Ibid. 212. Ses attributs. Mém. Vol. XLII, 168. Jeux Mégalésiens institués à Rome en son honneur. Mémoires, Volume XXXIX, 285; & Mém. Volume XLII, 168.

CYCLE Chinois de soixante jours, dont chaque nombre porte un nom différent. — Ce n'est que fort tard qu'on s'en est servi pour désigner une révolution de soixante ans. — On a cru faussement que Confucius avoit le premier fait usage de ce dernier. Mémoires, Volume XLIII, 250. Preuves qu'on n'a pas suivi constamment la série des noms du cycle appliquée aux jours. Ibid. 252. Le cycle Chinois ne part d'aucune époque radicale. - Raisons de douter de son ancienneté. Mim. Vol. XXXVI, 181.

CYCLE de Méton. Voyez MÉTON.

CYCLES de 2, de 4, de 8, de 16 & de 19 ans, en usage chez les Grecs. Mém. Vol. XXXV, 133. Origine du cycle de 15 ans, appelé indiction. Mém.

Vol. XXXIX , 546.

CYDNUS, rivière de Cilicie qui prend sa source dans le mont Taurus; son cours. — La fraîcheur de ses eaux manque d'être funeste à Alexandre. Mém. Volume XXXVII, 341. Fête fameuse donnée à Marc-Antoine par Cléopâtre à l'embouchure de ce fleuve. Ibid. 342. C'est aujourd'hui Cyndos, 362.

CYDON, ville de Crète. Auguste lui rend la liberté. Mém. Vol.

XXXVII, 431.

CYGNES consacrés à Apollon dans l'île de Délos; par quel motif. Mém. Volume XXXIX, 188.

CYGNUS, fils de Mars, tué par Hercule. Mém. Vol. XXXV, 25.

CINÈTES, peuple dont l'ancienne position répond au cap Saint-Vincent. Histoire, Vol. XXXVI, 57.

CYNOCÉPHALE (Le) désignoit la titlesse chez les Égyptiens. Mim. Vol. XXXIV, 23.

CYNOSURA. Voyez OURSE (La

petite).

CYPARISSE, Cyparissia, ville de Grèce, voisine du golfe de Pylos, aujourd'hui l'Arcadia.

Mem. Vol. XLII, 354, 374 & 375.

CYPARISSE, Cyparissus, ville de Grèce située près du lieu qu'occupoit l'ancienne Massissa. — Erreur de M. D'ANVILLE sur sa position. Mém. Vol. 374 & 375.

CYPARISSIENS, un des plus anciens peuples de la Messénie. Mém. Vol. XLII, 376.

CYPARISSIUS, fleuve de Grèce. Ibid. 374.

CYPRÈS merveilleux de Zoroastre. Mém. Vol. XXXVII, 729.

CYPRIOTS. Voyez TITYENS. CYRÉNAÏQUE (La), contrée de la Libye; son étendue. — Pourquoi elle fut nommée Pentapole. Mein. Vol. XXXVII, 365. Son état sous ses rois & sons le gouvernement républicain. Voy. CYRÈNE, Elle devient province d'Egypte. — Ptolémée-Soter y envoie une colonie de Juifs. — Révolte des Cyrénéens contre ce prince qui les soumet, & leur donne Magas pour gouverneur. - Celui - ci se rend indépendant & prend le titre de roi. — A sa mort la Cyrénaïque devient de nouveau province d'Egypte. Ibid. 373. Ptolémée V l'obtient avec le titre de roi. -Apion son fils la légue aux Romains. — Le sénat s'empare des terres du domaine royal, & rend la liberté aux villes, 374. La Cyrénaïque est réduite en province Romaine, & adopte à cette époque une ère particu-Zij.

. lière. — Elle ne formoit qu'un feul gouvernement avec la Crète. — Auguste laisse cette province dans le partage du peuple. Mémoires, Volume XXXVII, 375. Elle faisoit partie des dix provinces prétoriennes. — Forme de son gouvernement au temps de la république Romaine & sous les empereurs.— Noms de plusieurs de ses gouverneurs, d'après les médailles; remarques critiques à ce sujet. Ibid. 376 & suiv. Marc-Antoine érige la Cyrénaïque en royaume, en faveur de Cléopatre sa fille. — Elle revient à l'empire comme province du sénat, 377. Les Juifs établis dans cette province y commettent des maux effroyables. — Hadrien y envoie des colonies pour la repeupler; médaille frappée en mémoire de ce bienfait, 379. La Cynéraïque est séparée de la Crète, & gouvernée par un præses, sous l'administration du préfet augustal d'Égypte. - Fut partagée dans la fuite en deux provinces, haute & basse; leur étendue. - Leur état sous Justinien. - La Cyrénaïque étoit sous la juridiction de l'évêque d'Alexandrie, 387. Les Barbares y font des incursions dans le IV. siècle. - Elle est prise par les Arabes mahométans; reste plusieurs siècles fous le gouvernement des califes Ommiades & Abassides, puis est conquise par les Fatimites. —

Les Arabes l'appellent Berké.

Elle tombe au pouvoir des Ottomans, 387. Est annexce au royaume de Tripoli. — Ses gouverneurs ont le nom de pacha; forme de leur installation, leurs forces militaires & leurs revenus, 388.

CYRÉNAÏQUES, secte qui rejetoit la prière comme inutile.

Hist. Vol. XLII, 27.

CYRÈNE, nymphe aimée d'Apollon, l'une des divinités tutélaires de la ville de ce nom. — Comment elle elt représentée sur ses médailles. Mém. Vol. XXXVII, 366 & 381; & Mém. Volume

XXXIX, 190.

CYRÈNE, ville de Libye fondée par Battus. Mém. Vol. XXXV, 380; Mém. Vol. XXXVII. 369; & Mém. Vol. XXXIX, 190. La quatrième Pythique de Pindare contient des notions curieuses sur son origine. Mém. Vol. XXXV, 364 & 370. Observations de M. l'abbé Belley fur l'histoire & sur les monumens de la ville de Cyrène. Mémoires. Vol. XXXVII, 363. Sa position. - Productions de son territoire. Ibid. 364. Voyez SIL-PHIUM. Son étendue, 389. Sentimens divers des chronologistes sur l'époque de sa fondation, 366. M. l'abbé BELLEY préfère celui de Marsham, qui la fixe à l'an 651 avant J. C.; sur quels motifs, 367. Suite des rois de Cyrène depuis Battus, 368. Extinction de la dynastie

des Battiades; sa durée. — Les Cyrénéens établissent un gouvernement républicain. — Ils demandent des loix à Platon, qui s'y refuse. - Étendue de leur commerce. Mém. V. XXXVII, 370. Leurs démêlés avec les Carthaginois pour les limites de leur territoire; en quel temps ils doivent être placés. Ibid. 371. Alexandre fait alliance avec eux. - Leurs divisions intestines jusqu'à l'extinction de la république, 372. Voyez CYRÉ-NAïQUE (La). Cyrène prend le surnom de Flavia en l'honneur de Vespasien, 378; & celui d'Hadriana en l'honneur d'Hadrien. Les Juiss établis dans Cyrène y formoient un corps politique fous des archontes, 379. Principales divinités qui y étoient adorées; leurs temples & leurs fèles, 380. Cyrène étoit métropole; ses forces & sa richesse. — Les arts y étoient florissans, surtout celui de la gravure des métaux & des pierres fines. — Habileté de ses monétaires, 382; & Histoire, Volume XXXVI, 18. Hommes illustres qu'elle a produits. Mém. Vol. XXXVII, 383. Ses médailles. Ibid. 376, 378, 381 & 384. Description de ses ruines, habitées par des Ambes qui l'appellent Curen ou Grenne, 389 & 390. Ce n'est point Cairoan, comme l'ont cru d'Herbelot & M. Otter,

CYRESCHATA, ville bâtie par

Cyrus sur le Jaxarte. Hist. Vol. XXXVI, 84.

CYROPÉDIE. Voyez XÉNO-PHON.

CYRRHUS, ville de Syrie. Types de ses médailles. Mémoires, Volume XLI, 513.

CYRUS, fils de Cambyse, & petit-fils d'Astyage, roi des Medes. Mém. Vol. XL, 492. Il étoit fils d'un premier Cy: us, selon Hérodote. Ibid. 493. Il épouse Cassandane, fille de Pharnasp roi de Cappadoce. — Détrône Astyage, son ayeul, & devient maître de la Perse & de la Médie. — Fait prisonnier Amorg, roi des Saces, 494. Se marie à Amytis. - Est instruit par les mages. - Triomphe de Crésus.—Prend Babylone, dont il donne le commandement à Darius - Médus, & établit Astyage commandant des Barcéniens, 495. Il dédaigne le titre de roi de Babylone & des Mèdes. - Etablit à Suze le siège de l'empire des Perses. Mém. Volume XXXVIII, 497. Cyrus reconnoît, par un édit, le Dieu des Juifs pour le Dieu suprême. Mém. Vol. XXXIX, 344. II embrasse la religion de Zoroastre. 1bid. 705. Confie l'éducation de ses enfans aux mages, 706. Il envoie des ambassadeurs au roi des Indes. & conclut avec lui un traité. - Quel étoit le peuple dont parle Xénophon en cet endroit. — Il tente vainement de pénétrer dans l'Inde proprement

dite. Hist. Volume XXXIV, 84. Fait la guerre aux Massagètes. Mém. Vol. XL, 495. Tomyris, leur reine, venge dans son sang la mort de son fils. — Suivant Ctessas, il périt dans une expédition contre les Derbices. Mémoires, Volume XL, 496. Ses rapports avec Ké Khosra, chez les Orientaux. Ibid. 492; & avec Gustasp, 494.

## D

DABIR. Voyez DEBIR. DACIER (M.) élu Associé en 1772. Hift. Vol. XXXVIII, 4. Précis de son essai de supplément au traité de Henri Etienne sur la conformité du langage François avec le Grec. Ibid. 1 56. Ses recherches historiques sur l'établissement & l'extinction de l'ordre de l'Étoile. Mémoires, Vol. XXXIX, 662. Précis de sa notice d'une pièce manuscrite qui fournit quelques détails historiques concernant Robert, comte d'Artois. Hist. Vol. XL, 170. Examen de l'histoire de la Matrone d'Ephèse, & des différentes imitations qu'elle a produites. Mém. Vol. XLI, 523. Notice d'un manuscrit Grec de la bibliothèque du roi, intitulé Syntipas. Mémoires. Ibid. 546. Mémoire sur la vie & les chroniques d'Enguerrand de Monstrelet. Mém. Vol. XLIII, 535. Question historique: A qui doiton attribuer la gloire de la révoIution qui sauva Paris pendant la prison du roi Jean! Itid. 563.

DAGOBERT fait déposer trois copies de son testament dans les églises de Paris, de Lyon & de Metz. Mém. Volume XXXIX, 582. Examen critiqué de trois diplômes de ce prince, rapportés par Rosieres. — Preuves de la supposition de ces pièces par M. le baron de ZURLAUBEN. Hist, Vol. XXXIV, 180 & suiv.

DAGOBERT II, roi d'Austrasie, est tondu & transporté en Irlande par la persidie de Grimoald son tuteur. Mém. Volume XLIII, 326. Parvenu à l'âge de régner par lui-même, il est rétabli dans son royaume par les Austrasiens; autorités à l'appui de ce fait. Ibid. 327. Erreur d'Adrien de Valois sur sa date, 328. Dagobert sait alliance avec Grimoald, roi des Lombards, 326 & 328.

DAGON ou le dieu laboureur, divinité Phénicienne. — Il avoit un culte particulier dans la ville d'Asot; comment il y étoit représenté. — Etymologie de son nom. Mém. Vol. XXXVI, 79. Samson renverse son temple de Gaza. — Remarques sur la construction de ce temple. Mém. Vol. XXXIV, 346.

DAKIKI, poëte Persan. Mém. Vol. XXXV, 161; & Mém. Volume XXXVIII, 188.

DALAÏMA (Le) appelé communément le grand Lama. — Les peuples du Thibet l'adorent comme une manifestation du

DAMMARTIN. Voyez RENAUD DE DAMMARTIN.

DAMON le Sophiste est accusé d'inspirer à Périclès l'amour de la tyrannie. Mém. Vol. XXXIX, 26. Il est chassé d'Athènes. Ibid. 27.

DAMONAX le Mantinéen, régent du royaume de Cyrène pendant la minorité de Battus IV. Mém. Vol. XXXVII, 369.

DAMOUR, fleuve. Voyez NAHR-DAMER.

DAN fignifie rivière, dans le langage des barbares de l'Europe. Mém. Vol. XXXV, 533.

DAN, Dana ou Danaus, nom d'unroi d'Argos venu d'Orient, fignifie judex, senior, termes qui se prennent souvent l'un pour l'autre. Mém. Volume XXXV, 106 (note).

DANIEL, prophète, interprète le songe de Nabuchodonosor, & s'attire la vénération de ce prince. Mém. Vol. XXXVIII, 484. Il devient un des principaux ministres de Darius-Médus, & encourt la haine des satrapes. — Jeté dans la fosse aux lions par ordre de ce prince, il est conservé miraculeusement. Ibidem, 494. Explication d'un passage de ce prophète, qui a été mal rendu par les interprètes; quels sont, suivant M. ANQUETIL, les quatre rois Perses qui y sont

désignés. Mém. Vol. XL, 506 & suiv.

DANSE (La) est aussi naturelle à s'homme que le chant. — Elle faisoit partie du culte religieux chez les anciens. — N'étoit pas inconnue aux Arabes. Mémoires, Vol. XXXVI, 111. Les personnes les plus graves ne faisoient pas difficulté de danser. — Danses sacrées des Thérapeutes; comment elles s'exécutoient. Ibid. 112. Les Grecs avoient diverses sortes de danses militaires. Mém. Vol. XXXV, 463. Voyez Pyrrhigue.

DANUBE, fleuve appelé par les Grecs Isler, & par les Scythes Matoas; fignification de ce mot.

— Il prend sa source au mont Abnobe. Mém. Vol. XXXV, 533. Se jette dans l'Euxin par sept bouches. — Noms donnés par les Grecs à ses différentes branches. Ibid. 534. La principale appelée Sacrum ostium, 575. Son cours a été mal connu des Grecs. — Quelques géographes ont cru qu'il avoit existé un canal de communication de ce sieuve à la mer Adriatique, 535.

DAPHITAS, grammairien, est mis à mort par Attale III, pour une épigramme. Histoire, Vol. XXXVIII, 153.

DAPHNÉ, faubourg d'Antioche, célèbre par ses bains d'eaux chaudes & ses délices. — L'entrée en étoit interdite aux soldats Romains, sous les peines les plus sévères. Mém. Vol. XLI,

DAPHNÉPHORIES, fêtes qui se célébroient à Thèbes en l'honneur d'Apollon Isménien. Mém. Volume XLIII, 201.

DARAB, savant destour Parse. Mém. Vol. XXXVIII, 178.

DARADRES. Voyez DARDES.

DARD attaché à une courroie, inventé par Œtolus fils de Mars. *Mém. Vol.* XL, 86.

DARDANUS, frère de Jason; son époque. Mém. Vol. XLII,

DARDES ou Dares, peuple de l'Inde dans Pline, que M. l'abbé MIGNOT conjecture être le même que les Derdes de Mégasthène, & les Daradres de Ptolémée. Mém. Vol. XLII, 47.

DARIQUE, monnoie de Perse; fon type distinctif. Histoire, Vol. XL, 37, note (a), & 95.

DARIUS-MÉDUS, fils d'Astyage, est le même que Cyaxare II, roi des Mèdes. Mémoires, Volume XXXVIII, 127, 128 & 493; & Mém. Vol. XL, 495, note (n). Il s'empare de Babylone sur Balthazar. Mémoires, Vol. XXXVIII, 496; & Mém. Vol. XL, 495. Fait jeter Daniel dans la fosse aux lions. Mém. Vol. XXXVIII, 494. Observations de M. l'abbé FOUCHER sur les motifs de l'édit arraché à ce prince par les Perses & les Mèdes, pour l'ériger en dieu de son vivant, 493 & Suiv.

DARIUS, fils d'Hystaspe, est élu roi de Perse. — Il divise l'empire en vingt - neuf satrapies. Mém. Vol. XXXIX, 706; & Mém. Vol. XL, 4. Il rétablit le magisme & s'associe au collège des mages. Mémoires, Vol. XXXIX, 707. Son expédition contre les Scythes a été regardée mal-à-propos jusqu'ici comme une entreprise d'ambition; M. DE GUIGNES en développe le véritable objet. Mem. Vol. XXXV, 544 & Suiv. Darius fait construire un pont sur l'Ister, & en confie la garde à des Ioniens. — Il se propose de n'employer que soixante jours à son expédition contre les Scythes. — M. DE GUIGNES prouve qu'il y employa plus de temps. Ibid. 545. M. D'ANVILLE est d'un avis contraire. — Evalue à trois cents lieues toute la route de cette expédition, 576. Il ne croit pas qu'il soit possible d'admettre que Darius ait passé alors le Tanaïs, 585. Darius charge Scylax de la découverte des bords de l'Indus. Mém. Volume XLII, 56 & 351. Il s'empare de la partie de l'Inde qui avoit été soumise aux Assyriens, & en fait le dix - neuvième gouvernement de son empire. Ibid. 57. Epoque de cette expédition, 358. Sa générolité envers Métiochus, fils de Miltiade, son prisonnier dans la guerre contre les Ioniens. Mém. Vol. XL, 5. Darius, fils d'Hystaspe, n'est pas pas le Gustasp des auteurs Persans. Mém. Vol. XXXIX, 696. Ses rapports avec Espendiar dans les écrivains Orientaux. Mém. Volume XL, 497 & suiv. Erreur du P. Pétau sur la mort de ce prince. Ibid. 357 & 358.

DARIUS - NOTH US soumet la Lydie révoliée. Mém. Vol. XL, 502. Fait tentrer les Mèdes dans

le devoir. Ibid. 503.

DARIUS-CODOMAN ou le demier, est élévé sur le trône de Perse de l'état de courrier du cabinet d'Ochus, par l'eunuque Bagoas dont il se désait ensuite.

— Vaincu par Alexandre, il suit en Médie, & est assassiné par Bessus & Nabarzane. Mém. Vol. XL, 504.

DARNIS, métropole de la Cyrénaïque inférieure, suivant la Géographie sacrée. Mém. Vol.

XXXVII, 386.

DAROM. Voyez GAZA.

DAROUD JS, classe de mauvais génies créés par Ahriman. Mém. Volume XXXIV, 409. Noms de quelques - uns d'entre eux, avec leur explication. Ibid. 412. DAROUN, portion de l'Izeschné;

d'où lui vient ce nom. Mém. Volume XXXVIII, 222.

DARVANDS, ordre de mauvais génies produits par Ahriman. Mém. Vol. XXXIV, 409.

DATE. Quand la date de l'incarnation commence à se trouver dans les chartes authentiques. Hist. Volume XXXIV, 181. Date fausse dans un acte vrai Tome XLIV. & de la forme la plus authentique. Mém. Volume X LIII,

DATII, peuple de l'Aquitaine, dont la cité est encore inconnue. Mém. Volume XLI, 565.

DATUS, ville de Thrace, fondée par Callistrate. Mém. Vol. XLII, 363. M. le baron de S. "CROIX prouve contre Vossius, qu'elle devoit son origine aux Thasiens & non aux Atheniens. — Pourquoi elle sut appelée dans la suite Crenidas. — Philippe, père d'Alexandre, en fait une place d'armes, & lui donne son nom. Ibid. 364. Sa position, 365. Sa félicité avoit passé en proverbe. — Hossenius la consond mal-àpropos avec Serra, 366.

DAVID enlève la couronne de l'idole Moloch, & la fait suspendre sur son trône. Mém. Vol. XXXVI, 67. Il s'allie avec Hiram, roi de Tyr. — Fait construire une flotte à Achana. Mém. Vol. XXXVIII, 90. Se procure une immense quantité d'or & d'argent, par le commerce maritime que les Phéniciens faisoient en son nom. — Evaluation de la somme qu'il laissa pour la construction du temple de Jérusalem. Ibid. 91; & Mém. Vol, XLII, 36.

DAUPHIN. Amitié fingulière d'un dauphin pour un enfant. Hist. Vol. XXXVIII, 174. La scène de cette sable est placée en deux endroits différens. Mém.

Vol. XXXIX, 557.

DEBIR ou Dabir, ville du pays de Canaan ou des Phéniciens, dans laquelle étoient renfermées les archives de ce peuple. — Elle est nommée aussi pour cette raison Kirjath - Sepher. — Conjectures de M. l'abbé MIGNOT sur le nom de Kirjath-Sanna qu'elle portoit encore. Mémoires, Volume XXXIV, 60.

DÉBITEURS. Très-anciennement on usa chez les Romains d'une rigueur extrême envers les débiteurs. Mém. Vol. XLI, 40. Pourquoi les débiteurs livrés à leurs créanciers par le préteur, étoient appelés nexi, obærati & addicti. — En quoi leur condition différoit de celle des esclaves. Ibid. 41. Remarque critique sur un des chefs de la loi des douze Tables, relatif aux débiteurs insolvables. — Examen du véritable sens des mots partes secanto, mal interprétés par plusieurs commentateurs, 41, note (q).

DECANUS. Voyez CHAMBRÉE. DÉCELIE, ville de Grèce. Sa position. Mém. Vol. XLI, 268.

DECEMVIRI sacrorum, dépositaires des livres des sybilses. Mém. Vol. XXXIX, 285.

DÉCEMVIRS litibus judieandis. Ils étoient le conseil nécessaire du préteur. — Sont appelés tantôt juges, tantôt magistrats, de ce qu'ils siégeoient avec sui & étoient associés à sa juridiction. Mém. Vol. XLI, 80. Auguste leur attribue le droit de convo-

quer & de présider, conjointement avec le préseur, l'assemblée des centumvirs. — M. Bou-CHAUD ne pense pas comme quelques commentateurs, qu'ils ayent eu un tribunal distinct. Ibid. 81. Le nombre en sut augmenté dans les derniers temps de l'empire Romain, 81, note (b).

D É C I M A T I O N, punition militaire chez les Romains; comment elle s'y pratiquoit. Mém. Volume X L I I, 279.

DÉCIUS-MAGIUS S'oppose à l'entrée des Carthaginois dans Capoue. — Annibal le fait condamner à mort par le sénat, mais n'ose le faire exécuter. — Ptolémée-Philopator lui donne un asyle. Mém. Vol. XXXVII, 373 & 374, note (b).

DÉCRET d'union de l'église Grecque avec l'église Latine. Mémoire sur les exemplaires originaux de ce décret, par M. DE BRÉQUIGNY. Il fut fait dans le concile de Florence, & publié à la suite d'une bulle d'Eugène IV; mais il resta sans effet, par les réclamations des Grecs. Mém. Vol. XLIII, 287 & 288. Comment, par qui & dans quelle forme le premier original de ce décret fut signé. Ibid. 288. Le pape demande aux prélats Grecs d'en signer cinq autres exemplaires, 291. Ils s'y refusent d'abord, & consentent ensuite à en figner quatre nouveaux, 292. Caractères des cinq exemplaires originaux du décret : le pre-

mier est le seul qui ait été signé par le protofyncelle. Mém. Vol. XLIII, 293. Inductiions qu'en tire M. DE BR'ÉQUIGNY. - Exemplaires prétendus originaux qui nous en restent au nombre de dix. Ibid. 294. & suiv. Description de celui de la Bibliothèque du Roi; observations critiques sur le jugement qu'en ont porté Richard Simon & les auteurs de la nouvelle Diplomatique, 297 & 298. Copie figurative des signatures des évêques de Russie, d'après cet exemplaire, 310. Description de l'exemplaire de la bibliothèque Britannique à Londres, 299. Neuf au moins des dix exemplaires qui nous restent, ne portent pas les caractères des cinq originaux dont parlent les actes du concile, 300 & suiv. M. DE BRÉQUIGN Y conjecture que ce sont des copies authentiquées par des signatures & des sceaux, destinces par le pape à répandre la connoissance d'un événement dont il se faisoit grand honneur, 303. Remarque que les variations dans l'ordre ou le nombre des signatures, proviennent de ce qu'elles ont été recueillies dans des lieux & des temps différens, caractère absolument opposé à celui des cinq originaux, 305; que les éditions du décret, dans les collections des conciles, ont été vraisemblablement faites sur des copies imparfaites du premier

original, 306. Observations résultant de l'examen comparatis des signatures, 307. Parmi les exemplaires connus, celui qui peut représenter le mieux le premier de tous les originaux, est celui de la Bibliothèque du Roi, quoiqu'il ne soit qu'une copie authentiquée, 309.

DÉCUMANE, l'une des portes du camp Romain; d'où lui venoit ce nom. Mém. Vol. XXXVII,

192.

- DÉCURION, nom commun au chef de chambiée dans l'infanterie, & au commandant d'une décurie de cavaliers. Il y avoit trois décurions par turme; leurs fonctions. Le premier décurion commandoit toute la turme. Capitaines de la queue appelés options. Mém. Vol. XXXVII, 174 & 175. Remarques sur la signification du mot decadapos, dixainier ou décurion, dans Xénophon & d'autres auteurs. Id. ibid. & Mém. Vol. XLI, 302, note (n).
- DECURSION. Voyez COURSE militaire.
- DÉDALE. Pline lui attribue le mât & l'antenne; mais cette invention devoit être plus ancienne. En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XLII, 15.
- DEDUCTORES. Voyez LOI Julia.
- DÉESSE de Syrie (La). Son nom n'étoit pas le même chez tous les peuples. — Les Grecs la nommoient Junon l'Assyrienne.

Aaij

—Son temple à Hiérapolis en Syrie. — Elle réunissoit les attributs de plusieurs divinités. — On la voit ainsi sur un grand nombre de médailles, depuis Trajan jusqu'à Philippe-le-jeune. — Ses prêtres, appelés Galli, devoient être eunuques. — Leurs fonctions. Hist. Vol. XXXIV, 47. Leur habillement. Ibid. 47 & 53.

DE

DÉESSES-MÈRES, nom sous lequel les trois semmes de Cronos étoient adorées.— Leurs noms chez les Grecs. — Comment elles étoient représentées. Mém. Vol. XXXVI, 76.

DEHÅR. Voyez BYRASP & DETOKÈS.

DÉIFICATION. Voyez A PO-THÉOSE.

DETORÈS est choisi par les Mèdes autonomes pour juger leurs différends. — Stratagème dont il use pour parvenir à la royauté. — Il soutient son autorité pendant un règne fort long, par une sévérité bien ménagée. — Ses rapports avec Dehâk dans les écrivains Orientaux, & avec Byrasp. Mém Vol. XL, 515 & suiv.

DÉJOTARUS usurpe la Galatie sur les autres tétrarques. Mém. Vol. XXXVII, 399.

DÉJOTARUS - PHILADELPHE. Sa mort. — Auguste réunit ses états au gouvernement de Bithynie. Hist. Vol. XLII, 51.

DÉLITS. Mémoire de M. LE BEAU sur les délits & les peines

militaires chez les Romains. Mém. Vol. XLII, 253. Définition du délit militaire. Ibid. 254. De la désertion : diverses circonstances qui en varioient la peine, 270 & suiv. Un soldat qui suppotoit une maladie pour se dispenser de combattre, étoit puni comme déserteur, 277. Quitter fon rang, abandonner la sentinelle ou son général, perdre son poste, jeter les armes pour fuir dans une bataille, étoient autant de crimes dignes de mort, 276. Un soldat qui vendoit sa cuirasse, son casque, fon bouclier, fon épée, étoit censé déserteur; pour le reste de l'armure, il n'étoit puni que de la bastonnade. - De la désobéissance, des mutineries & des murmures, 278. Un soldat qui passoit par-dessus la palissade, ou entroit dans le camp par - dellus la muraille, étoit puni de mort, & celui qui fautoit le fossé, par le congé ignominieux, 279. Des juges des délits militaires, & de l'étendue de leur pouvoir fous la république & sous les empereurs, 283. Voyez PEINES.

DÉLOS, île celèbre par la naiffance d'Apollon. — Toutes les nations Grecques y envoyoient chaque année les prémices de leurs fruits, & yfaifoient celèbrer des fêtes. Mém. Vol. XXXIX, 186. Palmier facré de Délos. Ibid. 187. Pourquoi on nourrissoit à Délos des cygnes confacrés à Apollon, 188. Ses ha-

bians passoient pour d'habiles nageurs. Hift. Vol. XXXVIII, 15. Purification de cette île par les Athéniens. Mém. Vol. XLII, 84. La fable qui la représente comme flottante, est tirée de l'histoire religieuse d'Egypte. Mém. Volume XXXIV, 480. DELPHES. Pourquoi les anciens

regardoient ce lieu comme le milieu du monde. Mém. Volume XXXV, 380, note (t); & Mim. Volume XXXVII, 88. La pythie de Delphes portoit le nom de Phémonoë. Mém. Vol. XXXV, 112. Description de la manière dont elle rendoit les oracles. Ibid. 114 & suiv. Les Phocéens disputent aux Delphiens la souveraineté du temple de Delphes. Mém. Volume XLI, 336.

DÉLUGE configné dans les annales des Chaldéens. Mém. Volume XXXVI, 21. Proverbe Grec qui en retraçoit le souvenir. — Ancienne tradition conservée par Platon sur un déluge universel. Ibid. 22. Les circonstances des déluges d'Ogygès à de Deucalion, ne pouvoient convenir à des inondations particulières. — Rapports des détails de celui de Deucalion avec ce qu'on lit dans la Genèse, 23. Opinions aiverses des Egyptiens sur le déluge : hiéroglyphe qui paroît avoir sapport à cet événement, 24. Les Phéniciens le plaçoient sous Deucalion de Scythie, 25. Ce personnage est le

même que Noé, 27. Traces de la mémoire du déluge dans les usages religieux de toutes les

nations, 366.

DÉMADE, orateur antagoniste de Démosthène, auquel son talent pour parler sans préparation, le fit quelquefois préférer. Mém. Vol. XLIII, 30.

DÉMÉTER, chez les Grecs, étoit la même divinité qu'Isis chez les Egyptiens. Mém. Vol.

XXXIV, 482.

DÉMÉTRIES, jeux qui se célébroient à Eleusine en l'honneur de Cérès & de Proserpine. Mém. Vol. XXXVIII, 34.

Démétrius-Poliorcète. Sa mort. Mém. Vol. XXXVII.

345.

DÉMÉTRIUS I.", fils de Séleucus-Philopator, réclame le trône de Syrie sur Antiochus-\* Eupator, & n'est point écouté du sénat. — Il s'évade de Rome où il étoit en ôtage, & se rend à Tripoli tur un vaitleau Carthaginois chargé de porter les offrandes à Tyr. — Fait mourir Antiochus - Eupator son neveu, & monte sur le trône. — Il prend le nom de Soter. Mem. Vol. XL, 33. Est reconnu par les Romains. Ibid. 34. Il soulève contre lui ses sujets par sa mollesse. — Remporte une victoire sur l'imposteur Alexandre-Balas, qui lui. enlève ensuite la couronne & la vie, 34 & 35.

DÉMÉTRIUS II chasse Alexandre-Balas du trône de Syrie, &

épouse Cléopâtre sa veuve. — Il prend le surnom de Nicator. -Aliène ses sujets par ses cruautés. Mém. Vol. XL, 36. Est battu par Tryphon. Ibid. 37. Il déclare la guerre aux Parthes & est fait prisonnier. - Mithridate, fils de Priapatius, l'envoie en Hircanie, où il lui fait épouser Rodogune sa fille, 38 & 39. Relâché par Phraatès, il remonte sur le trône après la mort d'Antiochus - Sidétès. — L'imposteur Alexandre-Zébinas l'en fait descendre de nouveau. — Défait & mis en fuite, Cléopâtre, sa première femme, lui fait fermer l'entrée de Ptolémais. — Il se réfugie à Tyr, où il est assassiné, 40 & 41; & Mém. Volume XXXIV, 309.

DÉMÉTRIUS-EUCHARIUS, fils d'Antiochus Grypus. Mém. Vol. X L, 45. Ptolémée - Lathyre le fait venir de Cnide, & proclamer roi à Damas. — Il partage le royaume de Syrie avec Philippe son frère. — Le chasse d'Antioche & l'assiége dans Bérée. — Il est battu & fait prisonnier par les Parthes venus au secours de Philippe. — Sa mort.

Ibid. 46.

DÉMÉTRIUS le Cynique. Précis du Mémoire de M. DE BU-RIGNY sur sa vie & sa doctrine. —En quel temps il vivoit.— Conjecture sur sa patrie.—Sa déclamation contre l'usage des bains.—Tigellinus le fait sortir de Rome,—Sa réponse à Néron. Hist. Vol. XXXVIII, 179. Ses liaisons avec Thraséa. Ibid. 180. Il est disgracié par Vespasien & relégué dans une île, 181. Traits rapportés dans Lucien, concernant un cynique du même nom, 182. Louanges données par Sénèque au désintéressement de ce philosophe. — Quelques - unes de ses réponses & maximes, 182 & suiv.

DÉMÉTRIUS de Phalère dit que c'est priver de toute mélodie le discours, que d'y supprimer le concours des voyelles; examen de cette proposition. Mém.

Vol. XXXVII, 99.

DÉMÉTRIUS (S.), martyr de Thessalonique sous Maximien-Hercule. Hist. Vol. XXXVIII,

127 & 130.

AHMIOYPIO'E, esprit formateur du monde, que les Egyptiens adoroient en silence. Mémoires, Volume XXXIV, 359. Ils le représentaient sous la forme d'un

serpent. Ibid. 361.

DÉMOCRITE, philosophe né à Abdère. — Diogène est le seul qui le fasse naître à Milet. — Il prend la résolution de mourir de faim, & prolonge sa vie pendant trois jours, à la prière des semmes de sa famille. Mémoires, Volume XXXIX, 211. Il enseignoit que les songes n'avoient rien de divin. Ibid. 23 & 24.

DÉMOPHOON enlève le Palladium aux Argiens. Mémoires, Volume XXXIX, 238.

AH MOZ. Pourquoi plusieurs cités

de la province de l'Asse portoient ce nom. *Mém. Volume* XXXV, 643.

DÉMOSTHÈNE, condamné à une amende considérable, est forcé de s'exiler, & rappelé ensuite par ses concitoyens qui acquittent pour lui l'amende. Mém. Vol. XLIII, 28. Confidérations sur ses qualités, comme orateur & comme politique, par M. DE ROCHEFORT. Ibid. 21. Une de celles que l'on femble communément avoir remarquées en lui, c'est l'ordre & la méthode, tandis que quelques critiques anciens au contraire ont trouvé trop d'art dans ses compositions, 23 & 25. Ce ne fut qu'à force de travail qu'il parvint à perfectionner sa voix & fon style; cependant il n'osoit jamais parler sans prépamion devant le peuple, quelqu'invitation qu'on pût lui en faire, 26. Ses harangues sont pleines des grands principes de morale & de politique, auxquels ses qualités morales ajoutoient une nouvelle force, 27. Justification de sa conduite dans l'affaire d'Harpalus, 28. Examen de ses démêlés avec l'orateur Démade, 29. Comparaison de son système politique avec celui de Phocion, son antagoniste dans l'administration de la république, 31 & Juiv. Traduction de quelques morceaux de sa harangue pour la couronne, servant de développement à ce système, 35 & suiv. Deuxième

Mémoire sur l'éloquence & la politique de Démosthène, par M. DE ROCHEFORT, 46. Analyse de sa première harangue politique concernant les classes de la république, dans laquelle il invite les Athéniens à ne pas rompre la paix avec le roi de Perse, & à ne pas déclarer la guerre avant de s'être mis en état de la soutenir, 47 & suiv. Analyse de sa deuxième harangue, des contributions, qui a pour objet d'engager le peuple à iouffrir qu'on emploie au bien public, les deux oboles qu'on lui distribuoit pour payer ses places au spectacle, 51 & suiv. Analyse de sa troissème harangue, au sujet des Mégapolitains, dans laquelle il s'agit de savoir si les Athéniens doivent laisser aux Arcadiens la jouissance de Mégalopolis, ou la livrer aux Spartiates, 56 & suiv. Inscription gravée par les Athéniens sur son tombeau, 29, note (h).

DÉNICALES, fêtes établies pour purifier la famille après des funérailles; leur durée. Mém. Vol. XXXV, 218.

DENIER. Le denier Romain étoit composé de dix as. Mém. Volume XLI, 97; raison pour laquelle il étoit marqué de la lettre numérale X. Ibid. 184. Evaluation du denier Romain en monnoie de France, à ses différentes époques, 184 & 190; & Hist. Vol. XLII, 41. Il est regardé comme équivalent à la

drachme, Mém. Vol. XLI, 185. DENYS I.", ou le Vieux, s'empare du gouvernement de Syracuse. Mém. Vol. XLII, 305. II épouse Doris de Locres. Ibid. 306. Outrage qu'il reçoit des Rhéginiens; il s'en venge par la destruction de leur ville. Ibid. 315. Ses députés sont chassés des jeux Olympiques. Mémoires, Volume XLIII, 15. Il se faisoit brûler la barbe par ses filles. Hist. Vol. XL, 21.

DĚ

DENYS-le-Jeune, tyran de Syracuse, se rend maître de Locres, & en est ensuite chassé à cause de ses cruautés & de ses débauches. Mém. Vol. XLII, 305 & 306. Atrocités des Locriens envers la femme & les filles. Ibid. 307.

DENYS, tyran de Tripoli. Pompée lui fait trancher la tête. Mémoires,

Vol. XXXVIII, 133.

DENYS d'Halicarnasse. Examen critique de son jugement sur le style de Platon. Mém. Volume XXXVII, 5. Observations für un passage dans lequel il compare la diction de Ly sias avec celle de Thucydide, & dit qu'ils formèrent à eux deux l'harmonie entière & parfaite, celle que les musiciens appellent of gracour. Ibid. 105 & 106. Son sentiment sur Hérodote & sur Thucydide. Mém. Vol. XXXIX, 29. Remarques sur quelques endroits de ses ouvrages. Mém. Volume XXXVII, 197; & Mém. Vol. XXXIX, 368 & Suiv,

DEPONTANI, vieillards qui étoient dispensés de donner leurs suffrages. — Pourquoi ils étoient ainsi appelés. Mémoires, Volume XXXIX, 406.

DÉPORTATION, nouveau genre de peine introduit par Auguste sur le conseil de Livie. - Elle ne prit point la place de l'interdiction du feu & de l'eau. - Ne doit pas être confondue avec la rélégation dans une île, laquelle ne privoit pas du dioit de cité. — Comment se faisoit la déportation. Mém. Vol. XXXIX,

432 & 433, note (k).

DERBEND, ville de Perse dans le Schirouan. — Passage du Derbend, ou les Portes Albaniennes. - Murailles construites pour empêcher les peuples du Nord d'y pénétrer; leur étendue. -Pourquoi appelées le rempart de Gog & de Magog, ou le rempart d'Alexandre. Mémoires, Vol. XXXV, 548. Elles sont plus anciennes que la dynastie des Sallanides.—M. DE GUIGNES pense que la première fondation doit en être attribuée à Darius. Ibid. 549. M. D'ANVILLE réfute cette opinion, 587.

DERBICES, peuple placé dans l'Hyrcanie par Etienne de Byzance. Hift. Vol. XXXVI, 78.

DERCÉTO, divinité des Ascaionites; son origine. Mém. Vol. XXXIV, 338. Elle est nommée aussi Atergatis.—Etymologie de ces deux noms. — Pourquoi elle étoit représentée avec un corps de poisson. — Si cette déesse est la même qu'Astarté. Mémoires, Vol. XXXVI, 70.

DERDES. Voyez DARDES.

DERECTARIUS, homme qui s'introduit dans une maison pour voler. — Remarque critique sur l'étymologie de ce mot, mal indiquée par Ducange & Dacier, Mém. Vol. XLI, 112,

DESORMEAUX (M.), bibliothécaire de M. le prince de Condé, des Académies de Dijon & d'Auxerre, élu Associé en 1771. Hift. Vol. XXXVIII, 3.

DESPOTISME, cause du gost des écrivains Orientaux pour la flatterie & l'exagération. Mém. Vol. XXXV, 160.

DETESTATIO. Voyez CONSÉ-CRATION.

DEUCALION. Voyez DÉLUGE. DEUIL. Eclaircissemens sur ce qui se pratiquoit dans le deuil chez les Phéniciens & les Egyptiens. Mém. Vol. X LII, 78 & Suiv.

DEVINS. Leur grand crédit dans la Grèce. Mém. Vol. XXXIX, 21. Anaxagore s'applique à le ruiner par l'explication des phénomènes de la nature. Ibid. 22 & 23.

DEVISES. Remarque sur quelques devises des seigneurs de Montmorenci. Mém. Vol. XXXIX, 664. Devises faites par l'Acadénie pendant les années 1764, 1765 & 1766. Histoire, Volume XXXIV, 208. Pendant les années 1767, 1768 & 1769. Hist. Volume XXXVI, 234. Pendant les années 1770, 1771 Tome XLIV.

& 1772. Hist. Vol. XXXVIII, 215. Pendant les années 1773, 1774 & 1775. Hist. Vol. XL. Depuis 1776 jusqu'en 1779, Hist. Vol. XLII, 151.

DÉVOUEMENT d'un général pour le salut de son armée, se faisoit in cinclu Gabino. Mém. Vol. XXXVII, 275. La volonté de ceux qui se dévouoient à la mort, étoit une loi inviolable chez les Romains. Ibid. 276.

DEWS, classe de mauvais génies créés par Ahriman & émules des amschaspands. — Noms de quelques-uns d'eux avec leur explication. Mém. Volume XXXIV, 409 & 412; & Mém. Volume XXXVII, 628.

D E U X. Rapports de ce nombre chez les Pythagoriciens & les Chinois. Mém. Vol. XXXVIII, 281.

DGUGUE, période suivant laquelle les Indiens calculent l'âge & la durée du monde; elle est composée de cent lecques, chaque lecque de cent mille ans. Hist. Vol. XXXIV, 75.

DHARMA-CHASTRAM, livre qui contienr la doctrine extérieure, ou la religion du vulgaire chez les Indiens. Mém. Volume XL, 207.

D'HU'LL KARNAIM, nom qui signifie prince aux deux cornes. — Pourquoi il a été donné à Alexandre. — Il convient aussi à Seleucus-Nicator, Mém. Vol. XL, 20.

DIACUISTA, ville inconnue Bb

indiquée dans Strabon, & dont le nom paroît corrompu. Voyez STRABON.

DIADOTA, commis de l'actuaire, qui étoit chargé de la distribution de l'argent & du fourrage. Mém. Vol. XLI, 177.

DIALECTE. Remarque critique sur les dialectes de la langue Grecque. Mémoires, Vol. XLI, 389.

DIANE étoit la divinité tutélaire des femmes enceintes & des enfans. Mém. Volume XL, 183. DIAPHONE. Voyez MUSIQUE.

DIAULE, double stade. — La longueur ordinaire des hippodronies étoit de deux diaules. Hist. Vol. XXXVIII, 41.

DICÉARCHIE, aujourd'hui Pozzuolo. Hist. Vol. XXXVIII, 174. DICTATURE. Abolition de la

dictature. Hist. Vol. XL, 69.

DICTERIA, railleries piquantes

que les baladins débitoient sur la scène. Mém. Vol. XLI, 106.

DICTIONNAIRES. Les Chinois en ont de toute espèce; leur forme.—Quelques-uns peuvent le disputer aux nôtres. Mêm. Volume XXXVI, 196.

DIDON. Voyez ELISSA.

DIDYME, grammairien d'Alexandrie. Hift. Vol. XXXVIII, 172.

DJEHANGUIRI, dictionnaire Perfan. Mém. Vol. XXXVIII, 187. Des Mahométans y ont travaillé avec le destour Ardeschir. Ibid. 188.

DIEMSCHID, premier roi

Perse de la dynastie des Peschdadiens. — Son règne de six à sept cents ans dans les écrivains Orientaux, doit être pris pour une dynastie. Mém. Vol. XL, 437 & 438. Ce qui peut avoir donné lieu à la longue vie auribuée à ce prince. Ibid. 439, note (d). It est le même que Chosmabélos, deuxième roi Chaldéen du Syncelle, 445. Ses femmes, 454. Il est dépouillé de ses états & mis à mort par Zohâk. — Plusieurs synchronisines rapprochent son règne de celui de Bélus, 449. Sa dynallie répond à sept règnes Assyriens, 453. Fixation de son époque par plusieurs phénomènes astronomiques, 473, note (y). Sa généalogie, 473 (canon chronol.) DIE U. Universalité de la croyance

d'un Etre suprême. Mémoires, Vol. XLIII, 64. Dieu, selon Thalès de Milet, est le plus ancien de tous les êtres; il n'a pas eu de commencement & ne doit pas finir. — Suivant Anaxagore, c'est un être simple, pur & sans mélange. Mémoires, Volume XXXIV, 357. Les Egyptiens reconnoissoient un premier principe formateur du monde, & distinct de l'univers. Ibid. 359. Voyez Amon & CNEPH. Dieu est le Temps sans bornes, principe de la lumière première, suivant les livres Zends, 391. On a toujours cru Dieu présent par-tout, mais il n'y a pas de maxime

religieuse dont on ait plus groslièrement abulé, 466. Tous les *spéculatifs*, & principalement les Orphiques, faisoient Dieu mâle & femelle. Mém. Vol. XXXVI, 339. Les Perses le représentoient avec une tête d'épervier. Ibid. 3 5 3, note (n). Symboles divers de la divinité chez les Egyptiens. Mém. Vol. XXXIV, 361 & 362. Dieu est appelé fréquemment, dans l'Ecriture, le Dieu des Dieux; remarques de M. l'abbé FOUCHER à ce Sujet. Mém. Vol. XXXVIII, 386, note (n). Si les payens ont jamais ignoré le vrai Dieu. M. l'abbé B A T T E U X examine cette quession, non par rapport aux sages, mais relativement au peuple, parmi les nations civilisées, & soutient l'affirmative. Mėm. Volumę XXX, V, 171. Preuves tirées de l'histoire sainte, de la connoissance du vrai Dieu, répandue chez les peuples avec lesquels les Israëlites ont eu des rapports. Ibid. 173. Melchilédech, grand prêtre des Jébuséens, bénit Abraham en invoquant le Dieu du ciel & de la jerre. - Jéthro, prêtre du Dieu très-haut chez les Madianites, Job au pays de Huz, Eliphaz & plusieurs autres princes des villes voisines, parlent de Dieu comme les Hébreux, 174. Joseph parlant devant Pharaon, dit Dieu sans modification; Pharaon lui répond de même. — Les magiciens reconnoissent le doigt

de Dieu dans les merveilles opérées par Moyse, 175. La cosmogonie de la Phénicie étoit à-peu-près la même que celle de Moyse. - En Egypte, on reconnoissoit un seul Dieu immortel, qui avoit produit le monde par sa parole, 178. L'unité de Dieu, révélée aux initiés, étoit la base fondamentale des mystères d'Eleusis: termes formels dans lesquels elle v étoit énoncée. — Cette doctrine étoit commune à tous les mystères; & les initiés étoient en grand nombre, 179. L'apothéose pratiquée dès les temps anciens, prouve la croyance d'un Dieu rémunérateur, 180. Autorité des légissateurs fondée fur cette croyance. — Jupiter dans Hésiode règne sur l'univers, & préside à l'exécution des destins. — Dans Homère, la volonté suprême de Jupiter est la dernière règle des choses, 181. Cyrus, dans les édits, confesse que toutes ses victoires font un don du ciel. — Artaxercès rend hommage au Dieu du ciel, souverain & universel, dans le décret qu'il adresse aux cent vingt - lept provinces de son empire, 182. Accord unanime de tous les savans de l'univers rassemblés à Alexandrie, sur l'unité d'une cause première intelligente. — Ce dogme est établi par les Platoniciens & les Péripatéliciens. — Il étoit connu du peuple, qui ne tenoit à ses Bb ij

dieux que par habitude. Mém. Vol. XXXV, 184. La théologie d'Aristote se réduit à un seul être, premier principe, qui laisse les détails aux dieux subalternes, Ibid. 185. Chaque peuple, chaque ville, s'en choisit de particuliers; par quel motif. — Ce n'étoient que des dieux tutélaires, des patrons, des espèces de talismans, auxquels aucun peuple civilisé n'accordoit la souveraineté de l'univers, 186.

DIEUX. Les anciens admettoient deux classes de dieux, les uns immortels par nature, & les autres qui étoient des hommes déifiés. Mém. Volume XXXIV, 450. Les nouveaux Platoniciens reconnoissoient cette distinction; les Stoïciens en faisoient une profession ouverte. Ibid. 4.51. Les théogonies des anciens peuples sont de vraies cosmogonies. Mémoires, Volume XXXVI, 336. Exposition de la doctrine des payens sur la nature de leurs dieux. Ibid. 3 18 & 320. M. l'abbé FOUCHER rejette la distinction des dieux naturels & des dieux animés, 319. Prouve que ces deux sortes de dieux ne doivent pas être séparés dans la croyance des payens, 322. L'apparition des dieux sur la terre, étoit un dogme généralement répandu dans l'antiquité. Voy. THÉOPHA-NIES. Les dieux, dans le système des religions payennes, ont

un état essentiel & un état accidentel, dans lequel ils agissent concurrenment, 382. Leurs actions étoient toutes emblématiques & n'influoient pas sur les mœurs, 435. Pourquoi les dieux des Phéniciens, des Égyptiens & des autres Asiatiques étoient tous solaires, & leurs déesses toutes lunaires. Mém. Vol. XXXVIII, 404. Quelle idée les Grecs se formoient des dieux. Mém. Vol. XXXIV, 455. Origine Egyptienne des dieux de la Grèce. Ibid. 476. Les noms des dieux Égyptiens & Phéniciens sont tous significatifs, 481. Identité des dieux Grecs & Latins avec ceux des Barbares, sans fondement, 483. Homogénéité des dieux & des hommes, dogme fondamental de l'hellénisme, suivant M. l'abbé Foucher. Mémoires, Vol. XXXV, 15 & 39. Précis de la doctrine d'Hemère & d'Hésiode sur la nature des dieux. Ibid. 16. Hommes nés des dieux, 18 & suivantes. Hommes déifiés, 26 & suiv. Voyez APOTHÉOSE. Les dieux Grecs de la seconde classe sont des hommes déifiés, 39. Les Grecs fixoient la naissance de leurs dieux au temps de l'admission de seur culte, 63; & Mém. Vol. XXXIV, 491. Examen des sentimens des Evhéméristes & des Allégoristes sur les dieux de la Grèce. Voyez RELIGION des Grecs., Il y

a une analogie marquée entre les dieux des payens & nos anges, les héros déifiés & nos saints. - M. l'abbé Foucher analyse ce parallèle, & combat les inductions qu'on en peut tirer pour fustifier l'anthropolatrie chez les payens, ou pour inculper à cet égard la religion chrétienne. Mém. Vol. XXXV, 35, note (s). Le culte des diqux étrangers étoit proscrit à Rome: il ne pouvoit en être admis de nouveaux sans la sanction du sénat. Hist. Vol. XXXIV, 115. Les Romains conjuroient les dieux des villes qu'ils assiégeoient; formule de la prière usitée dans cette circonstance. Mém. Volume XXXIX, 286, note (b); & Hist. Vol. XLII, 29. DIEUX CABIRES. Voyez

CABIRES ( Dieux). DIGAMMA (Le) Éolique étoit la lettre F employée pour le V consonne. — Portoit le nom de vau. Mém. Vol. XXXVI, 245. DIJON. Mémoire de M. le baron de ZUR-LAUBEN sur le traité de Dijon conclu en 1513, entre les Suisses & Louis de la Tremoille. Mém. Vol. XLI, 726. L'original en est découvert dans la maison d'un paysan. Ibid. 728. Traduction de ce traité non encore imprimé jusqu'ici dans sa teneur, 729 & fuir. Remarques critiques sur ce qui y a été ajouté ou omis par M. l'abbé GARNIER, 739. Pièces diverses relatives au traité de Dijon, 740 & suiv. Éclaircissemens sur ce traité par M. l'abbé GARNIER, en réponse aux observations critiques de M. le baron de ZUR-LAUBEN, 750. Précis des faits antérieurs à ce traité, 751. Il fait voir 1.° que ses additions sont purement interprétatives, & sidèlement extraites de pièces relatives & authentiques, 754 & suiv. 2.° que ses omissions ne portent que sur des détails dénués d'intérêt, 758.

AIMOIPI'THΣ. Erreur & contradiction de Suidas (ur la fignification de ce mot. Mém. Vol. XXXVII, 206.

DINIAS, sorte de chaussure prise par Casaubon pour un vase à boire. Mém. Vol. XLIII, 201.

DIOCÈSES, grands départemens de l'empire Romain, qui étoient gouvernés par des vicaires du préfet du prétoire. Hist. Volume XLII, 53.

DIOCLÈS législateur de Syracuse. Mém. Vol. XLII, 293. DIODAN. Voyez HERCULE.

DIODORE de Sicile suit les narrations d'Evhémère dans ce qu'il dit des dieux de la Grèce, sur tout dans sa description de l'île Panchée. Mém. Vol. XXXIV, 440. Ce qu'il raconte de Bacchus n'est pas fort certain, non plus que ce qu'il dit d'Orphée; mais il saisit le point de vue sous lequel les Grecs envisagèrent la divinité du petit-fils de Cadmus. Mém, Vol. XXXV, 76, Il

distingue judicieusement l'Hercule Égyptien de l'Hercule Grec. Mém. Vol. XXXV, 77. Remarque sur quelques endroits de ses ouvrages. Mém. Volume

XLII, 298, note (f).

DIODORÉ le Mendiant, mis au nombre des auteurs Grecs par Gesner & Vossius, d'après un passage de Parthénius de Nicée où, suivant M. LE BEAU junior, il faut lire Diodore Eléen. Hist. Vos. XXXIV, 70.

DIODORE, grammairien distingué de Tarse. Mémoires, Volume

XXXVIII, 355.

DIODOTE, surnommé Tryphon, roi de Ptolémais, veut usurper l'empire de Syrie. — Sa trahison envers Jonathan prince des Juiss qu'il fait mourir. — Il fait tuer secrètement Antiochus surnommé Théos. — Désait Démétrius-Nicator. — Ses troupes sont submergées par une marée inattendue, aux portes de Ptolémais. Mém. Vol. XXXIV, 308. Il est pris & mis à mort par Antiochuse Sidetès. Ibid. 309.

DIODOTUS, philosophe Storcien. Mém. Vel. XLI, 481. Il étoit chéri de Cicéron, qui, après avoir écouté ses leçons, le conserva dans sa maison jusqu'à sa

mort. Ibid. 482.

DIOGÈNE, philosophe Stoïcien.

— Sa patrie. — Il est envoyé en ambassade à Rome par les Athéniens. Mém. Vol. X L I, 471.

DIOGÈNE, cité comme histo-

DIOGÈNE, cité comme historien dans Parthénius de Nicée. M. LE BEAU junior pense qu'il faut lire Théagène, & appuie son sentiment sur Étienne de Bysance. Hist. Vol. XXXIV, 67.

DIOMÈDE enlève le Palladium aux Troyens. — Deshonoré par Egialée sa femme, il est forcé de s'expatrier. *Mémoires*, Vol. XXXIX, 238. Motifs de l'attachement des Argiens à sa mémoire. — Son bouclier étoit porté devant le Palladium. *Ibid.* 239. Il bâtit plusieurs temples à Minerve, 239 & 240.

DIONÉ femme de Cronos. — Ce que son nom fignifie. Mém. Vol.

XXXVI, 75.

DIONYSIDE, poëte tragique, le meilleur des sept qu'on appeloit la Pléiade. — Sa patrie. Mém. Vol. XXXVII, 355.

DIONYSIAQUES ou Dionysies, fêtes en l'honneur de Bacchus à Athènes. — Elles étoient au nombre de trois; les Dionysies des marais, celles de la ville & celles des champs. — Eclaircissemens sur les époques de leur célébration & le temps de leur durée. Mém. Vol. XXXIX, 141, note (p), 176, 177 & 178,

DIONYSUS ou Batchus, fils de Jupiter & de Sémélé, est le même qu'Osiris. — Son culte sut introduit en Grèce par Cadmus, qui cacha sous ce nom la naissance illégitime de son petit-sils. — Variations des anciens sur le sort de cet enfant. — Obstacles que rencontra l'admission de ce

culte. Mém. Vol. XXXIV, 478; & Mém. Vol. XXXV, 19, 20, 73, 74 & 75. On adoroit un dieu Dionysus en Grèce, avant la naissance du fils de Sémélé. - Les Atlantes le revendiquoient aussi. Mem. V. XXXV, 74. La mythologie Grecque confond l'ancien avec le moderne; mais on ne peut appliquer ni historiquement ni allégoriquement au fils de Sémélé, ce qu'elle raconte de Dionysus. Ibid. 75. Diverses étymologies de ce nom, 74; Mém. Volume XXXIV, 482; & Mémoires, Volume XL, 467 (note). Tout rapproche l'ancien Dionysus du deuxième Zohâk, ou du moins des monarques Arabes de ce nom, Mém. Vol. XL, 467. (note). Voyez BACCHUS.

DIOPTRA, instrument à l'usage des anciens géomètres; sa forme. Mém. Vol. XLII, 503.

DIORPHUS fils de Mithra; sa naissance singulière & sa mort. Mém. Vol. XXXVII, 703.

Dioscore, célèbre médécin.

Mém. Vol. XLII, 393, note (d).

Dioscures, nom sous lequel
Castor & Pollux étoient révérés;
ce qu'il signifie. Mém. Volume
XXXV, 26. Ils formoient dans
le ciel la constellation des Gémeaux. — Étoient les dieux tutélaires des nautonniers. Ibid.
33. L'usage de les représenter à
cheval, n'existoit pas encore
dans l'Attique au temps de l'expédition de Xercès, quoiqu'il

fût déjà établi chez les Lacédémoniens au commencement de la première guerre de Messine. Mém. Vol. XLI, 244. Voyez CABIRES (Dieux).

Dioscurias, île sur la côte orientale de l'Afrique, aujour-d'hui Zocotora. — Ses productions. Mém. Vol. XLII, 38.

DIOSPOLIS, ville de Galilée. — Aujourd'hui Séfouriet. Mém. Vol XXXIV 216

Vol. XXXIV, 316.

DIPLOMES. Observations critiques de M. le baron de ZUR-LAUBEN sur la notice des diplomes, publiée par M. l'abbé de Foy. Hist. Volume XXXIV, 171 & suiv.

DIRÆ, A'esî chez les Grecs, espèce de poësie satyrique très-sanglante. — Euphorion & Callimaque furent célèbres dans ce genre. Hist. Vol. XXXIV, 71. Voyez CATON (Valerius).

DIRIBITORES. Voyez DIVI-SORES.

DISQUE, exercice qui faisoie partie du pentathle. Histoire, Vol. XXXVIII, 45.

DIVINATION (La) est univerfellement pratiquée par les nations sauvages. Mém. Volume
XXXV, 91. Elle est fondée sur
le souvenir conservé du commerce médiat ou immédiat de
la divinité avec les premiers
hommes. Mém. Vol. XXXVI,
5. Les Égyptiens la réduisent
en art. — Elle n'étoit pas attribuée au devin, mais à l'esprit
de Dieu dont on le croyoit

animé. Mém. Vol. XXXVI, 6. La divination étoit de deux fortes chez les anciens : l'une autorifée par les loix & la religion; l'autre défendue, parce qu'elle tendoit à la corruption des mœurs. Ibid. 205. La divination se distinguoit en naturelle & artificielle; leur objet, 415. Diverses espèces de divinations en usage chez les Phéniciens. Mémoires, Volume XXXVIII; 60. La divination étoit un des principaux fondemens de la religion Grecque. Mém. Vol. XXXIX, 21. La plus ancienne s'exerçoit par le moyen des songes & des inspirations. Ibid. 22.

DIVINITÉ (La) est exprimée par un même hiéroglyphe en égyptien, en hebreu & en chinois. Mém. Vol. XXXIV, 21 & 30. La divinité, suivant les Perses, est le feu vital répandu dans l'univers pour le mouvoir & l'animer. Mém. Vol. XXXVI, 320. La divinité étoit adorée chez les Celtes sous l'image d'un grand chêne. Hist. Volume XL, 139.

DIVINITÉS. Précis du Mémoire de M. le comte de CAYLUS fur l'habillement des statues des divinités & séurs lotions. Hist. Vol. XXXIV, 35. Voyez STATUES. Les divinités Égyptiennes n'étoient pas reconnues à Romesleur culte y est proscrit par arrêt du sénat. Ibid. 116 & 118. DIVISORES, distributeurs des

largesses accordées au peuple Romain. — Chaque tribu avoit les siens. — Ils se rendent odieux & méprisables en prêtant leur ministère aux candidats. Mém. Volume X X X I X, 396. Ils ne doivent pas être confondus avec les diribitores ou distributeurs de bulletins, qui étoient des personnages constitués en dignités. Ibid. 397.

DIUS, le premier des mois Macédoniens, commençoit à la néoménie qui suivoit l'équinoxe d'automne. Mém. V. XLII, 391.

DIX. Propriétés & rapports de ce nombre chez les Pythagoriciens & les Chinois. Mém. Volume XXXVIII, 284.

DIXAINIER, dernier officier d'infanterie de la légion. Mém, Volume XXXVII, 172. Il commandoit la chambrée composée de dix hommes. — Prenoit quelquesois le nom de manipularius & d'ordinarius. Ibid. 173.

DNIÉPER. Voyez BORYSTHÈNE. DNIESTER. Voyez TYRAS.

DOCTORES armorum. Voyez
EXERCICES.

DODANIM, nom des habitans de l'Epire dans la Genèse. Mém. Volume XXXV, 100.

DODON, fleuve d'Epire. Mém. Volume XXXV, 98 & 99.

DODONE, fille de Jupiter & d'Europe. - Epaphrodite en fait une des nymphes de l'Océan. Mém. Volume XXXV, 99.

DODONE. Son oracle étoit le plus ancien & le plus révéré de

toute

toute la Grèce; preuves de son antiquité. Mém. Vol. XXXIV, 130, 131, 476 & 479. Mémoire de M. le président BOU-HIER sur cet oracle. Mémoires, Volume XXXV, 89. Il fut institué par les Pélasgues, qui l'établirent d'abord en Thessalie. Ibid. 92. Conjectures sur l'époque de sa translation en Epire, 93 & 94. Position de Dodone, 93 & 99. Les oracles y étoient rendus de diverses manières; par les chênes parlans & les hêtres prophétiques, 100 & 101; par le son des bassins de cuivre: description de l'appareil de cet oracle, 102. L'étymologie du nom de Dedone, tirée du son de ces bassins, paroît h plus vraisemblable à M. le président BOUHIER, 105. Autres éty.nologies rapportées rar divers auteurs, 99 & 105. Oracles rendus par le murmure des fontaines, & plus ordinairement par des colombés noires perchées sur les arbres de la forêt, 106. Fable allégorique expliquée par Hérodote, sur les deux colombes parlantes qui donnérent lieu à l'établissement de l'oracie de Dodone & de celui de Insiter-Ammon, 107 & fin. & Mén. Vol. XXXIV, 129 #479. Le semple de Dodone fut d'abord desservi par des hommes. -On ♥ fubRitua des prétrelles lorique le culte de Dioné fut réani à celui de Jupitet. Mém. Volume XXXV, +10. Les pre-Tome XLIV.

mières furent nommées Péliades; double signification de ce nom. Ibid. 109 & 111. Oracles rendus par les sorts; conjectures sur la manière dont on y procédoit, 117. Fondement du grand respect des Grecs pour l'oracle de Dodone, 120. Il ordonnoit quelquefois des sacrifices humains. Voyez CALLIRHOÉ. Régloit les cérémonies à observer dans les fêtes de chaque divinité. —Oracles rendus aux Athéniens concernant les rites, 126. Confiance des souverains étrangers dans l'oracle de Dodone. — Les Grecs ne manquoient pas de le consulter avant de prendre les armes ou de fonder quelque co-Ionie, 127. Réponse singulière de l'oracle aux Béotiens, 128. La prêtresse Phaënnis prédit l'invation des Gaulois dans l'Afie mineure. - Réponse de l'oracle à Alexandre, roi d'Epire, 130. Destruction de la forêt de Dodone par des pirates Illyriens, 101, 111 & 131. Caufes poli-. tiques du discrédit dans lequel tomba cet oracle. - Il ne subfistoit plus depuis quelque temps, au siècle de Strabon, 132. Conformité de l'oracle de Dodone avec celui de Thèbes. Mémoires, Volume XXXIV, 480. Celui de Delphes lui devoit son origine. *Ibid.* 130.

DODONE en Halie. Mémoires, Volume XXXV, 98.

Dod we Lemend mal Diodore de Sicile fur le jour auquel a C c

commencé le cycle de Méton. —Il suppose à tort un dérangement dans l'année Athénienne. Mém. Vol. X X X V, 134. Se trompe dans la polition de l'exairéfime. Ibid. 137; & dans celle des annécs embolimiques, 139. Réfutation de les critiques contre l'antiquité du Périple de Scylax. Voyez SCYLAX.

DO

**DESIUS**, nom d'un des mois Macédoniens. Mém. Vol. XLII,

391.

DOLIONÉE, fils de Saturne & de la nymphe Thracé. Mém. Vol. XXXV, 476.

DOLIONES, nation voisine du Cyzique. Mém. Vol. XXXV,

476.

DOLABELLA (P. Cornelius) est nominé gouverneur de Syrie par César. — Investi dans Laodicée de Syrie par Cassius, il est forcé de se donner la mort. Mémoires, Volume XXXVIII, 136.

DOLOPATOS ou le livre des sept Sages; quel est son premier auteur. Mém. Volume XLI, 556. Remarques critiques de M. DACIER sur divers manuscrits & traductions de ce roman. Ibid. 532, 557 & Juiv. Voyez SYNTIPAS.

DOMINUS, nom qui dans les premiers temps désignoit le pouvoir d'un maître sur son esclave. - Il fut depuis donné aux pères par leurs fils, & aux maris par leurs femmes. - Auguste rejette ce titre, & défend même par un édit qu'on le lui donne. Refusé par les bons princes jusqu'à Trajan, on commence à le graver sur les monnoies sous le règne d'Aurélien. — C'étoit du temps de Sénèque, un titre de politesse entre les particuliers. Mémoires, Volume XXXV, 348.

DONATIVUM, présent que chaque empereur failoit aux soldats, à son avénement à l'empire, & dont l'origine remontoit à Célar. Hift. Vol. XLII, 42.

DORA, ville de Phénicie fondée anciennement par les Phéniciens. — Sa polition. — Ce que fon nom signifie. Mémoires, Volume XXXIV, 321. Eile est dépeuplée & presque ruinée par les Juifs. — Pompée lui accorde le privilége de l'autonomie; & c'est de cette époque que doit se compter son ère particulière. - Titres qu'elle prend sur ses médailles. — Sa restauration sous le proconsulat de Gabinius. — Statue de l'empereur Claude placée dans la synagogue des Juifs de cette ville. — Le gouverneur Romain sévit contre les auteurs de cette insulte. — Cette ville a eu des égéques. Ibid. 322. Au temps des croisades on la nommoit Pirgul, 323.

DORIS, femme de Denys-le-Vieux, tyran de Syracuse; sa patrie. Mémoires, Vol. XLII,

3€6.

DORYLÉE, ville de Phrygie, à présent Eski-cheher. — Ses fontaines d'eaux chaudes. Min. Volume XXXV, 662.

DOTÉ. Voyez TCHING.

Doyac (Claude de ) dispute à Charles de Joyeuse l'évêché de S. Flour, & en est envoyé en possession par le parlement de Paris. Mémoires, Vol. XLIII, 674.

DOYAC (Jean de), valet de garde-robe de Louis XI, parvient à la dignité de gouverneur de la province d'Auvergne sa patrie. - Il est banni à perpémité sous Charles VIII, après avoir eu les oreilles coupées, la langue percée. Mémoires, Volume XLIII, 670 & 671. Remarques au sujet de sa condamnation. Ibid. 671. Tous les historiens s'accordent à lui reprocher l'abus de sa faveur & son insolence à l'égard des princes, 673. Ses démèlés avec le conneuble Jean de Bourbon, 672. La confiscation de ses biens fut donnée à ce prince, 671. Réhabilitation de sa mémoire, 674.

DRACON, premier législateur d'Athènes; époque de sa législation. Mém. Volume XLII, 290. La sévérité de ses loix les fait abolir. Mém. Vol. XXXIX,

DRAGNE Attique. Elle contenoit fixeboles, & équivaloit, à trèspeu de chose près, au denier Romain. Hist. Volume X L I I,

DRAGON, enseigne des cohortes Romaines depuis Trajan. — Sa forme. Mém. Volume XXXV, 302. La cohorte prétorienne étoit distinguée par un dragon couleur de pourpre. Ibid. 304. Voy. ENSEIGNES. Dragon employé comme symbole par les Égyptiens & les Chinois, pour désigner les mêmes choses. Mém. Volume XL, 185.

DRAMA-RAJO. Voyez BOUDHA.
DREUX DU RADIER avance
contre toutes preuves, qu'il
est faux que Marie, sœur
d'Henri VIII, ait été fiancée
avec Charles d'Autriche, & que
ceux qui l'ont cru, ont pris
Charles d'Autriche pour Charles
Brandon, duc de Suffolk. Mém.
Vol. XLIII, 486.

DROIT civil; c'est proprement l'interprétation que les jurisconfultes du temps de la république, donnèrent aux disférens chefs de la loi des douze Tables. Mém. Volume XLI, 102. Il a été appelé dans la suite jurisprudence moyenne. Ibid, 119.

DROIT prétorien, né des édits des préteurs. Il doit être considéré comme une usurpation sur le pouvoir légissaif, dont les préteurs n'ont jamais joui légalement. Mém. Volume XLI, 119. Origine de la grande autorité qu'il obtint chez les Romains. — Circonstances favorables qui ont confirmé depuis cette grande autorité du droit prétorien, qui fait partie du droit civil. Ibid. 126.

DROIT public (Le) est mal Cc ij

éclairei en France, mais mleux connu en Allemagne; par quels motifs. Hift. Volume XXXIV,

172.

DROIT Romain. Enthousiasme outré de quelques commentateurs pour le droit Romain. — Circonstances qui ont contribué à en perpétuer l'autorité. Mém. Volume XLI, 126. Plusieurs jurisconsultes habiles en ont attaqué vivement l'économie. Ibid. 128.

DROMUS Achillis. Sa position dans la Scythie. Mém. Volume

XXXV, 579.

DRUIDES, prêtres Gaulois. Ils jouissoient d'une autorité sans bornes dans les matières religieuses & civiles. — La conquête de César y porte le premier coup. — Auguste, Tibère & Claude veulent détruire leur collège. — Mais ils subsistèrent encore assez long-temps, quoique les sacrifices humains leur fussent interdits. Mém. Volume XXXIX, 567. L'introduction du christianisme dans les Gaules, achève de dissiper leur puissance. Ibid. 568.

DRUSUS (M. Livius), préteur.

Mémoires, Volume X X X V,
600. Médaille frappée en son
honneur par Drusus Libo, son
fils adoptif. Ibid. 601 & 603.

Voyez LIBO. M. DE LA NAUZE
prouve son identité avec Drusus,
père de Livie, 605. Pourquoi
il est appelé, dans Paterculus,
Drusus Claudianus, 606.

DRUSUS-CÉSAR, fils de Tibère. Observations de M. l'abbé Bel-LEY sur son histoire, & sur quelques-unes de ses médailles, Hist. Volume XXXVIII, 186. Il est fait prêtre d'Auguste. Son attachement pour Germanicus, son frère adoptif. - Il parvient au consulat. - Est envoyé en Illyrie. Ibid. 189. Obtient les honneurs de l'ovation. - Epouse Liville, sœur de Germanicus, 190. Il est fait consul pour la seconde fois. — Le sénat lui accorde la puissance tribunitienne, 191. L'assemblée générale du peuple lui consacre une statue. - Son caractère violent. -Séjan , de concert avec Liville son épouse, le fait empoi-Ionner, 192. On connoît un grand nombre de ses médailles, Grecques, Latines, en argent, en bronze, 187, 190, 191; & Mém. Volume XXXIX, 565. Celle où paroît la tête de Drusus avec la date de la trente-cinquième année du tribunat de Tibère son père, ne prouve pas que Drulus fût encore vivant à cette époque, & la chronologie fondée sur l'histoire atteste le contraire. - M. l'abbé BELLEY observe que pour honorer la mémoire des princes, on a souvent, après leur mort, fait graver leur tête sur les monumens numismatiques. Mémoires, Volume XXXVIII, 194. Comment il concilie cette médaille avec les historiens. Ibid. 195. Médaille de

Tibère, au revers de laquelle Drususest représenté. Mémoires, Volume XXXIX, 550.

DRYOPES, petite nation qui saisoit partie des Pœoniens de Macédoine. Mém. V. XXXV, 478.

DRYPATIS, fille de Darius, mariée à Ephestion. Mémoires,

Volume XL, 505.

DUALISME. Les anciens législateurs, les poëtes & les philosophes concourent à établir la doctrine des deux principes.-Plutarque admet deux principes des êtres; mais il ne les regarde que comme secondaires. Mém.

Volume XXXIV, 378.

Duc, Duché. Les commandans des troupes dans les provinces, portoient le titre de dux sous les Romains; il passa ensuite aux officiers prépofés à l'administration de ces provinces, sous les Barbares. - Dans le VI. siècle, un duch é n'étoit qu'une dignité militaire. - Formule de la commission d'un duché au v 11.º fiècle. Mém. Vol. XXXIX, 621. C'étoit alors une dignité amovible. Ibid. 622.

DUCENAIRE, fecond capitaine de la première cohorte, nommé proprement primus haftatus. — II étoit le second des vrdinarii. Mémoires, Vol. XXXVII, 154.

DUCLERCQ (Jacques). Conformité de sa chronique avec la continuation de Monstrelet. Mémoires, Volume X LIII, 560.

DUCLOS (Charles PINOT sieur),

secrétaire perpétuel de l'Académie Françoile, historiographe de France, Vétéran. Son éloge par M. Du Pu Y. Sa naissance. - Il étudie sous M. l'abbé DANGEAU. Histoire, Volume XL, 198. Il est reçu à l'Académie. — Analyse des Mémoires qu'il a fournis à son recueil. Îbid. 201 & 203. Il entre ă l'Académie Françoise. — Remplace M. de Mirabaud dans les fonctions de fecrétaire. — Est nommé à la mairie de Dinan. -Devient historiographe du Roi, & est honoré des entrées de la chambre. — Il obtient des leures de noblesse à la demande des etats de Bretagne, 204. Son caractère. — Sa mort, 205.

Duel judiciaire. Voy. COMBATS

judiciaires.

Du Gueschin assiége inutilement Cherbourg Mem. Volume XLI, 581. Il vend sa vaisselle d'argent pour subvenir au payement de son armée. Ibid. 598, note (g).

DUHALDE (Le père). Ses raisons en faveur de l'authenticité de la chronologie Chinoise. Mém. Vol. XXXVI, 166. Il fait un éloge outré de l'habileté des anciens Chinois dans l'astronomie.

Ibid. 169-

DUMONT (M.), avocat au parlement, conseiller du Roi, honoraire de l'Académie d'Amiens, associé - étranger de la société royale de Nancy, pensionnaire du Roi, remporte le prix de

Pâques 1773. Hist. Volume XL, 3; & celui de Pâques 1776. Histoire, Vol. XLII, 2. DUNOIS (Jean conte de) faisoit gloire de porter le nom de Bâtard d'Orléans. Mém. Vol. XLIII, 594. Il épouse 1.º Jeanne Louvet; 2. Marie de Harcour. Ibid. 587, note (c). Observations de M. DUPUY sur la légitimation de Jean, comte de Dunois, bâtard d'Orléans, & sur les titre & rang de prince du sang accordés à lui & à ses descendans. Mém. Volume XLIII, 578. Fausse citation de la chronique de Jean Juvénal des Urfins tur ce fait, dans le Recueil des pièces touchant l'affaire des princes légitimes & légitimes. Ibid, 578 & 579. Ceux qui ont avancé que dans les Etais généraux de Blois, en 1576, le comte de Dunois fut déclaré habile à fuccéder à la couronne, iont tombés à la fois dans une erreur grossière & dans une contradiction palpable. - Ceux qui prétendent que ce fut dans les Etats tenus à Tours, sous Charles VII, font dans l'imposfibilité de spécifier l'année où ils furent assemblés, 580. La tradition alléguée à cet égard, est chimérique & contraire à la vérité de l'histoire, 581 & 582. Les distinctions & les honneurs accordés au mérite éminent du comte de Dunois, ont pu donner lieu à l'erreur de Favyn & autres qui l'ont suivi, sur sa légitima-

DU

tion par Charles VII, 584. Conjecture de M. DACIER sur une autre cause de cette erreur, 592. Le comte de Dunois étoit, en quelque sorte, en possession du rang & des honneurs de prince du sang, depuis qu'il avoit été reconnu & apanagé par la maison d'Orléans, du consentement du Roi, 587. Cependant. il n'est ainsi qualifié, ni dans ses contrats de mariage, ni dans les lettres de la première érection du comté de Dunois en duchépairie. — Mais Charles VII & Louis XI lui donnent le titre de cousin & de parent, 587. Il n'étoit point dû à la charge de grand - chambellan dont il fut revêti:, mais qui ne fut pas rétablie pour lui, 588 & 589. Malgré cet aveu de parenté, le rang de prince & la préséance furent souvent contestés à la maison de Longueville, 589. Brevetde Charles IX, par lequel il reconnoît formellement le duc de Longueville pour prince du sang, & lui assure & à ses descendans rang & préléance après les autres princes du sang, 585 & 591. Lettres patentes sur icelui, confirmées par plusieurs rois successeurs, 591. Apologie de ce brevet contre les inculpations de quelques critiques, 593 & Juiv.

DUNOIS (François de), fils du bâtard d'Orléans, chef du parti des mécontens sous Charles VIII. Mém. Vol. XLIII, 718. Il est déclaié criminel de lèzemajesté. Mém. Vol. X LIII, 720. Obtient des lettres d'abolition Ibid. 721.

Du Perron (M. Anquetil).

Voyez An Quetil Duperron (M.).

DUPLARES, foldats qui recevoient double paye ou double ration pour s'être distingués.— Ils étoient punis plus sévèrement Jossqu'ils commettoient quelque action de lâcheté. Mém. Volume XXXVII, 206.

Dupuy (M.) fuccède M. LE BEAU dans le secrétariat & la trésorerie. Histoire, Vol. XL, 2. Pensionnaire en 1778. Histoire, Volume XLII, 5. Fait les éloges des Académiciens morts depuis 1773. Hift. V. XL, 177. Eloge de M. DE FONTETTE, Ibid. 179. De M.BIGNON, 187. De M.Duclos, 198. De M.l'abbé DE LA BLÉTERIE, 206. De mylord comte DE CHESTER-FIELD, 217. De M. DE LA NAUZE, 232. De M. CAPPE-RONIER, 243. De M. le duc DE SAINT-AIGNAN. Histoire, Volume XLII, 155. De M. le duc de la Vrillière. Ibid. 162. De M. le président DEBROSSES, 170. De M. LE BEAU, 190. De M. l'abbé FOUCHER, 208. Analyse de les remarques sur les deux dernières traductions Françoiles de Virgile, dans lesquelles il recherche entre autres quelle est la personne désignée par Tityre

dans la première éclogue. Hist. · Volume XXXIV, 148. Mémoire sur la manière dont les anciens rallumoient le feu sacré lorsqu'il étoit éteint. Mém. Vol. XXXV. 395. Differration philologique & critique sur les voyelles de la langue Hébraïque, & des langues Orientales qui ont une lizison intime avec elle. Mémoires, Volume X X X V 1, 239. Précis de son Mémoire sur les causes de l'abolition de la servitude en France, & sur l'origine du gouvernement municipal. Histoire, Volume XXXVIII, 196. Ses remarques critiques sur le texte & fur quelques traductions de l'Hippolyte, tragédie d'Euripide. Mem. Volume XLI, 433. Fragment d'un ouvrage Grec d'Anthémius sur des paradoxes de mécanique, revu & corrigé sur quatre manuscrits, avec une traduction Françoise, des notes critiques & des observations, & des variantes tirées d'un manuscrit du Vatican. Mém. Vol. XLII, 392. Note sur le troisième problème d'Anthémius. Hist. Vol. XLII, 72. Observations critiques sur la légitimation de Jean, comte de Dunois, bâiard d'Orléans, & sur les titre & rang de prince du sang accordés à lui & à ses descendans. Mémx Vol. XLIII, 578. Durey de Noinville (M.). Voyez Noinville (M. Du-REY de ). DURFORT (Jean de ), seigneur de Duras, gouverneur de Crême en Lombardie; sa mort. Mém. Vol. XLI, 744, note (h).

Durgau, aujourd'hui la Turgovie, landgraviat limitrophe de Constance. Hist. Vol. XXXVI,

Dusaulx (M.), ancien commissaire de la gendarmerie, élu Associé en 1773. Hist. Vol. XL, 5. Extrait de son discours sur la passion du jeu dans les dissérens siècles. Ibid. 149. Premier mémoire sur les satiriques Latins. Mém. Vol. XLIII, 157.

DUTENS (M.) élu Associé-libreétranger en 1775. Hist. Vol. XL, 5. Précis de ses éclaircissemens sur quelques médailles de Lacédémone, d'Héraclée & de Mallus, en réponse à un mémoire de M. l'abbé LE BLOND. Hist. Vol. XL, 93.

Du Theil (M. de la Porte), gentilhomme de la chambre de Monsieur, Associé en 1770. Hist. Volume XXXVIII, 3. Ses recherches sur les fêtes Carnéennes, pour servir à l'intelligence de l'hymne composée par Callimaque, en l'honneur d'Apollon. Mém. Vol. XXXIX, 185. Rocherches sur les Thesmophories, pour servir de prolégomène à la comédie d'Ariftophane intitulée les Thesmophoriazuses, & à l'hymne de Callimaque en l'honneur de Cérès-The imophore. Ibid. 203. Recherches sur les différentes fêtes instituées chez les Grecs en

l'honneur de Pallas, pour servir à l'intelligence de l'hymne composée par Callimaque sur les bains de Pallas, 237.

DYNAMIS, femme d'Afandre roi du Bosphore Cimmérien. Hist. Vol. XL, 62. Elle époute Scribonius son successeur. — Se marie ensuite à Polémon, roi de Pont. Ibid. 63.

Drstrus, nom d'un des mois Macédoniens. Mém. Vol. XLII, 391.

 $\boldsymbol{E}$ 

EAU, première veriu productrice, employée par le premier être pour la génération de toutes choses, suivant les Égyptiens. Mém. Vol. XL, 168. Epreuve de l'eau froide. Voy. ÉPREUVES judiciaires.

EBUSE, une des îles Baléares. Mém. Vol. XLII, 369.

ECBATANE. Voyez CARMEL, ville de Phénicie.

E'KKAHII'AI, assemblées du peuple pour les assaires générales. — Elles étoient appelees disséremment lorsqu'elles étoient réglées ou extraordinaires. Mémoires, Volume XXXVIII, 403.

ECDIPPE. Voyez ACHZIB.

ECHALOTTES, nonmées au XIII. l'écle eschalorgnes, dérivent d'Ascolonia cape. Mém. Volume XXXIV, 338.

ÉCHELLE des Tyriens (L'), montagne de Phénicie voiline de Ptolémais. — Pourquoi elle est ainsi appelée. — C'est à préfent Nowakyr.

Nawakyr. Mém. Vol. XXXIV, 317 & 318.

ÉCLAIR. Moyen employé par Anthémius pour imiter les éclairs. Mém. Vol. XLII, 393, note (d);

& 425, note (u).

ECLECTIQUES, secte de philofophes fondée par Potamon d'Alexandrie, qui choississient dans les dissérens systèmes, ce qui leur paroissoit le plus convenable. Mém. Volume X LIII, 169, note (1).

ECLIPSE. C. Sulpicius Gallus explique le premier aux Romains la cause des éclipses, mais ne peut réussir à calmer les frayeurs du vulgaire. Hift. Vol. XXXVI, 52. Hi & Ho, astronomes Chinois, sont punis de mort pour avoir négligé d'observer une éclipse. Mémoires, Volume XXXVI, 169. Chronologie des éclipses de soleil & de lune qui ont été visibles sur terre, depuis le pôle boréal julque vers l'équateur, durant les dix siècles qui ont précédé l'ère chrétienne, par M. PINGRÉ. Hift. Vol. XLII, 78. Exposition de l'usage de cette chronologie. Ibid. 79. Table des limites des éclipses du soleil, 81. Table de la déclinaison du soleil, 86. Dissertation critique de M. ANQUETIL sur une éclipse de soleil arrivée sous Noder, roi de l'Iran (la Perse), l'an 778 avant l'ère chrétienne. Mém. Vol. LXII, 334. Voy. NODER, Ecliples re-Tome XLIY.

marquables dont les époques servent à fixer des points chronologiques. Ibid. 334 & 344. Diveries éclipses données par les savans pour celle de la conception de Romulus, 344. Procédés employés par les anciens pour observer les éclipses de soleil. 526. ECNIBAL, fils de Bassach, juge de Tyrsous les rois Babyloniens. Mém. Volume XXXVIII, 125. É COLE des Lettrés Chinois.

Voyez LETTRÉS Chinois. ÉCOLE du Tao. Voyez TAO.

ECRITURE (L') peut être alphabétique ou symbolique. — Elle se diviseaussi en curiologique, dans laquelle les signes se prennent au propre, & en tropique ou figurée, dans laquelle ils sont employés allégoriquement. Mémoires, Vol. XXXV, 670. Les Egyptiens avoient trois fortes d'écriture. Voyez EGYPTIENS. L'écriture a pris naissance en un seul pays; raisons de M. D.E. GUIGNES en faveur de cette opinion. Mém. Vol. XXXVI, 119 & 120. Elle a dû commencer par être hiéroglyphique. Ibid. 128.

ECRON. Voyez ACCARON.

Écu d'or. Óbservations de M. de Bréquigny sur un écu d'or de l'empereur Louis de Bavière, semblable aux écus d'or frappés en France sous Philippe de Valois, depuis 1337 jusqu'en 1346. Hist. Volume XXXVI, 128. Voyez Louis de Bavière. Écuyer appelé strator. Ses Dd

fonctions n'avoient rien de servile chez les Romains. Mémoires, Volume XXXIX, 535. On l'a confondu mal-à-propos avec stator, qui étoit un huissier des magistrats. Ibid. 537.

EDDA, recueils de la mythologie Islandoise, au nombre de deux. — Leurs auteurs. Mém. Volume

XXXVIII, 526.

ÉDESSE, capitale de la Macédoine, appelée ensuite Æges. Histoire, Volume XXXVIII,

EDICERE. Remarque sur la fignification de ce mot. Mém.

Vol. XXXIX, 288.

ÉDILES, magistrats chargés de l'inspection des édifices sacrés & publics. Mém. Volume XLII, 153. Il y avoit à Rome deux fortes d'édiles, les plébéiens & les curules. Epoques de leur création. Ibid. 158. Les édiles plébéïens n'avoient pas entrée dans le sénat, ne portoient pas la robe prétexte, & n'avoient pas la chaire curule. - Leurs fonctions principales, 159. Origine de l'édilité curule ou majeure, créée d'abord en faveur des patriciens, 160. Les plébéiens parviennent à s'y faire admettre, 161. Edile nommé pour quelques heures. — L'édilité fut quelquefois vacante ou tirée au sort faute de candidats. — C'étoit le premier degré pour monter à la préture. — Forme de l'élection des édiles, 162. Leurs prérogatives honorifiques. —

Preuves que l'édilité curule donnoit le droit d'image, 163.-Les fonctions ordinaires des édiles curules consistoient dans l'inspection des bâtimens publics, 164; & dans l'intendance de certains jeux solennels, 165 & Juiv. Ils y étaloient une pompe excessive pour se frayer un chemin au consulat, 169. Ils faisoient, dans la même vue, des largesses au peuple. Mém. Volume XXXIX, 392. En quoi consistoit leur juridiction relativement à l'exercice de la police. Mém. Volume XLII, 170. Elle leur étoit commune avec les édiles plébéïens, à la réferve du droit de faire des règlemens surce sujet. Ibid. 172. La police comprenoit l'inspection des rues, 173 & 241; l'entretien & la sûreté des voies publiques, l'alignement des rues. — Elle s'étendoit sur les bains publics, les cabarets & les lieux de débauche, 174. Les édiles avoient le foin des mœurs, ce qui étoit indiqué par un ulage pratiqué dans les mariages. - Ils avoient une inspection particulière sur les mœurs des femmes, 177; & Mém. Volume XXXIX, 392. Ils étoient chargés de veiller à la confervation du culte national, & à ce qu'aucuns livres dangereux ne se répandissent dans le public; de proscrire les astrologues & les devins; de faire des achats de blé en temps de disette, pour le distribuer au peuple gratuitement

ou à bas prix. Mém. Vol. XLII, 177 & 178. Auguste ajoute à leurs fonctions celle de veiller aux incendies, laquelle étoit confiée auparavant aux triumvirs noctumes. Ibid. 179. S'ils avoient ledroit de régler, par leurs édits, la dépense des funérailles & des tombeaux, 181 & Juiv. Auguste les décharge de la direction des spectacles. — Bornes mises à leur juridiction par Néron & Claude. - Le préfet de la ville en attire à lui une partie, 194. Quand les édiles on cessé d'exister à Rome, 193. Les villes municipales & les colonies avoient aussi leurs édiles, 194. Celles des provinces de l'empire en eurent pareillement, 196. Preuves à ce sujet tirées de diverses inscriptions, 198 & Juiv. L'édilité municipale se propagea dans toutes les provinces de l'empire, & furtout en Afrique, 200. Les édiles étoient compris parmi les honorati, 204. Ils avoient droit de rendre des édits. Voyez È DITS. ÉDILES céréaux institués par Jules-César, pour veiller à l'administration des blés. - Ils étoient plébéiens & au nombre de deux. Mémoires, Volume XLI, 27; & Mémoires, Volume X L I I, 161.

ÉDILITÉ. Son importance. — Il n'est presque point de république, de royaume ou d'empire qui n'ait ett des magistrats chargés de cette partie de l'administration civile. Mémoires, Volume

XLII, 150 & 152. Voyez Chorèges.

**EDITS.** Recherches historiques sur les édits ou ordonnances des magistrats Romains, par M. Bou-CHAUD. Mém. Vol. XXXIX, 279. Plan de ces recherches. Ibid. 280. Premier Mémoire. Observations générales & préliminaires sur les édits des Romains. — Leur définition, 281. Les magistrats n'étoient pas les seuls qui eussent le droit d'en rendre. - Edits rendus par les généraux d'armée, 282. Ils n'avoient pas moins d'autorité que ceux des préteurs dans la capitale, 283. Les pontifes rendoient aussi des édits dans des cas inopinés. — Plusieurs savans prétendent que, du moins au commencement de leur pontificat, les souverains pontifes publioient des édits généraux & faits pour être observés à perpétuité, 285. Sur quoi ils fondent leur sentiment, 286. Edit & loi employés comme synonimes; pourquoi! 287. Mais à proprement parler, on entendoit par édit ce que les magiftrats ordonnoient de leur chef, 288. Quel fut le fondement du droit de rendre des édits chez les Romains. — Sigonius le fait dépendre uniquement de l'exercice de la puissance coactive, & se. trompe, 292. Preuve de cette assertion, 293. Le droit de rendre des édits ne faisoit point partie de l'imperium, mais des Ddij

honneurs dont on étoit revêtu.

— Trois sortes de personnes jouissoient des honneurs; les généraux, les magistrats & les pontifes. Mém. Volume XXXIX, 307. Signification étendue de jus honorarium. Ibid. 309.

ÉD

Deuxième Mém. Suite des observations préliminaires, 311. Les édits étoient rendus de vive voix, soit par les magistrats eux-mêmes, soit par le ministère de hérauts, 3 1 2. Mais, pour l'ordinaire, ils étoient rédigés par écrit. --- Formule relative à ce dernier ulage, 313. Les magistrats s'en servoient pour tous les édits qu'ils vouloient faire afficher, & ils fixoient en même temps la durée de l'exposition, 3 14. Quesquefois on gravoit les édits sur la pierre ou sur le marbre, quelquefois sur des tables d'airain, 315. On se servit encore de cire, de toile de lin, & de papier, 316 & 317. Le plus fouvent on les proposoit sur un album, 317. Voyez ALBUM. Edits appelés tralatitia, rendus par les nouveaux magistrats lors de leur entrée en charge, 322. Cette dénomination devint commune à ceux que l'on rendoit dans des cas inopinés, où l'on conservoit cependant les formules antiques, 325. Remarques sur quelques formules usitées dans les édits Romains, 325 & 367. Des édits perpetuæ jurifdictionis causa ou de règlement général, & des édits appelés re-

pentina, 329. Preuves qui etablissent cette distinction, 330. Parmi les édits repentina, les uns regardoient l'administration de la république, les autres, les affaires du barreau, 331. Edits objurge toires. - On annonçoit par des édits les funérailles publiques, les processions, les féries, les jeux & les triomphes, 333. Cas divers dans lesquels les magistrats employoient les édits. — Ik en rendoient quelquefois pour des objets de très-peu d'importance. — Edits finguliers rendus par l'empereur Claude, 334. Les édits relatifs au barreau étoient aussi en grand nombre; en quels cas ils étoient nécessaires, 3 3 5. Difficulté de définir ce que c'étoit que les brefs & monitoires. — Exposition du système de Pancirole, 336 & Juiv. Ce n'est ni dans ce système, ni dans celui de Cujas, qu'on peut trouver une solution satisfaifante. — Conjecture d'Heineccius adoptée par M. Bou-CHAUD, 339.

Troisième Mém. Sur l'origine des édits considérée comme point historique, & sur les édits des consuls. — Il paroît que l'usage de rendre des édits en entrant en charge, étoit particulier aux magistrats Romains, 342. Chez les Grecs, ils n'en rendoient que d'interprétatifs, & non pour changer la forme de la jurisprudence, 343. Edits rendus par les rois de Rome. Mém. Volume

XXXIX, 347 & Suiv. Dès ce temps, les pontifes rendirent des édits en matière de religion, Ibid. 356. Après l'abolition de la royauté, le droit de rendre des édits fut transmis aux consuls, mais soumis à certaines formes. 357. Plusieurs savans ont cru mal-à-propos qu'outre les préteurs, les proconsuls & les édiles, nul autre magistrat n'avoit rendu des édits, 365. D'où provient leur erreur. - Autorité des édits consulaires, 366. Les consuls rendoient des édits extemporaria & repentina. — Dans les uns, ils se servoient toujours de la, même formule solennelle, & dans les autres ils n'en suivoient aucune déterminée; exemples à ce sujet, 367. Ce que c'étoit que peredictum obnunciare. - Les consub rendoient aussi des édits perpémels, & qui devoient servir de règlemens généraux, 368; mais pas aussi fréquemment que le prétend Heineccius, 369. Leur juridiction sous la république, & depuis la création des préteurs. — Ceux qui vouloient se pourvoir contre un décret du préteur, avoient coutume d'en interjeter appel par-devant les consuls.—Exemple rapporté par Valère-Maxime; discussion critique à ce sujet, 371 & suiv La juridiction des consuls subfista en partie, même sous les empereurs, 377 & 381.

Quatrième Mémoire. Des édits des préteurs. Mém. Vol. XLI, 1.

Ils furent non-seulement plus célèbres, mais encore d'un plus grand usage au barreau, que ceux de tous les autres magiftrats. Ibid. 2. Le droit de rendre des édits appartenoit non-seulement au préteur urbanus, mais encore au préteur peregrinus, & a ceux chargés du département des provinces. — Preuves que ceux appelés quæsitores, rendoient des édits pour tout ce qui étoit relatif à leur commission, 47. Ces édits peuvent être rangés dans la classe de ceux nommés édits brefs, édits monitoires, édits évocatoires, édits péremptoires, 48. Ils continuèrent à en rendre même sous les empereurs, 49. Lafaveur & le crédit y avoient souvent une grande influence. - Les édits des préteurs étoient ou repentina, ou perpetuæ jurisdictionis causa, so. Ceux - ci se divisoient en edicta tralatitia, & edicta nova. — Tous les ans les préteurs qui entroient en charge, annonçoient par des édits la jurisprudence qu'ils se proposoient de suivre dans le cours de leur magistrature; mais souvent ils les changeoient à leur gré, 51. A quelle époque on leur défendit de changer, dans le cours de leur année, les édits publiés à leur installation, 60. Sénatus-consuite rendu à ce sujet sur la proposition de L. Æmilius – Paulus, 61 & fuiv. La cabale des préteurs, secondée

par l'opposition d'un des tribuns du peuple, en arrête l'effet, Mémoires, Volume XLI, 65. La loi Cornélia réprime enfin cet abus. Ibid. 67. Quoique les édits des préteurs ne fussent en vigueur que pour une année, & pussent être réformés par les édits des années suivantes, ils n'en furent pas moins appelés édits perpétuels, 59. Erreurs dans lesquelles sont tombés quelques savans sur la véritable acception de ce mot, 68 & suiv. Heureux effets de la loi Cornélia, 70. M. BOUCHAUD remarque qu'il y eut divers commentaires de l'édit du préteur avant Hadrien, 71. Des changemens introduits dans la jurisprudence par les édits des préteurs, 84. Ils n'eurent jamais directement le pouvoir légifletif; mais le droit dont ils jouissoient d'interpréter provisoirement la loi, fut pour eux une occasion d'usurper, du moins indirectement, ce pouvoir, en sauvant les apparences, 86 & 119. Selon Papinien, les préteurs aidoient, suppléoient & corrigeoient le droit civil; en quoi ils excédoient les bornes prescrites aux ministres & aux inter- ' prètes des loix, 87. Pourquoi les jurisconsultes ne réclamoient pas contre ces entreprises, 88. Le serment des préteurs, en entrant en charge, d'être rigides observateurs & fidèles exécuteurs des anciennes loix, n'étoit

qu'une vaine cérénionie propre à en imposer au peuple. — Exemples frappans de la hardiesse qu'ils eurent de changer en nombre de points les dispositions de la loi des XII Tables, 89 & Juiv. Les moyens qu'ils employèrent à cet effet furent les fictions, les nouveaux noms, les exceptions, & les rescisions ou réintégrandes, 115 & Juiv. Par-là on vit naître de leurs édits une nouvelle espèce de droit qu'on appela droit prétorien, 119.

Cinquième Mémoire. Des édits des édiles. Mémoires, Vol. XLII, 149. Preuves du droit que les édiles curules avoient d'en rendre. Ibid. 202. Ils étoient assistés d'un conseil, composé de gens distingués par leur naissance & leur fortune, 203. Pourquot l'eurs édits sont appelés une portion du droit honoraire, & même du droit prétorien, 204. Preuves de l'autorité dont ces édits jouissoient dans les provinces de l'empire, 205. Erreur de quelques commentateurs, qui ont cru que l'édit des édiles n'avoit qu'un seul chef, 207. Le texte des loix Romaines en renferme encore trois; savoir, un concernant les ventes des esclaves, un concernant celles des bêtes de somme; & un concernant les animaux qui causent du dommage dans la voie publique. — Remarques historiques & critiques sur ces différens chefs, dans lesquelles M. BOUCHAUD prouve qu'ils ne nous sont point parvenus dans leur intégrité, & que l'édit édilitien en comprenoit plusieurs autres. Mém. Volume X L I I, 208 & fuiv. Dans quel ordre ils furent incorporés dans l'édit prétorien, d'après les fragmens des jurisconsultes Caïus, Ulpien & Paul. Ibid. 212.

ÉDOUARD I. c, roi d'Angleterre, se porte pour médiateur entre Alfonse X, roi de Castille, & Philippe III, roi de France. Mém. Vol. XLI, 709 & 714. Observations de M. GAILLARD sur une bulle ou sentencearbitrale de Boniface VIII, entre Édouard & Philippe-le-Bel. Mém. Vol. XXXIX, 642. Voyez BONIFACE VIII.

EDOUARD II, roi d'Angleterre. Mémoire de M. de B R É-QUIGNY sur ses différends avec Charles - le - Bel. Voyez CHARLES-le-Bel. II cède à son fils aîné le Ponthieu & la Guyenne. Mém. Vol. XLI, 685. Envoie en France la reine son épouse pour y conclure un traité de paix, & demande en vain son retour & celui de son fils. Ibid. 677 & 687. Il est arrêté & déposé par la faction de cette princesse. — Sa mort, 690. EDOUARD III, roi d'Angleterre. Traité conclu entre ce prince & Charles - le - Bel, en 1327. Mém. Vol. XLI, 690. Edouard assiége Calais par terre & par mer. Mem. Vol. XXXVII, 536.

État de ses forces maritimes. — Il refuse une capitulation aux Calésiens, qui se rendent à discrétion. Ibid. 537. Accorde une pension considérable & d'autres graces à Eustache de S'. Pierre, après la reddition de la place, 539. Edouard établit l'ordre de la Jarretière. Mém. Vol. XXXIX, 665.

ÉGÉE, chef d'une tribu de son nom à Thèbes. Mém. Volume XXXV, 393 & suiv.

EGIALÉE, femme de Diomède, lui est infidèle & le force de s'expatrier. Mém. Vol. XXXIX, 238 & 240.

ÉGLISE signifie proprement assemblée du peuple. — Ce mot a été rarement employé dans les premiers siècles de l'ère chrétienne pour désigner le lieu de l'affemblée des fidèles. Histoire, Volume XL, 122. Differtation de M. de POUILLY fur la naissance & les progrès de la juridiction temporelle des églises, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au commencement du x I v.º siècle. Premier Mémoire. La disposition générale des esprits à l'égard des prêtres de l'ancienne religion des Gaules, dut être infiniment favorable à ceux de la nouvelle. Mem. Volume XXXIX, 566. Autorité sans bornes des druides dans les matières religieuses & civiles. Ibid. 567. Un conseil donné par S. Paul aux chrétiens, fut le premier fondement sur

lequel on éleva la juridiction de l'église en matières profancs. -Les premiers chrétiens le croyant obligés de choisir parmi eux des arbitres de leurs contestations, s'adressèrent de préférence à leurs évêques. Mém. Vol. XXXIX, 568. Les payens même avoient souvent recours à leur médiation; mais ce qui n'avoit été que l'objet de la charité des premiers évêques, devint en peu de temps celui de l'ambition de quelques autres. —Ils obtiennent de Constantin que leurs décissons arbitralesauront force de loi. Ibid. 569. Prétentions du clergé à se soultraire aux juges séculiers, autorisées par Constantin. - Décrets rendus en différens conciles pour défendre aux eccléssatiques d'y avoir recours. — Cependant les successeurs de Constantin n'approuvèrent pas ces règlemens, & jusqu'à Justinien, l'église n'exerça aucune juridiction temporelle, 570 & 571. Loix de Justinien qui attribuent aux évêques le jugement des causes où seroient intéressés les ecclésiastiques, sous certaines clauses & réserves, 571. La conquête des Gaules par les Francs, favorise l'agrandissement du pouvoir du clergé, 573. Il devient, dès - lors, le premier ordre du royaume. - La révision des sentences des ducs & des comtes, est attribuée aux évêques en l'absence du souverain. — Synodes dans lesquels on confirme les dispositions des premiers conciles, qui avoient défendu de porter ailleurs que devant les évêques eux - mêmes les causes civiles ou criminelles qui pouvoient les intéreller, 574. Nouvelles défenses aux clercs d'intenter aucune action devant un juge laïc, & aux magistrats de les faire arrêier, finon pour vol, meurtre ou maléfice. — Les successeurs de Clovis reconnoissent l'exemption absolue des évêques. de la juridiction féculière. — Modifications qu'ils apportent aux décrets des conciles pour l'affranchissement entier du clergé du second ordre, de cette même juridiction, 575. Droit d'alyle accordé aux églises, 577. Abus qui en résultèrent, 578. Ce droit s'étendoit à une certaine quotité de terrain environnant, sur lequel les églises exerçoient une juridiction souveraine, civile & criminelle, par le minissère de leurs vidames ou avoués, 579 & 580. Loi à ce sujet appliquée mal-à-propos aux justices seigneuriales 579 (note). Décrets des conciles sur l'option entre le juge léculier & le juge d'églile, dans les contestations relatives aux biens ecclésiastiques, 580. Usage de déposer les testamens entre les mains des prêtres, 581. On les en nommoit exécuteurs : & au défaut de nomination expresse, les loix chargeoient les évêques de veiller à leur exécution. — De-là, l'origine de leur droit

droit d'être les seuls juges des contestations touchant les donations & legs pieux. — La juridiction des églises s'étendoit sur leurs esclaves & sur leurs colons. - Les affranchis y étoient aussi spécialement soumis; origine de ce droit dans l'antiquité payenne. Mémoires, Volume XXXIX, 582 & suiv. Examen des formes de justice apportées par les François dans les Gaules. Ibid. 584. De la preuve par témoins, 585. Du serment judiciaire. — Etablissement des épreuves judiciaires, 587. L'intervention des ministres de l'église, dans ces formes de procédure, contribua à étendre les droits de la juridiction eccléssaftique, 587 & 588. Second Mémoire. Supposition d'une loi de Constantin, qui a pour objet d'attribuer à l'église, la juridiction la plus étendue en toutes matières & entre toutes personnes, 590. Texte de cette loi ; son absurdité: ignorance & maladresse du faussaire, 591. Elle est néanmoins reconnue pour une loi de Constantin, & Charlemagne en ordonne l'exécution dans toute l'étendue des pays soumis à sa domination, 592. Développement des motifs de la conduite de Charlemagne dans cette circonstance. — L'extension des droits du clergé favorile l'excelfive ambition du prince, 593. Dévotion malentendue de Louisle-Débonnaire; mélange monf-Tome XLIY.

trueux, sous son règne, du gouvernement & de la religion, des délits civils & des délits religieux, des peines temporelles & des peines spirituelles. — La juridiction eccléssaftique s'établit fur de nouveaux fondemens, en attachant à l'excommunication les effets civils les plus terribles, 594 & suiv. On poursuit par cette voie les plus grands crimes, 595. Conséquences de cette innovation, par laquelle la grande police du royaume tombe naturellement, & d'une manière infensible, entre les mains du clergé, 595 & 596. Etablissement du gouvernement féodal, 599. Spoliation & aliénation des biens de l'église. — Les troubles & l'anarchie mettent obstacle à l'exercice de la juridiction ecclésiastique. — La preuve du combat judiciaire, dont on s'étoit peu servi sous la première race, devient d'un usage très - fréquent fous la seconde & au commencement de la troissème, 600. Les moines & les clercs sont obligés d'y avoir recours dans ·les tribunaux laïcs, & de préfenter un champion. — Efforts de la juridiction eccléfiastique pour rentrer dans ses droits. — Progrès rapides du despotisme, que les papes tentent de substituer à l'ancien gouvernement, 602. Allégorie des deux glaives. - Nouveau moyen par lequel les juridictions ecclésiastiques attirent à elles la connoissance ·E e

des affaires, fondé sur l'intervention du serment dans toute convention. Mémoires, Volume XXXIX, 603. Suites de ce plan qui, en ramenant tout à la religion, rendoit ses ministres juges des testamens, des conventions matrimoniales, &c.; défendoit de les appeler devant le juge séculier. Ibid. 604& 605. Il suffisoit d'avoir eu la tonsure, pour être exempt de toute autre juridiction que de celle des prélais; abus de ce privilège. -E ablissement des officiaux; leurs fonctions, 605. Ils pré endent com oître de la propriété des fiefs. — Imposent, dans leurs jugemens, des pénitences & des peines par forme de vindicte publique, 606. Conversion des pénitences publiques en amende. Les officialités deviennent une source de richesses pour les évêques & pour la cour de Rome, réformatrice de leurs sentences. — Etablissement de l'inquisition, 607. S. Louis l'admet dans ses états. - Les éyêques obtiennent une autorité pareille à celle des inquisseurs, 609. Sévérité des ordonnances contre les hérétiques, 608. Les seigneurs les plus puissans s'asfocient entre eux pour repousser les atteintes de la juridiction ecclésiastique; exemple d'un de ces traités, 611. Mais les préjugés du bas peuple étoient contraires à ces mesures. — Philippele-Bel & Louis X confirment

& augmentent les droits de la juridiction du clergé, 612. Abolition des combats judiciaires, auxquels on substitue l'appel à un juge supérieur, 613. Suites de ce nouvel ordre de choses, 614. Philippe-le-Long exclut les évêques du parlement.—Tentatives infructueuses de Philippe de Valois pour la réformation des abus des juridictions ecclésiastiques. — Sa foiblesse lui acquiert le surnom de bon catholique, 615.

ÉGLISE Grecque. Mémoire de M. DE BRÉQUIGNY sur les exemplaires originaux du décret d'union de l'église Grecque avec l'église Latine. Mém. Vol. XLIII, 287. Voyez DÉCRETT

d'union, &c.

ÉGLISE Latine. Décret d'union de l'église Grecque avec l'église Latine. Voy. DÉCRET d'union, &c. ÉGYPTE. Précis du Mémoire de M. DE BURIGNY (ur l'ancienne histoire de l'Egypte. - La division de l'Egypte en plusieurs royaumes, ne peut se concilier avec ce que le Pentateuque nous apprend de ce pays. Hift. Volume XLII, 31. Hérodote, qui avoit voyagé en Egypte, ne paroît même pas la foupçonner.—Diodore de Sicile qui y avoit aussi voyagé, ne parle, ainsi qu'Hérodote, que du partage momentané auquel Plammetique mit fin. Ibid. 32. Manéthon lui-même, principal appui du système des dynasties collatérales, les donne comme successives. — Défaut de monumens sur l'ancienne histoire de l'Égypte; nécessité de s'entenir autémoignage des auteurs accrédités. Histoire, Volume X L I I, 33. M. l'abbé MIGNOT essaie de fixer le commencement de la monarchie Égyptienne. — Combien les Égyptiens compwient d'années & d'éclipses de soleildepuis Vulcain, fils de Nilus, julqu'à Alexandre le Grand. Mém. Vol. XXXIV, 132. Cette tradition ne cadre point avec les auteurs sacrés; elle contredit celle qui attribuoit à Thoth ou Mercure, l'invention de la philosophie. Ibid. 133. Entosthène compte trente-sept rois depuis Menès, fondateur de la monarchie, jusqu'à Phruron on Nilus; & ce calcul paroît plus sûr. — Distance de ce Nilus à la première olympiade, & de cette dernière date à l'ère vulgaire. - Varron & les aures chronologues s'éloignent peu de cette époque, 134. Règne des Rois - pasteurs en Egypte. Voyez ROIS-PASTEURS. L'Égypte est réduite en province Romaine, après la mort de Cléopatre, & gouvernée par un préfet. Mém. Vol. XXXVIII, 141. L'Egypte étoit le centre de communication des Indes avec l'Europe, avant la découverte. d'une autre route pour aller aux Indes. Mémoires, Vol. XXXVII, 501. On n'y trouve ni bois ide

 construction ni bois à brûler. Causes de l'insalubrité de l'air, qu'on y a remarquée dès les temps les plus anciens. Mém.

Vol. XLII, 3.

**EGYPTIENS** (Les) croyoient que leur sol avoit produit l'espèce humaine. — Hiéroglyphe par lequel ils avoient consacré cette idée. Mém. Volume XXXIV, 56; & Mém. Vol. XXXVI. 363. Ils attribuoient à leur sol la propriété d'avoir reproduit les animaux après le déluge. Mémoires, Vol. XXXVI, 24. Ils s'arrogeoient l'invention de toutes les sciences & de tous les arts nécessaires à la vie; opinion que leurs prêtres accréditèrent chez les étrangers, & sur-tout chez les Grecs. Mém. Vol. XXXIV, 56& 575 & Mém. Vol. XLII 41. M. l'abbé MIGNOT leur conteste cette primauté. Mêm. Volume XXXIV, 57 & Juiv. Ils se faisoient particulièrement honneur de la navigation & du commerce. Mém. Vol. X L I I, 1 & 2; mais leur pays fournissoit peu de ressources pour la navigation maritime. — D'ailleurs, ils tenoient leurs ports fermés aux étrangers, avec des précautions particulières. Ibid. 3 & 4. L'histoire ne fait mention d'aucune entreprise de commerce maritime, formée par les Egyptiens, jusqu'au règne de Plamméticus ou de Nécos, 4. Leurs prêtres conservèrent toujours de l'aversion pour la nier

Ee ij

ABLE ÉG

des des des de de deur

qu'ils honoroient sous différens noms, 337. Ils le faisoient principe actif & passif, 338, note (d). Leur système sur la formation du monde, 339. Exposition de leur théogonie, 340. Ils admettent un bon & un mauvais principe dans Osiris & Typhon.—Comparaison de ce système avec celui des Perses, 341. Osiris & Iss Egyptiens, pouvoient remplir les fonctions sacerdotales. Mém. Volume XXXIV, 129. Les prêtres Egyptiens n'employoient dans leurs chants facrés que les sept voyelles, qu'ils entonnoient successivement. Mém. Volume XXXVII, 101. Les Egyptiens ont immolé des victimes humaines dans les temps les plus reculés. Ibid. 20. Ils sacrifioient tous les hommes roux fur le tombeau d'Osiris. — Traces de cet ulage barbare dans le culte Egyptien, après qu'il eut été proterit par l'édit d'Amosis, Mémoires, Vol. XXXVII, 21.

Les Egyptiens avoient trois fortes d'écriture. — Ils commençoient par l'épistolographique, qui étoit celle de la langue vulgaire. — Apprenoient ensuite l'hiératique ou écriture courante de la langue sacrée, & enfin l'hiéroglyphique. Mémoires, Volume XXXV, 671 & 672. Clément d'Alexandrie distingue celle-ci en alphabétique & en symbolique. Ibid. 672. Sous-divise l'écriture symbolique en curiologique, tropique & énigmatique. — En quoi confistoient ces diverses écritures, suivant M. GI-BERT, 673. Il pense que ce que dit Clément d'Alexandrie d'une écriture hiéroglyphique-Iphabétique, doit être pris dans le sens grammatical, & est con-Vaincu que les lettres de l'écriture Courante, vulgaire & sacerdotale, Acconsilioient que dans des traits

différemment combinés, sans rapport sensible à aucun hiéroglyphe, 672 & 678. Prouve que la division de l'écriture Egyptienne, donnée par Porphyre, rentre dans celle de Clément d'Alexandrie, 674. Les Egyptiens méloient quelquefois différentes sortes d'écritures, 675. Leurs monumens sont charges d'inscriptions hieroglyphiques, dont l'explication vainement tentée jusqu'ici, seroit très-utile à l'histoire. — M. DE GUIGNES essaie d'y parvenir en comparant l'écriture Egyptienne avec l'écriture Chinoise. - Description de l'écriture Egyptienne. Mém. V. XXXVI, 1 & 2. Elle se distinguoit en hiéroglyphique & épistolique; leur usage. Ibid. 3, 6 & 36. L'hiéroglyphique est composée de figures représentatives, & de traits qui paroissent être des lettres alphabétiques. — Ceux-ci, employés seuls, formoient l'écriture épistolique. — La symbolique a été distinguée mal - à - propos de l'hiéroglyphique dont elle fait partie, 3. Cette dernière étoit de deux espèces; l'une carrée & correcte, l'autre cursive & négligée. - Les Egyptiens écrivoient perpendiculairement de droite à gauche, & horizontalement. — Ils groupoient plusieurs hiéroglyphes ensemble, 4. Parallèle de quelques-uns de ces hiéroglyphes, avec des caractères Chinois, anciens & modernes. —

Leurs rapports extérieurs. Mé-Volume: XXXVI, moires, 5. Explication de la planche comparative, Ibid. 50. Mélange d'hiéroglyphes & de traits dans ces deux écritures, 6. Les Chinois ont aussi des caractères fymboliques, 7. Ils écrivent perpendiculairement de droite à gauche, 9; quelquefois horizontalement. — Ils rassemblent plusieurs caractères simples pour former un seul mot. — Mêmes proportions entre les caractères fimples & composés chez les Chinois & chez les Egyptiens, 10. M. DE GUIGNES examine & compare ces caractères quant au fond. — Il prend pour base l'analyse d'un grand nombre d'hiéroglyphes Egyptiens d'Orus-Apollo. Voyez ORUS-APOLLO. Examen analytique des caractères Chinois, 12. Voyez CHI-NOIS. Leur comparation avec ceux des Egyptiens, 20. Les caractères élémentaires ne doivent pas toujours être pris séparément; mais il est nécessaire d'en réunir plusieurs pour l'explication. — Identité frappante dans un grand nombre de groupes ou composés Chinois & Egyptiens, 20 & fuiv. Elle est infinie dans les caractères élémentaires. - Lecture alphabétique des hiéroglyphes. - M. DE GUIGNES les envilage aussi comme représentatifs de sons dans l'écriture Chinoise & Egyptienne, 25. Développement de ce mécanisme, 27. Conformité des langues Orientales & Egyptiennes, quant aux racines, 17; quant aux voyelles non-exprimées, 41. Preuves tirées de l'examen de plusieurs groupes hiéroglyphiques, 29 & suiv. Ecriture hiérogrammatique ou sacerdotale : idée qu'en donne M. DE GUIGNES. - Elle fut affectée aux prêtres & aux savans, 35 & 36. Les hiéroglyphes étoient ou curiologiques, c'est-à-dire pris dans leur sens naturel, ou symboliques, 35. L'absence des voyelles rendoit la lecture difficile; de-la le mystère qui couvroit les sciences en Egypte, 42. Les trois lettres radicales, dans les langues Orientales, répondent aux trois parties d'un groupe Egyptien, 43. Les mots fyllabiques Egyptiens ont aussi passé en entier dans ces langues, 44. M. DE GUIGNES conclut de ce mémoire, 1.º que les langues Orientales ont un grand rapport avec l'égyptien, 46. 2. Que les caractères Chinois anciens sont les mêmes que ceux des Egyptiens, & peuvent servir à la lecture & à l'intelligence des hiéroglyphes, 47. Le dictionnaire Tching-tse-tong est insuffisant pour cette opération, 48. Prétendue découverte de M. Needham sur le même objet. - M. de Guignes établica primauté; il prend pour base les caractères Chinois antiques, inconnus à M. Needham, 48 & 49.

Chez les Égyptiens, les solstices & les équinoxes n'étoient pas, comme chez nous, le commencement des saisons, mais le centre. Mém. Volume X L, 178. Les Égyptiens sont regardés comme les premiers qui ayent imaginé la distribution de l'année en douze mois, formant 360 jours. Mém. Vol. XLIII, 255. Ils comptoient une nouvelle année du règne des princes au commencement de leur année civile, quelque peu de temps qu'ils eussent régné auparavant. Mém. Vol. XXXV, 626. Les Egyptiens avoient de l'aversion pour tous les étrangers, & en particulier pour les passeurs; pour quelle raison & à quelle époque cette haine commença. Mem. Volume XXXIV, 135. La profession de pasteur étoit deshonorante chez eux. Ibid. 187. Ils se rasoient fréquemment par tout le corps & jusqu'aux sourcils. Hift. Volume XL, 29. Quand ils laissoient croître leurs cheveux. - Pourquoi ils avoient en aversion les hommes roux. Ibid. 30. Les femmes faisoient les affaires du dehors pendant que les hommes restoient à la maison, ou qu'ils s'occupoient de quelques métiers sédentaires. Mém. Vol. XLII, 60. Les Egyptiens ne cultivoient pas la vigne, & détestoient le vin, qu'ils disoient être le sang de Typhon. Mém. Vol. XXXVI, 378, note -(y). Ils faisoient apporter à la fin

de leur repas, la représentation d'un mort.—Formule usitée dans cette occasion, & motif de cet usage. — Il étoit suivi du chant d'un cantique appelé manéros. — Recherches sur l'étymologie de ce mot. Mém. Volume XXXIV, 425, & Mém. Vol. XXXVI, 95 & 96. Traces d'une pratique semblable chez les anciens Chinois. Mém. Vol. XXXIV, 427. Prière & cérémonie dont les Égyptiens faisoient précéder l'embaumement des corps. Hist. Volume XLII, 27.

ÉHÉVI, nom donné à quelques lettres aspirées des Hébreux, appelées aussi par des critiques matres lectionis. — Elles n'ont jamais sait de fonction de voyelles dans le texte sacré. Mém. Vol. XXXVI, 262. Voy. LANGUE

Hébraïque.

EL. Voyez CRONOS, fils d'Ouranos.

ÉLAGABATE, nom sous lequel se soleil étoit adoré à Émèse. Mém.

Vol. XXXVIII, 150.

ÉLAGABALE (Antonin). Sa patrie.—Il est proclamé empereur, par les intrigues de Mœsa son aïeule. Mém. Volume XXXV, 632; Mém. Vol. XXXVIII, 150, & Hist. Vol. XLII, 60. Son attachement pour le culte du soleil, adoré dans le lieu de sa naissance sous le nom d'Élagabale, lui en fait prendre le surnom. — Il fait apporter à Rome son idole & celle de Vénus-Uranie. Mémoires, Vol.

XXXVIII, 150. Il célèbre le mariage de ces deux divinités, & oblige tous ses sujets à leur faire des présens. — Est accusé de leur avoir sacrifié des enfans. Ibid. 151. Il adopte & fait créer Célar, Sévère Alexandre son cousin, qu'il tente ensuite de faire assassiner. Mémoires, Vol. XXXV, 633. Il est massacré par les prétoriens avec sa mère Soæmias. Ibid. 632 & 633; & Hist. Vol. XLII, 60 & 64. Remarques de M. l'abbé BELLEY sur les dates de quelques médailles frappées en son honneur à Césarée en Cappadoce. Mémoires, Volume XXXV, 632 & suiv. Mémoire de M. l'abbé BELLEY fur l'ordre chronologique des impératrices, femmes d'Elagabale. — Récits opposés de Dion-Cassius & d'Hérodien à ce sujet. Hist. Vol. XLII, 60. Partage des savans entre ces deux historiens. — Médailles de Julia-Cornélia-Paula. Ibid. 61; d'Aquilia - Sevéra, 62 & 64; d'Annia-Faustina, 63. Toutes confirment le récit d'Hérodien, & fixent à très-peu de chose près, l'époque & la durée de chacun des mariages d'Elagabale, 64.

ELATH, port du golfe Arabique. Mém. Volume XLII, 37. Voyez

ACHANA.

ELATRIE, ville du pays des Cassopai. Mém. Volume XLII,

ÉLECTRE, tragédie attribuée à

Euripide par Victorius. — M. LE BEAU junior la lui refuse, mais la croit d'un poëte contemporain. — Ses conjectures sur les allusions qu'elle présente. Mém. Vol. XXXV, 472.

ELECTRE. Conjectures de M. LE BEAU junior, sur les allufions que Sophocle a eues en vue dans cette tragédie. Mémoires,

Volume XXXV, 456.

ÉLÉMENS. Le nombre des élémens a été réduit à quatre allez généralement. — Plusieurs philosophes Grecs en admenent cinq, ainsi que les Égyptiens & les Chinois. Mém. Volume XL, 165. Leurs rapports avec les cinq planètes chez les Chinois. Mém. Vol. XXXVIII, 281. Autre distribution particulière aux Égyptiens & aux Chinois, par laquelle ils en comptent huit. Mém. Vol. XL, 165 & 167.

ELÉONOR, femme d'Henri III, roi d'Angleterre, réclame contre le testament de Raymond-Béranger son père, ses droits sur la Provence. Mém. Volume XLIII, 449. V. PROVENCE.

ÉLÉONORE de Castille, semme de Jacques I'', roi d'Arragon Mémoires, Volume XLI, 694,

note (c).

ELÉPHANS attelés à un char de triomphe par Pompée qui ne put en faire ulage, la porte de Rome s'étant trouvée trop étroite. Hist. Volume XXXIV, 79. Éléphant pris pour enseigne par la cinquième

cinquième légion; à quelle occafion. Mém. Vol. XXXV, 302. Éléphans adorateurs de la divinité. Mém. Vol. XL, 289. Les rois d'Égypte & de Syrie faifoient un grand usage des éléphans. — Comment ils étoient ditposés dans les batailles rangées. Mém. Vol. XLI, 341. ÉLEUSINUS père de Triptolème.

Mim. Vol. XXXIX, 206.
ÉLEUSIS, ville de l'Astique bâtie
par Triptolème. Mêm. Volume
XXXIX, 206. Mystères
d'Eleusis, institués par Eumolpus
en l'honneur de Cérès. — Leur
objet. Ibid. 207; & Mém. Vol.
XXXV, 178 & 179. Voyez
THES MOPHORIES. Conjecture sur l'étymologie Phénicienne des mots 2075 & vant qui
terminoient l'initiation aux mystères d'Eleusis. Mémoire, Vol.
XXXVIII, 55.

ELEUTHERE, fleuve qui prend sa source dans le Liban. Mém. Volume XXXIV, 228. On le nomme aujourd'hui Nahrkibr, c'est-à-dire, la rivière du sépulchre. 16. 229. Monumens voisins qui ont pu donner lieu à ce nom, 243. ELEUTHÈRE. Observations de M. l'abbé BELLEY sur le titre d'éleuthère, donné à des peuples & à des villes sous la domination Romaine. — Difficulté de fixer la différence des villes éleuthères d'avec les villes autonomes. — Les anciens auteurs Grecs ont souvent confondu ces deux titres, pour lesquels Tome XLIV.

la langue Latine n'avoit qu'un seul mot. - Sentimens de quelques savans sur leur différence & leur signification. Mém. Vol. XXXVII, 419. Autonomie emporte l'ulage de ses propres loix & le privilège d'être gouvernée par ses juges. — Eleuthérie, signifie en général la liberté par opposition à la servitude. -Eleuthérie primitive des villes Grecques, opprimée par les Perses, rétablie par les rois Grecs Macédoniens. Ibid. 420. Le sénat maintient les villes Grecques de l'Asie dans une forte de liberté. — Quelquesunes obtiennent sous les empereurs, outre l'autonomie, l'immunité ou l'exemption de tributs. - M. l'abbé BELLEY pense que la réunion de ces deux priviléges constituoit l'éleuthérie; preuves de cette assertion par différens monumens, 421. Toutes les villes éleuthères étoient autonomes, mais toutes les villes autonomes n'étoient pas éleuthères. — Ce dernier privilége s'accordoit rarement. & seulement pour un temps,422 & 423. L'autonomie & l'éleuthérie pouvoient être suspendues ou supprimées à la volonté des princes. — Suivant le marquis Maffei, le caractère distinctif de l'éleuthérie d'avec la fimple autonomie, étoit l'exempnon de la juridiction du gouverneur de la province. — Réfutation de cette opinion, 423.

ĒĽ

Les colonies Romaines gouvernées par les loix que le sénat leur imposoit lors de leur fondation, ne pouvoient être qualifiées d'autonomes ni d'éleuthères; cependant quelquesunes ont été exemptées de la juridiction du gouverneur. -L'immunité seule ne constituoit pas l'éleuthérie. Mémoires, Volume XXXVII, 424. Dénombrement sommaire des peuples & des villes qui obtinrent le titre d'éleuthères sous la domination Romaine. Ibid. 4.25 & suiv. Les villes éleuthères étoient indépendantes des gouverneurs de provinces; elles reconnoissoient cependant l'autorité souveraine dugouvernement pour les choses qui intéressoient leur sureté & la conservation des fonds publics, 433. Presqu'indépendantes de l'empire Romain, elles étoient néanmoins sous la protection des empereurs. — Le gouvernement, dans certain cas, nommoit des commissaires pour y rétablir l'ordre & la tranquillité. - Dans les traités que l'empire faisoit avec les villes, les Romains étoient toujours supérieurs; mais c'étoit plutôt une protection qu'une domination. - Les villes éleuthères devoient respecter la majesté du peuple Romain, 434. En qualité de confédérées, elles fournissoient des troupes pour la guerre.-Elles ne recevoient pas de troupes en garnison ni en quartier

d'hiver, sans un ordre particulier du gouvernement; mais elles étoient tenues du logement de passage & de la fourniture des vivres.—Elles ne pouvoient faire aucune alliance ou confédération sans l'autorité du gouvernement: cependant il étoit permis aux villes libres d'Asie de faire ensemble des traités de concorde, délignés sur les médailles par le mot όμονόια. — Leur objet, 435.

ÉLEUTHÉRO-CILICES, peuples situés sur le mont Amanus. — Ils sont attaqués par Cicéron, qui leur enlève six châteaux. Mém. Vol. XXXVII, 426.

ÉLEUTHÉRO-LACONS (Les) n'étoient pas habitans de Sparte, mais de quelques bourgades de sa dépendance. — Suivant Paufanias, ils avoient autrefois quatre - vingts villes. — Auguste les affranchit de la domination de Sparte. — Ils composoient un corps ou une communauté. Mémoires, Vol. XXXVII, 430.

ELIAS LÉVITA. Sentiment de ce rabbin sur l'origine des points voyelles dans le texte Hébreu. Mém. Vol. XXXVI, 251.

ELIEN. Remarque critique sur l'étymologie qu'il donne du mot ian escadron. Mémoires, Volume XLI, 345 & Suiv.

H'ΛΙΟΣ, le soleil, dérivé d'El, Elohim, Dieu. Mém. Volume

XXXVIII, 391.

E 1-10 U N, un des noms que les Cananéens donnoient à Dieu. Mém. Vol. XXXVIII, 101.

ÉLIOUN, l'un des hommes divinisés par les Phéniciens. — Ce que ce nom fignifie. — Il pourroit être le même que Lamech. Mém. Vol. XXXVI, 58. Ses descendans. Ibid. 59.

ÉLISSA épouse Sicharbas, grandprêtre d'Hercule. Mem. Volume XXXVIII, 100. Stratagême dont elle use pour soustraire les richesses de son mari à Pygmalion son meurtrier. Ibid. 103. Elle bâtit la ville de Carthage dans un lieu appelé Byrsa; remarque sur la signification de ce mot, 104 & 105. Y règne sous le nom de Didon, qui lui fut donné à cause de ses voyages. - Anachronisme de ses amours avec Enée dans Virgile, 111. Elle se brûle elle-même sur un bûcher pour éviter les poursques d'larbas, 112.

ELEA, port de Pergame. — Aujourd'hui Jalea; & suivant Smith, Aiasminde. Histoire, Volume XXXVIII, 148 & 170.

ÉLOGES des Académiciens morts depnis 1764 jusqu'en 1779. Voy, BEAU (M. le), DUFUY [M.), & GARNIER (M. l'abbé). ÉLOHIM. dieu tutélaire & particulier à chaque nation. Mém. Vol. XXXVIII, 364 & 408. Ce mot, dans son idée complette & dans le sens des anciens peuples, renferme non-seulement un dieu propre national, mais encore un monument sensible de sa présence au milieu de son

peuple. Ibid. 412. Voyez IDO-LATRIE.

ÉLOQUENCE. Mémoire historique de M. DE Bu-RIGNY sur l'éloquence chez les Romains. Histoire, Volume XXXVI, 34. Ils n'eurent probablement des orateurs qu'après l'extinction du gouvernement monarchique. - Harangue d'Appius-Claudius-Cœcus au sénat. jugée la première digne d'être conservée. Ibid. 35. Ce qu'en dit Plutarque. - Cornélius-Céthégus donne le premier exemple du goût de la véritable éloquence. — Supériorité de Caton le jeune son contemporain. - Louanges données par Cicéron à celui-ci, mais désavouées par Atticus, 36 & 37. Caractère de son éloquence. — Le commerce des Romains avec les Grecs, donne une nouvelle forme à leur art oratoire, 37. Les deux Scipions se rendent célèbres par leur éloquence. -Æmilius - Lépidus - Porcina le distingue par l'aménité du style & l'harmonie des périodes. — If est imité par les deux Gracchus. - Pureté du style de Catulus. 38. Caractères de l'éloquence de C. Julius Cœsar, de Crassus, & d'Antoine aïeul du triumvir, 39. Celui-ei étoit plus propre aux plaidoyers qu'aux harangues. - Différence qu'il mettoit entre disert & éloquent. — Hortensius paroît au barreau à dixneuf ans, 40. Ses succès dans Ff ij

TABLE

228

Elulée, roi de Tyr. Mémoires, Volume XLII, 51.

oratoires.

tilien & à Tacite; il est d'un

auteur Gaulois, suivant M. DE BURIGNY, 47. Voy. NOMBRES

ELUSA, ville Iduméenne comprise dans la Palestine troisième. - Position que lui assigne

M. D'ANVILLE. Histoite, Volume XXXIV, 129.

ÉMANATION (L') étoit un système très - commun chez les Grecs. - M. ANQUETIL prouve qu'il répugne à la théologie de Zoroallre. Mémoires, Volume XXXVII, 595.

ÉMANCIPATION. Suivant l'ancien droit civil, le fils émancipé', dont les enfans étoient rellés sous la puissance de leur aïeul, se trouvoit exclu de la succession de cet aïeul par ses propres enfans. — Edit proposé par le préteur Salvius - Julianus contre cette loi. Mém. Vel. XLI, 76, note (10). Ce qui fut statué à cet égard par Justinien. Ibid.

Embaterium. Voyez Lacé-DÉMONIENS.

EMBAUMEMENT. En Egypte, on poursuivoit à coup de pierres celui qui faisoit l'ouverture du cadavre pour l'embaumer. Mém. Volume XLII, 77. Dans la Palestine & les pays voisins, les embaumemens n'étoient qu'extérieurs. Ibid. 80.

EMERAUDE. Colonne d'émeraude dans le temple d'Hercule à Tyr. - Ce n'étoit qu'une prime d'émeraude, ou même du verre coloré. Mémoires, Volume XXXIV, 291. Emeraudes concaves, propres à fortifier la vue. Mem. Volume XLII,

EMPEDOCLE jette les premiers

fondemens de l'art oratoire. Mémoires, Volume XLI, 399.

EMPEREUR. Pourquoi les années de règne des empereurs Romains se trouvent marquées sur des médailles étrangères, avec des dates contraires aux textes des anciens auteurs. Mém. Volume XXXV, 624.

ENAR, fils d'Arbée, fondateur de la ville d'Hébron. Mém. Vol.

XXXIV, 121.

ENCELADE, géant foudroyé par les dieux. *Mém. Vol.* XXXVII, 68.

ENCENS. On a cru pendant longtemps que l'encens ne venoit que dans l'Arabie heureuse. Mém. Vol. XXXVII, 520. Il est très-commun dans plusieurs cantons de l'Afrique. Ibid. 519 & 521.

ENCHANTEMENS. Ulage que l'on faisoit de l'oiseau appelé in ¿, en françois hochequeue, dans ceux qui avoient pour objet d'inspirer de l'amour. Mémoires, Volume XXXV, 383.

ENDO, particule que les anciens employoient pour in. Mémoires, Volume XLI, 29, note (b),

& 91.

ENFANS. Eclaircissemens sur ce qui se pratiquoit à la naissance des ensans chez les Phéniciens à chez quelques autres peuples. Mém. Vol. XLII, 66 & suiv. C'étoit une coutume reçue chez plusieurs, de les plonger dans l'eau froide aussitôt après leur naissance. — Comment les Ger-

mains éprouvoient la légitimité de leurs enfans. Ibid. 67. Cérémonie de l'imposition du nom. --Les enfans mal constitués étoient mis à mort ou exposés — A Lacédémone, on ne pouvoit en élever aucun sans le consentement du magistrat, 68 & 69. Voyez EXPOSITION. Les Arabes regardoient la naissance d'une fille comme un malheur, 68. Quelle étoit la durée de l'allaitement chez quelques peuples, 70. Enfans admis aux exercices agonistiques des jeux publics chez les Grecs. Histoire, Volume XXXVIII, 42. A quel âge. Ibid. 43. Ils étoient exclus du pentathle par les Eléens. -Pindare distingue exactement les victoires des enfans d'avec celles des hommes faits, 42. Les enfans naturels n'avoient aucun rang sous les rois de la seconde race. Histoire, Volume XXXVI, 223. Voyez BATARDS.

ENGADDI, bourg de la Palestine. Difficultés sur sa vraie position. Histoire, Volume XXXIV, 130.

ENGASTRIMYTHES, espèce d'imposteurs dont la voix partant du creux de l'estomac, passoit pour être celle d'un démon.

L'origine de ce pressige étoit attribuée à Euryclès. Histoire, Volume XXXIV, 60.

ENHYDRA, ville de Phénicie qui n'est connue que de Strabon; sa position. Mém Vol. XXXIV,

237

ENNA en Sicile, lieu célèbre par

l'aventure de Proserpine, & où elle avoit un temple célèbre. Mém. Volume XXXIX, 208.

ENNIUS, poëte. Sa naitlance à Rome. — Il compose des satires en vers mélangés. Mémoires, Volume X L I I I, 159.

Enomotie, division de la milice Lacédémonienne qui contenoit trente-deux hommes rangés sur quatre files. Mém. Vol. X L, 554. Sens disférent de ce mot dans l'ordonnance militaire des Lacédémoniens & dans celle de la phalange. Mém. Volume XLI,

283.

ENRÔLEMENT. Chez les Athéniens on enrôloit les jeunes gens à dix-huit aus. Mém. Vol XXXV, 189. L'âge du service légic. naire chez les Romains commençoit à dix-lept ans, & finissoit à quarante-six. Ibid. 190 & 193. Les soldats au - dessous de quarante-six ans étoient appelés juniores, & ceux au-dessus seniores. La durée du service étoit fixée à vingt ans, & ne commençoit à courir que du jour où le soldat avoit atteint dix-sept ans, dans le cas d'un engagement volontaire avant cet âge, 191. Les enrôlemens forcés, avant l'âge requis, devoient être autorilés par un ordre du peuple, 191 & 192. Variations de la règle pour l'entrée au service, sous les empereurs; abus qui en résultèrent. -- Ceux qui avoient atteint l'âge de la vétérance, pouvoient rester au service ou y

rentrer, 193. Mais il n'étoit pas permis de les y forcer, finon dans les occasions périlleuses. — Soldats vétérans rappelés au service, nomnés evocati. — Ils jouissoient d'un rang distingué, 194. Légions retenues après leur congé sous le nom de vexillaires. Taille que devoit avoir le soldat légionaire, 195. La perche employée pour le mesurer, étois appelée incoma; étymologie de ce nom, 196. Quaire mesures différences du solrat rapportées par les anciens; leur évaluation suivantuces, 197&198. Quelle étoit la taille moyenne. Légion, dite la phalange d'Alexandre, levée par Néron, dont tous les saldats étoient haus de six pieds Romains, 199.

Enseignes. Mémoire sur les enseignes Romaines, par M. LE BEAU. L'ulage en est aussi ancien que la guerre. Mémoires, Vol. XXXV, 277. On ieur dressoit un temple & des autels dans les camps & dans les quartiers d'hiver. — C'étoit un asyle inviolable. — On juroit les traités devant les enseignes; combien ce serment étoit sacré. Ibid. 278. Les prisonniers étoient gardés auprès des enseignes. - C'étoit le lieu du dépôt de la bourse particulière de chaque cohorte, 279. Les soldats Romains étoient très-attachés à leurs enseignes : ceux qui ne les rapportoient pas du combat, étoient sévèrement

punis. Mémoires, Vol. XXXV, 280. Pendant la paix, les questeurs en avoient la garde; ils les faisoient porter au lieu assigné pour le rendez-vous des troupes, au commencement de la guerre. - Les premières enseignes n'étoient que des perches garnies d'une poignée de foin. Ibid. 28 1. Signum étoit le nom commun à toute sorte d'enseignes; mais il y avoit des corps dont l'enseigne n'avoit pas d'autre nom, 282. Pline suppose avant Marius cinq enseignes, entre lesquelles l'aigle tenoit le premier rang; les quatre autres étoient le loup, le minotaure, le cheval & le sanglier.—Elles marchoient chacune à la tête d'un corps.— M. LE BEAU examine quels étoient ces cinq corps séparés, 283. L'aigle étoit l'enseigne générale de la légion, & les quatre autres enseignes étoient distribuées aux autres manipules, 284. L'aigle seule, depuis Marius, guide la légion entière. — Raison du choix de cette enseigne principale, 285. Voyez AIGLE. La cohorte eutelle une enseigne propre ! partage des sentimens des critiques fur ce point, 289. M. LE BEAU soutient l'affirmative, a pense que ce fut le vexille, 290 & Suiv. Voyez VEXILLE. Il conjecture que cette enseigne fut commune aux cohortes & aux manipules jusqu'à Marius. -Depuis Marius jusqu'à Tra-

jan, les enseignes des cohortes étoient distinguées de celles de centuries par le drapeau suspendu au haut de la pique, 292, 294 & 296. Après Trajan, les cohortes ayant pris le dragon, les enseignes des centuries reprennent le drapeau & le nom de vexilles, 295 & 296. Ornemens divers dont les enseignes étoient chargées, 297. Les portraits des empereurs en faisoient la principale décoration, 208. Cet honneur s'étendoit aux Césars, & même aux autres personnes de la famille impériale. - On conserve des médaillons de bronze qui ont servi à cet ulage, 299. Chaque corps avoit dans les enseignes des caractères distinctifs, 300. Pendant la guerre de César en Asrique, la cinquième légion prend un éléphant pour enseigne; à quelle occasion. — Cette enseigne subfistoit encore du temps d'Antonin. — Le dragon est substitué au vexille pour la cohorte, 302; & pour la turme de cavalerie, 304. Forme & matière de cette enseigne, 302. La cohorte prétorienne étoit distinguée par un dragon couleur de pourpre. --On ne trouve pas cette enfeigne dans les armées Romaines avant Trajan. - Eile avoit été empruntée des Daces, 304.

E O L I E, ville & canton de la Grèce. Histoire, Volume XLII,

EON, nom de la première femme,

suivant la cosmogonie Phénicienne. Mém. Vol. XXXIV,

354 & 368.

232

EPAGOMÈNES, addition de cinq jours à l'année Egyptienne. — Le Synçelle place cette réforme sous le règne d'Assis, dernier roi-pasteur d'Egypte. Mém. Vol. XXXIV, 116. La manière fabuleuse dont elle étoit racontée par les Egyptiens, prouve qu'elle étoit très - ancienne. - Moyse a connu la nécessité de cette intercalation, pour la célébration des fêtes Judaïques dans leurs saisons; mais on ne sait s'il renvoya les épagomènes à la fin de l'année comme les Egyptiens, ou s'il ordonna qu'ils seroient placés dans quelques-uns des autres mois. Ibid. 117.

EPAMINONDAS, général Thébain, signale son habileté à la bataille de Leuctre, qu'il gagne sur les Lacédémoniens. Mém. Vol. XLI, 273. Il est blessé à mort à celle de Mantinée. Ibid.

276.

E'HAOIA'H. Conjecture sur le sens de ce mot dans Homère. Mém.

Vol. XXXVI, 473.

EPAPHRODITE, célèbre affranchi de Néron, dont Epictète avoit été l'esclave. - Sa mort. Hist. Vol. XXXVIII, 177.

EPÉE. Les Romains faisoient confisser leur force principale dans l'épée. Mémoires, Volume XXXIX, 476 & 479. Description de l'épée Romaine dans Polybe. - Elle est mai définie

par Isidore. — Máxaipa, dont les Romains ont fait machara, convenoit à l'épée Romaine. 🗕 Variations dans l'usage de la porter à droite ou à gauche. Ibid. 480. Elle pendoit à un baudrier ou à un ceinturon, 485. Les Romains avoient emprunté cette épée des Espagnols, 481. Quand ils ont commencé à en faire ulage, 482. Sa forme & ses dimensions, 483 & 485. Ses effets terribles. — L'épée des cavaliers étoit de la même forme que celle des fantassins, mais plus longue, 484. Longue épée des Romains appelée [piltha.—Ils joignoient un poignard à l'épée; c'est le parazonium des monumens, 488. Chez les Grecs, l'épée pendoit à un baudrier, mais les Orientaux la portoient attachée à une ceinture. Mém. Vol. XL, 87.

ÉPÉIS, un des grands hiérophantes des Phéniciens. — Ce qu'il disoit de l'esprit formateur de l'univers. Mémoires, Volume

XXXIV, 361.

ÉPHA. Voyez SYCAMINOS. EPHÈSE (La matrône d'). Voyez MATRÔNE D'ÉPHÈSE (La).

ÉPHIMÉNIDES, surnommé Buzigès, reçoit de Cérès les premières leçons du labourage. Mémoires, Volume XXXIX,

EPHIPHI, onzième mois de l'année Egyptienne. - Il répondau nizan des Hébreux.—Concourt avec une partie de nos mois de mars & d'avril. Mémoires, Vol. XXXVIII, 118.

ÉPHORE de Cumes, historien Grec, disciple d'Isocrate. Mém. Vol. XXXV, 154.

ÉPHORES, magistrats Lacédémoniens. Édit qu'ils avoient coutume de publier en entrant en charge. Mém. Vol. XXXIX,

ÉPHYRE, ville du pays des Thesprotiens, appelée depuis Cichyre. Mém. Vol. XLII,

ÉPHYRE. Voyez CORINTHE. ÉPICLÈS, tophiste. Mém. Vol. XLIII, 26.

ÉPICURE. Réfutation de son système sur la nature des dieux. Mém. Vol. XLIII, 66. Il faisoit consister le souverain bien dans la volupté. — Preuves tirées de Cicéron qu'il entendoit par ce mot les plaisirs sensuels. Ibid. 123. Ses mœurs ont été la critique de sa doctrine, 122. Il est le seul philosophe qui ait osé s'appeler lui-même sage, 126.

ÉPICURIENS, philosophes qui faisoient consister le souverain bien dans la volupté; ce que le chef de cette secte entendoit par ce mot. — Débats entre les savans anciens & modernes à ce sujet. Mém. Volume XLI, 476 & 497, note (e); & Mém. Volume XLIII, 123. Leur doctrine prend saveur à Rome. Mém. Vol. XLI, 476. Par quels moniss. Ibid. 477 & 480.

Tome XLIV.

ÉPIGONES, nom que l'on donna aux fils des sept généraux tués devant Thèbes. — Dix ans après, ils reprennent cette ville sous la conduite d'Alaméon. Mémoires, Volume XXXV, 449.

ÉPIMÉNIDE de Crète institue une association de citoyens vertueux sous le nom d'épératres. Mém.

Volume XLII, 319.

ÉPIPHANÉE. Voy. ÆNIANDUS. ÉPISODE. Étymologie de ce mot.
— Il semble, ainsi que ses dérivés, avoir, dans la poësique d'Aristote, des sens non-seulement différens, mais quelquesois opposés les uns aux autres. Mém. Volume XLI, 422.

ÉPITAPHES faites par l'Académie.
Celle de M. le vicomte de Belfunce. — Celle d'Abélard &
d'Héloïse. Hist. Vol. XXXIV,
208. Celle du roi Stanislas. —
Celle du maréchal de Saxe. Hist.
Volume XXXVIII, 215. Une
épitaphe Françoise pour le cœur
de Philippe-le-Bel, dans l'église
des dames religieuses du monastère de S. Louis de Poissy. Hist.

Volume XL, 175. É PIZÉ PHYRIENS, furnom des Locriens qui vinrent fixer leur demeure en Italie; son origine. Mém. Volume XLII, 288.

ÉPONA ou Hippona, déesse des muletiers. Son origine. — Son culte, Hist. Volume XXXIV,

ÉPONGES. Les anciens en faisaient une grande consommation. —

G g

Eponge appelée con your A XIA-AGUS; son usage. — La pêche des éponges est une des plus difficiles. Hist. Vol. X L, 98.

EPOPÉE. Mémoire sur l'épopée comparée avec l'histoire & la tragédie, dans lequel M. l'abbé BATTEUX s'attache uniquement à ce qu'Aristote en a dit. Mém. Volume XXXIX, 106. Définition de l'épopée. Ibid. 106 & 109. Aristote donne ce nom à toute espèce d'imitation rendue par le discours seul, soit en prose, foit en vers. — Cette notion comprend non-seulement les épopées de tous les genres, mais encore les romans en prose, les discours & les dialogues feints, 107. Ce qui n'empêche pas que le même nom ne soit donné par excellence aux imitations en vers, formées sur des plans plus réguliers, 108. Ressemblances de l'épopée avec l'histoire & la tragédie, en partant de cette notion ainsi reitreinte. — Elle ressemble à l'histoire comme récit; comme la tragédie, elle a la fable, les mœurs, les pensées & les mots, 100 & 110. Ses diverses espèces. Différences de l'épopée avec la tragédie; l'une est un spectacle, l'autre un récit, 111. Le vraisemblable a plus d'étendue dans l'épopée que dans la tragédie, 1 12. Le merveilleux furnaturel peut y être employé, 113. Les passions y sont moins fortes & moins rendues que dans la tragédie. — Le lieu de la scène

peut y changer sans inconvénient; il le doit pour la variété. 1 14. Le temps de l'action en est illimité. — Elle est susceptible d'une plus grande étendue dans les épisodes, que la tragédie, 115. Limites de l'épopée quant au nombre des vers, suivant le fentiment d'Aristote.—Elle n'emploie que le vers héroïque; la tragédie Grecque en admet de toute espèce, 1 16. Différences de l'épopée avec l'histoire. -Son récit est poëtique. — Le sujet en sera une seule action. 117. Les choses y seront toujours intéressantes, 118. Ordre différent dans la distribution des événemens. — Le récit de l'épopée sera composé dramatiquement, 119. L'élocution & lestyle doivent en être d'un genre relevé. — L'épopée est en vers, & en vers héroïques, ce qui la distingue non-seulement de l'hiftoire, mais des autres genres de poësse, 120. Sa fin est d'exciter l'admiration par le merveilleux, 121 & 122; d'où il suit que l'instruction morale n'en est pas le but direct & nécessaire. - Réfutation de l'opinion contraire du P. le Bollu, 123.

É PREUVES judiciaires. Origine des épreuves judiciaires, appelées aussi jugemens de Dieu. Mém. Vol. XXXVII, 556; & Mém. Vol. XXXIX, 587. Remarques critiques de M.AMEIL-HON sur l'espèce d'épreuve judiciaire appelée vulgairement

l'épreuve de l'eau froide. Mém. Vol. XXXVII, 556. C'est, de toutes les épreuves, celle qui a subsisté le plus long-temps. — Si le patient surnageoit, il étoit déclaré coupable; il étoit absous s'il alloit au fond. — Auteurs qui ont traité au long de cette matière — Parmi ceux qui ont essayé d'expliquer pourquoi dans certains cas les acculés flottoient sur Peau, les uns ont attribué cet effet à une cause surnaturelle. & les autres à l'imposture. — Partage des premiers en deux avis; réfutation de leurs raisons. Ibid. 557 & 558. Il étoit absolument impossible d'en imposer dans cette épreuve; car le prodige tournant à la perte de l'accufé, il devoit être très - attentif à ce qu'on n'usât d'aucun stratagême capable de le faire réussir. — On a coutume de dire que les cordes dont on lioit les accusés suffisoient seules pour les soutenir; absurdité de ce système, 559. Nulle nécessité de recourir à la supercherie pour expliquer un effet qui peut se rapporter à une cause toute naturelle. — Dans les temps même où l'épreuve de l'eau froide étoit le plus en vogue, plusieurs le regardoient comme la suite d'une disposition particulière du corps, 560. Marche différente des idées dans l'établissement de l'épreuve du feu & de celle de l'eau froide, expliquée par la manière dont elles se sont établies. — On a

reconnu, dès la plus haute antiquité, que certaines personnes avoient la propriété de ne pouvoir enfoncer dans l'eau, 561. Elles passoient pour sorcières. — Causes de ce phénomène démonirées par des faits, 562. II est naturel d'en conclure que les prétendus sorciers que l'on soumettoit à l'épreuve de l'eau froide, n'étoient que des personnes attaquées de maladies nerveuses, 563. Antiquité de cette épreuve. — M. AMEILHON prouve, contre Dom Montfaucon, qu'elle est antérieure au pape Eugène II; —qu'on a cru sans fondement en apercevoir des traces dans Grégoire de Tours, & que les faits rapportés par cet auteur y sont tout-à-fait étrangers, 564. Il n'admet pas au nombre des preuves de l'antiquité de l'épreuve de l'eau froide, la pratique des Celtes des bords du Rhin à l'égard de leurs enfans nouveaux - nés, 565. Discussion critique à ce sujet. Il prouve, contre l'opinion du P. le Brun, qu'anciennement on faisoit subir l'épreuve de l'eau froide aux sorciers, & que cet usage n'a pas commencé, comme il le dit, vers la fin du XVI.º siècle, 566. C'étoit l'épreuve réfervée principalement aux gens du peuple, & c'est sur-tout de cette classe que sont sortis les forciers de tous les temps. — L'explication naturelle du phénomène dont il s'agit, peut Ggij

également convenir aux personnes qui la subissoient pour d'autres crimes. Mém. Volume XXXVII, 567. Son application aux hérétiques condamnés à cette épreuve. — Rien n'empêche de les mettre dans la classe des vaporeux, puisqu'il n'y a guère eu de secte d'hérétiques où il ne se soit trouvé des enthousiastes & des gens à visions & à extases. Ibid. 568. Dans le grand nombre des autres accusés, il pouvoit également se trouver des gens sujets à des accidens spasmodiques, que les préparatifs effrayans de cette cérémonie devoient fortement provoquer. - D'autres, par leur constitution naturelle, pouvoient se soutenir d'elles - mêmes sur l'eau; fait moderne à l'appui de cette opinion, 569. Suppression de l'épreuve de l'eau froide par arrêt du parlement de Paris, 570. EPYAXE, reine de Cilicie. — Son entrevue avec Cyrus le jeune. Mém. Vol. XLI, 293.

É QUITATION. L'invention en est attribuée à Bellérophon par Pline & Hygin. Mém. Volume XLI, 244 & 247. L'usage de monter des chevaux paroît avoir été connu avant la guerre de Troie. Ibid. 244. Voyez CHEVAL.

ÉRANA, ville de Grèce. — Sa position, dans Strabon, ne s'accorde pas avec celle que MM. de l'Isse & D'ANVILLE sui ont donnée. Mém. Vol. XLII, 375. ERANISTA, l'un des employés de la légion. — Ses fonctions. Mém. Volume XXXVII, 233. C'étoit un emploi honorable. — Inscription où il en est fait mention. Ibid. 234.

ERATOSTHÈNE, un des trente tyrans d'Athènes. Mém. Volume

XLIII, 12.

ERATOSTHÈNE, bibliothécaire d'Alexandrie. — Sa patrie. — Sa mort. Mém. Volume XXXVII, 383.

ERB (Henri), capitaine du canton d'Uri; son écu sur un ancien sceau, Mém. Vol. XLI, 735,

& 737, (note).

ERDAVIRASP, archimage, séduit par ses impostures l'esprit d'Artaxare. Mém. Volume XXXIX, 725.

ERE d'Arad. Voyez ARAD. ERE d'Afcalon. Voyez ASCALON. ERE de Bithynie. Observations de M. l'abbé BELLEY sur cette ère. Voyez BITHYNIE.

ERE de Byblos. Voyez BYBLOS. ERE d'Espagne. Quand elle a commencé d'être en usage. Mémoires, Volume XXXV, 630.

ERE de Gabala. Voyez GABALA. ERE d'Hyrgalée. Voyez HYR-GALÉE.

ERE de Nabenossar. Son époque.

—Elle est employée par Ptolémée pour dater toutes ses observations astronomiques. Min. Volume XXXVI, 171.

ERE des Perses. L'ère de Djemfchid & celle de Djelaleuddin, font les seules dans lesquelles les Parses reconnoissent l'intercalation. — L'ère d'Iesdedjerd est composée d'années vagues. Mém. Vol. XXXVII, 736.

ERE de Raphia. Voyez RAPHIA. Ere des Séleucides. Son époque date de la rentrée de Séleucus dans son gouvernement de Babylone. Mém. Vol. XL, 19. Les Juis l'ont appelée l'ère des contrats; & les Arabes, tarik d'hu'llkamaim ou l'ère de l'homme à 'deux cornes ; ce que cela fignifie: ou l'ère Grecque. -Elle a commence avec l'automne de l'an 312 avant J. C. — Son commencement est différemment marqué dans le premier & le secondlivre des Machabées.—Il est placé par les Chaldéens au printemps de l'année 311. Ibid. 20.

ÉRECTHÉE, roi d'Athènes, obtient la victoire sur Eumolpe roi des Thraces, en immolant une de ses filles, suivant le conseil de Foracle. Mém. Vol. XXXVIII, 22. On l'a cru adoré à Athènes, d'après une mauvaise interprétation d'un passage d'Homère. Mém. Vol. XXXVI, 409.

EREGRI. Voyez HÉRACLÉE de Bithynie.

ERÈS E ou Ebuse, une des îles Baléares. Mém. Vol. XLII, 369.

ERETUM, bourg du pays des Sabins; sa position. — Remarque critique sur la substitution faite par le cardinal Noris, de ce nom de lieu à celui d'Arretium dans Perse. Mém. Vol. XLII, 195, note (a).

ERGAVICA, ville considérable

des Celtibères. Mémoires, Vol. XLI, 763.

ERMOLDUS-NIGELLUS, auteur d'un poëme sur la vie de Louis-le-Débonnaire. Mémoires, Vol. XXXIX, 627 & 640.

E'PYOPH' BO'AOE, la motte Erythra, ville d'Égypte, que le roi Phéron fit brûler. Mém. Vol. XXXIV, 180.

ERYTHIA. Justification de Pline fur l'étymologie du nom de cette île, par M. DE LA NAUZE. - Quelle étoit sa longueur & sa distance de l'île de Gades ou de Cadix. — Sa submersion non admissible, non plus que son existence dans l'île de Léon. Mém. Volume XXXIV, 175. Etablissement des Tyriens dans cette île. — Ils la nommèrent ainsi, parce qu'ils tiroient seur origine des bords de la mer Erythréenne. — Bochart croit que le nom d'Erythia fut substitué par les Grecs à celui d'Astaroth. M. DE LA NAUZE réfute cette opinion. Ibid. 177. Plusieurs endroits du monde où les Phéniciens formèrent des établissemens, avoient une affinité de nom avec celui d'Erythia, 179.

ERYTHINI, écueils placés auprès d'Héraclée du Pont par Strabon & Ptolémée. Mémoires, Vol. XXXIV, 179.

ERYTHINI, comptés par Homère parmi les peuples Paphlagoniens. Mém. Vol. XXXIV, 179.

ÉRYTHRA, promontoire de Crète. Mém. Vol. XXXIV, 179.

ÉRYTHRA, ville & promontoire fur la côte de Lybie. Mém. Vol. XXXIV, 179 & 180.

ÉRYTHRÆ, ville d'Ionie. — Sa fondation primitive étoit Crétoile. Mím. Vol. XXXIV, 179. ÉRYTHRÆ, ville de Béotie. Mém. Vol. XXXIV, 179.

ERYTHRAS, roi Persan, suivant Strabon, donne son nom à la mer Erythrée. — Sa sépulture dans l'île d'Ogyris. Mém. Vol. XXXV, 591.

ERYTHRAS, inventeur du radeau. Mém. Vol. XLII, 2.

ÉRYTHRÉA, ville de l'île de Crète;

— Elle est prise par MétellusCréticus. — M. DE LA NAUZE
la croit la même que celle à
laquelle Strabon & les Actes des
apôtres donnent le nom de Phœnix. Mém. Vol. XXXIV, 179.
ÉRYTHRÉE' (Mer). Voyez MER
Érythrée.

ERZEROUM. Voyez ARZÉ. Esbus en Arabie. Mém. Volume

XLII, 387.

ESCHENBACH (Barons d'), trèspuissans en Suisse. — Le dernier est proscrit pour avoir conspiré contre l'empereur Albert I. Mém. Volume XXXV, 700, note (a).

ESCHYLE. Époque de sa naissance. — Recherche des allusions contenues dans quelquesunes de ses tragédies. Les Euménides. Mém. Vol. XXXV, 433 & suiv. Prométhée. Ibid. 450. Les Sept devant Thèbes, 452. Il a été regardé comme un des disciples de Pythagore. — La religion & la politique sont la base de ses pièces. Mém. Vol. XXXIX, 20. Il est exilé à cause des effets terribles de sa tragédie des Euménides. Ibid. 146.

ESCLAVAGE, état contre nature.

— Sa définition. Mém. Volume
XXXV, 328. Double origine
de l'esclavage chez les Romains.

Ibid. 329 & 330.

ESCLAVES. Premier Mémoire sur les esclaves Romains, dans lequel on examine quel étoit leur état avant qu'ils obtinssent leur affranchissement; par M. DE BURIGNY. Mém. Velume XXXV, 328. Esclaves faits à la guerre; pourquoi appelés servi. Ibid. 329. Esclaves voiontaires : à quel âge il étoit permis de se vendre. — Les fils des esclaves étoient esclaves euxmêmes: la qualité de la mère régloit leur état. - Les conjonctions des esclaves n'étoient pas regardées comme de vrais mariages, 330. Loix sévères qui défendoient les mariages entre les personnes libres & les esclaves, 3 3 1. Peine capitale prononcée par Constantin contre les femmes qui se livroient à leurs esclaves, & contre les esclaves eux - mêmes , 332. A quel point les Romains méprisoient leurs esclaves, 333. Question singulière à laquelle ce mépris a donné lieu.

ceptés de cette loi. — Lors-

qu'on y dérogeoit, les esclaves

qu'on avoit mis à la question

devoient être tirés de la puissance de leurs maîtres. — Les punitions des hommes libres & des esclaves n'étoient pas les mêmes pour les mêmes crimes, 339. Tous les esclaves qui se trouvoient dans la maison d'un maître qui avoit été assassiné. étoient punis de mort sans distinction ni examen des coupables & des innocens. — Exemple de l'exécution de cette loi cruelle du temps de Néron, 340. Les enfans même étoient mis à mort, s'il étoit prouvé qu'ils eussent eu quelque connoissance du meurtre de leur maître, ainsi que les esclaves absens, s'ils étoient assez près pour avoir pu entendre ses cris. - Réglemens faits par plusieurs empereurs à ce sujet, 341. On punissoit de mort les esclaves, si leur maître s'étoit tué en leur présence & qu'ils eussent pu l'empêcher. -Les gladiateurs étoient presque tous tirés d'entre les esclaves; les fugitifs étoient choisis de présérence, 342. Châtimens sévères qu'on infligeoit à ceux-ci. -Esclaves marqués d'un fer chaud, appelés stigmatiæ & subverbusti, 343. Les esclaves étoient exclus du service militaire chez les Romains, sous peine demort, 200, 202 & 343. La nécessité & les guerres civiles firent cependant déroger quelquefois à cette loi. - Esclaves enrôlés après la bataille de Cannes; pourquoi ils furent appelés volones. Mé-

moires, Vol. XXXV, 203 & 344. Juste - Lipse prétend mal - àpropos que Marius n'en enrôla jamais. Ib. 204 & 345. Cohortes d'esclaves levées par Auguste, appelées cohortes vigilum; leurs fonctions. — Honorius promet aux esclaves qui se trouveront propres à la guerre, leur liberté & deux sous d'or. — Cette récompense étoit appelée pulveraticum, 205. L'art de la peinture étoit interdit aux esclaves. - Dans les premiers temps, les Romains ne vouloient pas d'esclaves cuisiniers, 345. Mais, dans la suite, un bon cuisinier devint un esclave important, 346. Un esclave ne pouvoit parvenir à la cléricature sans avoir été affranchi. — Réclamé par son maître dans l'année, il lui étoit rendu, quoique promu au sacerdoce & même à l'épiscopat, 346 & 347. Les loix civiles & canoniques défendoient également aux esclaves de prendie. l'habit monastique sans le consentement de leurs maîtres. -S'ils le quittoient, ils rentroient surle-champ dans la servitude. — Un esclave ne pouvoit posséder qu'un pécule, encore ne lui étoit-il pas permis d'en disposer. – Cependant il pouvoit être institué héritier; mais ce qu'on laissoit par testament à l'esclave d'un autre maître, appartenoit de droit à son maître, 347. Deux fortes d'esclaves ne pouvoient être institués héritiers : dedititii, ceux qui avoient été fouettés publiquement ou flétris par le fer ou le feu; mancipia, ceux que l'indigence avoit réduits à l'esclavage. - Les maîtres étoient proprement les leigneurs de leurs esclaves, 348. Voyez DOMINUS. Les Romains opulens en avoient un nombre infini. - Ils avoient des nomenclateurs en titre pour les leur nommer. — Les esclaves entroient en commerce & se vendoient. - Leur valeur dans le VI. fiècle, suivant leur âge & leurs talens, 349. Formalités obtervées chez les Romains dans la vente des esclaves, 350; & Mem. Volume X LII, 209. Ils faisoient une grande partie de la fortune des citoyens de Rome; de-là, les grandes précautions qu'ils y apportoient. Remarques interprétatives & critiques de M. Bouchaud, fur le chef de l'édit Edilitien qui a pour objet les ventes d'esclaves. Mém. Volume XLII, 213 & suiv. Les esclaves faits à la guerre étoient vendus sous la couronne; diverses explications de cet u lage. Ibid. 2 1 4. Questions concernant les infirmités ou les vices des esclaves exposés en vente, réduites à six maximes, 218. Discussions & subulités des jurisconsultes à ce sujet, 220. Il étoit défendu de vendre un esclave veterator pour un nevitius, 227. Partage des savans anciens & modernes sur la vraie fignification

fignification de ces mots. Mém. Volume XLII, 228. M. BOU-CHAUD pense qu'ils peuvent avoir eu diverses acceptions dans l'intérieur domestique, dans le marché, & dans les comptoirs des publicains. Ibid. 229. Quoique généralement les maîtres fussent impérieux, injustes & cruels, il est cependant certain qu'il y en eut à Rome de très-humains; exemples à ce sujet. Mémoires, Volume XXXV, 351. Dans tout l'Orient, on avoit établi une fète pendant laquelle les maîtres fervoient leurs elclaves. — Conjedures sur l'origine de cette institution. Mém. Vol. XLII, 73 & Suiv. Les Romains en usoient de même pendant les Saturnales & les Sigillaires. Móm. Volume X X X V, 354 & 355. Voyez SATURNALES. Le 13 du mois d'août étoit aussi une sête d'esclaves. Ibid. 355. Exemples de fidélité & d'attachement singulier de quelques esclaves pour leurs maîtres, 356 & suiv. Chez tous les peuples, les esclaves étoient distingués par quelque marque particulière. Mém. Vol. XLII, 72. Il y eut cependant un temps à Rome où leur habit n'étoit pas différent de celui des hommes libres. Mém. Volume XXXV, 358. Ils ne pouvoient porter qu'un anneau de fer; dans la suite ils y ajoutèrent un cercle d'or. - Loi qui défendoit aux Juiss d'acheter des · esclaves qui ne fussent pas de Tome XLIV.

leur nation & de leur religion. - Peines qu'ils encouroient s'ils les avoient circoncis. Ibid. 359. Second Mémoire de M. DE BURIGNY sur les esclaves Romains, dans lequel il traite de l'affranchissement & de l'état des affranchis. Mém. Vol. XXXVII. 313. Voy. AFFRANCHIS. Les esclaves abandonnés par leurs maîtres appartenoient à ceux qui en avoient pris soin, par la loi d'Honorius. — Ils devinrent libres par la loi de Claude. Ibid. 3 1 6. Les Barbares traitoient leurs esclaves avec plus de douceur que les Romains. Mém. Volume XXXV, 353. Quel étoit l'état des esclaves chez les Phéniciens. Mém. Volume XLII, 71 & suiv. L'esclave Hébreu recouvroit sa liberté l'année sabbatique; mais s'il étoit marié, sa femme & ses enfans restoient dans la servitude jusqu'à l'année du jubilé. Ibid. 72. Quelle fut la condition des esclaves dans les Gaules, avant & après la conquête des Francs. Hift. Vol. XXXVIII, 196 & Juiv. Voyez SERVITUDE.

ESCULAPE, fils d'Apollon & de Coronis, est élevé par le centaure Chiron. — Il exerce la médecine à Pergame. — Son temple célèbre dans cette visse. Mém. Vol. XXXV, 658; & Hist. Vol. XXXVIII, 149. Il est appelé Soter par Aristide. Mém. Vol. XXXV, 658. Pourquoi les Egyptiens le représentoient chauve. Hist. Vol. XL, 29.

ESMUNOS. Voyez ASCLÉPIUS.
ESOPIS, montagne d'Italie sur laquelle les Locriens Epizéphyriens bâtirent la ville de Locres. Mém. Volume XLII,

289.

Es PAGNE. Dolabella foumet les trois provinces d'Espagne à César Octavien. — L'Espagne est adjugée à César par le sénat. — Adopte la forme des mois de l'année Julienne & établit une ère particulière. Mém. Volume XXXV, 630.

ESTIENNE (Henri). Idée de fon traité de la conformité du langage François avec le Grec.

— Essai de supplément à cet ouvrage, par M. DACIER. Hist.

Volume XXXVIII, 56.

ESTREPAGNY. Voyez ETRE-

ÉTAIN. Ce métal étoit connu dans la Grèce avant la guerre de Troie; mais on ignoroit encore au temps d'Hérodote, de quel pays il provenoit. — Les Phéniciens qui le fournissoient aux autres peuples, l'apportoient de l'Espagne & du Portugal, d'où on continua de le tirer jusqu'à la découverte des îles Britanniques. Mémoires, Vol. XXXIV, 163; & Mem. Vol. XLII, 25.

ETHBAAL, le même qu'Ithobale, monte sur le trône de Tyr. Mém. Volume XXXVIII, 52 & 98. Sa mort. Ibid. 99. Autre roi de Tyr

du même nom, 124.

ETHER, partie supérieure de

l'univers; sa définition & ses attributs suivant les Stoïciens. Mém. Vol. XLIII, 71.

ÉTHIOPIENS (Les) étoient une colonie venue des bords de l'Indus. Hist. Vol. XXXIV, lls croyoient que les Dieux se rendoient tous les ans dans leur pays, pour prendre part aux sacrifices & aux festins de la nation. Mém. Volume XXXVI, 386.

ETIENNE de Byzance place sur le Pyramus Antioche de Cilicie, qui étoit sur le Sarus. Mém.

Vol. XXXV, 608.

ÉTIENNE (Mémoire de M. DE BRÉQUIGNY sur). chancelier de Sicile en 1168, dans lequel il prouve qu'il étoit du sang royal de France, & il examine comment il pouvoit être en même temps fils d'un comte du Perche. Mém. Vol. XLI, 622. Etienne passe en Sicile à la sollicitation de Marguerite, régente du royaume. Ibid. 622 & 623. Il est nemmé chancelier de Sicile, & bit.ntôt élu archevêque de Palerme. -Il gouverne absolument sous le nom de la régente; sagesse de son administration. - Sa qualité d'étranger & sa fermeté le rendent odieux. Danger auquel il est exposé. — Il obtient la permission de soriir de Sicile, s'embarque pour la Syrie, & va mourir à Jérusalem. — Lettre de Louis VII, à Guillaume II, roi de Sicile, qui prouve que

Etienne étoit du sang royal de France. Mém. Volume X L I, 624. Étoit - il en même temps fils de Rotrou II, comte du Perche, comme on le croit communément ! Témoignage des anciens écrivains qui ont donné lieu à cette opinion. Ibid. 627. Passage de Hugues Falcand qui le suppose expressément. — On n'apperçoit dans l'hiftoire aucune trace de parenté entre Louis VII & Rotrou II; examen d'une conjecture à ce sujet, 628. Objections diverses contre l'autorité de Falcand, 630. Étienne semble plus jeune qu'il n'auroit pu l'être s'il avoit été fils de Rotrou II, 632. M. DE BRÉ-QUIGNY conjecture qu'il eut pour père Robert, comte du Perche, frère de Louis VII, & second mari d'Harvise veuve de Rotrou II. — Il prouve que cette supposition s'accorde parfaitement avec l'âge d'Etienne Jorsqu'il mourut, 633; avec le titre qu'on lui donne de fils d'un comte du Perche, & de frère de Rotrou III; avec sa parenté avec Louis VII, & le vif intérêt que ce prince lui témoigna, 634; avec les motifs qui le déterminèrent à passer en Sicile, 635. Réponses à l'argument négatif tiré du silence des historiens François, & en particulier de celui d'Albéric des Trois-fontaines, sur cette généalogie d'Etienne, 636. Discus-Son du témoignage politif, mais unique de Falcand, 637. Il a pu croire facilement Etienne fils de Rotrou. — Ce qu'il rapporte de sa parenté avec la régente de Sicile, n'est que l'opinion qu'elle vouloit accréditer, & dont on doutoit en Sicile même. — La politique & l'amour la firent recourir à cette fiction. 638.

ÉTOILE. En divers temps on a vu paroître de nouvelles étoiles, qui ont ensuite disparu tout - àfait; exemples à ce sujet. Mémoires, Volume XLII, 512. On en a remarqué qui diminuoient de grandeur & d'éclat. Ibid. 513. L'ancienne devise des seigneurs de Montmorenci étoit une étoile fixe. Mém. Volume

XXXIX, 664.

ÉTOILE (Ordre de l'). Recherches historiques sur l'établisfement & l'extinction de l'ordre de l'étoile, par M. DACIER. Erreur de Favin qui en attribue la fondation au roi Robert. Mém. Volume XXXIX, 662. Inftitution de l'ordre de l'étoile ou des chevaliers de Notre-Dame de la noble maison, par le roi Jean. Ibid. 665. Extrait des statuts, 666 & suiv. Quelles étoient les marques distinctives de l'ordre, 666 & 679. Preuves que c'étoit un ordre militaire & non une confrairie de dévotion, 667. Première assemblée de cet ordre. — Noms des princes & de quelques-uns des leigneurs qui furent compris

Hh ij

dans la première promotion. Mémoires, Volume XXXIX, 670. Le nombre des chevaliers étoit fixé à cinq cents; mais il est vraisemblable qu'il ne fut jamais complet. Ibid. 666 & 672. On ne voit pas de trace de la tenue d'un second chapitre, 672. Ce fut probablement à l'occasion de l'institution de cet ordre, que furent fabriqués les gros blancs à l'étoile, 673. Création d'un chapitre dans la chapelle de la Noble-maison, 674. Sa destruction, 675. L'ordre de l'étoile perd de son éclat par l'absence & les malheurs du roi Jean, 676. Il tombe insensiblement fous Charles V. - Sous fon règne il se conféroit par une fimple lettre, & à titre héréditaire; & ce ne fut plus alors un ordre de chevalerie proprement dite, mais une devise honorifique, 677. Il paroît que Charles V accorda rarement cette distinction, 678. Elle ne fut pas prodiguée non plus sous Charles VI & Charles VII. comme l'ont prétendu quelques écrivains, 680. Conjecture de M. DACIER sur la cause de leur méprise. — Partage des sentimens sur l'époque de l'abolition de cet ordre, 681. M. DACIER la croit antérieure à Louis XI. 682. Ce ne fut point par mépris, ni par une suite de l'avilissement prétendu de cet ordre, qu'il fut conféré alors au capitaine du guet. - Preuves que cet office

étoit noble par lui-même, & exigeoit dans celui qui en étoit
pourvu une noblesse chevaleresque, 684 & fuiv. Conclusion
de ce mémoire. L'ordre de
l'étoile s'est plutôt éteint qu'il
n'a été dégradé; & c'est pour
en perpétuer le souvenir qu'il
fut conséré au chevalier du guet,
qui en communiqua les marques
à ses archers, comme les maréchaux de France sont porter
aux leurs les bâtons de commandement sur leurs bandoulières, 688.

ÉTREPAGNY, château du Vexin Normand; ses divers noms dans les chroniques. — Il est porté dans la maison de Crespin, d'où il passe, dans celle de Melun. Mém. Vol. XLIII, 371.

ÉTRIERS. Diverses méthodes par lesquelles on y a suppléé avant & après leur invention. Mém. Volume XXXIX, 534 & fuiv. & Mém. Vol. XLI, 298 note (h). Quand on commença à en donner à la cavalerie Romaine. Mémoires, Vol. XLI, 3 19, note (x). Les monumens, dont la vérité est constatée, ne montrent pas d'étriers avant le V1. fiècle. Mém. Vol. XXXIX, 533 & 537. C'est mal-à-propos que quelques critiques ont cru trouver dans Lucrèce, l'invention des étriers. Ibid. 534. L'empereur Maurice est le premier qui en parle dans son traité de tactique. — Les Grecs ni les Latins n'avoient pas de termes

propres pour les exprimer. Mémoires, Vol. XXXIX, 537. Expressions modernes qui y ont été appliquées. — M. LE BEAU pense qu'astraba signifie l'arçon de la selle, & non des étriers. — Fausse citation par Jérôme Magins, du mot bistapia, étriers, dans S. Jérôme, 538.

Et rur I E. Labyrinthe d'Étrurie, bâtipar Porsenna pour lui servir de tombeau. Mém. Vol. XXXV,

103.

ÉTYMOLOGIES discréditées par l'abus que plusieurs en ont fait. - On ne doit par cette raison ks employer qu'avec réserve. Mém. Volume XXXIV, 153. C'est sur-tout lorsqu'il s'agit des peuples de l'Orient qu'il est permis d'y recourir. Ibid. 154. EVAGORAS, roi de Salamine, devient tributaire des Perses. -Sa mort. Mém. Vol. XL, 11. EUBULUS, poëte de l'ancienne & de la moyenne comédie; en quel temps il vivoit. Mémoires, Volume X L I I I, 203 & 207. EUCADDIRES, ordre de prêtres chez les Carthaginois. Mémoires, Volume X X X V I I I , 54.

EUCARPIA, ville de Phrygie. Mém. Vol. XLII, 389.

EUCHITES, espèce de Manichéens qui reconnoissoient deux dieux nés d'un premier être. Mém. Volume XXXVII, 617, note (f).

EUCRATIDAS, roi des Bactriens, remporte des victoires dans l'Inde. — A son retour il est assassiné par son fils. Histoire, Volume XXXIV, 91.

EUDOXE de Gnide; en quel temps ce philosophe florissoit. — L'invention de l'octaéteride lui a été attribuée sans fondement. Mém. Vol. XLII, 363.

E VÊQUE. Elus autrefois par le clergé, les évêques tenoient du roi l'exercice de leur autorité. — Preuves du droit du prince dans ces élections. Histoire, Volume XXXVI, 185. Ils ne pouvoient s'absenter de leur diocèse sans la permission de leur métropolitain. Ibid. 190. Philippe-le-Long les exclut du parlement. Mém. Vol. XXXIX, 615.

EUGÈNE III, pape, confirme les possessions du monastère de Sarlat. Mém. Volume XLI, 645. EUGÈNE IV, pape, conclut avec l'empereur Jean Paléologue & les principaux prélats de l'église Grecque, la réunion de l'église Grecque avec l'église Latine, & fait publier le décret rédigé à cet effet par le concile de Florence. Mém. Volume X L I I I, 287 & Juiv. Il fait frapper une médaille pour éterniser la mémoire de cet évènement, & le fait sculpter sur la grande porte de la basilique de S. Pierre à Rome. Ibid. 304.

EVHÉMÉRE. En quel temps il vivoit. Mém. Vol. XXXVI, 43, note (b). Il entreprend de longs voyages, par ordre de Cassander roi de Macédoine. — Compose une histoire sacrée sur les monumens

EU

de l'île Panchée, dans laquelle il donne la généalogie des dieux de la Grèce; se propose de prouver que les dieux avoient été de simples hommes bienfaiteurs du genre humain. Mém. Volume XXXIV, 438 & 443. Il écrivit leur histoire d'après leurs épitaphes & les anciens monumens répandus dans la Grèce. Ibid. 443. Ce qu'il dit de l'île Panchée doit être regardé comme fabuleux, 444 & 445. Son système eut de violens contradicteurs dans les philosophes allégoristes, & des partisans zélés, 446. Il fut traduit en latin par Ennius. — Fragmens de la version d'Ennius, 440 & fuiv. Varron en adopta tous les principes. - Les pères de l'église citent Evhémère avec éloge, 440 & 446. Ses antagonistes lui ont donné le surnom d'Athée, 448. M. l'abbé FOUCHER repoulle cette accusation, 449 & suiv. Passage de Cicéron qui y est relatif, mal interprété, 459. Evhémère n'est pas le premier auteur du système qui porte son nom; il étoit en vogue au moins dès le temps d'Alexandre, mais chacun expliquoit à sa manière les fables théologiques, 460 & 461. La perte de l'ouvrage d'Evhémère ne peut être attribuée qu'à l'injure des temps, 461. Examen de son système. Mém. Volume XXXV, 39. Raisons d'Evhémère & de ses partisans. Ibid.

40 & suiv. Raisons de ses adversaires, 52 & Suiv. Jugement sur les deux systèmes opposés, 71 & Suiv. M. l'abbe Fou-CHER en conclut que si tout n'est pas faux dans le système d'Evhémère, tout n'est pas vrai dans celui des purs allégoristes, 85. Raisons de M. l'abbé MIGNOT à l'appui du système d'Evhémère. Mémoires, Vol. XXXVI, 43 & Suiv.

EULÆUS, fleuve de Perse. Hist. Volume XXXIV, 60.

EULMAY-ESLAM; corps des moullahs Mahométans. — C'est aussi le titre d'un ouvrage que les Perfes regardent comme très-ancien. Mém. Vol. XXXIV, 380.

EUMÈDES, prêtre de Minerve à Argos. Mém. Vol. XXXIX, 238. Il est condamné à mort par le peuple. — Emporte le Palladium, & le rapporte à Argos. Ibid. 239.

Euménéia, ville de Phrygie. Hist. Volume XXXVIII, 160. Euménès II, roi de Pergame, s'allie aux Romains contre Antiochus - le - Grand. - Le fénat lui accorde toute l'Asie mineure en deça du mont Taurus. — Son royaume comprenoit la Mysie, la Lydie, la Phrygie & la Lycaonie. — Il établit plusieurs bibliothèques à Pergame. Hift. Vol. XXXVIII, 151. Sa mort, - Il reçoit les honneurs de l'apothèose. Ibid. 152,

EUMÉNIDES. Remarques de M. LE BEAU junior fur les Eumé nides c'Eschyle. Mém. Volume XXXV, 433. Cette pièce pèche contre l'unité de lieu. — En quel temps elle fur jouée. — Erreur de la Didascalie & du P. Brumoi sur cette date. —Allusions qu'on remarque dans cette pièce. Ibid. 434 & suiv.

EUMOLPUS, instituteur des mystères d'Eleusis. Mém. Vol. XXXIX, 207. Le sacerdoce de Cérès-Eleusienne à Athènes, étoit affecté à la famille. Ibid. 243. EYOCATI, vétérans qui, après avoir reçu leur congé, étoient de nouveau rappelés au drapeau. -On les incorporoit dans différentes légions; ils y étoient fort considérés & avoient rang de centurion. — Octavien en forme le premier un corps particulier. Mém. Vol. XXXVII, 211 & 212. Quoique librement entrés dans le service, ils n'en pouvoient sortir sans congé. Ibid. 213. Ces troupes d'élite ne doivent pas être confondues avec celles levées à la hâte dans la forme appelée evocatio, 211; ni avec les evocati Augusti. — Ceux-ci étoient de jeunes chevaliers Romains, institués par Galba pour la garde des empereurs, 214.

Évocation. Formule & motif des évocations que les Romains faisoient des dieux tutélaires des villes avant de s'en emparer. Mém. Volume XXXIX, 286, note (b).

EUPALAMUS, inventeur de

l'ancre à deux pattes. Mémoires, Volume XLII, 20.

EUPATORIA, ville du Pont bâtie par Mithridate. — Sa position. Mém. Vol. XXXV, 490.

EUPHÉMUS, un des Argonautes. Mém. Vol. XXXV, 369.

EUPHORION, poëte & historien Grec; en quel temps il écrivoit. — Sa mort. Hist. Vol. XXXIV, 69.

EURIPIDE, poëte tragique Grec, aimoit à habiter une caverne obscure. Mem. Volume XXXV, 446. Les infidélités de sa femme Chérina le forcent à s'exiler chez Archelaüs. Ibid. 447 & 461. Aulugelle & Diogène-Laërce prétendent qu'il eut tout à la fois deux femmes, 461. On découvre dans ses pièces trois marques distinctives de son caractère; l'amour pour la patrie, le goût pour la philosophie & l'antipathie pour les femmes, 458. Il avoit été disciple d'Anaxagore. — On trouve dans fes ouvrages les maximes d'Epicure & de Zénon, quoiqu'il leur fût antérieur, 459. Motifs de ses déclamations outrées contre les femmes, 461. Remarques & conjectures de M. LE BEAU junior, sur les allusions qu'il a eues en vue dans plusieurs de ses tragédies. Médée, 443. Hippolyte, 445. Les Suppliantes, 447. Oreste, 462. Les Phéniciennes, 463. Andromaque, 465. Les Héraclides, 467. Hélène, 469. Ion, 470. Les

. fureurs d'Hercule. Mémoires, Volume XXXV, 471. Electre, 472. Remarques de M. Dupuy fur le texte & sur quelques traductions de la tragédie d'Hippolyte. Mém. Vol. XLI, 433 & fuiv. Observations de M. l'abbé BATTEUX fur son Hippolyte & sur la Phèdre de Racine. Mém. Volume X L I I, 452. Dans la tragédie Grecque, la scène s'ouvre par un monologue de Vénus. Réponses à quelques objections contre cette espèce d'exposition ou de prologue, qui feroit blâmé aujourd'hui dans la tragédie. Ibid. 453. Le merveilleux n'y est point déplacé. — La passion de Phèdre est supposée l'effet de la seule colère de Vénus contre Hippolyte, ce qui rend ses situations plus tragiques & plus touchantes, 454 & 455. Racine a été obligé de suivre cette idée; mais chez lui, Vénus est une cause sans effet, 455. L'action de l'Hippolyte est nonseulement une, mais unique: elle est double dans la Phèdre, 461; mais la réunion de l'action épisodique à l'action principale, produit, au quatrième acte, une scène sublime qui rachète ce défaut. — Il n'est pas question de la mort de Thésée dans Euripide; cette nouvelle, mal préparée dans Racine, y est du moins justifiée après avoir produit son effer. — Il y a dans la Phèdre d'Euripide une décence rigoureuse qui n'est pas dans la

Phèdre Françoise, 462. Le combat de celle-ci est beaucoup plus court & moins vif; elle fait sa déclaration elle-même, mais le spectateur François, loin d'en faire un crime au poëte, lui en a fait un grand mérite, 463. Chez Recine, Phèdre accusant Hippolyte, s'abandonne aveuglément au conseil affreux de sa confidente; art du poëte pour la rendre moins odieuse, 463. La Phèdre d'Euripide, plus simple & plus naïve, est peut-être moins criminelle. — M. l'abbé BATTEUX remarque que, dans la tragédie Grecque, le crime est placé dans le second personnage, 464; d'où il conclut que, relativement à l'objet de la tragédie qui est l'imitation du bon, il est possible qu'Euripide ait mieux pris son sujet en subordonnant Phèdre à Hippolyte, quoique peut-être Racine l'ait mieux pris relativement au goût & aux mœurs de sa nation & de son siècle, en subordonnant Hippolyte à Phèdre, 464 & 465. L'accusation de violence faite à la reine subsiste chez Racine, quoiqu'il s'applaudisse dans sa préface de l'avoir supprimée. - La première entrevue d'Hippolyte avec son père, n'y est qu'une scène d'embarras, dans Euripide, elle est du plus grand effet, 465 & 466. La pièce Grecque se termine par la pitié : dans la pièce Françoise, Phèdre meuri sans être regrettée

de Thésée ni du spectateur. Mémoires, Volume XLII, 466. Dans la première, Hippolyte est toujours intéressant de la même manière : les fentimens qu'inspire la Phèdre Françoise varient. - Tout est larmes dans l'Hippolyte: dans la Phèdre, tout est amour. Ibid. 467. Remarques critiques sur les caractères des deux pièces, dans lesquelles chacun a consulté sa nation & son siècle, 468 & 470. L'un & l'autre poëte ont donné le modèle d'un nouveau genre d'élocution, 471. EUROPE. Les anciens plaçoient les limites de l'Europe & de l'Asie au Phase, & à cet espace de terre qui sépare le Pont-Euxin de la mer Caspienne; d'autres prenoient les rives du Tanaïs & le lac Mœotis pour ces mêmes limites. Mém. Vol. XLII, 378.

EURYCLÈS, Athénien à qui l'on attribue l'origine du prestige des engastrimythes. Histoire, Vol. XXXIV, 60.

EURYPILE, fils de Théléphus, tue Pénélée, roi de Thèbes. Hist. Volume XXXVIII, 149. EURYTUS, roi d'Œchalie, vaincu par Hercule. Hist. Volume XL, 00.

Eusébi A. Voyez Cés A Rée en Cappadoce.

EUSTACHE DE S. PIERRE.
Son dévouement patriotique au siège de Calais. Mém. Volume
XXXVII, 538. Il reçoit d'Edouard une pension considérable, & d'autres grâces après
Tome XLIV.

la reddition de la place, ce qui paroît s'accorder peu avec la haute idée donnée jusqu'ici de son héroïsme. — Sa conduite ne peut être attribuée au dépit de quelque mécontentement. Ibid. 539. Conjectures de M. DE BRÉQUIGNY sur les motifs des bienfaits d'Edouard. — Mort d'Eustache. — Ses héritiers, sidèles à la France, renoncent aux avantages qu'il avoit obtenus, 540.

E USTATHE, archevêque de Thessalonique, auteur d'un commentaire sur Homère & sur Denys Périégète; en quel temps il vivoit. Hist. Vol. XXXVIII,

E UTROPE, eunuque, parvient de l'etclavage aux emplois les plus considérables sous Arcadius. Mém. Vol. XXXVII, 336. Il fait exiler Abundantius, l'auteur de sa fortune. — Obtient le consulat. — Arcadius se voit obligé de le chasser de la cour. — Il est ensuite banni, & ensin décapité. Ibid. 337.

EUTYCHIUS, patriarche d'Alexandrie; sa patrie. — Sa mort. Hist. Vol. XXXVIII, 67 (note). EUXIN. Le Périple de l'Euxin, tel qu'on peut présumer que Salluste l'avoit décrit vers la fin du troissème livre de son histoire, rétabli sur les fragmens qui nous en restent, &c. Seconde partie. La corde de l'arc, formée par la côte méridionale, depuis le Bosphore de Thrace jusqu'à la Colchide,

par M. le président DE BROSSES. Mém. Vol. XXXV, 475 & suiv. Troisième partie. Le bois de l'arc formé par les côtes septentrionales de la Colchide ou Bosphore de Thrace. Ibid. 504. Les anciens donnoient à cette mer le hom d'Océan, 505.

EXAIRÉSIME, remanchement d'un jour dans quelques mois de l'année Grecque. Mémoires, Volume XXXV, 136. Voyez ANNÉE Grecque.

EXARQUE, titre réservé aux métropolitains des grands siéges. Mém. Volume XXXVII, 418.

EXCEPTION, moyen de défense, fin de non-recevoir imaginée pour éluder une action ou demande formée en justice. — Ce fut un des expédiens dont les préteurs se servirent pour innover dans la jurisprudence. — S'ils en introduisirent de fondées sur l'équité, ils en donnèrent aussi de très-injustes. Mém. Vol. XLI, 123.

EXCOMMUNICATION. Effeis civils attribués à l'excommunication. Mém. Volume XXXIX, 595 & 597. Anciennes formules d'excommunication. Ibid. 598.

EXERCICES. Des exercices militaires des Romains, par M. LE BEAU. Mém. Vol. XXXV, 246. Ils étoient regardes comme une partie ellenuelle de la milice; de-là l'étymologie d'exercitus, armée. Ibid. 248. Les préfets des cohoites ou les tribuns des légions présidoient aux exer-

cices. — Ceux qui dressoient les foldats, étoient appelés campidoctores ou campiductores, doctores armorum. - M. LE BEAU regarde ces mots comme synonimes, 250. Voyez CAMPI-DOCTORES. Les exercices se faisoient en plein air aux portes des villes; à Rome, au champ de Mars; à Constantinople, dans l'Hebdome; pendant l'hiver, dans des basil:ques ou grandes salles ouvertes, 252. Exemples de l'artention des plus illustres généraux à s'exercer eux-mêmes & à exercer leurs soldais, 253 & Suiv. Les exercices de force étoient nécelsaires aux soldats Romains, à cause de la pesanteur de leurs armes & de leur bagage, 257. Ce que c'etoit que l'exercice du vectis, 258. Pendant la paix, les légionaires étoient employés aux travaux publics. — On les exerçoit à la natation, 259. Des exercices d'agilité. - De la décursion, 260. De la course, 261. Voyez Course militaire. Du faut. — De la pyrrhique ou danse armée, 262. Voyez PYRRHI-QUE. — Des exercices d'adresse, 267. Ce que c'étoit que le fultibale & l'arme appelée plumbata, 268. Les l'agittaires & les frondeurs avoient un lieu marqué pour leurs exercices. - Exercices des troupes armées pesamment. — En quoi consistoit celui du bouclier. — Il étoit commun aux foldats & aux gladisteurs, & faisoit partie de la pyrrhique militaire. Mémoires, Volume XXXV, 269. Le plus utile de tous les exercices étoit celui du poteau. - En quoi il confistoit. — Le lieu où il s'exécutoit étoit nommé palaria, 270. Pourquoi il étoit appelé quintana pour la cavalerie, 275. Des exercices des cavaliers. -Les Romains apprenoient de bonne heure à monter à cheval. - Ne connoissoient pas l'usige des selles ni des étriers. — Les jeunes cavaliers commençoient à s'exercer sur des chevaux de bois. — Evolutions divertes de la cavalerie Romaine, 274. Application continuelle des soldats & des généraux aux exercices militaires, 275. Hadrien fait apprendre aux cavaliers Romains les évolutions des Barbares. — Mauvais effets de cette innovation, 275.

Exil. Aucune loi Romaine ne prononçoit directement la peine de l'exil; mais c'étoit une suite naturelle de l'interdiction du feu & de l'eau. Mémoires, Volume XXXIX, 413 (note).

Exodes, espèce de satires que l'on introdussit à Rome dans les intermèdes & à la fin des pièces Atellanes. Mém. Vol. XLIII,

Expérience, la dernière & la meilleure éducation des hommes. Mém. Vol. XXXVI, 463.

EXPLATIONS usuées pour le meurire involontaire; leur ori-

gine Phénicienne. Mém. Vol. XL, 59.

EXPOSITION (L') des enfans étoit une coutume générale chez tous les peuples de l'antiquité, à l'exception de l'Égypte, lorsqu'ils avoient quelque difformité naturelle, ou que les pères n'étoient pas en état de les nourrir. Mém. Vol. XLII, 68.

EXPLORATORES. Festus les distingue mal-à-propos des spéculateurs dans les armées Romaines. Mém. Vol. XXXVII, 218. Voyez SPÉCULATEURS.

EYDGNOSCHAFT, dénomination attribuée au corps Helvétique dès son origine; ce qu'elle fignifie. Mém. Vol. XLI, 729, note (m).

F

FA, de la dynastie de Hia, succède au trône de Chine. Mém. Vol. XLIII, 266.

FABÉRIUS, secrétaire de César, se laisse corrompre par Antoine. Hist. Vol. XL, 70.

FABLE. En quoi elle diffère de la fiction dans l'épopée. Mêm. Vol. XXXIX, 109.

FABLES Milésiennes. Voyez MILET.

FABRICIUS. Comment il corrige la date de la publication de l'abrégé des loix de Léon & de Constantin. Memoires, Volume XXXVII, 329.

FA-HIEN, Samanéen Chinois.

Mém. Volume XL, 284. Ses
voyages. — Il en compose une
I i ij

relation intitulée Fo-koue-ki, ou histoire du royaume de Fo.— Extrait de cet ouvrage. Mém. Volume XL, 285 & suiv.

FA-HOA, ouvrage Indien traduit en Chinois, dont le vrai titre est le livre de la fleur de lotos, &c. Mém. Vol. XL, 275. Explication de la métaphore de ce titre, prise des fables Indiennes. Ibid. 276. C'est le même dont Kæmpser parle sous le titre de Fo-ke-kio, 277. Son obscurité, 278. Sa morale paroît avoir quelque rapport avec l'Ambert-kend, 279.

FA-HOU. Voyez TSO-TAN-MO-LO-TSA.

FA-KING, Samanéen ambitieux, excite une révolution meurtrière dans la Chine. Mém. Vol. XL, 300.

FALARIQUE, arme Espagnole qui se lançoit avec des machines. Mém. Vol. XXXIX, 490.

FALCAND (Hugues) pourroit être le nom défiguré de Hugues Falcaud, abbé de Saint-Denys: objections de M. DE BRÉ-QUIGNY contre cette conjecture. Mém. Vol. XLI, 630.

FALCAUD, abbé de Saint-Denys. Voyez FALCAND.

FANATIQUE. Étymologie de ce mot. Mém. Vol. XLII, 220.

FAN-VEN, prières mystérieuses de la religion Indienne. Mém. Vol. XL, 261.

FANUM MARTIS. Plusieurs lieux de ce nom dans la Gaule. Mém. Vol. XLI, 574.

FASCE, l'une des pièces honorables de l'écu; étymologie de ce mot. Hist. Vol. XXXIV, 182.

FASTES, jours où le préteur pouvoit rendre la justice. —Dans les premiers temps, les pontifes furent les seuls dépositaires des fastes. — Cnéius-Flavius, secrétaire d'Appius-Claudius l'aveugle, les rend publics. Mém. Vol. XLI, 29. Comment ces jours étoient notés dans le calendrier Romain. Id. ibid. note (b).

FASTRADE épouse Charlemague.
— Sa mort. Mémoires, Volume

XXXIX, 626.

FATHIMAH, fille de Mahomet & femme d'Ali. Mém. Volume XXXVIII, 163.

FATHIMITES. Époques du commencement & de la fin de cette dynastie des califes. — Pourquoi elle est ainsi appelée. Mém. Vol. XXXVIII, 163.

F A U S T I N A (Annia) épouse Elagabale. — Elle est répudiée. — Ses médailles connues. Hist. Volume X L I I, 63. Fausse médaille de cette princesse, sabriquée à Florence par Michel d'Arvieux. Ibid. 64.

FAVYN (André). Sa fable sur l'institution de l'ordre de l'étoile. Mém. Volume XXXIX, 662.

FÉCIAL. Cérémonies observées par le fécial, lorsqu'il alloit déclarer la guerre. Mémoires, Volume XXXV, 302.

FÉE. Etymologie Persane de ce mot. Mém. Volume XXXIX, 782, note (t). FEITHIUS interprète mal Homère au sujet d'Erechthée. Mémoires, Volume XXXVI, 409. Prouve mal, par cet auteur, que l'art des parjures & des rapines étoit autresois en honneur. Ibid. 422, note (n).

FEMMES. Les Gaulois & les

Germains avoient des temples desservis seulement par des femmes. - Elles étoient consultées sur l'avenir, & décidoient quelquefois les affaires en matière civile. Mém. Vol. XXXVII, 77 note (g). Les femmes âgées étoient exclues des pompes sacrées chez les Grecs. Mém. Vol. XXXIX, 216. Les loix Athéniennes faisoient une distinction de l'âge des femmes, pour leur permettre ou leur défendre certains actes publics de religion. Ibid. 217. Chez les Egyptiens, elles étoient chargées des affaires du dehors. Mémoires, Volume XLII, 60. Purifications auxquelles elles étoient assujetties dans tout l'Orient. Ibid. 65. Leur exclusion des camps fut toujours chez les Grecs, les Romains & les nations policées,

un point capital de discipline.

Mémoires, Vol. XLI, 209.

La permission de se marier, accordée aux soldats par Septime

Sévère, amène le relâchement

de cette règle. Ibid. 229. Les

généraux même, non plus que

les magistrats qui alloient gouver-

ner les provinces, n'avoient pas eu

autrefois la permission de mener

leurs femmes avec eux, 230.

FEN-CHOUI, rivière de Chine.
— Ses sources. — Travaux entrepris par Yu, pour faciliter l'écoulement de ses eaux. Mém. Vol.
XLII, 99.

FERDINAND est proclamé roi de Castille, sur l'abdication de Bérengère sa mère. — Il succède à Alsonse VIII son père, dans le royaume de Léon. Mém.

Volume XLI, 595.

FERDINAND, fils aîné & présomptif héritier d'Alfonse X, roi de Cassille. — Sa naissance. – Il épouse Blanche, l'une des filles de S. Louis. — Remarque critique sur une clause du traité de ce mariage, supposée par Guillaume de Nangis. Mémoires, Volume XLI, 697. Sa mort. - Exclusion du droit de succession à la couronne, prononcée contre ses enfans, en faveur de Sanche leur oncle. Ibid. 698. Suites de cette affaire, 699 & Suiv. Voyez CAS-TILLE.

FERDINAND IV. Sa naissance.

—Il parvient, en bas âge, au trône de Castille, & y est maintenu par le courage & les talens de Marie sa mère. Mémoires, Volume XLI, 723.

FERDOUSI, célèbre poëte Persan, auteur du Schah-namah. —En quel temps il florissoit. — Il est le premier qui ait mis en vers l'histoire générale des Perses. Mém. Vol. XXXV, 16; & Mém. Vol. XXXVIII, 187 & 189. FÉRIDOUN, roi de la dynastie des Peschdadiens, dont les Orientaux font le règne de cinq cents ans. Mém. Vol. XL, 437. Ce règne est une dynastie. Ibid. 439 & 468. Féridoun est le Bélétaran des Grecs, 462. Il échappe aux poursuites de Zohâc, 463. S'empare du trône de l'Asie. — Est célèbre chez les Parses par la découverte de la vertu de l'arbre hom, 464. Son nom en Zend est Treteno. — Les Orientaux lui donnent pour femme Asnavaz, sœur de Djemschid, 465. Son histoire peut avoir donné lieu au roman de Redanes. Id. ibid. note (f).

FÉRONIE, déesse protectrice de la liberté, que l'on a cru être la même que Junon. — Ses temples en Italie. — Ce qui s'y pratiquoit lors de l'affranchissement des esclaves. Mémoires, Volume XXXVII, 324; Mém. Volume XXXIX, 582 & 583; & Hist. Vol. XL, 120 & 121.

FÉROUER, premier modèle des êtres, créé par Ormuzd. — Définition qu'en donne M. ANQUETIL. Mém. Vol. XXXVII, 622. Remarque de M. l'abbé FOUCHER sur cette définition. Mém. Vol. XXXIX, 748.

FEROUESCHI, un des livres Zends; d'où lui vient ce nom. Mim. Volume XXXVIII, 222. FERRARE. Origine de la maison des ducs de Ferrare. Histoire, Volume XXXVI, 147. FESCENNINS (Vers). V. SATIRE. FESTUS. Remarque sur un passage de cet auteur, qui sembleroit prouver que le soldat Romain se nourrissoit à ses dépens avant l'établissement de la paye. Mem. Volume XLI, 148.

FÊTES. Premier motif de l'institution des fêtes. Mém. Volume XXXIX, 205. Quelles étoient les fêtes où l'on représentoit des pièces sur le théâtre d'Athènes, & leur durée. Ibid. 173.

FÉTES en l'honneur de Cérès. Voyez THESMOPHORIES.

FÉTES Carnéennes en l'honneur d'Apollon. — Epoque de leur célebration à Sparte. Mém. Vol. XXXVII, 368.

FÉTES d'Eleuss, où les femmes s'assembloient autour du puits Callichore. Mém. Vol. XXXVI, 440, note (i).

FÉTE Plyntérienne en l'honneur de Minerve Aglaurienne. Mém. Volume XXXIX, 247.

FÉTICHE, objet du culte que les peuples de l'intérieur de l'Afrique se créent à volonté. Mém. Volume XXXVIII, 426.

FEU (e) est le principe le plus univertel de la vie & du mouvement Mém. Vol. XXXVII, 597. Pratiques prescrites par Zoroastre dans le culte du seu. Ibid. 714. Voyez RELIGION des Perses. Comment s'exécutoit le supplice du seu chez les Chaldéens & chez les Egyptiens. — Ce qu'il avoit de particulier pour les parricides. Mémoires.

Volume X L, 61. Epreuve du feu, appelée jugement de Dieu. Voyez EPREUVES judiciaires.

Feu sacré. Mémoire sur la manière dont les anciens rallumoient le feu sacré loriqu'il étoit éteint, par M. DUPUY. - Deux méthodes employées à cet effet. Mem. Volume XXXV, 395. M. DUPUY pense qu'elles furent communes aux Grecs & aux Romains. — Il se propose d'examiner quelle étoit la forme des vales dont ils se servoient pour rallumer le feu sacré aux rayons du foleil. — Description de cette méthode par Plutarque. Hid. 396. Différens sens qu'on a donnés au texte de cet auteur. - Obscurité de la traduction d'Amyot, 397. Méziriac croit que ces vases étoient des miroirs concaves. - Rien, dans le texte Grec, ne caractérise une surface parabolique, 398. Il indique au contraire très-clairement que la concavité de ces vases étoit conique rectangle, 401. Démonttrations par lesquelles M. Dupuy établit que des trois espèces de cones droits, le rectangle est le plus propre à réfléchir les rayons du soleil, 402 & fuiv.

FICTION de droit. Les fictions de droit furent un des moyens dont les préteurs se servoient pour renverser l'ancienne jurisprudence. Mém. Volume XLI, 114. Leur multiplicité. — Elles

furent un vice de la jurisprudence Romaine devenu un mal presque nécessaire. — Réslexions de M. BOUCHAUD à ce sujet, & sur les éloges donnés à ces sictions par les commentateurs apologistes du droit présorien. Ibid. 117 & suiv.

FIDÉICOMMIS. Son origine.
— Ses formules chez les Romains. — Auguste rend les sidéicommis exigibles; sur quels motifs. Mém. Volume XLI, 24 (note). Etablissement de préteurs fidéicommissaires par l'empereur Claude. Ibid. 25.

FIGUES. Pourquoi on en portoit un pâté dans la fête Plyntérienne de Minerve Aglaurienne. Mém. Volume XXXIX, 248.

FIGURES. Voyez PROSE.

FILLES. Elles disputoient le prix de la course à Olympie, le jour de la fête de Junon. Histoire, Volume XXXVIII, 40.

FINES, nom de lieu commun dans l'étendue des Gaules, qui défigne les confins de deux territoires. — Difficultés fur la fixation d'un lieu de ce nom, près Condate, dans l'Itinéraire d'Antonin. Mém. Volume XLI, 571. Ce ne peut être Fains entre les cités d'Aleth & de Rennes, Ibid. 572.

FIRMANUS (L. Tarutius) dresse le thème de la ville de Rome. Mém. Vol. XLI, 513.

FIRMICUS, auteur d'un traité d'astrologie. Mém. Vol. XLI, 503. Sa prière aux planètes, en

faveur de Constantin. Mém. Velume XLI, 511.

FIRMUS excite une révolte dans la Mauritanie, & prend le titre de roi. — Il est soumis par Théodose. — Recommence ses hostilités. — Vaincu par Théodose, il se donne la mort. Hist. Vol. XXXVIII, 107.

FI-TSE. L'empereur Hiao-vang lui donne en apanage un canton dans le district de Kong-tchangfou. — Ses descendans forment le royaume de Tsin. Mém. Vol. XLII, 109.

FLAMINIUS (T. Q.) gagne sur Philippe II, roi de Macédoine, la bataille des Cynocéphales. Mém. Vol. XLI, 345.

FLAVIA, nom de la seizième légion Romaine.— Son origine. Mém. Vol. XXXV, 617.

FLAVIUS (Cnéus). Stratagème par lequel il parvient à l'édilité.

— Conciliation des auteurs à ce sujet. Mém. Vol. XXXIX,

FLÈCHE. Celles des Lyciens n'étoient pas garnies de plumes. Mémoires, Vol. XL, 84. Les Parthes & les Scythes avoient coutume d'empoisonner leurs flèches. Ibid. 85. Flèches nommées plumbatæ & martiobarbuli; ce que c'étoit. — On distinguoit deux espèces de plumbatæ. Mémoires, Volume XXXIX, 496. Les flèches servoient, chez les Orientaux, à tirer les sorts. — Manière dont ils y procédoient. Mêm. Vol. XXXIV, 14.

FLECKLI (Jean), bailli du comté de Sargans; son écu sur un ancien sceau. Mém. Vol. XLI, 735 (noie).

FLORE. Jeux qui se célébroient en son honneur à Rome.—Ses fêtes étoient consacrées à la débauche la plus effrénée. Mém. Vol. XLII, 167.

FLORENCE. V. HÉMÉROLOGE. FLORIN, monnoie crue originaire de Florence, n'a commencé à y être frappée que dans le XIII. fiècle. — Son nom connu en France dès le XI. — Son type. — Elle devient monnoie de compte. Hift. Vol. XXXVI, 133.

FLORUS. Remarque sur une leçon d'un passage de ses ouvrages. Mém. Vol. XXXIX, 408.

FLÛTE d'ivoire inventée par les Phéniciens. — Flûte appelée gingra, qui rendoit un son plaintif, & particulièrement employée dans les fêtes d'Adonis. - Etymologie de ce nom. Mémoires, Vo'ume XXXVI, 110. Combat de la flûte admis aux jeux Pythiques. Histoire, Vol. XXXVIII, 47. Collége de joueurs de flûte institué par Numa, pour les cérémonies religieuses. — Ils assistoient aux funérailles. Mém. Vol XLII, 182. Leur nombre réglé par la loi des douze tables. — Ils sortent de Rome; par quel moif. Ibid. 183. Les Lacédémoniens marchoient au combat au fon des flûtes dont ils suivoient la cadence. Mém. Vol. XL, 541 & 545. Essets singuliers attribués par les anciens au son de la flûte. Mém. Vol. XLI, 379.

Fo désigne l'être suprême dans le système des Samanéens. Mém. Vol. XL, 277. Fo est l'ame de l'univers ou la divinité en général, & paroît convenir à toutes les sectes de l'Inde dans la manière de s'exprimer des Chinois. Ibid. 280.

Fo, législateur Indien, appelé aussi Fo-tou par les Chinois; ce que ce nom signifie. Mém. Volume XL, 195 & 197. Doigt de Fo dans le temple de Famen-chi, auquel on attribuoit des miracles. Ibidem, 325 & 332. Voyez BOUDHA, CHE-KIA-MEOU-NI & RELIGION Indienne.

FO-H1. Son époque suivant les annales Chinoises. — L'histoire de son règne est remplie de sables. Mém. Volume XXXVI, 174. Ce qu'en dit le San-fen. Ibid. 214. Son système sur les élémens. Mém. Vol. XL, 167, Rapports de ce système avec les nombres Pythagoriciens. Ibid. 170.

Foires & marchés créés par nos rois en faveur des leigneurs, à titre honorifique & utile. Mém. Vol. XLIII, 706. Avantages de ces établissemens. Ibid. 707. Foix (Gaston de) épouse Marquerite de France. Mém. Vol. XXXIX, 682.

FONCEMAGNE (M. de), Pen-Tome XLIV. fionnaire. Sa mort. Hift. Vol. XLII, 5.

FONDEUR a quelquefois signissé bailleur de fonds. Mém. Volume XXXIX, 665.

fontaine du ferpent La) près d'Orthofie. — Description des monumens qui l'avoisinent. — Conjectures sur leur usage. Mémoires, Volume XXXIV, 241 & suiv.

FONTAINES merveilleuses de Dodone. Voyez DODONE.

FONTENELLE (M. de) compare mal-à-propos les dialectes de la Grèce aux patois de nos provinces. Mém. Volume X L I, 389.

FONTETTE (M. FÉVRET DE), Académicien libre, succède à M. SCHOEPFLIN. Histoire, Volume XXXVIII, 4. Sa mort. Id. ibid. & Hift. Volume XL, 179. Son éloge par M. Dupuy. - Sa naillance & la famille. Hift. Volume XL, 179. Il est reçu conseiller au parlement de Dijon. - Est député deux fois par sa compagnie pour suivre des affaires au conseil. - Le Roi le gratifie d'une pension; à quel Tujet. Ibid. 180, Il se livre à l'étude de l'histoire de France, 181. Entreprend une nouvelle édition de la Bibliothèque de l'histoire de France, dont il public deux volumes. — Obțient une seconde pension avec un brevet honorable, 182. Il travaille à la rédaction d'un nouveau règlement pour l'académie de

par acclamation. —Son admission à l'académie des Inscriptions & belles-lettres. Hift. Volume XL, 183. Son caractère. Ibid. 186. FORMULES. Utilité des recueils de formules pour la connoissance des loix & des usages anciens. Hist. Volume X X X V I, 176. Les Romains étoient extrêmement minutieux dans leurs formules judiciaires. Mém. Volume XLI, 111. Le nom d'Agérius y est fréquemment donné au demandeur, & celui de Nigidius au défendeur. Ibid. 112. Formules solennelles des édits Romains recueillies par Brisson; remarques sur quelques-unes de ces formules. Mémoires, Volume XXXIX, 325. Formules Maniliennes, usitées dans la vente des bestiaux. Mém. Volume XLII, 235. Formules de Cassiodore. - Formules Angevines, relatives à la forme judiciaire des Romains, & à celle des premières loix des Francs. Hist. Volume XXXVI, 176. Conjecture de D. Mabillon sur l'époque de ce recueil, dont l'auteur est inconnu. Ibid. 177. Les formules de Marcuife répandent un grand jour sur les loix des deux premierès races, 177. Formulæ Sirmondicæ, presque les mêmes que celles de Marculfe. - Formules de temps & de pays divers recueillies par Baluze, 178. Celles du sixième volume de ses Miscellanca pourroient

Dijon. — En est élu chancelier

être qualifiées formules d'Auvergne. — Observations de M. le baron de ZUR-LAUBEN sur le recueil intitulé: Formulæ Alsaticæ. — Il paroît avoir été rédigé par un moine de S. Gall; en quel temps, 179. Il est intéressant pour la connoissance de la législation des Carlovingiens, 176.

FORTERESSES. Sous la première race, le droit de forteresse étoit purement royal. Il fut usurpé par les seigneurs sous Louis - le - Débonnaire & Charles-le-Chauve. Mém. Vol. XLIII, 704. Louis-le-Gros fait rafer leurs forteresses, & leur défend d'en jamais construire lans sa permission.—Les hauts vassaux établissent les mêmes règles dans les terres de leurs domaines. Châteaux jurables & rendables per parvam & magnam vim; ce que c'étoit. Ibid. 705 & 706. Ce qu'étoit le droit de forterelle sous Charles VIII, 706. Au xv. siècle, les forteresses ne pouvoient être construites ou réparées par des particuliers, sans lettres expresses du prince, 67*7*.

FORTUNE. Elle présidoit à la naissance. — Etoit invoquée à la tête des décrets, & lorsqu'on érigeoit des monumens. — C'étoit la divinité tutélaire de plusieurs villes. Histoire, Volume XXXVI, 13. Elle présidoit à leur fondation sous le titre de primigenia. — Temples qui lui

furent, élevés à Rome sous ce nom. Hift. Vol. XXXVI, 14. FORUM-POPLI, petite ville placée dans l'Itinéraire sur les confins de la Lucanie. — Sa polition mal indiquée dans Ptoiémée. Mém. Vol. XXXVII., 32, note (e).

FOTO. Voyez FO & BOUDHA.

Fo-tou-tching, Samanéen Indien, s'annonce à la Chine comme un homme surnaturel. Mém. Volume X L., 263. II séduit le roi de Tchao par ses

prestiges. Ibid. 264.

FOUCHER (M. l'abbé), Pensionnaire en 1772. Hist. Volume XXXVIII, 4. Sa mort. Hift. Volume XLII, 5. Son éloge par M. DUPUY. — Sa samille & ses études. — Il montre du goût pour la poësse. Ibid. 209. Il entre à l'Oratoire, 209. Fait son cours de théologie en Sorbonne, & se livre à l'étude des langues orientales, 210. Est instituteur des enfans de M. le comte de Chateluz. — S'attache, sous le même titre, à la maison de la Trémoille, 213. Il est admis à l'Académie. — S'y occupe de l'examen de la religion des Perses, 214. Laisse une histoire manuscrite de la maison de la Trémoille, 217. Recherches sur l'origine & la nature de l'Hellénisme, ou de la religion des Grecs. Mém. Volume XXXIV, 435. Deuxième Mémoire sur le même sujet. Ibid. 4.62. Troisième Mémoire sur le même sujet.

259 Mém. Volume XXXV, 1. Quatrième Mémoire. Examen du système d'Evhémère. Ibid. 39. Cinquième Mémoire. Les théophanies payennes. Mémoires, Volume XXXVI, 292. Sixième Mémoire. Les théophanies Egyptiennes. Ibid. 329. Septième Mémoire. Les théophanies Phéniciennes. Mém. Vol. XXXVIII, 337. Huitième Mémoire. Théophanies Indiennes, Péruviennes, Ausoniennes & Celtiques, 505. Supplément à son traité historique de la religion des anciens Perses. Mém. Vol. XXXIX, 689. FOUDRE. Précis des observations critiques de M. Bouchaud sur ce qui se pratiquoit chez les Romains à l'égard des corps frappés de la foudre, & sur le véritable sens d'une loi de Nuna

à ce sujet. Hist. Vol. XLII, 36. Cette loi ne les privoit que des obsèques & de l'honneur du bûcher. - Les lieux où tomboit la foudre, étoient consacrés par la religion.—Pourquoi ils étoient appelés bidental. — Les aruspices étoient dépositaires des livres nommés fulgurales.—Ceux d'Etrurie passoient pour les plus habiles dans tout ce qui concernoit la foudre & ses présages. Ibid. 38.

FOU-HI, prince qu'on fait régner en Chine l'an 2914 avant J. C. -Il ajoute à sa domination le Ho - nan & le Chan - tong, & bâut une capitale dans le Hopan. Mém. Vol. XLII, 94.

Kkij

Fou-KIEN, province de la Chine; quand elle a été annexée à l'empire Chinois. — Elle étoit habitée par des barbares nommés Min sous les Tcheou. Mém. Vol. XLII, 116. Fou-KIEN, de la dynastie des

FO

FOU-KIEN, de la dynastie des premiers Tsin, parvient à l'empire de Chine, l'an 357 de J. C. Mém. Vol. XL, 266.

Foulques, évêque du Mans, obtient de Charlemagne la confirmation des priviléges de son église. Mém. Volume XXXIX, 623.

FOU-NAN ne peut être que la presqu'île de Malaya, l'aurea Chersonesus des anciens.-Voyage dans l'Inde entrepris par ordre du roi de Founan. Mém. Vol. XL, 234. Remarques critiques sur la route tenue dans ce voyage. Ibid. 235.

FOURMIS d'une grosseur prodigieuse, qui fouillent les mines d'or dans l'Inde. — Examen critique du récit de plusieurs historiens anciens à ce sujet. Mêm. Vol. XLII, 43 & suiv.

FOURRIERS. Voyez Mensores.
FOU-SANG, pays que M. DE
GUIGNES croit être situé vers
l'Amérique. Mém. Vol. XL,
245.

FOU-YONG, arrière-vassaux de l'empire Chinois sous les Tcheou. Mém. Volume XLII, 136.

FOY (M. l'abbé de ). Observations critiques de M. le baron de ZUR-LAUBEN sur sa notice des diplomes. Histoire, Volume XXXIV, 171.

FOYER (Le) étoit chez les Gress un asyle inviolable. Mém. Vol. XXXV, 436.

FRANCE: Mémoire de M. de BURIGNY, dans lequel il prouve que dans les siècles préeédens, il y avoit beaucoup de causes de malheur qui n'existent plus présentement. Histoire, Vol. XXXVI, 110. Férocité de la nation dans son origine. — Cruauté & avarice des rois de la première race. — Rigueur burbare des loix sur la chasse. Ibida 111. Invasson des évêchés & des abbayes par les laïcs sous Charles Martel. — Bénéfices devenus héréditaires & objet de commerce. — Ravages des Normands. - Démembrement du royaume en plusieurs petites monarchies. — Despotisme des papes; ils jettent l'interdit sur la France, dégagent les peuples du serment de fidélité, & disposent de la couronne, 112. Entreprises ambitieuses des évêques sur l'autorité royale; ils prétendent ne relever que du pape tant au temporel qu'au spirituel. — Audace de l'évêque de Pamiers à ce sujet, punie de la prison. — Droit des guerres privées entre les seigneurs, source de désordres sans nombre. 113. La trève du seigneur ne peut arrêter la fureur guerrière.—Tentatives infructueules des rois à ce sujet jusqu'à l'arrêt

du parlement de 1386.—Luxe effréné des prélats dans le XII. siècle, onéreux au clergé inférieur. — Inimitié de Philippe-Auguste & de Richard, funeste à leurs sujets. - Atrocités du fanatisme sous le règne de S. Louis. — Peines de mort sans formalité de justice & fans preuves, sous les Valois, 114. Vexations exercées sur la France par les papes d'Avignon : efforts qu'y oppose l'université de Paris. - Moyens violens & séditieux par lesquels elle soutient ses priviléges. — Désordres causés par les changemens continuels dans la monnoie, & l'altération des espèces, depuis Philippe-le-Bel, 115. La prison du roi Jean occasionne l'anarchie. - Des bandes de brigands infestent les provinces. — Suites funestes des guerres contre les Anglois sous Charles V I & Charles V I I. -Brigandage des troupes mal payées & mal disciplinées. -Tyrannie des gouverneurs. — Troubles produits par l'exercice des deux religions, 116. Usurpation des biens des hôpitaux par les laïcs. — Fureurs des duels. - Sous Louis XIV, les guerres continuelles épuisent les finances & rendent les peuples malheureux, 117. Conclusion de ce rélumé, 118. Mémoire de M. DUPUY sur les causes de l'abolition de la servitude en France, & sur l'origine du gouvernement municipal.

Hist. Volume XXXVIII, 196. Voyez SERVITUDE. S'il y a eu. sous les deux premières races de nos rois, un ordre de citoyens à qui on puisse appliquer le nom de tiers-état, & de l'état des personnes en France à cette époque. Mémoires, Vol. XXXVII, 541. Voyez TIERS-ÉTAT. Observations critiques de M. le baron de Z u R-LAUBEN fur la Notice des diplomes & autres actes relatifs à l'histoire de France. publiée par M. l'abbé de Foy. - Cette Notice contient des décisions contraires à l'histoire & au droit public de la France. Hist. Vol. XXXIV, 171. On y associe aux titres authentiques, des harangues & des pièces inventées par les modernes. Ibid. 172. On y étaie les rêveries de du Haillan sur Pharamond, ainsi que les actes apocryphes de Rosières, 173. Mémoire sur les recherches relatives à l'histoire de France, faites à Londres par M. DE BRÉQUIGNY. Mém. Volume XXXVII, 528. Précis de son travail dans les archives de l'Echiquier. Ibid. 529. Il y trouve le registre connu fous le nom de Livre rouge. - Dresse des notices d'un grand nombre d'autres registres anciens, & en tire des pièces relatives à l'histoire de France, 530. Il obtient la permission de continuer ses recherches dans la bibliothèque Britannique; ce que

contient ce dépôt. — Les titres seuls des chartes & actes originaux qu'il en a extraits, forment un volume; indication de quelques-unes des principales pièces. Mém.V. XXXVII, 53 1. Ily rencontre des manuscrits du chancelier Séguier. — Fait dessiner un grand nombre de monnoies frappées en France par des seigneurs particuliers, des villes & des églises. — Découvre un exemplaire inconnu, & avec les signatures de mains différentes, de la bulle d'Eugène IV, concernant la réunion des églites Grecque & Latine. Ibid. 5 3 2. Il pénètre dans les archives de la tour de Londres, 533. Y trouve beaucoup de pièces intéressantes, mais dans le plus mauvais état: idée générale de ces pièces, . 534. De ce nombre sont les originaux des actes publics passés dans les provinces de France fous la domination Angloise, principal objet de ses recherches, & que Thomas Carte avoit cru enfouis dans l'Echiquier. — Il revoit les rôles François, Gascons & Normands déposés dans ces archives; description de ces rôles, 535, Il en fait copier ou extraire un grand nombre d'actes. Leur utilité pour l'histoire générale & particulière de la France, 536. Preuvo de l'inexactitudo de l'indication de ces pièces dans les catalogues de Thomas Carte, 535 & 536. Pièces singulières concernant

Eustache de S. Pierre, 539. Mémoire de M. DE BRE-OUIGNY sur les différends entre la France & l'Angleterre, sous le règne de Charles-le-Bel. Mémoires, Volume XLI, 641. Voyez CHARLES-le-Bel. Mémoire de M. DE BRÉ-QUIGNY sur les différends de la France avec la Castille. fous les régences des rois de France, Philippe III & Philippe IV. Ibid. 693. Voyez CAS-TILLE. Mémoire de M. l'abbé GARNIER sur la ligue entre la France & le pape Paul IV de la maison Caraffe. Mém. Volume XLIII, 598. Voyez PAULIV. FRANÇOIS. Examen de l'état du commerce des François dans le Levant, c'est-à-dire en Egypte & en Syrie, avant & après les croisades. Mémoires, Volume XXXVII, 467. Voyez COMMERCE des François dans le Levant. Formes de justice apportées par les François dans les Gaules. Mem. Vol. XXXIX, 584. Forme de leur serment avant & après l'établissement du christianisme. - Institution des épreuves judiciaires. Ibid. 587. FRANÇOIS I.", roi de France, fait rassembler dans l'Orient des livres Hébreux & Grecs, & fonde le Collège royal. Mém. Volume XXXVII, 523 & 525. Le goût que quelques historiens lui ont prêté pour Marie, femme de Louis XII, est sans fondement Mem. Vol. XLH+, 517.& 521.

FRANCS, dénomination générale qui comprenoit tous les peuples qui originairement avoient fait partie de l'empire de Charlemagne. Mém. Volume XXXVII, 427. La servitude ne fut pas le sort des vaincus, après la conquête des Gaules par les Francs, & il y eut alors un ordre de noblesse distinct d'une classe d'hommes libres non nobles. *Mém. Vol.* XXXVII, 541. Réfutation du système contraire de M.le comte de Boulainvilliers. Ibid. 54.2. Preuve tirée des loix Saliques, qu'il y avoit des Gaulois nobles & des Francs nobles,

FRATRES Arvales, collège de prêtres institué par Romulus.-Ils étoient ainsi nommés, parce qu'ils contribuoient par leurs prières à la fertilité des champs. - Ils connoissoient des contestations relatives aux limites. Mémoires, Vol. XXXVII, 271; & Mim. Vol. XXXIX, 379.

FREA. Voyez FRIGGA.

FRÉDÉGAIRE. Observations de M. DE BRÉQUIGNY sur un aneien manuscrit qui contient un recueil de chroniques, attribué communément à Frédégaire. - Importance de ce manuscrit. — M. de Lauraguais le donne au Roi. Histoire, Volume XXXVI, 119. L'opinion qui l'attribue à Frédégaire est sans preuves, & ne date que du commencement du XVII. siècle. -Dans le neuvième on le donnoit

à Adace ou Idace. - Celui-ci n'est auteur que d'une des chroniques de ce recueil. Ibid. 120. M. DE BRÉQUIGNY soutient contre Basnage, que ce n'est pas une compilation faite au halard. --- Le manuscrit du Roi en distingue clairement les six parties, 121. Matières contenues dans la dernière, la seule non encore imprimée. — Elle fournit d'excellentes leçons pour rectifier le texte des autres parties publiées par Canisius, 122. En quel temps l'ouvrage fut composé, 123. Conjecture de M. DE Bréquiony fur l'âge du manuscrit, 124. Ses remarques sur quelques figures qu'on y voit. - Deux sont représentées avec une espèce de pied d'oie, 125. L'une de celles - ci doit être Clouilde, nommée la reine Pédauque par les historiens, 126. FRÉDÉRIC II, landgrave ré-

gnant de Hesse-Cassel, élu Associé-libre étranger en 1779. Hist. Vol. XLII, 5.

FRERET (M.). Ses erreurs au sujet de quelques livres des Chinois. Mém. Volume XXXVI, 200, 214, 218, 222 & 229.

FRESSANGE, droit feigneurial; en quoi il consistoit. Hist. Vol. XXXVI, 200.

FREYA. Voyez FRIGGA. FRIGGA, Frea, Freya ou Goya, génie de la terre, femme du dieu Odin, nommée Apia par quelques nations Scythes, Bendis chez les Thraces, Ouphi chez les peuples de la basse Asie.

—Else repond à l'Isis des Egyptiens, à l'Assharté des Phéniciens, à la Rhéa & à l'Aphrodite des Grecs, & à l'Ops des Latins.

— Tacite la nomme Herthus.

— Elle désignoit la force féminine.

Mém. Vol. XXXVIII, 528.

Étoit chez les Celtes la déesse de l'amour.

— Présidoit aux mariages & aux accouchemens.

Ibid. 529.

FRIGGE. Son origine. Mém. Vol. XXXVIII, 530 & 531. Ses conquêtes dans la Russie, dans la Germanie septentrionale & dans la Scandinavie. Ibid. 532. Aidé de sa valeur & de ses grands talens, il se fait reconnoître pour le dieu Odin. - Exige les honneurs divins pour lui & pour sa femme sous le nom de Frigga, 532 & 533. Donne l'écriture runique aux Scandinaves. -Leur enseigne que la valeur est la vertu suprême; prolonge son rôle d'imposteur au - delà du tombeau, 533.

FRISCINGA. Conjectures sur la fignification & l'étymologie de ce mot. Hist. Volume XXXVI, 200.

FROGER est nommé à l'évêché de Séez, au préjudice de l'abbé de S. Victor canoniquement élu. — Durée de son épiscopat. Mém. Vol. XLIII, 380.

FROISSART. Correction proposée d'après les plus anciens manuscrits, au texte de son récit de la révolution qui sauva Paris pendant la prison du roi Jean, & dont la gloire a été mal-à-propos attribuée à Jean Maillard, d'après ses imprimés. Mém. Vol. XLIII, 567, 569 & suiv.

FRONDE, arme de tous les siècles & de toutes les nations. — Les meilleures étoient de soies d'animaux. Mém. Volume XXXIX, 498. On en faisoit sur-tout usage dans l'attaque des places & dans la guerre des montagnes. Ibid. 499. L'invention en est attribuée aux Phéniciens. — Les Grecs paroissent n'en avoir jamais fait grand cas. Mém. Volume XL, 89.

FRONT. La petitesse du front a été regardée comme une beauté chez différens peuples. Histoire, Volume XL, 25.

FRUMENTAIRES, foldats charges

du soin de former les magasins, & de faire charter les vivres à l'armée. Mém. Vol. XXXVII, 214. Ils formoient une compagnie dans chaque légion, & étoient commandés par un centurion. — Leur affinité avec les spéculateurs. Ibid. 215 & suiv. Voyez Spéculateurs, on donna ce nom à des officiers chargés de recueillir le blé que les provinces devoient fournir pour la subsistance des troupes. — Ceux-ci ser-

voient de courriers aux princes

pour porter leurs ordres, & d'efpions dans les provinces. — Ils

tenoient lieu d'appariteurs aux magistrats, magistrats. — Ils deviennent dénonciateurs en titre. — Sont abolis par Dioclétien. — Se reproduisent sous les noms de curieux & d'agens du prince, 214.

Fulach (Eberhard de). Son écu fur un ancien sceau — Extinction de cette maison, l'une des plus anciennes & des plus illustres de Schaffhausen. Mém. Volume XLI, 737 (note).

FULVIE, femme d'Antoine; sa mort. Mém. Volume XXXVIII,

FUNÉRAILLES. Éclaircissemens sur les cérémonies qui accompagnoient les funérailles chez les Phéniciens. Mém. Vol. XLII, 77 & Juiv. Les Romains lavoient les cadavres de leurs morts, & les oignoient d'essences; remarque fur cet ancien rit. Hist. Volume XLII, 36. Discussion critique des diverses autorités employées par quelques commentateurs, pour prouver le droit qu'ils ont attribué aux édiles, de régler, par des édits, les frais qu'il étoit permis de faire pour les funérailles & la construction des tombeaux & monumens; par M. BOUCHAUD. Mémoires, Volume XLII, 181 & suiv. Funérailles faites aux dépens du trésor public; pour quoi appelées funera censoria. - Par qui elles étoient ordonnées. Ibid. 191, note (x).

FURCIFER, vaurien; étymologie de ce mot. Mémoires, Volume XXXV, 351.

Tome XLIV.

FURETER, furtim indagare; étymologie de ce mot. Histoire, Volume XXXIV, 23.

FURIES. Pourquoi elles avoient leurs autels près de l'Aréopage. Mémoires, Volume XXXV,

F U S T I B A L E, forte d'arme offensive usitée dans l'ancienne milice; sa description.—Ses effets terribles. Mém. Volume XXXV, 268; & Mém. Volume XXXIX, 497.

G

GABA. Voyez PORPHYRÉON.
GABALA, ville de Phénicie; sa position. — Elle reçoit l'autonomie de César. — Date de cette époque le commencement de son ère. — Est appelée Gibel par Guillaume de Tyr. Mémoires, Volume XXXIV, 236.

GABIENS (Les), peuple du Latium, donnent leur nom à la manière de se vêtir, appelée cinclus Gabinus. Mém. Vol. XXXVII, 275. Voy. CINCTUS Gabinus.

GADES ou Gadir (Ile de). Sa longueur suivant les géographes anciens & modernes. — Elle est augmentée par la jonction de l'île d'Erythia. Mémoires, Vol. XXXIV, 175. Diverses traditions sur la fondation de la ville de ce nom. Mémoires, Volume XLII, 30.

GADIR. Voyez GADES ci - dessus. GAILLARD, (M.) de l'Académie Françoise, Associé. Second Mémoire historique & critique sur  $\mathbf{G}$  A

les Lombards. Mém. Volume XXXV, 769. Observations sur une bulle de Boniface VIII, en date du 27 juin 1298. Mem. Volume XXXIX, 642. Troisième Mémoire historique & critique sur les Lombards. Mém. Vol. XLIII, 311. Quatrième Mémoire historique & critique sur les Lombards. Ibid. 329. Des causes de la haine personnelle qu'on a cru remarquer entre Louis-le-Gros roi de France, & Henri I." roi d'Angleterre, 345. Examen de la conduite des Templiers au sujet des places du Vexin Normand en 1160, 402. Notice d'un registre du trésor des chartes, 66g.

GALATARQUE, président des jeux publics de la province de Galatie.—C'étoit une espèce de pontife, qui offroit des lacrifices au commencement & à la clôture des jeux. Mémoires, Vol. XXXVII, 408.

GALATES, nation composée de trois grands peuples nommés Tectofages, Trocmi & Tolisloboü.

- Ils étoient appelés par les Grecs Helléno - Galates. — Se nommoient anciennement dans leur langue, Celtes. — Ils sortoient originairement de la Gaule ou des extrémités de l'Orient, suivant Pausanias. — Ils entrent dans la Germanie, & passent ensuite dans la Thrace. — Font des expéditions en Macédoine. Mém. Volume XXXVH, 394.

Époque de leur passage en Asie; suites de leur traité avec Nicomède. — Ils l'aident à soumettre la Bithynie, s'établisfent dans ce pays, s'y multiplient, & rendent tributaires les états voisins. — Leur défaite par Attalus. Ibid. 395. Forcés de s'éloigner, ils s'établissent dans la partie septentrionale de la Phrygie, connue depuis sous le nom de Galatie. — Limites de ce pays; comment il fut partagé entre les trois peuples Galates. - La langue des Galates d'Asie étoit celle de la Gaule, & la même que celle des habitans de Trèves, 396. Exemples à ce sujet. — Leur gouvernement étoit démocratique & présidé par douze tétrarques. — Officiers qui leur étoient subordonnés, 397. Dans les derniers temps ces tétrarques prenoient le titre de roi. - Les Galates font la guerre aux rois de Syrie & de Pergame. — S'allient avec Antiochus Hiérax, & le défendent contre Seleucus Callincus son frère.—Ils fournissent des troupes auxiliaires à Antiochus-le-Grand contre les Romains, 398. Ils sont défaits par le consul Manlius. — Obtiennent la paix; à quelles conditions. — Ils font la guerre à Eumènes. — Le sénat confirme leur indépendance. — Mithridate s'empare de leur pays. — Pompée rétablit les tétrarques dans leurs pollessions. — Déjotarus règne seul en Galatie. - Marc-Antoine lui

donne Amyntas pour successeur. Mémoires, Volume XXXVII, 399. Auguste réduit la Galatie en province Romaine. — Suite connue de ses gouverneurs ou lieutenans propréteurs, 401; & Mém. Volume XXXV, 662. Son état sous Constantin. — Elle est partagée en deux provinces sous Théodose-le-Grand; leur étendue & leurs métropoles. Mém. Vol. XXXVII, 411; & Mém. Volume XXXV, 662 & 663. La Galatie fut comprise dans le thème des Bucellarii après Héraclius. — Invasion des Turcs Selgiucides dans cette province. - Elle tombe au pouvoir des Tartares. — Passe aux Turcs-Ottomans. Mémoires, Volume XXXVII, 413. Est conquise par Tamerlan. Ibid. 415.

GALATI (Gaspard), premier colonel du régiment des Gardes-Suisses en France. — Sa mort. — Notice de quelques autres membres de cette famille. Mém. Vol. XLI, 738 (note).

GALATIE. Voyez GALATES.

GALBA. Médaille de la ville de Seleucie en l'honneur de cet empereur. Mém. Vol. XXXV, 627.

GALEA. Voyez CASQUE.

GALEARII. Voyer VALETS d'armée.

GALIEN, célèbre médecin de Pergame.—Il est appelé à Rome par l'empereur Marc-Auréle. — Sa mort. Hist. Vol. XXXVIII, 164. Il croyoit à l'astrologie. judiciaire. Mém. Volume X L I, 509.

GALLI. nom commun aux prêtres de Cybèle & à ceux de Junon l'Assyrienne. Histoire, Volume XXXIV, 47.

GALLICUS, rivière de Macédoine. Hist. Vol. XXXVIII,

GALLUS (C. Sulpicius) explique le premier aux Romains la cause des éclipses, & ne peut guérir le vulgaire de sa frayeur. Hist. Vol. XXXVI, 52.

GAMBESON, sorte de camisole piquée, que nos anciens chevaliers mettoient sous le haubert. Mém. Vol. XXXIX, 468.

GANGE Les Chinois donnent une source commune au Gange & à l'Indus. Mém. Vol. XL, 235.

GANGRE, métropole de la province Romaine de Paphlagonie. Hist. Vol. XLII, 53.

GANYMÈDE. Allégorie de son enlevèment, suivant les Storciens. Mém. Volume XXXVI, 411.

GARBOISE, animal gravé fur les mèdailles de Cyrène. Mémoires, Vol. XXXVII, 365.

GARIBALD, duc de Turin. Sa perfidie envers Gondebert roi des Lombards. Mémoires, Vol. XLIII, 315. Sa mort. Ibid. 316.

GARNIER (M. l'abbé), inspecteur du collége royal, Associé. Son éloge de M. LE BEAU le cadet, Hitt. Vol. XXXIV, 235. Mé-L i ij moire sur les paradoxes philosophiques. Mém. Vol. XXXV,
309. Éclaircissemens sur le traité
de Dijon. Mém. Volume XLI,
750. Précis de ses observations
sur le paralièle d'Homère & de
Platon. Hist. Vol. XLII, 11.
Mémoire sur la ligue entre la
France & le pape Paul IV, de
la maison Carasse. Mém. Vol.
XLIII, 598. Observations critiques sur les Mémoires de la vie de
François de Scepeaux, maréchal
de Vielleville, par Vincent Carloix son secrétaire. Ibid. 635.

 $\mathbf{G}$   $\mathbf{A}$ 

GATTINARA (Mercurin), préfident de Dôle. Sa lettre au fujet d'un projet de mariage de Louis XII, mal interprétée par les éditeurs des lettres de ce prince. Mém. Volume XLIII,

490.

GAUBIL (Le père) fait peu de cas du chapitre du Chou-king intitulé Hong-fan, mais à tort. Mém. Volume XXXVIII, 280. Ses affertions fur l'antiquité de la nation Thibétane. Mémoires, Volume XL, 219. Il distingue mal-à-propos les bonzes des lahmas. Ibid. 342.

GAUDENCE, écrivain Grec qui a traité de la musique ancienne. — Conjectures sur le temps où il vivoit. — Il parle de certains accords dont il n'est pas fait mention ailleurs, & les nomme sons paraphones. Mém. Volume XXXV, 361. Contredit formellement Euclide en y comprenant la tierce majeure.

Ibid. 360 & 362. Ne dit presque rien du genre enharmonique, 362.

GAVE, Gavène, redevance annuelle que les sujets des églises du Cambresis payoient au duc de Bourgogne, en qualité de comte de Flandre. — De-là, le duc de Bourgogne étoit appelé gavenier, & son préposé licutenant de gavenier. Mémoires, Volume XLIII, 539 & 540.

GAVENIER. Voyez GAVE. GAULES. Mémoire de M. DE BURIGNY fur ce que l'on sait du gouvernement politique des Gaules, lorsque les Romains en firent la conquête. - Elle étoit alors distribuée en trois parties, la Celtique, la Belgique & l'Aquitaine. — Sa population immense. — Ses habitans étoient divisés en trois classes; les druides, les nobles, que César nomme equites, & le peuple. — Quelques-unes de ses cités étoient gouvernées par des rois; notice de ceux dont l'histoire nous a conservé le nom. Hist. Volume XL, 31. La couronne étoit élective, & la brigue punie de mort. - Les autres cités étoient sous l'autorité d'un sénat. Ibid. 33. Elles se réunissoient quelquefois sous les mêmes magistrats, ou dans une assemblée générale. — Assemblée appelée armatum consilium; le dernier arrivé étoit puni de mort, 34-En quoi consistoient les revenus publics des cités. — La cavalerie

des Gaulois étoit plus estimée que l'infanterie. — Leurs armes; imperfection de l'épée Gauloise. Hist. Volume XL, 35. En quel temps la forme de l'année Julienne fut introduite dans les Gaules. Mém. Volume XXXV, 630. Après la conquête des Gaules par les Francs, les vaincus ne furent pas réduits en servitude, & il y eut alors un ordre de noblesse distinct des hommes libres. Mém. Volume XXXVII, 541 & Juiv. La noblesse Gauloise disparut à cette époque, par la confusion des conditions. Ibid. 547. Grands chemins construits par Agrippa dans les Gaules. Hist. Volume X L, 55. Note de M. DE BURIGNY fur trois places de l'ancienne Gaule, dont aucun géographe n'a fait mention. Hift. Volume XLII, 71.

GAULOIS. Leurs invasions subites appelées par les Romains tumultus Gallicus. Mém. Vol. XXXV, 216. Clovis laisse aux Gaulois la liberté de vivre selon leurs loix. Mém. Vol. XXXVII, 542. Pourquoi le Gaulois coupable envers un Franc étoit condamné à une plus forte composition. — Les Gaulois sont appelés Romains dans les loix barbares. Ibid. 543. Pourquoi les Gaulois nobles sont désignés dans les loix Saliques sous le nom de convives du roi, 548. Gaulois établis en Afie. Voyez GALATES.

GAULOS, vaisseau de charge Phénicien; sa forme. — Etymologie de ce mot. Mém. Volume XLII, 22.

GAULTIER DE SIBERT. (M.)

Voyez SIBERT (M. GAULTIER DE).

GAZA, ville de Phénicie qui fut comprise depuis dans la Palestine. Mém. Volume XXXIV. 341. Elle étoit nommée Aza par les Syriens, qui lui donnoient pour fondateur Azon, fils d'Hercule.—Pomponius Méla indique une autre origine de ce nom. - Etymologie qu'en donne M. l'abbé MIGNOT. — Sa position différente dans Arrien & dans Strabon: M. l'abbé MIGNOT concilie cette difficulté. — Gaza étoit appelée aussi *Ioné* , nom qu'elle pouvoit avoir pris d'Io, fille d'Inachus. -Pourquoi les Gazéens la représentèrent sur quelques-unes de leurs médailles. Ibid. 342. Cette ville fut aussi nommée Minoa. - Prise par Cyrus, elle passe sous la domination des Perses. - Sa vigoureuse défense contre Alexandre; cruautés qu'il y exerce, 343. Il y établit une nouvelle colonie. — Révolution de Gaza sous les rois d'Egypte & sous les Séleucides. — Les Juifs s'en emparent, 344. Simon Machabée y établit une colonie de Juifs, & l'exercice de sa religion. — Retour des idolâtres. – Elle est détruite par les Juifs. Sa reconstruction & son autonomie. — Elle prend à cette époque une ère particulière;

son commencement indiqué par une médaille de Tite. — Cette ère étoit encore en ulage au cinquième siècle. — Gaza obtient de nouveaux privilèges sous Adrien. - Epoque de la nouvelle ère qu'elle prit à cette occasion, prouvée par une médaille de ce prince. Mémoires, Volume XXXIV, 346. Divinités des Gazéens, 346 & 348. Le port de Gaza, appelé Maiuma, formoit un bourg considérable. - Constantin l'érige en ville sous le nom de Constancie, 348; & Mém. Volume XXXVIII, 1 54. Les Gazéens exercent des cruautés horribles contre les Chrétiens. Mem. V. XXXVIII, 154& 155. La ville & le port ont eu leurs évêques particuliers. — Leur destruction par les Arabes musulmans. Mémoires, Volume XXXIV, 348. Château construit près de ces ruines, nommé Darom, 349.

GÉANS, enfans de la terre. Ils font très-distingués des Titans dans la fable, quoique procréés d'une mère commune. Mémoires, Volume XXXVI,

369.

GÉANS, hommes d'une taille extraordinaire. Toutes les nations en ont reconnu l'existence dans les premiers siècles du monde. Mémoires, Volume XXXVI, 371. Le mot nephilim, dans la Genèse, doit être pris au sens propre pour exprimer des géans. Ibid. 372.

GÉLA, ville de Sicile. Mém. Vol. XXXVIII, 114.

Gellus (Lucius) surnommé Poplicola, questeur en 665.— Édile curule en 671.— Préteur en 676. Mém. Vol. XXXVII, 47. Consul en 681. Ibid. 42. Il est envoyé contre Spartacus à la tête d'une armée dans la seconde guerre servile, 44. Il est élevé à la dignité de censeur.— Forme le projet de ramener les philosophes Grecs à l'unanimité de sentimens.— Prend la désense de son fils accusé d'inceste, & le fait absoudre, 48. Ses médailles, 47.

GELONE, colonie Grecque & ville principale du pays des Budins dans la Scythie Asiatique. Mém. Vol. XXXV, 549 & 584. Elle est brûlée par Da-

rius. Ibid. 584.

GÉNÉBRARD. Son sentiment sur l'antiquité & la durée de l'empire Assyrien. Mém. Vol XL,

362.

GÉNÉRAL (Le) chez les Romains, avoit seul se droit de porter la casaque de pourpre appelée paludamentum. Mém. Vol. XXXVII, 47, note (i). Les honneurs principaux du généralat étoient la tente appelée pratorium, & le droit de faire sonner l'appel. Ibid. 204. Formule des vœux solennels que prononçoient les généraux Romains avant de partir pour l'armée. Mém. Vol. XXXIX, 298. Ce qu'ils disient, dans la même circonse

tance, en remuant les boucliers sacrés dans le temple de Mars. Mém. Vol. XLI, 225.

GÉNÉRATION. Variation dans la manière de compter les générations. Mém. Vol. XXXVII, 727, note (r).

GÉNIE. L'étendue & la profondeur du génie, ne sont pas toujours liées avec la force d'esprit. Mém. Vol. XXXVIII, 225.

GÉNIES, êtres d'une nature mitoyenne entre les dieux & les hommes. — Leurs fonctions suivant Platon. Mémoires, Volume XXXVI, 5. Les anciens les revêto:ent d'un corps très-délié; leur attribuoient l'art de s'en approprier un réel quand il leur plaisoit d'habiter la terre. Ibid. 300. Génies préposés d'une manière spéciale à certaines portions du monde. — Ils pouvoient quelquefois s'absenter, 322. Ils devoient de temps en temps se rendre à l'assemblée GENRESI. Voyez CENRESI. des dieux, pour y conférer avec leur chef sur les affaires générales. — Ces idées tenoient à la véritable religion, 323. Les Phéniciens & les Egyptiens plaçoient des génies gouverneurs dans les astres. Mém. Vol. XXXVIII, 403. Comment ils concilioient leur multitude avec Lur influence particulière dans le gouvernement de l'univers. Ibid. 402. Le système des génies gouverneurs du monde doit être le plus ancien, & celui que les hommes ont d'abord

embrassé en tombant dans l'idofâtrie. Mém. V. XXXVI, 325. Il est le plus naturel & le plus assorti à la trempe de l'esprit humain. Ibid. 327. La théologie des Parses admet des génics mâles & des génies femelles. Mém. Volume XXXIV, 406. Bons génies créés par Ormuld. - Leur division en deux classes principales. — Leurs noms & leurs tonctions. Ibid. 392, 398, 406 & 407; & Mem. Volume XXXVII, 627 & 629. Mauvais génies produits par Ahriman. Mémoires, Volume XXXIV. 398. Leurs différens ordres: explication de leurs noms. Ibid. 409 & Suiv. & Mém. Volume XXXVII, 628.

GÉNIE tutélaire, titre réservé d'abord à quelques divinités. Hist. Vol. XXXVI, 14. Il fut déféré ensuite par la flatterie à des impératrices. Ibid. 15.

GENUCIUS, prêtre de Gybèle, institué héritier de Nœvius, affranchi de Surdinus. Mém. Vol. XXXIX, 371. Il est envoyé en possession de la succession par décret du préteur. Ibid. 372. Recherche des vrais motifs de la cassation de ce décret sur l'appel de Surdinus devant le consul, 374 & Juiv.

GÉOFFROY comte de Nantes; sa mort. Mém. Volume XLIII.

GÉOGRAPHIE souvent défigurée dans les auteurs de l'antiquité qui en ont écrit. Mém. Volume XXXVII, 339. Idée générale de la géographie d'Hérodote, par M. DE LA NAUZE, Hist. Vol. XXXVI, 56 & Suiv. Voyez HERODOTE.

GÉRARD de Roussillon. Généalogie fabuleuse, qui le fait auteur des ducs de Bourgogne & des ducs. d'Aquitaine. Mém. Vol. XLIII, 443. Ses enfans meurent jeunes, sans avoir été mariés. Ibid. 444.

GÉRASTRATE, fils d'Abdéleine, juge de Tyr sous les rois Baby-Ioniens. Mém. Vol. XXXVIII, 126. Sa mort. Ibid. 127.

GERBERT, moine, & ensuite pape, sous le nom de Sylvestre II. — Examen critique de quelques passages qui ont donné lieu de croire que le télescope & la boussole étoient déjà connus de son temps. Mém. Vol. XLII, 504 & Suiv.

Gérès. Voyez Bérythe.

GERGÉSÉENS, l'une des tribus du pays de Canaan. — Conjecture de Bochart sur la signification de leur nom. Mémoires, Volume XXXIV, 95.

GERGETHÈS, ville de la Troade. Hist. Volume XXXIV, 66.

GÉRYON, contre lequel Hercule a combattu, n'a pas régné en Espagne, mais dans le continent voisin d'Ambracie, dans la Thesprotie. Mém. Volume XLII, 30.

GERMA, ville de Galatie, nommée Germocolonia dans les notices, & Μυριάγγελοι fous le christianisme.—L'empereur Justinien s'y rend à cause d'un vœu. Mém. Volume XXXV, 663.

GERMAINS. Principaux traits de leur caractère. Mém. Volume XXXIX, 584. Ils n'avoient point de magistrats en temps de paix. Ibid. 585. Ils avoient plusieurs traits de ressemblance avec les Gaulois, dans le caractère comme dans leurs loix. Histoire, Volume XXXVIII, 200. Quelle étoit la condition des sers chez ce peuple. Ibid. 201. Epreuve par laquelle ils jugeoient de la légitimité de leurs enfans, 14; & Mém. Volume XLII, 67. Les ministres de leur religion avoient le droit exclusif de punir les coupables. Mém. Volume XXXIX, 573.

GERMANES. Voy. SAMANÉENS. GERMANICUS reçoit les honneurs de l'ovation à cause de ses exploits en Orient. Hist. Volume

XXXVIII, 190.

GERMOCOLONIA. V. GERMA. GERRH, rivière de la Taurique, à présent Calenza. Mém. Volume XXXV, 525.

GERRHUM. Voyez BORIS-THÈNE.

GERRHUS, fleuve de Scythie. — Sa position dans Ptolémée. — II se reconnoît dans le Moloznaja Wodi des Russes. — Ne peut prendre son nom au lieu nommé Gerrhum dans Hérodote. Mém. Volume XXXV, 580 & 581.

GESSORIACUM, Boulognefur-mer. Mém. Volume XLI, 589.

GE-TCHAO.

GE-TCHAO Voyez TI-PO-HO-LO.
GÈTES, peuple voisin du Danube.

— Position des Gètes proprement dits, de ceux connus sous le nom de Daces & sous celui de Tyrigètes. — Leur origine. Mém.

Tyrigètes.—Leur origine. Mém. Volume XXXV, 530. Zamolxis leur enseigne l'immortalité de l'ame. Ibid. 532.

GHIEL-CEN-SGI. Voyez INDRA. GIBEL. Voyez GABALA.

GIBERT (M.), inspecteur du domaine, Pensionnaire. Sa mort. Hist. Vol. XXXVIII, 4 & 276. Son éloge par M. LE BEAU. Sa naissance & sa famille. Ibid. 269. Il est présenté à M. le chancelier d'Aguesseau. - S'attache, en qualité de secrétaire, à M." de Plaintmont & d'Ormesson de Noiseau, avocats généraux. — Sa conduite dans cette place délicate. Ibid. 271. Sa passion pour les lettres, 270 & 271. Son goût dominant pour la chronologie. - Il est admis à l'Académie, 272. Il est chargé du détail de l'inspection de la librairie sous M. de Malesherbes. - Est nommé inspecteur du domaine & garde des archives de la pairie, 274. Son caractère, 275. Mémoire sur l'année Grecque. Mém. Volume XXXV, 133. Observations sur l'obélisque interprété par Hermapion. Ibid. 665.

GIENNO-GIOSA, perfonnage célèbre dans la religion du Japon. — Il fonde les Jammabos ou pénitens des Tome XLIV. bois. Mémoires, Volume X L, 244.

GILLE (Pierre) est envoyé dans le Levant par François I. ", pour y rassembler des livres Grecs & Hebreux. Mémoires, Volume XXXVII, 523.

GINGRA, forie de flûte particulièrement en ulage dans les cérémonies du culte d'Adonis. — Conjecture de Vossius sur l'étymologie de ce nom, résuée par M. l'abbé MIGNOT. Mémoires, Volume XXXVI, 110.

GIN-TSONG. Voy. ALGIAP-TOU-KHAN.

GIRAUD DE LA CHAU (M. l'abbé). Voyez CHAU (M. l'abbé GIRAUD DE LA). GISÈLE, fœur de Charlemagne.

Mém. Volume XXXIX, 624.
GISULPHE, duc de Frioul, est massacré par les Huns. Mém. Vol. XXXV, 794. Cruauté perfide de leur roi envers Romilde, épouse de ce prince. Ibid. 795. Stratagème vertueux de ses filles contre la brutalité des Huns.—Quel fut le sort de ses autres enfans, 796.

GLAIVE. Le droit de glaive n'étoit pas une suite de la juridiction chez les Romains; mais il étoit accordé à certains magistrats par une loi spéciale du peuple. Mém, Volume XXXIX, 305.

GLAND, première nourriture des peuples de la Grèce. — La forêt de Dodone en Chaonie leur en fournissoit abondamment. Mém. Val. XXXV, 95. Les sauvages M m

du Canada en mangent quelquefois après l'avoir lessivé & préparé. Mém. Vol. XXXV, 96. Les noms donnés par les anciens au chêne & au hêtre, indiquent qu'ils en tiroient leur nourriture, stid. 97.

GLAUCUS, pêcheur célèbre empoisonné par Circé, & changé en dieu marin. Hist. Volume XL, 109. Explication historique de cette fable. Ibid. 110.

GNOSTIQUES (Les) admettoient une intelligence qui avoit formé le monde. Mém. Vol. XXXIV, 359. Ils la révéroient sous les noms de Budac & de Tian, de la prosondeur & du silence. Ibid. 360. Ils ont emprunté beaucoup d'idées des Egyptiens & des Pythagoriciens. Mém. Vol. XLI, 518.

GODEFROY (Jacques). Examen de son opinion sur les affranchissemens des esclaves, qui se faisoient dans les églises. Hist. Vol. XL, 119. Voyez AFFRANCHISSEMENT.

GOEI (Les), dans l'historien Tchin-cheou, ne sont point des Tartares-Topa, mais des Chinois. Mém. Volume XXXVI, 217.

GOEI-KIAO-KING, ou le livre de la doctrine transmise. — Sa traduction en Chinois a été long-temps inconnue. — C'est principalement le livre d'une secte de la religion de Fo appelée Loui-chi-kia. Mém. Vol. XL, 270.

GOEI-MO-KIE, docteur Indien,

dont le nom est traduit en Chinois par Tching-ming. — Ses ouvrages. — Sa conférence avec Ven-tchu. Mém. Vol. XL, 275.

GESUM, arme particulière aux Gaulois. Mém. Vol. XXXVII, 397. Sa forme. Mém. Volume XXXIX, 495.

GOG & MAGOG, nom donné par les Orientaux à quelques peuples du Nord. Mém. Volume XXXV, 548. Voyez DERBEND. GOLFE Thermaïque. Voyez

THERMAIQUE (GOLFE).
GONDEBERT, roi des Lombards,
partage le trône avec Pertharite
fon frère. Mém. Volume XLIII,
314. Sa mort. Ibid. 315.

GOODAN. Voyez ODIN.

GORDIEN III est proclamé Auguste.—Ilépouse Sabinia Tranquillina.— Défait Sapor, roi de Pesse. Mém. Vol. XXXV, 635. L'armée & le sénat lui décernent les honneurs du triomphe.—Sa mort.— Ses soldats sui élèvent un tombeau.—Partage des savans sur l'époque de sa mort: inscription antique servant à la fixer. Ibid. 636. Médailles en son honneur, 637.

GORGIAS, sophiste Grec, disciple d'Empedocle. — Il trace de nouveaux préceptes de l'art oratoire. — Hardiesse de sexpressions. Mém. Volume XLI, 399. Les Athéniens sui élèvent une statue d'or dans le temple d'Aposlon Pythien; à quelle occasion. Mém. Vol. XXXVII, 2.

GORPIEUS, nom d'un des mois

Macédoniens. Mémoires, Vol. XLII, 391.

GOSHEN, canton de l'Égypte que Pharaon céda à la famille de Jacob. — Son identité avec le nome Séthroïte. Mém. Volume XXXIV, 127.

GOTTAM ou Goutam, philosophe Indien, fondateur de l'école de Niayam. — Sa doctrine. Mém. Vel. XL, 280. Il paroît le même que le Kin-tan des Chinois. Ibid. 281.

Gourcy (M. l'abbé de ) obtient l'accessit avec médaille du prix de Pâques 1766, & le prix de Pâques 1768. Histoire, Volume XXXVI, 4.

GOUVERNAIL. Sa forme dans les galères anciennes de différentes grandeurs. Mémoires, Volume XXXVIII, 591.

GOUVERNEMENT. Sentiment de Polybe fur l'origine des gouvernemens politiques. Mémoires, Vol. XXXVIII, 75. Gouvernement nunicipal établi en France par Louis le-Gros. Hist. Vol. XXXVIII, 209.

GOUVERNEUR. Voyez Pro-CONSUL.

GOYA. Voyez FRIGGA.

Ville des Celtibères; sa position déterminée à Alfaro. Mém. Vol. XLI, 765. M. D'ANVILLE prouve que c'est à tort qu'on l'a placée à Agréda. Ibid. 767. GRACQUES (Les), quoique de famille plébésenne, tenoient aux premières maisons de Rome.—

Leur origine. Mémoires, Vol. XXXVII, 296. Leur caractère. - Tibérius parvient au tribunat. —Il tente de faire revivre les loix agraires, & d'exclure le sénat des tribunaux. — Il est tué à la fleur de son âge, avec trois cents de ses partitans. — Caïus son frère débute avec éclat au barreau par la défense de Vectius. —Il obtient la questure de Sardaigne & le tribunat. — Devient l'idole du peuple & la terreur du sénat. Ibid. 297. Transfère des sénateurs aux chevaliers la puissance des jugemens. Voyez LOI Sempronia. Sa tête est mise à prix. — Sa mort, 298.

GRAMMAIRIENS appelés d'abord litterati, litteratores. — Ils commencent par enseigner en grec. — Lucius Plotius donne le premier ses leçons en latin. — En quoi consistoit seur enseignement. — Ils montroient aussi l'art de la déclamation. Hist. Vol. XXXVI, 46. Plus occupés des mots que des choses, ils corrompent la véritable éloquence. Ibid. 47.

GRATIEN associe Théodose à l'empire.—Partage qu'il fait avec lui des provinces. Hist. Volume XXXVIII, 135.

GRÈCE. Ce pays étoit presque barbare avant le règne de Thésée; preuves de ce fait. Mém. Vol. XXXVI, 482. Les premières villes de la Grèce furent bâties sur le bord de la mer. Mém. Vol. XLII, 355.

GRÈCE (Grande), partie de Mm ij

l'Italie, qui a été peuplée par des colonies Grecques. — Difcussions concernant les diverses époques de cette migration. Mém. Vol. XLII, 286, 309 . & suiv. Premier Mémoire de M. le baron de SAINTE-CROIX sur la législation de la grande Grèce. Ibid. 286. Voyez Lo-CRIENS. Second Mémoire sur le même sujet, 309. Voyez RHE-GIUM, TARENTE, THURIUM. Toutes les villes de la grande Grèce envoyoient des députés à Héraclée, pour délibérer sur leur intérêt commun. — Pouvoir de ce congrès. — Quand il a commencé à avoir lieu, 333. Eclaircissement sur le second Mémoire concernant la légissation de la grande Grèce, par M. le baron de SAINTE-CROIX. Hift. Vol. XLII, 75.

GRECS. Il règne une grande obscurité dans leur histoire des premiers temps; quelles en sont les causes. — Contradiction de leurs historiens. Mem. Vol. XXXV, 154&155. M. DE LA NAUZE range les Grecs sous trois époques : les Grecs primitifs sauvages & barbares; les Pélasges qui introduissrent des rois, une religion, une politique; les Hellènes qui apportèrent dans la Grèce le culte Egyptien, particulièrement Mélampe. Mémoires, Volume XXXIV, 189. Les anciens Grecs sont dépeints comme groffers & barbares, ignorant l'agriculture & les arts.

1bid. 467. Les habitans d'Epire, d'Acharnanie, de Thessalie étoient véritablement sauvages & féroces, 470. Mais ceux du Peloponèse, de l'Attique, de la Béotie & des îles de l'Asie mineure étoient naturellement doux & humains, 469 & 471. Les Grecs dûrent leur civilistion aux Phéniciens qui abordoient souvent sur leurs côtes, & encore plus aux Egyptiens qui y amenèrent des colonies. - Les fondateurs des petits états de la Grèce avoient des noms ou des surnoms Orientaux.-Inachus vient d'enac, Phoronée de pharaon. — Le nom d'Apis, successeur de Phoronée, est en core Egyptien, 472. Un grand nombre de ces étrangers se répandit dans les îles de la Grèce, principalement dans l'île de Chypre & dans celle de Crète, 473. C'étoit une émigration de la nation des Pasteurs, chassée de l'Egypte, 474. L'union se fit par la médiation de Pelasgues, 477. Les anciens Grecs n'avoient d'autres dieux que le soleil, la lune, le ciel; ils les adoroient tous en général, & ne les distinguoient par aucun nom particulier, 465 & 476. Les colonies Egyptiennes introduisirent dans la Grèce le culte de leurs 🔛 dieux, 476. Cadmus y apporte le premier le nom & le culte de Dionysus ou Bacchus, 478. Ce ne fut que long-temps après cette époque que les Grecs

pénétrèrent en Égypte. — Des pirates Ioniens parviennent à s'y établir. Mém. Vol. XXXIV, 486. Plammétique les prend à son service, & par leur secours remonie sur le trône. — Il leur donne des habitations au-dessus de Bubastis. - Amasis les fait venirà Memphis, & leur donne la garde de sa personne. — Voyages des philosophes Grecs en Egypte pour s'y perfectionner dans les sciences, 487. Mémoires de M. l'abbé Fou-CHER sur l'hellénisme ou la religion des Grecs. Voyez RELI-GION des Grecs. Les Grecs rappeloient par des mystères funèbres, l'ame de ceux qui mouroient loin de leur patrie. Mém. Vol. XXXV, 382, note (8). Ils étoient dans l'habitude de tout personnisier; ils font de Thèbes en Egypte, une fille de Jupiter. Ibid. 110. Mœurs des Grecs dans les siècles héroïques. Voyez SIÈCLES Héroïques. Ils n'avoient pas de loix positives qui eussent un auteur certain avant Minos. Mémoires, Volume XXXVI, 487. Les astronomes Grecs partoient de l'ère de Nabonallas pour le calcul de leurs observations astronomiques. Ib. 171. De la forme de l'année Grecque. Voyez ANNÉE Grecque. De la milice des Grecs. Voyez CAVALERIE Grecque, PHALANGE. De leur marine. Voyez MARINE. Le vêtement militaire des Grecs ne differoit

pas de celui des Romains. Mém. Vol. XLI, 301 (note). Enthousialine des Grecs pour les ouvrages d'Homère. - Ils y trouvoient l'origine de l'inimitié qui étoit entre eux & les Barbares, source de leurs guerres glorieuses contre les Perses. Mém. Vol. XXXIX, 5. Mémoire sur les tragiques Grecs, par M. LE BEAU le cadet. Mém. Vol. XXXV, 432. Mémoire de M. l'abbé ARNAUD sur la prose Grecque. Mém. Vol. XLI, 382. Voyez LANGUE Grecque. GRECS modernes. Ils se liquent

secrètement avec les Turcs de l'Asie mineure contre les Francs. lors de la première croisade. Mémoires, Volume XXXVII,

GRÉGOIRE de Tours remplit plusieurs fois les fonctions d'ambassadeur de Childebert II auprès de Gontran. — Importance de son témoignage sur les usages observés de son temps. Histoire,

Volume XLI, 589.

GRENADE, symbole mystique, placé dans la main de plusieurs dieux.-L'explication n'en étoitrévélée qu'aux iniciés dans les mystères. - C'étoit un des fruits que contenoit le van mystique. Mém. Vol. XXXIV, 154. II étoit l'emblème du principe actif de la génération. — Origine de ce fruit suivant les mythologues. - L'usage en étoit interdit aux prêtresses de Cérès, pendant les thesmophories. Ibid,

d'ordonnance qu'on s'étoit formé, ainsi que les loix sur la discipline. — Ce qu'on appeloit discipline, comprenoit non-seu-Iement les divers exercices, la police des camps, & les loix pénales contre les délits, mais aussi les récompenses pour les actions de valeur. — Si les peines étoient très-sévères, les récompenses étoient grandes & flatteuses. Mémoires, Volume XL, 536. Les manœuvres étant fimples, les Romains ne crurent pas avoir besoin de démonstrateurs comme les Grecs. — Mais si, dans la suite, ils mirent plus de finesse dans les grandes manœuvres & d'habilete dans la conduite de la guerre, ils commencèrent à puiler ces connoilsances dans les tacticiens Grecs, vers le temps de la première guerre Punique; preuves de cette assertion. Ibid. 538. M. DE MAIZEROY remarque à ce sujet que les évolutions appelées forfices & cuneus, n'avoient aucune analogie avec l'ordonnance Romaine, & qu'elles étoient de pures manœuvres de la phalange; ce qui prouve qu'elles avoient été tirées des tacticiens Grecs, 538 & 539; que l'attaque en double oblique, pratiquée par Scipion l'Africain à Elinge en Espagne, étoit un des sept ordres de bataille défignés par les Grecs, 539. Il oblerve que si les principes de la tactique foat fixes & déterminés, l'appli-

cation doit en être assujettie à différentes confidérations. — Divers moyens employés par les anciens pour animer le courage dans les combats; chez les Romains & une partie des Grecs, les cris mêlés au bruit des inftrumens de guerre ou au cliqueis des armes, 540, 541 & 547; chez la plupart des Grecs, le chant de l'hymne du combat, 541 & 542; chez les Lacédémoniens, le son des flûtes, sur la melure desquelles ils s'avançoient en silence, 541 & 548. Ulage de la danse pyrrhique, 543. Son double objet. — Celui des instrumens de guerre étoit encore moins d'enflammer le courage des soldats, que de régler leurs mouvemens. — Quels étoient ceux ulités chez les Romains. — C'étoit encore à l'aide de la musique, que les anciens faisoient quelquefois des marches longues & rapides dont on est éconné; exemples à ce sujet, 544. Intériorité du tambour à cet égard, 545. Moyens d'y suppléer. 546. GUERRE servile. Histoire de la leconde guerre servile ou de la révolte de Spartacus en Campanie. Fragmens de Saluste tirés des 111. & IV. livres de son histoire générale, par M. le président DE BROSSES. Mim. Vol. XXXVII, 23. Elle prend naissance à Capoue par l'évafion des gladiateurs de l'école de Batuatus, sous la conduite do Spartneus I'un d'entre eux. Mémoires . Mémoires, Volume XXXVII., 24. Origine de ce chef. -Son caractère supérieur à la naisfance & à son état. Ibid. 25. Premiers avantages de cette troupe fur les habitans de Capoue. -Investie par Clodius - Pulcher sur le mont Vésuve, elle s'en échappe par stratagème, & s'empare du camp des Romains. -Spartacus s'annonce pour le lihérateur des esclaves. — Ses invectives contre la tyrannie des maîtres, 27. Son parti devient nombreux, il le divise en trois corps. — Enomaüs & Crixus chefs des gladiateurs Gaulois, 28. Melures de Spartacus pour fournir ses soldats d'armes & de chevaux. — Ils manquent leur coup sur Capoue, 29. Saccagent Cora. — Horreurs qu'ils commenent à Nucère & à Nole. —Comment Spartacus empêche la destruction totale de cette dernière ville, 30. Varinius-Glaber est nommé par le sénat pour poursuivre les fugitifs. — Déroute du parti d'Œnomaiis, 31. Surprise de Narès & du poste du lieutenant Furius par Sparucus, 32. Il sauve par stratagème, fon armée enveloppée par Varinius dans la Lucanie, 33. Force le camp de Cossinius qui est tué dans sa fuite, 34. Marche contre Varinius, le défait en bataille rangée, & lui enlève les marques de sa dignité, dont il se revêt. — Suites de cet avantage, 35. Prise de Méta-Tome XLIY.

ponte. — Spartacus veut en vain s'opposer au pillage, 36. Il s'empare de Thurium, y forme son établissement, & fait camper son armée dans le voisinage, 37. Ses melures pour y faire régner le bon ordre & en assurer lu subsistance. — Il donne retraite aux fugitifs des cités Latines. Etrusques & Gauloises, 38. Proscrit de son camp l'or & l'argent, dont il se dépouille le premier en faveur des malheureux. -Détresse de Varinius. — Il députe à Rome Thoranius son questeur pour obtenir du secours, 39. Obtient de nouvelles levées, & tente inutilement de délivrer Thurium, 40. Mouvemens divers des deux armées pendant le reste de la campagne, 41. Retraite de Varinius.—Progrès des fugitifs pendant l'hiver, 42. Modération de Spartacus : vues ambitieules de Crixus, 43. Le sénat leur met deux armées en tête. — Spariacus persiste dans son projet de retraite au-delà des Alpes. — Crixus marche droit au consul Gellius, 44. Il est d'abord vainqueur & maître du camp des Romains, 45. Déroute complette de son armée par Arrius. - Sa mort, 46. Spartacus fait célébrer des jeux funéraires en son honneur, 50. Fausse manœuvre de Lentulus, 46. Spartacus empêche la jonction des armées Romaines, 47. Remporte sur elles deux victoires signalées dans un même jour, Nn

- Défait l'un après l'autre Manlius & Cassius, commandans de la Gaule Cisalpine, 49. Il renonce au dessein de passer les Alpes, & marche à la conquête de Rome, 50. Ses préparatifs pour cette expédition.—Défaite d'Arrius, 51. Consternation des Romains.—La préture de Rome & le commandement de l'armée sont déférés à Crassus. Levées extraordinaires faites à cette occasion, sans distinction d'âge ni de priviléges, 5 2. Secours fourni par les villes Latines. — Déroute de Mummius, 53. Sévérité de Crassus envers les troupes coupables de lâcheté; peine infamante du bâton, 54. Craffus empêche les fugitifs de pénétrer dans le Latium, & s'empare de l'Appenin. — Retraite de Spartacus dans la Lucanie, 56. Avantage de la polition dans l'Abbruzze, 57. Son expédition contre Cozence, 58. Il s'abouche avec les pirates, & traite avec eux du transport de son armée en Sicile, 59. Trompé par les Siciliens, il tente vainement de traverser le détroit sur des radeaux, 61 & 62. Crassus entreprend de le bloquer dans la peninsule, par un fossé fortisié d'une muraille, 60 & 61. Les fugitifs viennent à bout de franchir cet obstacle, & se retirent dans la Lucanie. - La division se met parmi eux, 75. Les Gaulois vont camper à part avec leurs trois commandans.

- Ils sont d'abord battus par Crassus, 76. Secourus ensuite par Spartacus, ils se retranchent sur le mont Calamarque, 77. Crassus emporte sur eux un avantage signalé, 78. Soulèvement des fugitifs contre leurs chefs, 79. Spartacus demande pour eux une capitulation qu'il ne peut obtenir, 80. Il fait mettre en croix un prisonnier Romain; par quel motif, 81. Défaite entière de son parti. Sa mort, 81. Crassus obtient les honneurs de l'ovation. — Publipor, l'un des chefs des fugitifs, essaie de rallumer la révolte, 83. Pompée parvient à l'étouffer,

GUET (Capitaine du), officier chargé de la garde de Paris. Preuves que cet office étoit noble par lui-même, & exigeoit dans le titulaire une noblesse de chevalerie avant l'admission du capitaine du guet dans l'ordre de l'étoile. Mēm. Vol. XXXIX, 684 & 685. Ce n'est pas de cette décoration accessoire qu'il tire la dénomination de chevalier du guet, attachée à son office. Ibid. 684 & 688. V. ETOILE

(Ordre de l').

GUIGNES (M. DE), professeur royal, de la société royale de Londres, interprète à la hibliothèque du roi pour les langues Pensionnaire en Orientales. 1772. Hift. Vol. XXXVIII, 4. Essai sur le moyen de parvenir à la lecture & à l'intelligence des hiéroglyphes Égyptiens. Mém. Vol. XXXIV, 1. Explication de l'inscription du tombeau de Sardanapale. Ibid. 416. Mémoire dans lequel il entreprend de fixer la situation de quelques peoples Scythes, dont il est parlé dans Hérodote, & de rechercher si du temps de cet hillorien on connoilloit La Chine. Mem. Vol. XXXV, 539. Précis de ses observations au sujet de l'erreur d'Hérodote fur l'Araxe. Hift. Vol. XXXVI, 76. Mémoire historique & critique sur les langues Orientales. Mém. Volume XXXVI, 113. Examen critique des annales Chinoises, ou mémoire sur l'incertitude des douze premiers siècles de ces annales & de la chronologie Chinoise. Ibid. 164. Idée de la littérature Chinoise en général, & particulièrement des historiens & de l'étude de l'histoire à la Chine, 190. Mémoire dans lequel il examine quel fut l'état du commerce des François dans le Levant, c'est-à-dire en Egypte & en Syrie, avant les croilades; s'il influa sur ces croisades, & quelle a été l'influence de cellesci sur notre commerce, & sur celui des Européens en général. Mém. Volume XXXVII, 467. Estai historique sur l'étude de la philosophie chez les anciens Chinois. Mem. Vol. XXXVIII, 269. Premier Mémoire. Ecole des Lettrés. Ibid. 271. Second

Mémoire. Ecole du Tao, 202. Réflexions sur un livre Indien intitulé Bagavadam, un des dixhuit Pouranam ou livres sacrés des Indiens, dont la traduction a été envoyée en 1769 à M. Bertin, ministre & secrétaire d'Etat, 312. Observations sur quelques points concernant la religion & la philosophie des Egyptiens & des Chinois. Mém. Volume XL, 163. Recherches historiques sur la religion Indienne, & sur les livres fondamentaux de cette religion qui ont été traduits de l'Indien en Chinois. Premier Mémoire. Etablissement de la religion Indienne dans l'Inde, la Tartarie, le Thibet & les Isles. Ibid. 187. Second Mémoire. Etablissement de la religion Indienne dans la Chine, & son histoire jusqu'en 531 de J. C. 247. Troisième Mémoire. Suite de l'histoire de la religion Indienne à la Chine, 307. Mémoire dans lequel M. DE GUIGNES examine quelle fut l'étendue de l'empire de la Chine, depuis sa fondation, jusqu'à l'an 249 avant J. C. & en quoi consistoit la nation Chinoise dans cet intervalle. Mémoires, Volume XLII, 93. Réflexions sur quelques passages rapportés par les missionnaires concernant la chronologie Chinoise; avec un tableau fidèle de l'état de l'ancienne histoire de la Chine, & des sources dans lesquelles les historiens modernes ont puilé; ou supplément au mémoire sur l'incertitude des douze premiers siècles des annales & de la chronologie Chinoise. Mém. Vol. XLIII, 239.

GUILLAUME (S.') l'hermite, consondu par plusieurs légendaires avec Guillaume X duc d'Aquitaine. Mém. Vol. XLIII;

423. GUILLAUME II, roi de Sicile, succède à Guillaume I.", son

père. — Sa mort. Mém. Velume XLI, 623.

GUILLAUME le Bâtard, duc de Normandie, est secondé secrètement dans sa conquête de l'Angleterre par Baudouin comte de Flandre, son beaupère. Mém. Volume X L I I I, 354. Sa réponse à une plaisanterie de Philippe I. sur son énorme embonpoint. Ibid. 357. Il partage ses états entre ses ensans, 359. Sa mort, 349.

GUILLAUME le Roux, roi d'Angleterre, achette de Robert son frère, la Normandie & le Maine, après avoir tenté de les lui enlever par force. Mémoires, Volume XLIII, 358 & 359.

GUILLAUME Criton ou Cliton, se met sous la protection de Louissc-Gros, & reçoit de lui l'invessiture de la Normandie. — It se rend au concile de Reims. — Sa valeur. Mém. Volume X LIII, 364. Il épouse Jeanne de Savoie. — Est blesse à mort au siège d'Alost. Ibid. 366.

GUILLAUME le Picux, duc

d'Aquitaine, fonde le monastère de Cluny. Mém. V. X LIII, 443. GUILLAUME X, duc d'Aquitaine & comte du Poitou. Sa mort. Mém. Volume X L III, 425, note (s), & 436. Observations de M. de Bréquient sur son testament. — Il a été cité comme authentique par beaucoup d'écrivains, & a paru plus que suspect à quelques autres. Ibid. 421. Clause singulière qui mérite qu'on en discute avec soin l'authenticité. — Long - temps caché dans une chronique du XIII. ou XIV. siècle, il n'a commencé à être connu que dans le xv1. - Auteurs qui en ont fait mention, 422 & Juiv. La première copie qui en a été donnée dans les mémoires du sieur de la Haye, & celle publiée par D. Martenne, paroissent tirées de la même source, 423, 425 & 441. Belly & plusieurs autres critiques l'attaquent comme supposé, 422. Insuffisance des moyens employés jusqu'ici pour prouver cette supposition d'après sa seule autorité, 4.25 & suiv. Aucun auteur contemporain n'a parlé expressément d'un testament fait par le duc Guillaume; il y en a même qui semblent supposer qu'il n'en fit pas, 4.28. Opposition entre leur récit sur sa succession, & les chuses de ce testament. 430. M. de BRÉQUIGNY soutient que celui qu'on produit ne peut être le véritable ; il fait voir que

la clause initiale qui y est employée, étoit infolite dans le x11. siècle, & parost n'avoir été ulitée que dans le liècle précédent; que Louis, fils de Louis VI, dès-lors associé au mône, n'y est pas qualifié de roi. Mémoires, Vol. XLIII, 433; que le nom d'Aliénor, fille du testateur, qu'il institue son héritière, dont il choisit l'époux, qui signe elle-même cet acte, y est défiguré, soit dans l'acte, foit dans la signature. Ibid. 434; qu'on cite au nombre des témoins du tellament, plusieurs personnes qui ne vivoient plus alors, & particulièrement un Guillaume, camérier de France, qui, incontestablement, n'existoit plus depuis long - temps, 435. La clause de ce testament, par laquelle Guillaume lègue à Pétronille sa seconde fille, des terres qu'il possède en Bourgogne comme descendant de Gérard duc de Bourgogne, contredit formellement l'histoire connue des anciens ducs de ce pays, 442. Conjectures de M. de BRÉQUIGNY sur l'auteur, l'époque & les motifs de la fabrication de ce testament, 445 & fuiy.

GUILLAUME de Malmesbury explique mal la vision de Charleste-Gros. Hift. Vol. XXXVI, 212 & 222. Conford Louis l'Enfantavec Louis fils de Boson, roi de Provence. Ibid. 223.

GUILLAUME de Newbury, histo-

rien Anglois, dont le nom a été défiguré de plusieurs manières. — Sa mort. Mem. Vol. XLIII, 396.

GUIOT de Provins, auteur du poëme satirique intitulé la Bible Guiot; en quel temps il vivoit. Mém. Vol. XLI, 601.

GUNDEBERGE, fille d'Agilulphe & de Theudelinde, mariée 1.º à Arivald roi des Lombards. Mém. Vol. XXXV, 801. 2. à Rotharis, auquel elle donne la couronne avec sa main. Ibid. 802. L'accusation d'adultère intentée contre cette princesse, doit être placée sous son premier mari: erreur de Paul diacre àce sujet. Mém. Vol. X LIII, 3 1 3.

GUSTASP, roi de l'Iran & de l'Aderbedjan, suivant les auteurs Persans. Mém. Vol. XXXIX, 694. Confondu par M. Hyde avec Darius fils d'Hystaspe; & par M. Prideaux avec Hystaspe même. Ibid. 696. M. ANQUE-TIL appuie cette dernière opinion. Mém. Vol. XXXVII, 718. M. l'abbé FOUCHER soutient fon identité avec Cyaxare I. "-Mém. Vol. XXXIX, 698.

Guy de Dampière, comte de Flandre, est enfermé avec sa femme dans la tour du Louvre, par ordre de Philippe-le-Bel; sur quel motif. Mém. Volume XXXIX, 64.2. Il recouvre sa liberté & envoie un dé au Roi. Ibid. 643.

GYLIPPE, général Lacédémonien, amène des troupes au lecours des Syracusains assiégés par les Athéniens. Mém. Vol. XLI, 268, note (r).

GYNDÉS, fleuve d'Arménie qui prend sa source dans les monts Matiens. — Aujourd'hui Karasou. Hist. Vol. XXXVI, 80.

GYPSUS, île d'Égypte abondante en mines. Mém. Volume XXXIX, 433 (note).

## H

HABILLEMENT. De l'habillement des divinités & de leurs lotions, par M. le comte DE CAYLUS. Hift. Vol. XXXIV, 3 57 Voy. STATUES. De l'habillement du fantassin légionaire, par M. LE BEAU. Mém. Vol. XXXIX, 506 & Juiv. La toge étoit l'habit de paix, le saye, sagum, l'habit de guerre. Ibid. 509. Voy. SAGUM. Cependant la toge n'étoit pas entièrement hors d'usage dans les armées. -Il fut néamnoins un temps où l'habit de paix & l'habit de guerre n'étoient pas encore distingués, 510. Sous la cuirasse ou le corselet, étoit une tunique de laine qui descendoit jusqu'aux genoux, 520. Outre ces habits ordinaires du soldat, il y en avoit qui ne s'employoient qu'en certaines occasions, 521 & suiv. Voyez ABOLLA, CIRRATA militaris, CUCULLUS, LA-CERNA, PENULA. La plupart des habits militaires des Romains ont été empruntés des Gaulois, 527. L'habillement du cavalier

légionaire étoit le même que celui du fantassin, 529. La république habilloit les soldats.-Cependant on obligeoit quelque fois les vaincus de leur foumir les vivres & les habits, 544. Pendant un certain temps, la dépense des habits se prit sur la paye; mais sous Constantin & les successeurs, elle fut faite par les provinces. — Tribut ordinaire pour cette fourniture appelé canon, & les habits canonica vestes. — Tribut extraordinaire appelé indiction, 545. Il se renouvelle ensuite tous les quinze ans, & donne lieu au cycle de ce nom. — Proportion de la contribution des provinces à cette dépense. — Estimation de l'habit du soldat, 546. Tout son équipage jusqu'à la chaussure étoit fourni par le prince. - Les habits étoient faits par des ouvriers publics, sous l'inspection des procuratores gynaceorum, 547. Comment se faisoit le transport de ces habits des gynœcées aux armées, 548.

HABSPOURG. Dissertation historique & critique sur la généalogie des comtes de Habspourg, par M. le baron de ZUR-LAUBEN. Mém. Vol. XXXV, 677. Leur filiation est prouvée depuis Gontran-le-Riche, juiqu'à Werner fils d'Othow. Ibid. 678. Obscurité du texte de leur généalogie par l'anonyme de Muri, dans cet endroit, 678 & 679. Plusieurs autres en ont

· inféré que la maison impériale de Habspourg-Autriche ne descendoit des comtes de Habspourg que par les femmes. Mémoires, Volume XXXV, 679 & 697. Examen du degré litigieux de Werner, père d'Adalbert. -Raisons qui donnent lieu de croire que le texte est altéré en cet endroit, 63 1 & suiv. Examen critique des chartes où paroissent séparément Werner & Adalbert, 684 & fuiv. Charte originale ignorée d'Eccard, de Dom Ergott, & de M. Schæpflin, qui prouve qu'Adalbert étoit fils de Werner, bisaïeul de l'empereur Rodolphe I. 677, 691, & 698. Acte justificatif des degrés de descendance, depuis Adalbert jusqu'à Rodolphe, 697. Armes anciennes des comtes de Habspourg. Mém. Volume XXXV, 684.

HACHE. Remarque critique sur la peine de la hache & du glaive chez les Romains. Mémoires, Volume XXXIX, 305. Hache à deux tranchans, arme inventée par les Amazones. — Elle étoit en usage chez plusieurs peuples. — Hache enlevée par Hercule à Hippolite, devient le sceptre des rois de Lydie. Mém. Vol. XL, 88. Consacrée à Jupiter, elle sui fait donner le surnom de Aaspealeis. Ibid. 89.

HADRIEN, empereur, rétablit les jeux Néméens & préside en personne à leur célébration. Hist. Vol. XXXVIII, 50. II introduit de grands changemens dans la milice. — Écrit sur la tactique, & met cette étude en vigueur. Mém. Vol. XLI, 237. Ce qu'il fit pour le rétablissement des bonnes régles de la discipline militaire. Ibid. 238. Comment il est représenté sur plusieurs médailles, 239. Médaille frappée en son honneur à son passage en Cilicie. Mém. Vol. XXXVII, 343. Il étoit zélé partisan de l'astrologie. Mém. Volume XLI, 508.

HAI-HAN, empereur de la dynastie d'Yuen, monte sur le trône de Chine en l'an 1309 de J. C. — Les Chinois le nomment Vou-tsong. — Sa mort Mém. Volume XL, 349.

HALLE ou Salle sont le même mot plus ou moins aspiré. Mém. Volume XLIII, 739.

HALLIROTHIUS, fils de Neptune, tué par Mars. Mém. Vol. XXXV, 50. Époque du jugement de l'Aréopage sur ce meurtre. Mém. Volume XLII, 292, note (t).

HALYS, fleuve qui prend sa fource au mont Taurus, & se jette dans l'Euxin. — Son cours & ses différentes branches. — Il séparoit l'empire des Mèdes de celui des Lydiens. — Son nom signifie rivière salée. Mém. Vol. XXXV, 488 & 489; & Hist. Vol. XL, 127. Ce fleuve pourroit être le même que l'Halizone. Mém. Voi. XXXV, 495, note (u).

HAMILCA, divinité si révérée des

Carthaginois, qu'ils n'ofoient prononcer fon nom. Mém. Vol. XXVI, 64 & 65. Voyez CRONOS, fils d'Ouranos.

HAMIYAR, roi des Arabes, qui reçurent de lui le nom d'Homérites. Mémoires, Volume XXXIV, 225. Le royaume fondé par Hamiyar, devint le plus considérable de l'Asie, & porta son nom jusqu'à son extinction dans le VI.º siècle de l'ère chrétienne. — Ce que ce nom signifie. Ibid. 226.

HAMKARS, génies d'un rang inférieur dans la religion des Perses. Mém. Vol. XXXVII, 708.

HAN. Époque de la fondation de ce royaume. Mém. Vol. X LII,

HAN, cinquième dynastie Chinoise.— Quand elle a commencé à régner. Mém. Vol. XXXVI, 167 & 210; Mém. Vol. XL, 250; & Mém. Volume XLIII, 272. Sa destruction. Mém. Vol. XLIII, 277.

HANNON, Carthaginois, parcourt toute la côte orientale de l'Afrique depuis le détroit de Gibraltar jusqu'au cap des Troispointes. Mém. Volume X L I I, 56. Conjectures sur les motifs qui le portèrent à tenter le tour de cette partie du monde, & à établir le commerce de Carthage sur les côtes occidentales de cette région. Mémoires, Volume XXXVII, 519.

HAN-YU. Ses remontrances à

l'empereur Hien - tsong contre le coste de Fo. Mém. Vol. XL., 325. Il est disgracié. Ibid. 329. HARANGUE. Aucun magistrat Romain ne faisoit de fonctions

Romain ne faisoit de fonctions publiques qu'il n'eût convoqué s'assemblée du peuple pour le haranguer. Mém. Volume XLI, 55. Quel étoit l'argument de son ducours. Ibid. 56.

HARCOURT (Philippe de), évêque de Bayeux, de 1142 à 1164. Mém. Volume XLIII, 280.

HARDION (M.), Pensionnaire. Sa mort. Hift. Volume XXXIV, 4; & Hist. Volume XXXVI, 244. Son éloge par M. LE B E A U. Sa naillance & ses études. - Il vient à Paris & fait deux éducations. Histoire, Volume XXXVI, 237. Devient secrétaire de M. le comte de Morville, son élève. — Est nommé écrivain principal de la marine. - Passe au département des affaires étrangères. - Renonce aux emplois pour se confacrer aux lettres. — Il est introduit à l'Académie par M. l'abbé MASSIEU, sous la qualité d'Elève. — Devient Associé. — Est admis à l'Académie Françoise. — Il est nommé gardeadjoint des livres du Cabinet du Roi. — Il l'orne de cartes chronologiques précieuses de la composition. Ibid. 238. Il est chois pour instituteur des Dames de France. — Ouvrages qu'il a compolés pour leur ulage, 239. Parallele Parallèle de son Abrégé de l'histoire universelle avec celui de Bossuer. Hist. Vol. XXXVI, 240. Précis de ses travaux pour l'Académie. Ibid. 241.

HARDOUIN (Le Père) confond la ville d'Antioche sur le Sarus, avec Comane en Cappadoce. Mem. Volume XXXV, 609 & 613. Explique mal un passage de Pline l'Ancien, relatif aux centurions. Mémoires, Volume XXXVII, 163. Se trompe sur la position de Graccuris. Mém. Volume XLI, 768.

HARENGS. L'époque la plus reculée de la pêche des harengs, ne paroît pas remonter au-delà du pontificat d'Alexandre III. Mém. Volume X LIII, 723. Chartes diverses où il est fait mention des harengs; sous quels noms Latins ils y sont désignés, Id, ibid. note (a). Débats entre les habitans de Calais & l'abbaye de S.' Bertin, au sujet de la dême de la pêche des harengs, qui sui avoit été attribuée par Alexandre III, 724.

HARMONIE, femme de Cadmus, Mêm. Volume XXXV, 48.

HARMONIE. Valeur différente de ce mot chez les anciens & chez les modernes. Mémoires, Volume XXXVII, 106 & 110. Définition de l'harmonie. Mémoires, Volume X LI, 365. Si elle a été connue des anciens. Voyez Musique. Née du commerce de Vénus & de Mars; ce que fignifie cette allégorie. Ibid. 379. Tome XLIV.

Mém. Vol. XLI, 732, note (q).

HARO, ancienne maison d'Espagne qui a donné des seigneurs à la Biscaye & au Guipiscoa. Mém. Volume XLI, 773. Place de ce nom. Voyez VAREIA.

HAROUN-ARRASCHID. Ses grandes qualités. — Il avoit une estime particulière pour Charlemagne. — Il lui fait don d'un éléphant, lui cède le saint sépulcre, & renyoie ses ambassadeurs avec de riches présens. Mém. Volume XXXVII, 479 & 480.

HARPALUS, inventeur de l'heccocdecaétéride. Mém. Volume

XLII, 363.

HARPALUS, gardien infidèle des trésors d'Alexandre à Babylone, se résugie en Crète où il est tué par Thymbron. Mémoires, Volume XXXVII, 372.

HARPIES, personnages allégoriques. — C'étoit, suivant M. le Clerc, des nuages de sauterelles qui ravagoient le pays de Phinée; développement de cette allégorie. — Suivant M. l'abbé BANIER, c'étoit des corsaires auxquels les Argonautes donnèrent la chasse. Mém. Volume XXXV, 536 & 537, note (b).

HARVISE, fille d'Édouard de Saresbury, mariée 1.° à Rotrou II, comte du Perche. Mém. Vol. XLI, 632. 2.° à Robert, frère de Louis VII. Ibid. 633.

HASSAN-BEG, dernier des princes Karamans, est dépouillé de ses états, & meurt à la cour

Q o

290

de Bajazet II. Histoire, Vol. XL, 146.

HASTE, symbole des dieux immortels chez les anciens. Mémoires, Vol. XXXVIII, 45. La haste vélitaire étoit l'arme ordinaire des troupes légères & des cavaliers chez les Romains; ils en portoient plusieurs. Mém. Vol. XXXIX, 490. Elle étoit différente du verutum. Ibid. 491. Forme & dimension de la haste vélitaire. — On la dardoit quoiqu'on s'en servît aussi à la main, 492. Hastes auxquelles on attachoit une courroie, 493.

HATTON parvient d'une naissance obleure au siège métropolitain de Mayence. - Il obtient jusqu'à douze abbayes. - Administre le royaume de Germanie pendant le bas-âge de Louis IV. —Gagne la confiance de Conrad son successeur. — Motif du voyage qu'il fait en Italie par ordre de ce prince. Hist. Vol. XXXVI, 171. Sa mort. Ibid. 172. Ce qu'en disent les chro-

niqueurs, 171.

HAUTS-DE-CHAUSSES. Les Romains, même militaires, n'avoient pas de hauts-de-chausses avant Auguste. Mémoires, Vol. XXXIX, 526. Dans les exercices du champ de Mars, on portoit un caleçon léger & serré, Jubligar campestre. — On s'en servoit aussi sur les théâtres. -Les hauts-de-chausses ne furent reçus que fort tard à Rome dans

l'usage civil.—Ce vêtement leur étoit venu de la Gaule braccata. - Chez les nations septentionales, il couvroit tout le corps. Ibid. 527.

HAUTE-BORNE (La). Inscription Latine sur une pierre appelée la Haute borne en Champagne, expliquée par M. Grignon, correspondant de l'Académie. Hist. Vol. XL, 153.

HAYNUIERS, nom ancien des habitans de Hainaut. — Ils sont célèbres sous celui de Nervii dans les commentaires de Célar. Hifl. Vol. XXXIV, 204, note (t).

HAZARMOT, fils de Joctan, donne son nom à une province de l'Arabie heureuse. Mém. Vol.

XXXVI, 271.

HEAUME, sorte de casque qui couvroit le visage. - Il n'a point été en usage chez les Romains; son origine barbare. Mémoires, Vol. XXXIX, 442.

HÉBREUX, désignés par les Egyptiens sous les noms de Ca. nanéens & de Phéniciens, sous celui de pasteurs Phéniciens dans Manéthon. Mém. Volume .XXXV, 670. Differtation fur les voyelles de la langue Hébraïque. V. LANGUE Hébraïque.

HÉCATÉE de Milet est moqué par les prêtres Egyptiens sur sa prétendue descendance des dieux. Mém. Volume XXXIV, 493; & Mém. Vol. XXXV, 18.

HECCEDÉCAÉTÉRIDE, cycle inventé par Harpalus. Méss. Vol. XLII, 363.

HEFFA. Voyez PORPHYRÉON. HÉGÉSIAS le comédien met en action l'histoire d'Hérodote, sur le grand théâtre d'Alexandrie. Mémoires, Volume XXXIX,

HÉGÉSIPPE, ancien historien Grec. — Poëte comique du même nom. Hist. Vol. XXXIV, 67.

HEINSIUS. Analyse de la Poëtique d'Aristote, où l'on fait voir que les transpositions qu'Heinsius a faites dans le texte, ne doivent pas être admises; par

M.l'abbéBATTEUX. Mém. Vol. XLI, 409.

HÉLÈNE. Conjectures de M. LE BEAU junior sur les allusions qu'Euripide a eues en vue dans cette tragédie. Mémoires, Vol. XXXV, 469.

HÉLÉNOPONT, province Romaine, ainsi nommée d'Hélène mère de Constantin. — Amasie étoit sa métropole. Hist. Vol. XLII, 53.

HÉLICONIUS, sophiste de Byzance dont parle Suidas. Hist. Volume XXXVIII, 171.

HÉLIODORE usurpe le trône de Syrie sur Seleucus-Philopator, après l'avoir empoisonné. Mém. Vol. XL, 29. Il en est chassé. Ibid. 30.

HELLANICUS de Mitylène, historien Grec, contemporain d'Hérodote, suivant Vossius.— Ses ouvrages. Histoire, Volume XXXIV, 73.

HELLANICUS de Milet. Histoire, Volume XXXIV, 73.

HELLAS ou la Grèce proprement dite; ses limites, suivant Scylax. Mémoires, Vol. XLII, 332.

Hellènes. Voyez Grecs.

HELLENISME. Mémoires de M. l'abbé FOUCHER sur l'hellénisme ou la religion des Grecs. Voyez RELIGION des Grecs. C'est dans la Phénicie comme dans l'Égypte, qu'il faut chercher l'origine de l'hellénisme; & si les Grecs ont adopté le dogme des théophanies, ils le tenoient également des Égyptiens & des Phéniciens. Mém. Vol. XXXVIII, 338.

HELLOPIE, canton de l'Épire, voisin de l'oracle de Dodone.

— Étymologie de ce mot. Mémoires, Volume XXXV, 95.

HELLOTIENNES (Fêtes) célébrées à Corinthe en l'honneur de Minerve. — Leur origine. Mém. Vol. XXXIX, 245.

HÉMATHÉENS, l'une des anciennes tribus du pays de Canaan. Mém. Vol. XXXIV, 97. Sentimens divers sur la position de la ville d'Emath. — Conjectures de M. l'abbé MIGNOT sur l'étymologie du nom de ce peuple. Ibid. 98.

HÉMÉROLOGE (L') de Florence donne les années de treize villes ou peuples, correspondant jour par jour à l'année Romaine. Mén moires, Volume XXXV, 630.

Qo ij

. ;

HÉMÈSE tombe au pouvoir des Arabes. Mém. Vol. XXXVIII, 160.

HÉMIARITES, peuple de l'Arabie heureuse descendu de Hémiar fils de Saba. — Prolémée les appelle Homérites. Mem. Vol. XXXVI, 271. Ils se vantoient d'avoir conservé les anciens caractères Arabes. Ibid. 272. Remarques de M. DE GUIGNES sur leur alphabet, 116.

HÉNAULT (M. le Président), de l'Académie Françoile, honoraire. Sa mort. Histoire, Vol. XXXVIII, 3 & 245. Son éloge par M. LE BEAU. Sa naissance & sa famille. Ibid. 235. Claude de Lisse lui donne des leçons de géographie & d'histoire. — Il entre à l'Oratoire. — S'essaie dans le genre de l'éloquence de la chaire, & en est dégouté par le jugement du P. Massillon. Ibid. 236. Il est pourvu de la lieutenance des chasses & du gouvernement de Corbeil. — Se livre à la poësse & à la société des beaux esprits. - Il remporte, en 1707, le prix d'éloquence à l'Académie Françoise, 237; & l'annee suivante celui des jeux floraux. Donne deux tragédies sous un nom emprunte, 238. Il est reçu confeiller au parlement avec dispente d'âge. - Devient president aux Enquêtes, 239. II accompagne M. le comte de Morville dans l'ambassade de

la Haye. — Se lie avec le grand pensionnaire Heinsius, 239. Il remplace le cardinal du Bois à l'Académie Françoise. — Supplée le cardinal de Fleury dans la fonction de directeur, lors de la réception de M. le président BOUHIER à la même Académie. — Il se livre à l'étude de l'histoire de France. — S'instruit dans des conférences préliminaires, 240. Publie son Abrégé chronologique. — Notice de cet ouvrage, 141. Il a été traduit en plusieurs langues, même en chinois. — Sa tragédie historique du règne de François II, 242. Il devient Honoraire de l'Académie, 243. Est gratifié par la Reine, de la charge de surintendant de sa maison, sans l'avoir sollicitée. — Son désintéressement dans cette occasion, 244. Sa réfignation à la mort. — Son caractère, 245. Ses alliances illustres, 247.

HENG-TCHANG, rivière de Chine; sa source. — Elle prend se nom de To-tchang. Mémoires, Volume XLII, 100.

HÉNIOQUES, nation de la Colchide. Variations des anciens fur les noms des premiers auteurs de cette colonie Grecque. Mm. Volume XXXV, 510. Leur position.—Leurs pirateries. Ibid. 511.

HENRIII, empereur Sa mort.

Mém. Volume XXXVII, 452.

HENRIIII, empereur. Sa mort.

Hift. Volume XXXIV, 145.

HENRI IV, empereur. De quelle époque il datoit le commencement de son règne comme roi des Romains.— Il reçoit la couronne impériale. Histoire, Volume XXXIV, 145.

HENRI VI, empereur. Sa naiffance. — Chanson qui sui est attribuée. — Il succède à son père Frédéric I. . — Est couronné roi de Sicile. Hist. Vol. XL, 163. Epouse Constance. — Sa

mort. Ibid 164.

HINRII." achette les droits de Robert, son frère aîné, à la couronne d'Angleterre. Mém. Volume XLIII, 360. Il lui enlève la Normandie, & le fait prisonnier. Ibid. 361. Des causes de la haine personnelle qu'on a cru remarquer entre ce prince & Louis-le-Gros, roi de France; par M. GAILLARD, 345. Voyez LOUIS-le-Gros.

HENRI II, roi d'Angleterre, vient recueillir la succession de Geoffroi, son frère, comte de Names. — Ses tentatives pour faire valoir les droits de sa femme Eléonor sur le comté de Toulouse. — Il conclut à Paris le mariage de son fils aîné avec Marguerite, fille de Louis VII. Mém. Volume XLIII, 375. Observations de M. D E B R É-QUIGNY sur un traité de paix conclu, en 1160, entre Louis VII, roi de France, & Henri II, roi d'Angleterre, duc de Normandie. Ibid. 368 & suiv. Voyez TRAITÉ de paix.

HENRI V, roi d'Angleterre, s'empare de Cherbourg. Mém. Volume XLI, 581. Célébration de ses nôces avec Catherine, fille de Charles VI. Ibid. 602.

293

HENRI, roi de Castille, meurt sans postérité. Mém. Vol. XLI,

694.

HENRIII, roi de France. Discussion du récit de sa ligue avec le pape Paul IV, dans les historiens modernes. Mémoires. Volume XLIII, 598 & Suiv. Voyez PAULIV. Henri II le réunit aux princes protestans d'Allemagne pour former une ligue contre Charles-Quint. Ibid. 641 & 642. Détails de la négociation de ce traité, dont l'auteur des Mémoires du maréchal de Vielleville attribue faussement tout le mérite à son héros. Ibid. 643 & Suiv. Prise de Metz par stratagème, & autres conquêtes du roi dans les Trois-Évêchés, 652 & Suiv.

HENRII.", roi de Navarre; sa mort. Mém. Volume XLI,

702, note (c).

HENRI D'ALBRET, roi de Navarre, fait prisonnier par les Espagnols à la bataille de Pavie, s'échappe de sa prison par stratagème. Mem. Vol. XLIII, 319.

HENRI, dit le Noir, duc de Baviere. Sa mort. — Ses enfans. Mém. Volume XXXV, 689.

HENRI le Lion, duc de Bavière & de Saxe, epouse Mathilde, fille de Henri II, roi d'Angleterre. Mémoires, Volume X X X V, 704. Ses enfans. — Il est mis au ban de l'empire, & dépouillé de ses états par l'empereur Frédéric Barberousse. — Il implore la protection de son beau-père, & obtient les villes de Brunswic & de Lunebourg. Ibid. 705. Ecrit à Louis le Jeune pour le remercier du bon accueil qu'il a fait à un de ses fils, 706. Sa mort, 707.

HENRI, duc de Bressau en Silésie; chanson qui lui est attribuée. — Il époute Melchilde, fille d'Otton le Long. — Meurt empoisonné par son médecin. Hist. Vol. XL,

HENRI, margrave de Misnie. Sa naissance. — Chanson qui lui est attribuée. Hist. Volume XL, 168. Il est surnommé le libéral & l'illustre. — Ses trois semmes. — Sa mort. — De lui descendent toutes les branches de la maison électorale & ducale de Saxe. Ibid.

de Thuringe, surnommé roi des prêtres. Hist Volume XL, 163.

HEOMÔ, législateur très-ancien que les livres Zends font contemporain de Vivenghâm. — Comment il y est représenté. — Zoroastre se donne pour son disciple. — C'est Hom en parsi. — M. Anquetil conjecture que c'est le premier Zoroastre, placé par les écrivains Grecs & Orientaux dans l'antiquité la plus reculée. — Que son surnom,

Zâeré, aura été pris pour le nom de Zoroastre. Mémoires, Vol. XXXVII, 749. Qu'il n'est pas différent d'Agonace, dont parle Hermippus. Ibid. 723 & 751. Voyez Hom.

HEOU-TSE-KOUANG-JO, bonze rebelle, se fait un nombreux parti, & prend le titre de Fo-tai-tsou. — Sa mort. Mém. Volume XL, 265.

HEOU-TSI enseigne aux Chinois l'agriculture. *Mém. Vol.* XLIII, 256.

HÉRACLÉE dans le Pont, villecrue fondée par l'Hercule Argien. – Sa position. Mém. Volume XXXV, 483. Ses colonies & sa puissance maritime. — Elle contracte alliance avec les Romains. — Est pillée par le consul Cotta. Ibid. 484. Les Romains s'en emparent, & lui donnent un roi. — Auguste la réunit à la Bithynie; elle prend, en son honneur, le titre de Sébaste. Histoire, Volume XLII, 50. Description de ses ruines. Mémoires, Volume XXXV, 484. Elle est nommée aujourd'hui Eregri & Pendarechi. Ibid. 483. HÉRACLÉE, ville de la grande

HERACLÉE, ville de la grande Grèce; sa position. — Remarque sur les types de ses médailles. Hist. Volume XL, 94. Tables antiques qui y ont été découvertes. Hist. V. XXXVIII, 287. Voy. TABLES. C'étoit le lieu où toutes les villes de la grande. Grèce envoyoient leurs députés pour délibérer sur leurs intérêts

communs. Mém. V. XLII, 332.

HERACLÉE, ville bâtie en l'honneur d'Hercule dans la Cyrénaïque. Mémoires, Volume XXXVII, 281.

HÉRACLIDES. Leur migration dans Argos, dans Sparie & dans Meßène. Mém. Volume XXXV, 393. Époque de leur retour du Péloponnèle, fixée par le père Pétau. Mém. Volume XXXIX, 196. Conjectures de M. LE BEAU junior sur les allusions qu'Euripide à eues en vue dans la tragédie de ce nom. Mém. Volume XXXV, 467.

HÉRAISCUS, personnage dont parle Suidas, qui à la vue distinguoit les pierres & les statues animées, c'est - à - dire, consacrées, de celles qui ne l'étoient pas. Mém. Vol. XXXVIII, 49.

HÉRAUTS. Antiquité de leur origine. Mém. Vol. XXXIX, 312. Leurs fonctions à Rome.

— Ils formoient un corps divisé par décuries. Ibid. 313.

HERBES employées par les magiciens dans leurs maléfices. Mém. Vol. XXXVIII, 64.

HERCULE. L'antiquité en reconnoît plusieurs; Cicéron en
compte jusqu'à six. Hist. Vol.
XXXIV, 81. Hercule étoit une
divinitéÉgyptienne de la seconde
classe. Mém. Vol. XXXV, 31.
C'étoit un dieu très-célèbre en
Égypte & en Phénicie, dont le
culte sut apporté en Grèce au
temps de Cadmus. — Les Grecs
l'ont confondu avec Hercule sils

d'Alcmène. Ibid. 78. Il étoit appelé Macéris en Afrique. — En Cappadoce il présidoit à l'amour sous le nom de Diodan. — Les Gaulois le révéroient comme le dieu de l'éloquence sous celui d'Ogmius. Mém. Vol. XXXVI, 80; & Mém. Volume XLII, 31. Il étoit adoré chez les Perses sous le nom de Sandès. Mém. Vol. XXXVII, 708 (note).

Mém. Vol. XXXVII,708 (note). HERCULE de Tyr, ou le Phénicien. — Il est nommé aussi le Lybien ou l'Africain. - Il fonde la ville de Gadès. — En quel temps il vivoit Mém. Vol. XLII, 31. Sa mort.-Ilest misaurang des dieux. Ibid. 32. On célébroit tous les ans son apothéose à Tarse, dont il étoit le dieu tutelaire. Mém. Vol. XXXVII, 349 & 357. Ses noms divers chez les Phéniciens. Mém. Vol. XXXVI, 79. Il étoit adoré chez ce peuple dans des temples découverts. Mém. Vol. XXXIV, 242. Temple consacré à Hercule le Phénicien dans l'île de Thasos, cinq générations avant l'Hercule Grec. Mém. Volume XXXIV, 171; & Mém. Vol. XXXV, 78. Il avoit un temple célèbre à Tyr. Mémoires, Vol. XXXIV, 279. Les Tyriens font enchaîner sa statue pendant le siège de leur ville. Ibid. 292. Alexandre le Grand la fait mettre en liberté après la prise de Tyr, fait célébrer des jeux en l'honneur du dieu & lui consacre diverses offrandes, 296, On y

en célébroit aussi d'autres tous les cinq ans. Mémoires, Volume

XXXIV, 298.

HERCULE le Thébain, fils d'Alcmène, est nommé Alcée à sa naissance. Mém. Vol. XXXV, 77. II passoit pour être issu de Jupiter. *Ibid*. 3 1 & 76. Son époque fixée à l'an 1383 avant J. C. Mém. Vol. XLIII, 523, note (c). II cherche les jumens de son char qui lui avoient été enlevées. -Ne peut les recouvrer qu'en ayant commerce avec une fille dont le corps par le bas étoit terminé en serpent; & en a trois fils. Ibid. 524. Les Lacédémoniens élèvent en son honneur une colonne surmontée d'un lion, en mémoire du doigt qu'il perdit en combattant le lion Néméen. Hift. Vol. XXXIV, 58. S'il fut l'instituteur ou le restaurateur des jeux Néméens, Voyez JEUX Néméens. Il est honoré comme un dieu après fa mort, par les Grecs; cependant la plupart ne le regardoient que comme un héros divinisé. - Quelques-uns distinguoient dans leur hommage le dieu du héros. Mém. Vol. XXXV, 32. Comment sa déification dans Homère doit être interprétée.-Remarque sur l'époque de son apothéole, placée par Paterculus quarante ans avant la guerre de Troie. Mém. Volume XXXVI, 410. Hercule étoit honoré particulièrement dans la Macédoine. Histoite, Volume

XXXVIII, 125. Les Grecs le font père des Scythes. Mém. Volume XL, 480. Ses rapports avec Treteno ou Four son sils chez les Orientaux. Ibid. 524 (note). Conjecture de M. LE BEAU junior sur les allusions qu'Euripidea eues en vue dans sa tragédie des fureurs d'Hercule. Mém. Vol. XXXV, 471.

HERCULE Indien, célèbre par les mêmes exploits que celui des Grecs. — Il partage l'Inde entre ses enfans, sans en excepter sa fille Pandée qu'il épouse. — Cicéron fait mention de cet Hercule. Hist. Volume XXXIV, 80 & 31.

HÉRITIER. Les anciens regardoient comme un grand malheur de n'en pas avoir de directs. Mém. Vol. XXXVI, 430.

HERMAPION, auteur Egyptient dont on ne lit le nom que dans Ammien Marcellin. — Il pourroit être le même que le grammairien Apion. Mém. Volume XXXV, 666. Observations de M. GIBERT sur l'obéssique interprété par Hermapion. Voyez OBÉLISQUE.

HERMENGARDE, femme de l'empereur Lothaire I." M. le baron de ZUR-LAUBEN recherche de qui elle étoit fille. Hift. Vol. XXXIV, 195. Sa mort. — Ses enfans. — Erreur de M. de Saint-Marc au sujet d'Hugues père d'Hermengarde. — It descendoit des ducs d'Alface, Ibid. 196.

HERMENGARDE,

HERMENGARDE, première femme de Louis-le-Débonnaire. Hist. Vclume XXXIV, 193. De qui elle étoit fille. — Ses enfans. - Sa mort & sa sépulture. Ibid. 194.

HERMÈS. Voyez THOTH. HERMÈS, gaines quarrées surmontées ordinairement d'une tête de Mercure. — Les Romains les nommoientaussi Termini.-Sentiment de M. le comte de CAYLUS fur une statue de ce genre, appelce par Cicéron Hermathena. Hill. Volume XXXIV, 41 & 42.

HERMÉSIANAX, poëte élégiaque néà Colophon. — En quel temps il vivoir. — Son amour pour la courtiane Léontium. - Remarques critiques sur l'époque de la mort. Hist. Vol. XXXIV, 66; & Mém. Volume XXXIX, 220, note (d).

HERMODIQUE, femme de Midas, roi de Phrygie. On lui attribue l'invention de l'art de frapper de la monnoie de métal. Mém. Volume XXXV, 479.

HERMONACTE, ville de Scythie; sa position. — C'est aujourd'hui Ad-erman. – Elle ell nominée par les Colaques Bialogorod. Mém. Volume XXXV, 531.

HERMONEIA, espèce de masque inventé par Hermon. — Il y en avoit de deux sortes. Mémoites, Volume X L. III, 201.

HERMOPHANTE joue les poësses d'Homère. Mém. Vol. XXXIX, 13.

Tome XLIV.

HERMOTYBIENS, corps de soldats de profession chez les Egyptiens. Mém. Volume XL, 75.

HÉRO, prêtresse de Vénus à Sestos, aimée de Léandre.

Voyez LÉANDRE.

HÉRODE, fils d'Antipater, obtient de Jules-César le gouvernement de la Galilée. — Il est fait gouverneur de la Célésyrie par Sextus - César, & confirmé ensuite dans ces deux places par Cassius. Mém. Vol. XXXVIII, 137. Nommé tétrarque de Judée par Antoine, il vient le trouver à Rome, & oblient par son crédit le royaume de Judée. 1bid. 138 & 139. Octavien, dont il embrasse le parti, lui en assure la possession, 141. Il rebâtit la tour de Straton, & donne à cette ville le nom de Césarée; au port, celui de Sébaste en son honneur. - Magnificence de cette ville, 141; & Mém. Vol. XXXIV, 325. II élève un temple à la ville de Rome & à Auguste. Histoire, Volume X L, 58. Il donne la seigneurie de Jamnia, en Palestine, à Salomé sa sœur. Mémoires, Volume XXXIV, 336.

HÉRODE-AGRIPPA. Voyez AGRIPPA (Hérode Jule).

HÉRODIEN, romancier Grec, cité par Priscien. Histoire, Vol. X X X I V, 62.

HÉRODOTE voyage en Egypte & en Phénicie, pour y étudier les antiquités religieuses. Mém.

Volume XXXIV, 487. En quel temps il vivoit. — Sa relation d'Egypte a été décriée par quelques anciens écrivains. -M. l'abbé FOUCHER prend sa défense. Ibid. 488. Premier Mémoire de M. DE ROCHE-FORT sur la morale d'Hérodote. Combien il s'est attaché à imiter Homère. Mémoires, Volume XXXIX, 1. Réflexions préliminaires sur l'essence de l'histoire au temps d'Hérodote. Ibid. 2. Les poëtes furent pendant long-temps les seuls historiens des Grecs. — Mais ils abusèrent de la crédulité publique, & le penchant qu'ils reconnurent dans les Grecs pour le merveilleux, les entraîna loin de la vérité. - L'abus des choses en amena la réforme; mais autant l'ancienne histoire étoit attrayante, autant la nouvelle devint sèche & aride, tantôt ne consistant que dans de simples chroniques, & tantôt ne présentant que des tableaux généalogiques, 3. Cependant, ce passage de la poësie historique à l'histoire ne fut pas si subit, qu'on n'aperçût sensiblement les nuances des dégradations. - Au temps d'Hérodote, elle tenoit encore beaucoup de la poessie, & n'étoit pas telle qu'on l'a conçue depuis, quand Thucydide en eut changé la forme, 4. Il est nécessaire de supposer qu'Hérodote, en racontant & en ordonnant les faits qui composent son histoire, avoit

moins cherché à présenter à la curiosité des Grecs une suite d'événemens renfermés dans un certain intervalle de temps, qu'un choix raisonné de faits propres à les intéresser, sous les rapports de la religion, de la politique & de la morale. — Ces grands objets brillent éminemment dans Homère, s. Témoin de l'enthousiasme général des Grecs pour ses ouvrages, Hérodoie fut obligé, pour assurer son succès, d'imiter ce poëte qui étoit dans la bouche & dans le cœur de tous, 6. Les points de ressemblance ne frappent pas sur l'économie de son histoire, comme l'a cru remarquer M. l'abbé GEINOZ, 7; mais sur les détails, sur le choix des événemens, & sur la moralité qui s'y fait sentir de toute part. - Ce que M. de Rochefort entend par moralité, 8. En quel temps Hérodote publiz son histoire. — Il en fait la lecture à la fête des Panathénées & aux jeux Olympiques. — Son fuccès prodigieux au moment où elle parut, 9. On donna le nom des neuf Muses aux neuflivres qui la composent, 10. Elle est mise en action sur le grand théatre d'Alexandrie, 13. Parallèle d'Héro dote & de Thucydide, 10. Circonstances heureuses dans lesquelles Hérodote parut. — Il sut mettre à profit ses lumières sur la situation politique des différentes républiques de la Grèce,

pour les intéresser & les éclairer lur leurs vrais intérêts. Mém. Volume XXXIX, 11. Cette entreprise demandoit tout l'art & tous les ménagemens qu'il y lut employer. - Faux principe d'après lequel M. l'abbé GEINOZ a voulu ramener le système de la philosophie d'Hérodote à un dessein unique. Ibid. 12.Ce système étoit celui de l'antiquité, configné dans les ou vrages d'Homère, 13. Raisons qui donnent lieu de croire que l'histoire d'Hérodote étoit plus particulièrement deslinée aux Athéniens. - Quelques traits non-équivoques de flatterie prouvent combien il avoit à cœur de se les concilier, 14. Coupd'œil sur l'état politique d'Athènes au moment où il parut, 15. Examen des maximes nouvelles que la philosophie répandoit alors, tendant à démontrer l'intention marquée d'Hérodote de les combattre, en renouvelant dans ses écrits les principes antiques de religion & de politique, 21 & suiv. Il conserve à la divination sa première simplicité, mais cherche à affoiblir l'autorité abusive des devins & des oracles, en dévoilant les fourberies de la Pythie, 24 & 25. Son attention continuelle à rapporter tout à un Dieu qui conduit les événemens de la vie, 26. Combien ses ouvrages, ainsi que ceux d'Homère, contribuoient à donner aux Grecs une haute idée d'eux - mêmes, 27.

Deuxième Mémoire de M. D. ROCHEFORT sur Hérodote, comparé à Homère, 29. Il borne ce parallèle aux faits & aux maximes, 30. Exemple de l'inflabilité de la fortune dans l'histoire de Crésus. 31. La mora'ité qui résulte du fait en lui même, est assez semblable à celle du malheureux Priam; mais les principes particuliers compris dans cette hiftoire, ont encore une ressemblance plus frappante avec les maximes d'Homère, 32. Parmi les traditions différentes de cet événement, celles qu'Hérodote a suivies par choix, sont imbues de l'esprit d'Homère, 33. Influence des dieux sur le mérite, les vertus & les exploits des hommes, établie dans Homère. - Exemple du même système religieux dans Hérodote, 35. Le crime puni, les malheureux vengés d'une oppression injuste; deux leçons importantes qui font l'ame des ouvrages d'Homère & d'Hérodote, 36. Tourment des remords; présages de la vengeance céleste rendus sensibles aux criminels; exemples des amans de Pénélope & de Protésilas, 37. Sainteté du droit des gens; peine inévitable attachée à sa violation, 38. Droits de l'hospitalité respectés même. au milieu de la fureur des combats. - Excès de la vengeance, réprouvés des dieux & des hommes. 39. Principes

P<sub>P</sub> ij

semblables d'Homère & d'Hérodote sur les songes envoyés du ciel pour servir d'avertissement aux hommes, & quelquesois pour les tromper. Mémoires, Volume XXXIX, 40. Doctrine d'Hérodote sur la nécessité des événemens : en quoi elle diffère de celle d'Homère. Ibid. 41. Le grand crédit dont jouissoient les devins au siècle d'Hérodote, étoit une suite de ce système. - Dans le poëte & dans l'historien, on voit les prélages amener la perte de ceux qui les ont négligés, & leur mépris attribué non aux Grecs, mais à leurs ennemis, 42. En quoi le merveilleux d'Hérodote diffère de celui d'Homère, 43. Imitations d'Homère affectées par Hérodote, dans les circonstances de quelques événemens, 44; dans les détails des combats, 46 & 49; dans l'énumération savante des chefs, des nations qu'ils commandent, dans l'étendue des connoissances géographiques, 48. Justification d'Hérodote contre une critique de Plutarque, 50. Doutes de M. DE ROCHEFORT sur la façon de penser d'Hérodote relativement à la meilleure forme de gouvernement dont les hommes puissent faire ulage, 51. Idée générale de la géographie d'Hérodote par M. DE LA NAUZE. Bornes de cette esquisse. Hist. Vol. XXXVI, 56. Ce qu'Hérodote connoissoit à l'extrémité

de l'Europe vers l'Ibérie. - Il ne fait pas mention de l'intérieur de ce pays ni des monts Pyrénées. — Il savoit la position de Celte sur l'Océan; mais il ignoroit si la mer baignoit le septentrion & l'orient de l'Europe. — Il indique la source du Danube, en décrit le cours jusqu'au pont Euxin, & nomme par ordre les rivières y affluentes. - Ce qu'on doit conclure de son silence sur les Gaulois & les Germains. — Ses détails étendus fur la nation des Scythes, dont il fait le dénombrement, marque la polition respective, &c. Ibid. 57. Il y trace les distances par journée de chemin, & les évalue en stades.—A sture qu'audelà du Tanaïs il n'y a point de Scythie.—Reconnoît cependant au voisinage de l'Inde, une peuplade de Scythes isolés.—Quelle peut être leur origine. — Erreur à laquelle ils ont pu donner lieu. - Au-delà des Scythes, il place les Argippées & les Issédons. - M. DE LA NAUZE soutient la position Européenne & septentrionale des Issédons. - Critique la réflexion d'Hérodote sur l'existence des Hyperboréens, 58. Bornes étroites dans lesquelles il renferme l'Asre. — Il remplit son étendue depuis la mer Erythrée, par quatre peuples limitrophes, les Perses, les Mèdes, les Sapires & les Colques. — Conséquence que M. DE LA NAUZE tire de cette

division. - Ordre suivant lequel Hérodote place les Assatiques orientaux. — Positions de disférens peuples qu'en conclut M. DELANAUZE. Mémoites, Volume XXXIX, 59, Hérodote établit que l'Afrique est une vraie péninsule. — Attribue cette découverte à Nécos roi d'Egypte. - Il décrit au long les mœurs & les coutumes de ce royaume. Itid. 60. Donne les noms de plusieurs villes & les indications géographiques de divers endroits. — Passe de l'Egypte chez les Cyrénéens & les Carthaginois, & nomme par ordre, d'orient en occident, les peuples de cette partie maritime. – Marque sur des fausses relations, les distances dans l'intérieur de l'Afrique depuis Thèbes julqu'au mont Atlas. — Son autorité rétablie par les géographes modernes contre les anciens, sur la source & l'embouchure du Tanaïs, 6:; sur la figure oblongue de la mer Caspienne, sans communication avec les autres mers.—Sur l'Afrique péninsule, contre l'opinion de Ptolémée, 62. Discrédit injuste de sa géographie, suite de celui de son histoire, 63 & 66. On y trouve cependant des fautes réelles. --Ses méprises sur les Celtes qu'il fait contigus aux Cynètes.—Sur la distance de la mer de Cilicie au pont Euxin. — Sur le cours supérieur du Nil jusqu'à l'Éthiopie, 65. Il nie à tort l'existence

des îles Cassitérides ou îles Britanniques, celle de l'Éridanus qu'on présume être la Rhodaune, 66. Hérodote négligé par Cellarius, 67. Nécessité de recourir au texte original de l'auteur, 68. Quelle est la mesure du stade qu'il a employé. Hift. Vol. XXXVI, 86. Voyez STADE. Si l'Araxe dont il parle en décrivant l'expédition de Cyrus contre les Maisagètes, ett le même fleuve que cetui d'Arménie. Ibid. 69, 76 & 79. Voyez ARAXE. Mémoire dans lequel on entreprend de fixer la situation de quelques peuples Scythes dont il est parlé dans Hérodote, & de rechercher si, du temps de cet historien, on connoissoit la Chine; par M. DE GUIGNES. Mém. Vol. XXXV, 539 & Suiv. Voy. CHINE & SCYTHES. Examen critique de ce qu'il rapporte de la Scythie, par M. D'AN-VILLE Ibid. 573 & Juiv. Voyez SCYTHIE. Conciliation d'une contradiction apparente sur l'usage des Perses, de ne point élever d'autel à leurs dieux. Mémoires, Volume XXXVII'. 714; & Mém. Vol. XXXVIII, 204. Remarques critiques sur ce qu'Hérodote rapporte des rois Perses & Mèdes. Mém. Vol. XL, 478, 511, 520 & Suiv. Conciliation d'Hérodote avec Ctélias, sur le commencement & la durée de l'empire Assyrien. Voyez ASSYRIENS. Hérodote

attribue sans fondement l'origine de la circoncision aux Egyptiens. Mémoires, Volume XXXVIII, 67. Son système sur l'origine de la religion des Grecs, & les changemens qui y arrivèrent. Mém. Vol. XXXIV, 465, 476 & Juiv. Passage dans lequel Hérodoie semble accuser Homère & Hésiode, d'avoir altéré la théologie des Grecs. -M. l'abbé FOUCHER l'interprête d'une manière favorable à ces deux auteurs. Mém. Vol. XXXV, 5. Hérodote croit que les ouvrages attribués à des poëres plus anciens qu'Homère & Hesiode, leur sont postérieurs. Ibid. 3 & 5. Remarques sur ce qu'il dit de fourmis d'une groffeur prodigieuse, qui déterrent l'or dans l'Inde. Mém. Volume XLII, 43.

HÉROOPOLIS, ville d'Égypte. Sa position. Mém. Vol. XXXIV, 124; & Hist. Volume XXXVI, 100 & 104. Elle est nommée Pithom dans la Bible. — Son identité avec Patumos dans Hérodote. Hist. Volume XXXVI, 101. Pourquoi elle est appelée ville du sang de Typhon dans Étienne de Byzance. Ibid.

103.

HERTHA, la terre dans l'ancienne langue Germanique. Remarque critique sur ce mot. Mémoires, Volume XLII, 197 (note).

HERTHUS. Voyez FRIGGA. HÉSIODE dispute le prix de la poësse à Homère dans les jeux de Chalcis, & obssent l'avantage. Hist. Velume XXXVIII, 33. Sa théogonie est le corps le plus complet que s'on ait de la mythologie Grecque. Mém. Volume XXXV, 9. Abrégé de sa doctrine sur la nature des dieux. Ibid. 16.

HESPÉRIDES. Le jardin des Hefpérides étoit placé, suivant plusieurs auteurs, à l'extrémité occidentale de la Cyrénaïque. Mémoires, Volume XXXVII, 380.

HESSE - CASSEL (M. le Landgrave régnant de), élu Honoraire en 1779. Hist. Volume

XLII, 5.

HESTIÉE est cité par Josephe parmi les historiens Grecs. Mém. Vol. XXXIV, 62. D'autres le nomment Histiée. — Sa patrie.

Ibid. 63.

HÉTHÉENS, l'une des tribus du pays de Canaan; leur pofition. — Ils étoient redoutables par leur courage; se louoient aux princes voisins pour servir dans leurs armées. — Signification de leur nom. Mém. Volume XXXIV, 93.

HÉVÉENS, l'un des peuples du pays de Canaan; leur position. — Leur caractère rusé est indiqué par leur nom. — Les Gabaonites, qui obtinrent la paix de Josué par un stratagême, étoient Hévéens. Mém. Volume

XXXIV, 95-

H1 & H0, astronomes Chinois, sont mis à mort pour avoir oublié

d'observer une éclipse. Mém. Volume XXXVI, 169. Ils paroissent dans l'histoire Chinoise à des époques très-éloignes. Ibid. 170.

HIA, nom d'une dynastie Chinoise fondée par Yu. Mém. Vol. XLII, 105; & Mém. Volume XLIII, 258. Opinions diverses sur sa durée. Mémoires, Volume XXXVI, 167 & 177; & Mém. Volume XLII, 105. Table chronologique des empereurs de cette dynastie. Mém. Vol. XXXVI, 184. Suite chronologique & historique de ces empereurs, d'après les Annales Chinoises. Mémoires, Volume XLIII, 261 & suiv.

HIACENSÈNES, peuple de l'Inde dont Pline & Cellarius ne parlent pas. Histoire, Volume XXXIV, 88.

HIAO-MING-TI, de la dynastie des Tartares Gœi, monte sur le trône de Chine l'an 516 de J.C. Mém. Vol. XL, 305.

HIEN-KAO, philosophe de l'école du Tao; sa patrie. — En quel temps il vivoit. Mém. Volume XXXVIII, 298.

HIEN-TSONG, empereur de la dynastie des Tang, monte sur le trône de Chine en l'an 805 de l'ère chrétienne. Mémoires, Volume XL, 325.

HIÉRAPOLIS, ville de Syrie, près de l'Euphrate. Hist. Volume XXXIV, 47. Son temple construit par Deucalion de Scythie. — Usage singulier qui s'y

pratiquoit en mémoire du déluge.
— Conjectures de M. l'abbé
M1GNOT fur trois statues de ce
temple. Mém. Vol. XXXVI,
25 & 26.

HIÉROGLYPHES. Essai sur le moyen de parvenir à la lecture & à l'intelligence des hiéro-glyphes Égyptiens, par M. DE GUIGNES. Mém. Vol. XXXIV, 1. Voyez ÉGYPTIENS.

HIÉRON est élu roi de Syracuse. Hist. Vol. XXXIV, 96 & 98, & Mém. Volume XLII, 293 & 305.

HIERONY MUS l'Égyptien, auteur d'une histoire de Phénicie. — En quel tems il vivoit. — Tertullien l'a cité, par erreur, sous le noin d'Irom, & en a sait un roi de Tyr. Mém. Volume XXXIV, 62.

HIÉROPHYLAQUE. Voyez NÉOCORE.

HILDEGARDE épouse Charlemagne. Mém. Vol. XXXIX, 617. Sa mort. Ibid. 618.

HIMILCON, capitaine Carthaginois, découvre les îles Cassitérides ou Britanniques. Mém. Volume XLII, 25 & 56.

HIMYRA. Voyez SIMYRA. HINNON (La vallée d'). Voy. CÉ-DRON.

HIPPAGRETA. Voyez HIP-PONE.

HIPPALUS, habile navigateur Romain, traverse le premier la mer des Indes. — Son nom a été donné au vent sud-ouest. Mém. Volume XLII, 16 & 58. HIPPARCHIE, corps de huit iles ou elcadrons, dans la tactique Grecque, qui pouvoit correspondre à l'ala des Romains. Mémoires, Volume XLI, 350 (note), & 363.

HIPPOCLE, l'un des fondateurs de Cumes du pays des Opiques. Hist. Volume X LII, 76.

HIPPOCRATE étoit chirurgien en même temps que médecin. — Ses disciples divisent l'art de guérir en trois parties. Mémoires, Volume XXXVII, 237 (note).

HIPPODROME, lieu destiné chez les Grecs à la course des chevaux. — Sa longueur ordinaire étoit de deux diaules. Hist. Volume XXXVIII, 41.

HIPPOLYTE. Remarques de M. LE BEAU junior sur les allusions qu'Euripide a eues en vue dans sa tragédie de ce nom.

— En quel temps elle parut. Mémoires, Volume XXXV, 445. Remarques critiques de M.Dupuy sur le texte & sur quelques traductions de cette tragédie. Mém. Volume XLI, 433 & suiv. Observations sur l'Hippolyte d'Euripide & la Phèdre de Racine, par M. l'abbé BATTEUX. Mém. Volume XLI, 452. Voyez Euripide.

HIPPONA. Voyez EPONA, HIPPONE. Recherches sur deux médailles impériales de cette ville, par M. l'abbé LE BLOND.— Description de ces médailles avec figures. Mém. Vol. XXXIX, 549. Toutes celles qui ont été attribuées par Vaillant à la ville d'Hippone, appartiennent à Parium en Bithynie. — Celle publiée par Séguin, est mal expliquée. Ibid. 550. Il y avoit deux villes d'Hippone en Afrique, 552. Position d'Hippone en Numidie. — Pourquoi elle étoit appelée Hippo regius. - Son siége épiscopal a été occupé par S. Augustin, 555. Ses ruines. - L'autre ville d'Hippone étoit dans la province, proconsulaire d'Afrique; sa position. -Diodore en a parle lous le nom d'Hippouacra, 556; & Appien sous celui d'Hippagreta. - Elle est nommée, dans Pline, Hippe Diarrhytus, & Zarytus dans le moyen âge. — D'où lui venoit ce nom distinctif. — Pline le Jeune s'est trompé en la qualifiant de colonie, 557; & Strabon, lorsqu'il assure que les deux Hippone étoient villes royales. — Raifons qui portent à croire que c'est à la dernière qu'appartiennent les médailles qui ont pour légende Hippone libera.—C'est vraisembliblement sous Tibère qu'elle a reçu la liberté, 5 5 8. Preuves que Livie, mère de Tibère, a porté le nom de Julie après son adoption par Auguste, 559. Caractères qui la distinguent de Julie, mère de Tibère, 561 & Suiv. M. l'abbé LE BLOND en conclut que le type représenté sur la médaille de Tibère frappée à Hippone avec l'inscription Julia Augusta.

est celui de Livie sa mère, sous l'image d'une divinité ou de la prêtresse d'Auguste, 563 & 565.

HIPPOTAS, fils de Phylas, petitfils d'Antiochus, arrière petit-fils d'Hercule, tue involontairement le devin Carnus. — Il est condamné à l'exil. Mém. Vol. XXXIX, 191.

HIPPOUACRA. Voyez HIP-PONE.

HIRAM I.er, roi de Tyr. — Ce que ce nom signifie. - Correction à faire au texte de Josephe sur la durée de son règne. Mémoires, Vol. XXXVIII, 89 & 95. Il envoie des ambassadeurs à David, & fait alliance avec lui. - Le met en état d'équiper une flotte, & favorise son commerce maritime. Ibid. 90. 11 envoie complimenter Salomon sur son avénement à la couronne. - Fournit à ce prince les ouvriers & les matériaux nécessaires pour la construction du temple, 91; & cent vingt talens d'or : évaluation de cette somme. — Il refuse les villes que Salomon veut lui donner, 93. Ces deux princes s'envoient souvent des énigmes à deviner, ou des problèmes à résoudre. — Hiram fonde la ville de Tyr l'insulaire, 94. Il rétablit le temple d'Hercule, & en consacre un autre à Astarié, 95.

HIRAM II parvient au trône de Tyr. Mém. Volume XXXVIII, Tome XLIV. 127. Il y est maintenu lors de la conquête de la Phénicie par Cyrus. — Il fournit aux Juiss, par ordre de ce prince, les matériaux nécessaires pour la reconstruction de leur ville & de leur temple. — Sa mort. Mém. Vol. XL, 2.

HIRAM, ouvrier habile en airain, envoyé par le roi de Tyr à Salomon pour la décoration du temple & de son palais. Mém. Volume XXXVIII, 94; & Mémoires, Volume XL, 122 & 125.

HIRPI, imposteurs qui marchoient sur des charbons ardens, lors d'un sacrifice annuel sur le mont Soracte. — Le sénat leur accorde des exemptions. Hist. Histoire, Volume X X X V I,

HISTOIRE. Les premières histoires de tous les peuples, ont été écrites en vers & en chants héroïques. Hist. Vol. XL, 154. Règle de critique sur le plus ou le moins de place que les faits doivent y occuper. Mém. Vol. XLI, 760. Règles de critique que doit suivre un historien au sujet des faits éloignés de son temps. Mém. Vol. XLIII, 635. Réslexions sur l'essence de l'histoire au temps d'Hérodote. Mem. Vol. XXXIX, 2. Voyez HÉRODOTE.

HISTORIENS. Mémoire de M. DE BURIGNY sur le goût du merveilleux reproché aux historiens Grecs & Latins. Hist.

Volume XL, 11. Silence des anciens historiens François sur tout ce qui a rapport aux arts & au commerce. Mém. Volume XXXVII, 471.

HITTIN, bourg de Phénicie, célèbre par la bataille dans laquelle Gui de Lufignan fut fait prisonnier par Saladin. — Sa position. Mém. Vol. XXXIV, 316.

HIU (Le royaume de). Sa position ancienne. — Époque de sa fondation. Mém. Vol. XLII, 124. HIUEN-TCHOANG, Samanéen célèbre à la Chine par ses écrits, au VII. siècle. — Ses voyages dans l'Inde. Mém. Vol. XL, 312. Ses ouvrages. Ibid. 313. HIUEN-TSE est envoyé en ambassade dans l'Inde par Tai-

Mém. Vol. XL, 311 & 312. Ho. Voyez HI & Ho.

Ho, peuples barbares qui habitoient autrefois le nord de la Chine. — Signification de ce mot. *Mém. Vol.* XLII, 133.

tsong. - Conquêtes qu'il y fait.

HOAI, de la dynastie de Hia, commence à régner en Chine. Mém. Vol. XLIII, 265.

HOAI-NAN-TSE, philosophe de la secte des Tao-se; en quel temps il fleurissoit.—Il étoitappelé Lieougan. Mém. Vol. X LIII, 274.

HOAI-Y, bonze en grande faveur auprès de l'impératrice Vou.—
La manière dont il en use, excite un mécontentement général.

Mém. Vol. XL, 315 & 316.

HOANG-FOU-MI, historien des anciens philosophes Chinois.—

En quel temps il vivoit.—Ses ouvrages. Mém. Vol. XXXVIII, 292; & Mém. Volume XLIII, 277.

HOANG-HO, fleuve de Chine sujet à de fréquentes inondations. — Travaux exécutés par Yu, pour le maintenir dans son lit. Mém. Volume XLII, 97 & 99. Son cours. Ibid. 100.

HOANG-TI. Étendue de l'empire de la Chine sous ce prince. Mém. Vol. XLII, 94 & 104. On lui attribue le Long-hou-chang-king, qui traite de la boule d'or (kintan) qui rendoit immortel. Mém. Volume XXXVIII, 296.

HOCHANG, bonze Chinois, établit dans le Thibet l'ordre des contemplatifs. *Mém. Vol.* XL, 227.

HOCHEQUEÜE. Quel usage les anciens faisoient de cet oiseau, dans les enchantemens qui avoient pour objet l'amour. Mém. Volume XXXV, 383, note (11).

HO-CHING-TIEN, astronome Chinois qui a donné plusieurs ouvrages. Mém. Vol. XL, 296.

HOEI-YEN, bonze versé dans l'astronomie. Mém. Volume XL, 296.

HO-LI-MO, lahma du Thibet, est comblé d'honneurs & de présens par l'empereur Tchin tsong. Mém. Volume XL, 353.

HOM, ized fameux par les entretiens que Zoroastre prétendoit avoir eus avec sui, & qu'il représente comme le premier auteur de sa soi. — C'étoit originairement un philosophe législateur de la Chaldée. Mém. Vol. XXXIV, 386 (note); & Mém. Vol. XXXIX, 745. Il étoit contemporain de Vivenghâm. Mém. Vol. XXXVIII, 179. Les caractères que lui donnent les livres Zends, portent à croire que c'est l'ancien Zoroastre des auteurs Grecs & Latins. Ibid. 180. Voyez HEOMÔ.

Hom, arbuste que les Parses regardent comme sacré. — Qualités qu'ils lui attribuent. Mém. Volume XXXIV, 384. Usage qu'ils en font. Ibid. 385. Il paroît être le même que l'omomi chez les Mages, 383 & 384. Les livres des Parses font mention de deux sortes de hom. — M. Anques des Grecs, l'amomum des Latins, & l'hamamah des Orientaux, 385 & 386. Quelétoit son premier nom chez les Parses, 386.

Homère dont les ouvrages foient connus. Mémoires, Vol. XXXV, 4. Ils font, avec ceux d'Hésiode, l'unique code théologique des Grecs. Ibid. 5. Homère tâche quelquesois de s'éléver à la majesté du Dieu suprême — Quelques - unes de se allégories sont prises dans la bonne philosophie, 7. Il est historien sidèle des mœurs & des usages. — Il s'assujettit aux traditions locales dans ce qu'il dit des dieux, 10. Il n'a point altéré

la religion nationale de son temps, 11. Précis de sa doctrine sur la nature des dieux, 16. Remarques sur plusieurs citations de ce poëte, relatives à la théogonie des Grecs, 12, 17, 18, 21 & suiv. 31 & 32. Homère est un des premiers qui ait réuni les qualités de poëte, d'historien & de philosophe. Mém. Volume XXXVI, 426. Combien Hérodote s'est attaché à l'imiter. Mém. Volume XXXIX, 1. Voyez HÉRODOTE. La religion, la politique & la morale, forment la base de l'intérêt de ses ouvrages. — Lycurgue & Solon les emploient à polir les esprits auxquels ils veulent donner des loix. — Toute la Grèce en étoit, pour ainsi dire, imbue, & le regardoit comme son oracle. Ibid. 5. Les critiques qui ont voulu réduire la composition de l'Iliade & de l'Odyssée à une seule moralité, ont confondu l'action avec la moralité, 12. L'acteur Hermophante joue les poësses d'Homère, 13. Aristote soutenoit que toutes les semences des productions de l'esprit y étoient renfermées. Mém. Volume XLIII, 157, note (b). Comparation d'Homère avec Pindare. Mémoires, Volume XXXV, 365 & suiv. Observations de M. l'abbé GARNIER sur le parallèle d'Homère & de Platon. Histoire, Vol. XLII, 11. Voyez PLATON. Le poëme du Margitès d'Homère fut à la comédie, ce que

Qqi

l'Iliade & l'Odyssée furent à la tragédie. Mém. Vol. XXXIX, 93. Homère ne confond pas les Cyclopes avec les Géans. Mém. Vol. XXXVI, 386. Il ne parle point de l'âge d'or. Ibid. 398. Le mot rous ne se trouve pas employé dans ses ouvrages dans le sens de loi; conséquence de cette remarque. Mém. Volume XXXVI, 487, note (1). Eclaircissemens & remarques sur plusieurs endroits de ses ouvrages. Mém. Vol. XXXVI, 409, 416, 422 & 441; Mémoires, Volume XXXVIII, 547; & Mém. Volume XLIII, 210.

Homérites, nom sous lequel les Arabes purs sont désignés dans Ptolémée & Pline. - Son origine. Mém. Volume XXXIV, 225. Voyez HEMIARITES.

HOMICIDE puni de mort dès les temps les plus anciens. Mém. Volume XL, 57. Il étoit racheté par une composition pécuniaire dans la Grèce primitive. — Cet usage a subsisté sous la première & la seconde race de nos rois. Ibid. 1 58, note (a). L'homicide involontaire étoit soumis à des expiations, 59. Peine du meurtre d'un fils par son père chez les Egyptiens, 60.

HOMME. Son excellence. Mém. Volume XLIII, 85. La nature a mis dans l'homme trois caractères ineffaçables qui le distinguent des bêtes. Ibid. 87. Les Indiens le regardent comme le petit monde, qu'ils ne cellent de com-

parer au grand monde. Mim. Vol. XL, 273. Les hommes ont été formés pour vivre en société. Mém. Vol. XXXVIII, 74. Histoire des premiers hommes, selon Sanchoniaton. Mémoires, Vol. XXXVI, 1. Son objet est d'établir la primauté d'ancienneté en faveur des Phéniciens. Ibid. 9. Guenos & Guenea, enfans d'Éon & de Protogénos; affinité de ces noms avec Caïn & Caïna. - Les noms des enfans de la troisième génération désignent l'invention du feu, 10. Ceux de la quatrième génération, hommes d'une force extraordinaire. donnent leurs noms à certaines montagnes. — Cinquième génération: Memroumos & Upfouranios, mênie personnage. Rétablissement du texte de Philon de Biblos dans cet endroit, 11. Commencemens de l'architecture. — Premières tentatives de la navigation par Ouloüs, 12. Il consacre deux colonnes au vent & au feu. — Guerre entre celui-ci & Upsouranius son frère. - Agreüs & Aliéüs inventent la chasse & la pêche. Quels pouvoient être les noms correspondans en phénicien. — Contradiction apparente de Sanchoniaton sur l'époque de ces deux inventions, 13. Chrysor fait des enchantemens, introduit l'ulage des divinations, & travaille le fer. - Étymologie de ce nom, 14. Ses frères contribuent à perfectionner les arts. — Conjectures

fur leurs noms Phéniciens. — Agros & Agrouéros rendent les maisons plus sûres & plus commodes. Mém. Vol. XXXVI, 15. Les mêmes sont appelés Titans; ce que ce nom signifie. Ibid. 16. Amynus & Magus apprennent aux hommes l'utilité des habitations rapprochées, & celle des étables. — Signification de ces noms. — Rapport entre le récit de Moise & de Sanchoniaton sur ces diverses générations, 17. Sanchoniaton ne fait pas mention du déluge. — Raisons de M. l'abbé MIGNOT pour croire que cet événement ne lui étoit pas inconnu, 19. Les hommes conservent le souvenir de leur bonheur primitif; cette tradition est la source des descriptions de l'âge d'or, 2. Traces de la tradition de la chute du premier homme, dans la fable de la naissance de l'Ambur. — Opinion de la nécessité d'un médiateur, universellement répandue parmi tous les peuples. - Le culte des astres fut une suite de cette croyance, 3. Les hommes marins dont il est parlé dans les voyageurs, ne doivent être regardés, pour la plupart, que comme d'habiles plongeurs; observations critiques de M. AMEILHON à ce sujet. Hist. Vol. XL, 111 & Juiv. Hommes facrifiés. Voyez SACRIFICES humains. Hommes deifiés. Voyez A POTHÉOSE, Evhémère, Religion

des Grecs. Hommes, toujours les mêmes; fausseté de cette maxime. Mém. Volume XXXVI, 460.

HOMOLIUM, ville de Magnésie. Mémoires, Vol. XLII, 352.

HOMOTIMES, troupe militaire de jeunes gens d'élite chez les Perses. — Leur armure. Hist. Vol. XXXIV, 13.

HO-NAN, province où font placés les Chinois proprement dits. Mém. Vol. XLII, 123.

HONG-VOU. Voyez TAÏ-TSOU. HONORATUS, titre dont jouisfoient non-seulement ceux qui avoient passé par les magistratures, mais encore ceux qui avoient obtenu les ornemens consulaires, ou prétoriens, ou édilitiens, ainsi que les pontifes. Mém. Vol. XXXIX, 308.

HONORIADE (L'), démembrement de la Bithynie, érigée en province par Théodose le jeune, en l'honneur d'Honorius son oncle. Hist. Vol. XLII, 53.

HONOVER ou la Parole, dans la religion de Zoroastre. Examen de sa nature. Mémoires, Volume XXXVII,618.M. ANQUETIL regarde l'Honover, dans le système des Parses, comme un être existant à part; définition qu'il en donne.—L'Honover est plus connu dans les livres Parses sous le nom de Parole d'Ormuzd. Ibid. 620. Tous les êtres lui doivent leur existence, 621.

HOPAMÉ, divinité du Thibet, qui habite seule dans un paradis existant de toute éternité. Mém. Volume X L, 222. Distinction de l'Hopamé invisible & de l'Hopamé visible. *Ibid.* 223.

HÔPITAL militaire. On n'en voit pas dans le camp décrit par Polybe. — Il se trouve dans le camp d'Hygin sous le nom de valetudinarium. Mémoires, Vol. XXXVII, 239.

HOPLITODROMES. Voyez

COURSE à pied.

HORACE, poëte satirique. Il naît dans les circonstances les plus heureuses pour le génie. - Il étudie les lettres & la phi-🔭 losophie dans Athènes. — Est présenté à Mécène par Virgile & Varius, & peu de temps après à Auguste par Mécéne luimêine. Mém. Vol. XLIII, 166. Il se maintient auprès des grands par sa prudence consommée, les ressources infinies de son esprit & la souplesse de son caractère. Ibid. 167. Il excelloit dans l'art de louer, 168. N'avoit pas d'opinions fixes & arrêtées, 169. Faisoit peu de cas du suffrage du peuple. — Quel style il jugeoit convenable à la satire, 170. Ses satires & ses épitres forment à peu-près un même genre de composition. - La satire d'Horace a trois formes, 171. Scaliger le met à tort audessus de Juvenal pour l'urbanité, qualité qui lui procura tant de considération à la cour d'Auguste, & que Casaubon sui conteste gratuite-

ment. - Réfutation du jugement de ce dernier critique sur Horace, 172 & 174. Son style est conforme aux sujets qu'il traite, 175. Son génie tient de la vieille comédie, 177. Il est alternativement poëte critique & poëte moral, plus franc cependant sur la littérature que sur les mœurs, 178. Il se montre à découvert dans ses ouvrages, & se concilie l'intérêt par les détails, 179. Évite le ton dogmatique, & manie adroitement le ridicule, 180. Son désordre apparent approuvé par Heinlius, & blâmé par Casaubon & Scaliger, 181. Il ne dit jamais luimême ce qu'il peut mettre dans la bouche d'un autre.—N'épuile aucun sujet .- Peu de ses satires ont vieilli, 183. Comment il 2 employé la louange & le blâme, 184. Ses flatteries outrées envers Auguste sont une tache à sa mémoire; mais il fait oublier ce tort par de grandes qualités, 1850 fuiv. Il sait changer de ton suivant les rangs & les personnes, 189. Il use du blâme avec discernement, & de manière que l'éloge naisse de la censure, 190. Il y met plus de malice que de méchanceté, 191. Se joue de toutes les prétentions humaines, sans épargner les siennes. — Descend quelquefois au persifflage, 193. Il institue Auguste son héritier. — Sa mort, 186.

HORATIUS COCLÈS arrête seul

les Etrusques sur un pont qu'on coupoit derrière lui, & s'élance tout armé dans le Tibre. Hist. Vol. XXXVIII, 16.

HOROSCOPE de Louis XIV, représenté sur une médaille frappée par ordre du gouvernement. Mém. Vol. XLI, 509.

HORTENSIA (La loi) établit que les plébiscites auront force de loix générales. — Son époque. Mém. Vol. XXXVII, 295.

Horus, fils d'Osiris, est aussi le soleil dans la mythologie Égyptienne. Mém. Vol. XXXVI, 392, note (g). Il est le même qu'Apollon chez les Grecs. Mémoires, Volume XXXIV, 493.

Hosann A. Étymologie de ce mot; sa signification & son usage chez les Hébreux. Mém. Volume XXXVIII, 9.

Hosching, fils de Frévak, père des Iranians. Son règne dans les temps fabuleux des Perses. Men. Volume X L, 442 & 444.

HOSPITA LITÉ (L') étoit un droit héréclitaire dans les familles chez les anciens. — Combien il étoit sacré. Mém. Vol. XXXVI, 418; & Mém. Vol. XXXIX, 30.

Hostes, nom par lequel les Romains désignèrent d'abord ceux qu'ils appelèrent ensuite peregrini. Mém. Vol. XLI, 13. Voyez PEREGRINUS. HOU-CHI, historien Chinois, auteur du Ta-ki ou de la grande

auteur du Ta-ki ou de la grande chronique. — Ses divers autres noms & surnoms. — En quel temps il florissoit. Mem. Volume XLIII, 282.

HOU-KONG-MUON est établi roi de Tchin par l'empereur Vouvang. Mém. Vol. XLII, 124.

HOU-KOUANC, province de Chine; sa position. — Elle formoit un royaume particulier appelé se royaume de Tsou. Mém. Vol. XLII, 111.

HOUSSES. Recherches sur l'invention des housses. — Elles étoient de peaux de bêtes, de cuir ou de drap. Mém. Volume XXXIX, 530. Erreur des critiques sur l'époque où elles commencèrent d'être en usage chez les Romains. Ibid. 531. Des différentes pièces de la housse. — En quel temps la selle lui sur substituée, 532.

HUET (M.) interprète mal un passage de Strabon relatif aux historiens Grecs. Mém. Volume XXXV, 156, note (d). Il n'a pas connu à fond le commerce des Européens, ni celui des Arabes. Mémoires, Volume XXXVII, 485. Il nie l'existence de Zoroastre, & croit que ce n'est que Mosse travesti. Mém. Volume XXXIX, 705.

Hug Debal, moine, dédie à Charles-le-Chauve un poëme dont tous les mots commençoient par un C. Hift. Vol. XL, 28.

HUGUES, évêque de Durham. Mém. Vol. XLIII, 380.

H U G U E S l'Abbé succède à Robert-le-Fort dans le gouvernement de Neustrie. Histoire, Vol. XXXVI, 151. Il a possédé plusieurs abbayes. — Ses exploits contre les Normands. Ibid. 152. Charles-le-Chauve le nomme l'un des exécuteurs de ses dernières volontés, 155. Sa mort. 152.

HUIT. Rapports attribués à ce nombre par les Chinois. Mém. Volume XXXVIII, 283.

HUMBERT II, dauphin de Viennois, fait cession de ses états à Philippe de Valois. — Il entre dans l'ordre de S. Dominique. — Est fait patriarche d'Alexandrie. Mémoires, Volume XXXIX, 671.

HYALA, république de l'Inde, dont Pline & Cellarius ne font pas mention. Hist. Vol. XXXIV, 88.

HYDASPE, fleuve de l'Inde; — Pourquoi il est appelé fabulosus par Horace. Hist. Vol. XXXIV, 87.

HYDE (M.), habile dans le persan moderne, se trompe toujours lorsqu'il veut expliquer de lui-même les mots anciens. -M. ANQUETIL relève plusieurs de ses erreurs. Mémoires, Volume XXXIV, 413 & 414. Il ignoroit le zend & le pehlvi. Ibid. 415; & Mém. Vol. XXXVII, 573. Il prend le pehlvi pour la langue des livres de Zoroastre. Mem. Volume XXXVIII, 258. Il donne une liste fautive des nosks de l'Avesta. - Définit mal le Zend-Avesta & le Pa-Zend. 18id. 254 & 255. Prouve mal l'identité de Zervan avec

Abraham. Mém. Vol. XXXVII, 583, note (d). Il établit que, chez les Perses, le culte des créatures se rapportoit en dernière analyse à l'être suprême; mais se trompe dans ce qu'il dit du culte que les Parses rendent aux bons génies & aux élémens. Ibid. 677. Il taxe mal à-propos les martyrs de Perse d'obstination, au sujet de leur refus de se prêter aux pratiques idolâtres qu'on exigeoit d'eux, 677, 678 & 634; & Mém. Volume XXXIX, 760.

HYGIÉA, déesse de la fanté. Mém. Volume XXXV, 658.

HYGRIS. Voyez SCYTHIE.

HYMNES. Celles attribuées à Linus & à Orphée sont supposées. Mém. Volume XXXV, 3. Les hymnes ont été les premiers sujets de la poësse & de la musique. Ibid. 4. Mérite de celles de Callinaque. Mém. Volume XXXIX, 186.

HYPACARIS, rivière de Scythie; fa position dans Hérodote.—Ce pourroit être celle que Ptolémée nomme Carcinitis. Mém. Volume XXXV, 580.

HYPANIS, rivière de Scythie entre l'Ister & le Borysthène; aujourd'hui le Bog. Mém. Vol. XXXV, 576.

HYPATE, ville de Thessalie. Hist. Volume XXXIV, 46.

HYPKNUS de Pile remporte le premier prix de la course équestre aux jeux Olympiques. Hist. Vol. XXXVIII, 41.

HYPERBERETŒVS, nom d'un d'un des mois Macédoniens. Mém. Vol. XLII, 391.

HYPERBORÉENS (Les) étoient proprement les peuples habitant au-delà du mont Boras en Macédoine, pour les Grecs d'endecà de l'Isthme. - Raison de l'incertitude des anciens géographes sur la vraie position des Hyperboréens. — Dévotion des femmes Hyperboréennes pour l'oracle de Dodone & le temple de Délos. Mém. Vol. XXXV, 119. Offrandes qu'elles y portoient. — Honneurs extraordinaires rendus par les Déliens à la mémoire de quelques - unes d'elles. Ibid. 120 & 565. Les anciens parlent avec autant de variété que d'incertitude des Hyperboréens, 564 & 570. Ce qu'ils disent de leur position. — Les uns les placent en Europe, d'autres en Asie, 567 & 569. Ils les confondent avec les Attacores, que Ptolémée place dans 4 Sérique, 568 & 569. Hérodote & Pline font une peinture avantageuse de leur climat & de leur bonheur, 565 & 566. Ils les supposent en même temps audelà du pôle, ce qui implique contradiction, 564, 566& 568. M. de GUIGNES indique la cause de cette erreur; il pense que les Hyperboréens doivent êire placés en A fie, à l'extrémité de l'orient, 568. Pline & quelques autres écrivains les confondent avec les Arimphéens. — Identité de ceux-ci avec les Tome XLIV.

Argippéens d'Hérodote. - Ils les placent dans un pays qui avoit la même situation & la même température que la Sérique, 568 & 569. M. DE GUIGNES en conclut que les Argippéens étant les mêmes que les Chinois ( Voy. ARGIPPÉENS), ceux-ci doivent être les Hyperboréens; ou au moins que fous ce nom, qui a pu être attribué à différens peuples, on a compris les Chinois, 569 & 571. Il confirme son opinion par les rapports des traditions anciennes sur les Sérès avec celles relatives aux Hyperboréens, 572. M. D'ANVILLE n'adopte point ce sentiment; il regarde le nom d'Hyperboréens comme relatif & de pure comparaison. — Pense que c'est aux peuples situés au-dessus du golfe Adriatique, qu'il saut attribuer les offrandes faites à Délos, 589 & 590.

HYPÉRIDE. Traduction d'un morceau du discours de cet orateur, conservé par Stobée. Mém. Vol. XLIII, 17.

HYPÉROCHÉ & Laodicé, sont envoyées à Délos par les Hyperboréens, pour y presenter les offrandes de leur nation. Mém. Vol. XXXV, 120 & 565.

HYPSIPYLE, fille de Thoas roi de Lemnos, sauve la vie à son père. — Elle est vendue par des brigands à Lycurgue, roi de Thrace, qui lui consie le soin de son fils Ophelte. — Indique une sontaine aux Argiens qui

 $\mathbf{R} \mathbf{r}$ 

alloient au siège de Thèbes. — Suite fâcheuse de cet événement. Hist. Volume XXXVIII,

31 & 32, note (c).

HYRGALÉE, ville de Phrygie. Observations de M. l'abbé BE L-LEY sur ses médailles & sur son ère. - Description de ses médailles. Mém. Volume XXXV, 640. Cette ville pourroit être l'A'upanneia de la notice d'Hiéroclès. Ibid. 642. Et l'Arcelaio de l'itinéraire d'Antonin. — Sa position, 643. Son gouvernement étoit démocratique & présidé par un archonte. - Elle a varié dans la manière de compter les années, par les archontais, ou suivant une ère, 644. Quelle peut être l'époque de celle marquée sur une de ses médailles, 645. Cybèle y étoit révérée. — Cette ville a eu des évêques, 646. Elle a été omise dans la Geographia sacra. -L'Oriens christianus la confond mal - à - propos avec Abrostola, 647.

HYRGIS. Voyez Scythie.

HYRIA, ville de la grande Grèce, fondée par une colonie Crétoise. Mém. Vol. XLII, 309.

HYSTASPES est instruit dans la magie par Zoroastre, & perfectionne ensuite cette science. Mém. Volume XXXVII, 717. M. ANQUETIL pense que l'Hystaspes dont parle Lactance, n'est pas différent de celui d'Ammien Marcellin, & que c'est le Gustasp des Orientaux.

Ibid. 718. M. l'abbé Fou-CHER nie cette identité. Mém. Vol. XXXIX, 696.

HYSTIÉE, tyran de Milet. Mém. Vol. XL, 6.

## I

JABLONOUSKI (M. le prince), Associé libre-étranger; sa mort. Mém. Vol. XLII, 4.

JACOB, patriarche; époque de la mort. Mém. Vol. XLII, 24.

JACQUES I." roi d'Arragon. Loi faite par ce prince aux états de Lérida, concernant l'ordre de succession au trône. Mém. Vol. XLI, 700.

JACQUES d'Édesse invente sept figures de voyelles Syriaques. Mém. Volume XXXVI, 117. Elles n'ont pas été adoptées. Ibid. 134, note (g).

JACUTH perfectionne le caractère Arabe moderne. Mim. Vol. XXXVI, 272.

JADGIOUDGE ou Madgiouge, c'est-à-dire, Gog & Magog, nom donné par les Orientaux à quelques peuples du Nord. Mém. Vol. XXXV, 548. Voy. DERBEND.

JAEN. Conquête de ce royaume fur les Maures, par Alfonse roi de Castille. Mém. Vol. XLI, 713.

IAMBES, sorte de vers inventé par Archiloque. — Son étymologie & sa nature. Mém. Vol. XXXIX, 92.

IAMBLIQUE, romancier Grec, qui ne doit pas être confondu avec les deux philosophes du même nom. — En quel temps il vivoit. — Remarques de M. LE BEAU junior sur son roman intitulé les Babyloniques, le plus ancien des romans Grecs qui nous soit connu. Hist. Volume XXXIV, 57 èr suiv. Ce qu'en dit M. Huet. Ibid. 58.

JAMMABOS, pénitens des Indes. Mém. Volume XL, 244.

JAMNIA, ville de Phénicie; fon étymologie. — Elle fut une de celles prifes par les Juifs sur les rois de Syrie, dont Pompée leur ordonna la restitution. Mémoires, Volume XXXIV, 335. Auguste la donne à Hérode, qui la cède à Salomé sa sœur. —Celle-ci la laisse par testament à Livie semme d'Auguste. — Ses révolutions pendant les croisades. Ibid. 336.

JANYRUS ou Janysus, ville de Phénicie; sa position. Mém. Volume XXXIV, 351. Voyez

RHINOCOLURE.

IAΩ. Son étymologie de Jéhova. incertaine. — Ce mot accompagne souvent sur les abraxas, la figure du Soleil ou d'Harpocrate. — Conjectures de M. l'abbé B A R T H É L E M Y sur sa signification. Mém. Vol. XLI, 521.

JAO, Jaho ou Jévo, nom que les payens donnoient à Jéhova ou au Dieu adoré par les Juifs. Mém Vol. XXXIV, 68. Le nom de Jupiter en a été formé. Mém. Vol. XXXVI, 33.

JAPONOIS. Leur antiquité mal

établie par Kæmpfer. — La fondation de leur monarchie n'est que de l'an 660 avant J. C. — Comment ils se donnent une plus haute antiquité, 309. Ils tiennent leur écriture & toutes leurs sciences des Chinois. Mém. Volume XL, 241. Établissement de la religion Indienne au Japon. Ibid. 242. Les Japonois ont augmenté le nombre des dieux Indiens, 243.

IAPYGES, peuples de la grande Grèce; leur origine Crétoise. Mém. Vol. XLII, 309.

IARDAH, commentaire du Djehanguiri. *Mémoires*, Volume XXXVIII, 188.

JAROSLAS se convertit au christianisme. — Il monte sur le trône de Russe. Mém. Vol. XLI, 629.

JARRETIÈRE. Epoque de l'établissement de l'ordre de la jarretière, & conjectures sur les motifs qui y donnèrent lieu. Mém. Vol. XXXIX, 665.

JASON, tyran de Phérès, assujettit plusieurs villes & étend sa domination jusqu'en Épire. — Il est déclaré généralissime des troupes de Thessalie. — Sa mort. Mém. Volume XLI, 275.

JASON, personnage auquel Elien attribue l'invention du rhombe dans la cavalerie Greque. Mém. Volume XLI, 345. Remarque critique de M. JOLY DE MAIZEROY à ce sujet. Ibid. 346 & suiv.

IASUS, ville de Carie. Mémoires, Volume XXXIX, 557.

/ Rrij

316

I A S U S remporte le prix de la course à cheval aux jeux funèbres de Pélops à Olympie. Mém. Vol. XLI, 247.

JAVELINE. On plantoit une javeline devant le tribunal du préteur; de-là les expressions, hastæ præesse, hastam regere. Mém. Vol. XLI, 80.

JAVELOT, pilum, la plus redoutable des armes de jet. — C'étoit la seule dont les armés pelamment faisoient usage. Mem. Vol. XXXIX, 490. Petit javelot appelé verutum, décrit par Végèce. Ibid. 491. Il différoit de la haste velitaire, 492. Sorte de javelot appelé tragula; sa forme. - Il se lançoit à la main ou avec une machine, 495. Javelots nommés aclides, 496. Le javelot éjoit un des exercices athlétiques. - Il faisoit partie du pentathle, selon quelques-uns. Hist. Volume XXXVIII, 45.

JAXARTE, fleuve d'Asie qui se jetoit autrefois dans la mer Caspienne. — Il se perd aujourd'hui dans le lac Arall. — Il est nommé Sihon dans les géographes Orientaux, & Sir par les Tartares. Hist. Volume XXXVI, 82.

IBIS employé comme hiéroglyphe & comme lettre alphabétique. Mém. Volume XXXV, 672.

IBN-MOCLA, vilir, inventeur du caractère Arabe moderne. — Il simplifie le système des voyelles. Deux khalifes lui font ſucceſfivement couper les deux mains & la langue. — Son vrai nom

étoit Abou-Ali-Mohammed-ben-Ali-ben - Hussan. Mém. Volume XXXVI, 272.

IBRAHIM, dernier khalife Ommiade; sa mort. Hist. Volume XXXVIII, 117.

ICARE. En quel temps il vivoit. Pline le fait auteur des voiles, mais cette invention devoit être plus ancienne. Mém. Vol. XLII,

ICÉTAS, roi des Léontins, remporte une victoire fur Denysle-Jeune, tyran de Syracuse. Il est battu par Timoléon. Mém. Volume XLI, 331.

IDA, comtesse de Boulogne, porte successivement ce comé à quatre maris. Mém. Vol. XLIII, 724 & 726. Erreur du P. le Quien sur l'époque de son mariage avec Renaud de Dammartin. Ibid. 726, note (h).

IDITHIE, ville de la haute Egypte dans le nome de Thèbes. — Son vrai nom , felon Marsham. *Mém.* Volume XXXVIII, 24.

IDOLATRIE. Sentimens divers fur fon origine. Mem. Volume XXXVI, 30. Si elle est antérieure au déluge. Ibid. 57. Elle naît de l'astronomie chez les Chaldéens, qui s'y appliquèrent les premiers, 32; & Mém. Vol. XXXVIII, 341. L'établissement doit en être rapporté à Ninus. Mém. Volume XXXVI, 34. L'idolatrie n'exissoit pas en Egypte lors du premier séjour qu'y fit Abraham, 31. M. l'abbé MIGNOT fixe l'époque de

son établissement dans ce pays. Mémoires, Volume XXXVI, 37. Elle passe chez les Phéniciens. Ibid. 38. Culte rendu par ces peuples aux plantes, aux arbres & aux animaux, 39 & 40. Ils élevèrent ensuite des hommes au rang des dieux, 42. L'idolatrie, chez tous les peuples de l'Orient, a commencé par le culte des astres. Mém. Volume XXXVIII, 342. Le mal tiroit sa source de la trop haute opinion qu'ils avoient de l'excellence des corps célestes. Ibid. 353. Idée qu'ils se formoient du Dieu suprême, 354. On supposa qu'après la première formation de l'univers, il s'étoit retiré dans son secret, & qu'il avoit confié le soin de son ouvrage aux génies, ses lieutenans, 355. Mais, dans ce système, tout commerce des hommes avec Dieu étant intercepté, les peuples oublièrent le Dieu suprême qui leur devenoit inuile, pour se borner au culte des génies auxquels on éleva des temples & des autels, 357. Les philosophes s'applaudirent d'un système dans lequel ils croyoient trouver l'explication du mélange des biens & des maux, 359. Les peuples s'accordèrent tous à regarder le soleil & les autres astres comme les grands dieux, les dieux célestes, modérateurs du monde; mais ils se divisèrent sur leur nature, en deux partis, dont chacun eut des sectateurs nombreux. — Les Perses & quelques autres nations divinisèrent en rigueur les astres & les élémens, 361. Mais les Egyptiens, les Phéniciens, & la plupart des autres peuples, regardèrent les dieux comme des génies isolés qui pouvoient se transporter à leur gré dans tous les lieux de l'univers, 362. Suivant eux, les astres & les élémens n'étoient pas proprement des dieux, mais leur demeure; le soleil - dieu étoit plutôt le dieu du soleil que le soleil même. — Chaque nation voulut ensuite avoir son dieu particulier, 363. C'est ce qu'on appela les élohim ou dieux tutélaires.-Cette distinction de dieux nationaux, acheva de rompre tous les liens de confraternité entre les peuples, 3 64. Dieu même, par condeicendance pour le peuple qu'il avoit choiss, se déclara son dieu spécial sous le nom sublime de Jehovah, 365. On respectois les élohim des nations voisines. — Si quelqu'un changeoit de patrie, il se croyoit aussi obligé de changer d'élohim, 366. Chaque nation n'en eut d'abord qu'un; & lorsque, par la réunion de plusieurs villes sous un même chef, le nombre en fut augmenté, chacun de ces élohim étoit spécialement affecté à un canton où il recevoit exclusivement des honneurs particuliers, 367. On pouvoit acquérir de nouveaux élohim par voie de conquête; de-là, les sacrifices que les vainqueurs offroient d'abord aux gé-

nies d'un pays conquis. Mém. V. XXXVIII, 368. On supposoit que chaque dieu combattoit pour sa nation. - Cependant, au milieu même des horreurs de la guerre, les peuples ne manquoient pas de respect pour les dieux ennemis, à moins qu'ils n'y fussent forcés par leur propre défense. — Ils aimoient mieux les enlever que de les combattre. Ibid. 369. On disoit alors que le dieu étoit volontairement passé dans le parti ennemi ; exemple de l'enlèvement de l'arche par les Philistins. — Réflexions de M. l'abbé FOUCHER à ce sujet, 371 & suivant la doctrine des anciens sur les dieux nationaux, tous étoient dieux; mais nul n'étoit le Dieu suprême. - Jéhovah, l'élohim d'Israël, étoit un des principaux; on croyoit devoir lui rendre des hommages en quelques occasions, mais on ne lui accordoit pas l'adoration exclusive. — Deux exemples singuliers de cette disposition des anciens peuples, 3 75. Quelques familles, parmi les Gentils, connurent le vrai Dieu. — Hiram, roi deTyr, fut de ce nombre, 377. IDOLES (Les) n'étoient pas, dans

l'idée des payens, de simples re-

présentations emblématiques de

leurs divinités. Mémoires, Vol.

XXXVIII, 412. La statue devenoit, par la consécration, le

corps du génie divin. Ibid. 413.

Preuves decette croyance, 414.

Les peuples de l'intérieur de

un objet de culte sous le nom de fétiche, 426.

IDUMÉENS, peuple descendant d'Esaü; quel canton ils habitoient. — La mer Erythréenne ne leur doit pas son nom. Mém. Vol. XXXIV, 223 & 224.

Ils font foumis par Jean Hyrcan,

& contraints de reprendre la

l'Afrique n'ont point d'idoles

fixes, mais le créent à volonté

circoncision. Mémoires, Volume XXXVIII, 68.

JEAN XXI, pape, se porte pour médiateur entre Philippe III roi de France, & Alphonse X roi de Castille. Mém. Vol. XLI, 701 & 704. Samorttragique. Ibid.705.

JEAN XXII, pape, emploie sa médiation pour ramener la bonne intelligence entre Charles-le-Bel & Edouard II. Mém. Vol. XLI, 658.

JEAN Paléologue, empereur de Constantinople, se rend au concile de Florence, pour y traiter de la réunion de l'église Grecque avec l'église Latine. Mém. Vol. XLIII, 287 & suiv.

JEAN, roi de France, fonde l'ordre de l'étoile ou des chevaliers de la noble maison. Mémoires, Vol. XXXIX, 665.

JEAN Sans-terre, roi d'Angleterre, fait un traité de paix avec Philippe-Auguste au Goulet Mém. Vol. XXXV, 721. Conditions de ce traité. Ibid. 722. Nouvelle rupture entre les deux rois, 723. Jean aliène l'esprit de ses sujets par de fréquentes levées

d'argent. Mém. Volume XXXV, 725. Il perçoit le treizième des revenus de son royaume. Ibid. 727. Est excommunié par Innocent III, 729. Etrange serment de fidélité qu'il prête au S. Siége pour obtenir sa réconciliation. — Sommes qu'il lui paya en signe de vassalité dans cette occasion, 730. Confiscation de ses états en France, pour raison du meurtre d'Artur son neveu, 731. Nouveau soulèvement de ses barons, 733. Mauvais succès de ses armes contre Philippe - Auguste, 734. Ses barons le déclarent déchu de la toyauté. — Sa mort, 735.

JEAN, comte de Dunois, bâtard d'Orléans. Voyez DUNOIS

(Jean comte de ).

JEAN-JEAN. Conjecture sur l'origine de ce nom donné aux maris qui se laissent mener par leurs femmes. Mém. Vol. XLIII, 713.

JEANNE est proclamée reine d'Angleterre. Mém. Vol. XLIII, 532. Forcée de renoncer à la couronne au bout de neuf jours, elle est décapitée avec son père & son mari. Ibid. 533.

JEANNE I.", reine de Navarre, épouse Philippe IV, roi de France. Mémoires, Volume XLI,

702, note (c).

JEBUSÉENS, l'une des tribus du pays de Canaan. Mémoires, Volume XXXIV, 93. Assiégés dans Jérusalem par David, ils ne lui opposent que des aveugles & des boiteux. — Leur nom

caractérise la confiance & le mépris. Ibid. 94.

IELLEIA, ville d'Italie citée dans Strabon, & dont le nom paroît être corrompu. Voyez STRABON.

JEMMA-O, juge de l'enfer chez les Brahmes, les Siamois & les Chinois. Mém. Vol. XL, 334.

JÉROMBAL est le même dans Sanchoniaton, suivant M. l'abbé MIGNOT, que Gédéon nomme plusieurs fois dans l'écriture Jérobaal. — Résutation de l'étymologie de ce nom donnée par Suidas. Mém. Vol. XXXIV, 67 & 68. M. l'abbé FOUCHER soutient que Jérombal, prêtre de Jévo consulté par Sanchoniaton, ne peut être Gédéon, comme l'a cru M. Huet. Mém. Volume XXXVIII, 453.

JÉRÔME (S.'). Examen de son sentiment sur les lettres aspirées des Hébreux. Voyez LANGUE

Hébtaïque.

JÉRÔME, évêque de Lauzanne. Particularités au sujet de sa nomination, par Charles - le - Gras. Histoire, Volume XXXVI, 192 & 194. — Son facre. — Il embrasse le parti de Boson contre Louis & Carloman. Ibid. 194. JÉRUSALEM est prise deux fois par Nabuchodonofor. Mém. Vol. XXXVIII, 124 & 125; Mém. Vol. XLII, 55; & Mém. Volume XLIII, 204. Elle tombe au pouvoir de Pompée. Mém. Volume XXXVIII, 133. Tite s'en rend maître. Ibid. 148. Charlemagne y fait construire

l'hospice de S." Marie-la-Latine. Mémoires, Volume XXXVII, 486 & 489. Les Amalphites y ajoutent celui de S. Jean. Ibid. 488. Prise de Jérusalem par les Chrétiens, 492. Epoque de l'union du titre de roi de Jérusalem à celui de roi de Sicile. Mémoires, Volume XLIII,

JEU. Discours de M. DUSAULX sur la passion du jeu dans les différens siècles.-Fragment d'un édit de Yong-Tcheng, empereur de la Chine, contre la fureur du jeu. Histoire, Volume

XL, 149.

Jeux. Si l'établissement des jeux publics dans la Grèce, doit être regardé comme antérieur à Hoinere. Mém. Volume XXXVI, 425. Pourquoi, dans les siècles héroïques, on donnoit dans ces jeux des prix magnifiques aux vainqueurs, tandis que dans les siècles d'opulence & de splendeur de la Grèce, on se contenta de leur décerner de simples couronnes de feuillages. Ibid. 426. Les prix des petits jeux de la Grèce n'étoient pas de fimples couronnes, comme dans les grands jeux. - Eclaircissemens sur les différens prix qui y étoient distribués. Hist. Volume XXXVIII, 34. Les jeux publics étoient présidés par des officiers. Voyez AGONOTHÈTES & ALYTARQUE. Les préteurs indiquoient les jeux & les féries. Mémoires, Volume XLI, 35. Préteurs appelés editores, chargés de donner les jeux du cirque & du théâtre, sous Constantin & dans le siècle suivant. Ibid. 40. Les prêtres des provinces Romaines faisoient célébrer des jeux publics à leurs dépens, lors de leur entrée en place. - Ceux donnés par les magistrats civils, étoient payés sur les fonds publics de la province ou de la ville. Memoires , Volume XXXIX, 427 , note (i).

JEUX (Grands). Voyez JEUX

Romains.

JEUX Actiaques, institués en mémoire de la victoire d'Auguste à Actium; époque de leur célébration. — Quatre ordres différens de prêtres y prélidoient tour-à-tour. Hist. Volume XL, 52 & 61, note (h).

JEUX d'Æaque dans l'îled'Ægine. Hist. Volume XXXVIII, 35.

JEUX d'Alchatous à Mégare. Hiff. Volume XXXVIII, 34.

JEUX Aléens célébrés en l'honneur de Minerve chez les Tégéates; leur origine. Mém. Vol. XXXIX,

JEUX Alexandreia, représentés à Clazomène en l'honneur d'Alexandre-le-Grand. Histoire, Volume XXXVIII, 110.

JEUX Apollinaires. Origine de leur institution chez les Romains. Mém. Volume X LI, 36. Ils ie célébroient tous les ans, au jour indiqué par le préteur urbanus qui y présidoit en grande pompe. Ibid. 36 & 37. La célébrationen est fixée par une loi au troissème jour avant les nones de juillet, ou au jour suivant. Mém. Volume XLI, 38.

Jeux Casarea, en l'honneur d'Auguste, célébrés par Juba à Célarée en Mauritanie, & par Hérode à Césarée en Palestine. Hist. Volume XXXVIII, 110 & 111.

JEUX Capitolins. En quel temps ils se célébroient. — Domitien les rétablit. Mémoires, Vol. XXXV, 635.

JEUX Cléoniens. Voyez JEUX Némeens.

JEUX compitaux, institués en l'honneur des Lares, divinités tutélaires des chemins. - Ils se célébroient dans les places publiques. - Etoient indiqués par le préseur, & présidés par les chess de village. — Pourquoi ils furent désendus. Mém. Volume XLI, 35.

JEUX consulaires, donnés par les nouveaux promus au consulat. Mem. Vol. XLI, 39.

Jeux Delphiniens (Les) se célébroient tous les cinq ans dans l'île d'Egine, en l'honneur d'Apollon. Mém. Vol. XXXVII, 97.

Jeux nommés Démétries, célébrés en l'honneur de Cérès & de Proserpine, à Eleusine. Hist. Volume XXXVIII, 34.

JEUX Floraux, en l'honneur de la déesse Flore; époque de leur célébration à Rome. — Il y règnoit une licence extrême. -L'intendance en étoit confiée Tome XLIV.

aux édiles curules. Mém. Vol. XLII, 167.

JEUX funebres en l'honneur des rois, des princes, des héros; leur origine étoit très-ancienne dans la Grèce. — Jeux funèbres dont Homère & Pindare font mention. Hift. Vol. XXXVIII, 33. Les jeux funèbres ne pouvoient être célébrés sans la permission du sénat. Mém. Volume XXXV, 604.

JEUX Hécatombéia, institués en l'honneur de Junon, par Archinus roi d'Argos. Hift. Vol.

XXXVIII, 34.

JEUX Héracléia, institués en l'honneur d'Hercule à Marathon. Histoire, Vol. XXXVIII, 35. Jeux d'Hercule & d'Iolas, célébrés à Thèbes. Ibid. 34. Jeux célébrés tous les cinq ans à Tyr, en l'honneur d'Herculele-Phénicien. Mémoires, Vol. XXXIV, 298.

JEUX Isthmiques célébrés par Néron. Hift. Vol. XXXVIII,

50.

JEUX Mégalésiens, institués en l'honneur de Cybèle. — Quand ils se célébroient à Rome.—Les édiles curules y présidoient. -Ils ne doivent pas être confondus avec les grands jeux. Mém. Vol. XXXIX, 285; & Mém. Vol. XLII, 168.

JEUX Néméens. Recherches historiques de M. DE VIL-LOISON sur les jeux Néméens. Hift. Vol. XXXVIII, 29. Ils étoient ainsi nommés Sſ

322

du canton de Némée où ils se célébroient. Histoire, Volume XXXVIII, 30. On les appeloit aussi Cléoniens, 31. Ils furent institués par Adraste en l'honneur d'Ophelte (Voyez OPHELTE); suivant d'autres, par Hercule, en mémoire du lion qu'il tua dans la forêt de Némée. Ibid. 31 & 32. Il ne fit que leur donner une nouvelle forme, en les consacrant à Jupiter. — Sentiment d'Elien sur leur origine, 33. Le prix en étoit une simple couronne, d'abord d'olivier, ensuite d'ache; époque & motif de ce dernier usage, 37 & 38. Quels furent les juges de ces jeux. — Ils étoient habillés de noir. — Preuve de leur intégrité, 39. Eclaircissemens sur les différentes sortes de combats qui y étoient admis, sur l'époque de leur introduction, &c. 40 & suiv. Les jeux Néméens le célébroient en hiver, à la fin de deux années révolues ou au commencement de la troisième. — Difficulté d'en déterminer le jour, 31 & 49. On n'a pas une continuation suivie des néméades, 48. Les époques en sont rares dans l'histoire, 49. T. Quintus Flaminius président des jeux Néméens, les fait célébrer avec pompe.—Rétablissement de ces jeux par Adrien. - Ils furent entièrement abolis avec le paganisme, so.

JEUX acuméniques, dans lesquels

les athlètes de toutes les nations étoient admis. Mémoires, Vol. XXXVII, 351.

JEUX Olympiques, institués par Hercule. Hift. Vol. XXXVIII, 45. Il y combat & en règle la forme, foixante ans avant la prise de Troie. Mém. Volume XLI, 247. Iphitus les rétablit l'an 884 avant J. C. Ibid. 251. Outre la nourriture dans le Prytanée, les Athéniens assuroient cinq cents dragmes aux vainqueurs dans ces jeux. Hift. Vol. XXXVIII, 37. La couronne y étoit d'olivier. Ibid. 38. Époque de leur cessation totale, 50.

JEUX plébéiens. Mouis de leur institution. - Epoque de leur célébration à Rome. Mémoires, Volume XLII, 168.

JEUX Pythiques. Ils se célébroient tous les quatre ans, la troissème année de chaque olympiade, Mém. Vol. XXXVII, 367. Le premier & le plus ancien exercice de ces jeux étoit la mulique. — Conjecture sur l'étymologie Phénicienne des mots in par lesquels on y ouvroit le combat de musique. Mém. Volume XXXVIII, 56. Les Athéniens assuroient cinquante dragmes aux vainqueurs dans les jeux Pythiques. Hift. Vol. XXXVIII, 37. Erreur de Lonicérus, qui suppose que les vaincus y étoient couronnés d'orge frais. Ibid. 35 (note).

JEUX Romains ou Grands jeux, en l'honneur des grands Dieux; JEUX scéniques. Époque de leur institution à Rome. Mém. Vol.

XLIII, 158.

JEUX de Triptolème à Rhodes; quand ils se célébroient. Hist.

Vol. XXXVIII, 34.

JE

JEUX de la Victoire, célébrés à Thessalonique en l'honneur de Gordien; & à Tarse, en celui de Septime - Sévère. Hist. Volume

XXXVIII, 127.

JEUX votifs. La célébration des jeux votifs publics & extraordinaires, étoit du département des préteurs. Mém. Vol. XLI, 38. Expressions usitées dans le bas-empire pour désigner les jeux votifs. Ibid. 39. Jeux votifs célébrés par Sextus - Nonius préteur; remarque critique sur quelques médailles frappées à ce sujet, 38, note (m).

ILARQUE, chef d'escadron dans la cavalerie Grecque. Remarque critique sur l'étymologie de ce mot dans Elien. Mém. Volume

XLI, 345 & Suiv.

ILE. Marque certaine à laquelle on peut reconnoître si une île a été jointe autrefois au continent. Mém. Vol. XXXVII, 64 (note). Il est difficile de reconnoître les îles dont parlent les Chinois, parce qu'ils indiquent mal les distances & les rhumbs de vent.

Mém. Vol. XL, 239 & 246. ILÉON, Théssalien, qu'Elien fait inventeur du rhombe dans la cavalerie, & dont on ne trouve aucune trace. Mém. Vol. XLI, 345. Discussion critique de M. JOLY DE MAIZEROY à ce sujet. Ibid. 346 & suiv.

ILERCAONES, peuple qui habitoit à la droite de l'embouchure de l'Ebre. Mém. Volume XLI,

Ż63.

ILES Cyanées (Les) ne sont qua deux amas de rochers que la fable croyoit animés.—Les Argonautes tentent les premiers ce passage disficile pour les vaisseaux.—Pourquoi elles sont appelées Symplégades. Mém. Vol. XXXV, 183 & 475.

ILES Stæcades, aujourd'hui les îles d'Hières. Hist. Vol. XL, 97.

ILIADE. Le dénouement de ce poëme porte tout entier sur l'amour filial. Mémoires, Volume XXXVI, 431.

ILITURCIS, ville des Celtibères, appelée ensuite Gracchurris. Voyez GRACCHURRIS.

ILLIBÉRIS, ville de la Bétique. Mém. Vol. XXXVII, 152.

ILUS, fils d'Ouranos, appelé aussi Cronos. — La généalogie qu'en a donnée Sanchoniaton, conduit à le prendre pour Cham fils de Noé. Mémoires, Volume XXXVI, 63. Voy. CRONOS, fils d'Ouranos.

IMAGE. Ce que c'étoit que le droit d'image chez les Romains. — Il n'appartenoit qu'aux S s ij

magistrats curules. Mém. Volume XLII, 163.

I M

IM-HOF (Henri), d'une des plus illustres familles du canton d'Uri; sa mort. Mém. Vol. XLI, 738 (note).

IMITATION (L') est le genre commun à tous les arts de goût. Mém. Vol. XXXIX, 55. Toute imitation dans les arts, ne peut avoir d'autre objet que le plaisir. Ibid. 58 & 72.

IMMORTALITÉ de l'ame, dogme admis par tous les sages de l'antiquité. Mém. Vol. XLIII, 93. Les philosophes Chinois de l'école du Tao, ont inventé des breuvages d'immortalité ou de longue vie. Mémoires, Volume XXXVIII, 299.

IMPERIUM. Trois diverses acceptions de ce mot dans les auteurs de l'antiquité. Mémoires, Vol. XXXIX, 293. Il signifie par excellence, le commandement d'une armée & la conduite d'une guerre déférés à un citoyen. Ibid. 294, 299, 300 & 301. Distinction des deux pouvoirs attribués aux magistrats Romains, imperium & potestas, 295. De la loi curiata de imperio, & de ses effets, 296 & fuiv. Celui qui obtenoit l'imperium, étoit obligé de sortir de la ville, si ce n'est lorsqu'il obtenoit les honneurs du triomphe, 300 & 301. L'imperium n'étoit pas toujours confié par une loi curiata, 301. On entendoit par imperium merum le droit de glaive, que

le peuple accordoit par une loi spéciale à de certains magistras. - Pourquoi il étoit appelé metum, 304. Le terme de glaive ne doit pas se prendre strictement, 305. Les magistrats revêtus de l'imperium merum pouvoient aussi condamner aux mines, au bannissement & au fouet. -Quels étoient ceux auxquels il étoit accordé. — Autre fignification du moț imperium, 306. Aucun magistrat ne pouvoit exercer ce pouvoir dans la ville de Rome sans un sénatus-confulte, & dans la province fans une loi cutiata, 418.

IMPÔTS. Ils étoient donnés à ferme par les censeurs. — Les baux étoient de cinq ans comme la censure. Mémoires, Volume XXXVII, 259. Les impôts se payoient tous les cinq ans chez les Athéniens. Ibid. 260.

IMPRÉCATIONS. Voyez Père. INACHUS fonde le royaume d'Argos. Mém. Vol. XXXIV, 165; & Mém. Vol. XLII, 24. Il étoit Cananéen d'origine & de la race d'Enac. — Il expatrie sa fille Io par ordre de l'oracle de Dodone. Mémoires, Vol. XXXV, 122.

INARUS, prince de Lybie, est proclamé roi par les Egyptiens. Mém. Vol. XL, 10.

INCARNATION (Date de l'). Elle ne se trouve pas avant Charlemagne, dans les chartes authentiques, en France & en Allemagne. Hift. Vol. XXXIV, 181,

INCOMA, perche qui servoit à mesurer le soldat chez les Romains. — Étymologie de ce mot. Mémoires, Vol. XXXV, 196.

INDE. Mémoire de M. DE BURIGNY fur l'histoire ancienne des Indes. Limites de la partie en-deçà du Gange, la seule dont il est question dans ce Mémoire. — On soupçonne que ce pays a été peuplé par les fils de Japhet. Histoire, Vol. XXXIV, 74. Il étoit habité par une infinité de peuples différens. Ibid. 74 & 88. Les Grecs n'y ont pénétré qu'assez tard, 75. Exploits de Bacchus dans l'Inde, 77. Hercule en fait le partage entre ses enfans, 80. Sémiramis y porte la guerre, 82. Conquêtes de Sésostris dans l'Inde, revoquées en doute par Hérodote. — Les rois d'Assyrie n'en ont jamais fait au - delà de l'Indus, 83. Cyrus tente sans succès de pénétrer dans l'Inde, 84. Alexandre-le-Grand parcourt l'Inde en vainqueur jusqu'au Gange, 85 & 86. Sandrocottus soustrait ce pays à la domination des Macédoniens, 90. Obscurité de son histoire depuis cette époque, 91. La fondation du royaume des Indes ne va pas au-delà de 1000 à 1100 ans avant J. C. fous Paricchitou.—Ce pays a été connu de très-bonne heure par les anciens; preuves de ce fait. Mémoires, Volume XL, 209.

Le commerce avec les Indes a été ouvert de très - bonne heure. Mém. Vol. XLII, 42. L'or y étoit abondant. — Observations critiques sur ce que racontent plusieurs historiens, de fourmis d'une grosseur monstrueuse qui y déterroient ce métal. Ibid. 43 & Juiv. Etat du commerce des Romains dans les Indes au VI. siècle. Mémoires, Volume XXXVII, 469. Voyez Com-MERCE des Romains dans les Indes. Le commerce de l'Inde se faisoit par deux routes; ses entrepôts. Ibidem, 507. Les Egyptiens étoient les seuls qui allassent dans l'Inde par la mer Rouge, 511. Depuis la découverte d'une route par le cap de Bonne-espérance, les Européens ont fait directement le commerce des Indes, que les sultans d'Égypte leur avoient toujours refusé, 508 & 521. Voyez INDOUSTAN.

INDICTION, cycle de quinze ans; son origine. Mém. Vol. XXXIX, 546. Ce mot présente une imposition de taxe, & se prend pour la taxe même. —Conjecture de M. LE BEAU sur la manière dont Constantin avoit réglé cette imposition, & le cycle auquel elle a donné son nom. Mém. Vol. XLI, 159.

INDICTION impériale ou Céfarienne: elle commençoit le 24 feptembre.—Elle a été usitée en Allemagne. Hift. Vol. XXXVI, 167. 326

INDIENS. Défaut de monumens fur leur origine. Hift. Volume XXXIV, 74. Ils ont eu de tous temps des idées extravagantes fur leur ancienneté. — Leur opinion sur celle du monde & sa durée qu'ils divisent en quatre âges. Voy. DGUGUE. Ils placent dans le premier la formation du dieu Brama, & la naissance de la caste des Brames; dans le second, celle des Rajas qui leur sont inférieurs. — Leurs livres fixent la fin du dernier âge. -Ils partagent aussi la durée du monde en dix-huit iougam, mais ne sont d'accord ni sur le nombre ni sur la durée de ces périodes. Ibid. 75 & 76. Leur division ancienne en sept classes, a fait croire qu'ils étoient une colonie Egyptienne. — Cette idée répandue dans l'Inde, est adoptée par les Bramines, 77. Bacchus leur donne un roi, 79. Chronologie de leurs premiers rois, 80. Les peuples que Darius soumit, n'étoient pas de vrais Indiens. — Les anciens comprenoient sous ce nom, des nations en deça de l'Indus. - Xercès avoit un corps de ces Indiens dans son armée, ainsi que Darius-Codomanus, 85. Les Indiens envoient deux ambassades à Auguste, 92. Autres ambassades envoyées par les Indiens à Trajan, à Tite-Antonin, à Aurélien, & à Constantin, 93 & 94. Les Indiens sont redevables aux Samanéens de leur religion & des sciences. Mém. Vol. XL, 190. Voyez RELIGION Indienne. Quand ils disent que leur religion & toutes leurs sciences leur viennent du nord, ils entendent la partie de l'Inde qui est située au nord, & non pas la Sibérie. Ibid. 192. Les premiers hérésiarques paroissent avoir eu des communications avec les Indiens, ce qui a fait passer dans la religion Indienne beaucoup de choses tirées du christianisme, mais singulièrement défigurées, 265. Les Indiens donnent à la divinité trois formes masculines & trois formes féminines, 277. Le dieu Wischnow est le principal objet de leur culte, mais comme divinité secondaire. Mémoires, Vol. XXXVIII, 508. Ils ont les notions les plus sublimes de l'Etre suprême. — Comment ces idées les ont précipités dans l'idolâtrie. Ibid. 509. Leurs peintures allégoriques sont aussi révoltantes que les statues qui représentent leurs divinités, 510. Quoique partisans zélés des théophanies, ils ont une idée assez nette de l'apothéose, qu'ils n'ont sûrement pas empruntée des Grecs. — Ce qu'ils pensent de l'ame. — Les Brachmanes admettent la métempsycose, qui est rejetée par les Samanéens, 511. Les Indiens croient à la conflagration du monde, 512. Ils ont deux doctrines; l'une extérieure, qui est la religion du peuple; l'autre intérieure, qui

est celle des philosophes. Mém. Volume XL, 205. Ils tiennent leurs sciences cachées. Ibid. 210. Ont un goût infini pour le merveilleux, 248. Les antiquités Indiennes offrent un mélange bizarre de héros & de génies. Mém. Volume XXXV, 158.

INDO-SCYTHES, appelés par les Chinois Yue-chi, ou enfans de la Lune. Mém. Vol. XL, 214.
INDOUSTAN. Son identité avec le Tien-tso des Chinois. — Ce pays étoit nommé Chin-tou sous les Han, ce qui répond au mot Sind; & In-tou, terme encore plus conforme à Indou. Mém. Vol. XL, 192. Les Chinois le divisent en cinq parties. Ibid. 193.
INDRA, divinité de l'Inde. Mém.

Vol. XL, 230. Les Thibétans la nomment Ghiel-cen-sgi. Ib. 231. INDUS. Les Chinois assignent la même source au Gange & à l'Indus. Mém. Volume XL, 235.

INFANTERIE. Elle faisoit la principale force des armées dans l'ancienne milice Romaine. Mémoires, Volume XXXVII, 179. L'infanterie de la légion se divisoit en dix cohortes. Mémoires, Vol. XXXV, 273. Les Grecs avoient trois sortes d'infanterie; les oplites, les peltastes & les psiles. Mém. Volume XLI, 277. Comment ils plaçoient l'infanterie légère. Ibid. 313, note (i). IN-FOU-KING. Voyez KOUANG-TCHING-TSE.

INGENA, capitale de la cité d'Avranches, dans Ptolémée.

Cette ville paroît la même que Legedia. Mém. Volume XLI,

INGÉNUS (Les) ne doivent pas être confondus avec les affranchis. Mém. Vol. XXXVII, 549. Le mot ingénu doit être diftingué de celui noble, dans l'ancien droit François. — Les ingénus étoient des hommes nés libres, qui tenoient le milieu entre les nobles & les serfs. Ibid. 550.

INGRATITUDE (L') pouvoit être poursuivie juridiquement chez les Perses. Hist. Vol. XXXIV, 12. L'ingratitude de l'affranchi envers son patron, étoit punie par le retour à l'esclavage. Mém. Volume XXXVII, 327.

ING-TSONG. Voyez CHO-TE-PA-LA.

INHUMATION. Les anciens n'inhumoient pas les corps immédiatement dans la terre; ils les plaçoient dans des cavernes naturelles ou pratiquées à dessein. — Ces lieux étoient distingués par des arbres plantés aux environs, ou par des colonnes. Hist. Vol. XXXIV, 58; Mém. Volume XXXIV, 244; & Mém. Volume XXXVI, 454, note (g).

INJURE, dans une acception générale, tout ce qui se fait sans aucun droit. — Diverses acceptions particulières de ce mot. — Les anciens distinguoient injuria de contumelia. Mem. Vol. XLI, 95. Toute injure, quelque légère qu'elle fût, donnoit lieu chez les Romains d'intenter une action.

—Peines différentes infligées par la loi des XII Tables, suivant la gravité des injures. Mémoires, Volume XLI, 96 & Suiv. Distinction des injures en légères & graves, en verbales & reelles. Ibid. 98 & suiv. De la peine du talion, 100. Changemens introduits par le droit prétorien, aux différens chefs de la loi des XII Tables, sur la distinction & la punition des injures, 104 & suiv. De la loi Cornélia de injuriis. — Les mots pulsare & verberare y ont une lignification tout-à-fait différente, 110.

INO, fille de Cadmus, devient une divinité marine sous le nom de Leucothoé. Mém. Volume XXXV, 26.

INQUISITION admise en France fous S. Louis. — Diverses ordonnances rendues à ce sujet. Mém. Volume XXXIX, 609.

INSCRIPTIONS. Explication de l'inscription du tombeau de Sardanapale, par M DE GUIGNES. Mémoires, Volume XXXIV, 416. Voy. SARDANAPALE. Inscription où il est fait mention d'une basilique destinée à exercer les troupes. Mém. Vol. XXXV, 253. Remarque sur l'inscription fépulcrale d'un centurion, rapportée par Gruter. Mém. Volume XXXVII, 158. Inscription Latine sur une pierre appelée la '*Haute - borne*, en Champagne, expliquée par M. Grignon correspondant de l'Academie. Hist. Volume XL, 153. Remarques

critiques de M. l'abbé BAR-THELEMY fur une inscription trouvée à Milet. Mém. Volume XLI, 515. Voyez MILET. Discussion critique sur la vérité d'une inscription Phénicienne dans la Mauritanie Tingitane, rapportée par Procope. Mém. Volume XLII, 27.

INSCRIPTIONS faites par l'Académie. Une pour la première pierre de la nouvelle églife de Sainte Geneviève de Paris. -Une pour la statue pédestre de Louis XV à Reims. Hift. Vol. XXXIV, 208. Quatre inscriptions pour une fête donnée à Vienne par l'ambassadeur de France, à l'occasion du marige de M. ! le Dauphin. — Quatre pour l'hôtel des monnoies de Paris. Hift. Vol. XXXVIII, 215. Une inscription Françoise pour le cœur de Philippe-le-Bel, dans l'église des dames religieuses du monastère de Saint Louis à Poissy. — Une pour la plaque destinée à être mise dans les fondemens de la nouvelle église de S. Philippe du Roule. Hist. Vol. XL, 175. Une pour être placée dans les fondemens de l'église paroissale du port de Marly Hift. Vol. XLII, 151. Instrumens de musique. Les

cordes en étoient disposées, chez les Grecs, dans un ordre tout contraire à celui que nous suivons. Mém. Vol. XXXVII, 105. Ceux en ulage dans les armées Romaines, étoient de quatre

quatre sortes. Mémoires, Volume XXXVII, 194. Nous ne concevons pas le pouvoir fingulier que les anciens attribuoient à quelques instrumens. Mém. Volume XLI, 379.

INTELLIGENCES émanées de l'Etre suprême, placées par lui dans les astres & dans les élémens pour gouverner le monde sous ses ordres; doctrine trèsancienne dans l'Orient. - Elles prennent quelquefois la forme humaine pour venir instruire les hommes. Mém. Vol. XXXVI, 34 & 50. Intelligences préposées au gouvernement de l'univers, dans la religion des Perses. -Leurs noms & leurs fonctions. Mém. Vol. XXXVII, 627 & 629.

INTERCALATION abolie par Zoroastre chez les Perses. Mémoires, Vol. XXXVII, 736; & par Mahomet chez les Arabes. *Ibid*, 737, note (b).

INTERDIT Salvien, se donnoit au bailleur à ferme d'un bien de campagne, contre le fermier. - Quel en étoit l'objet. - Recherche critique sur son auteur. Mém. Vol. XLI, 74. Ce que c'étoit que l'interdit quasi-Salvien. - En quoi ces interdits différoient des actions Servienne & quali-Servienne. Ibid. 75. lo, nom que l'on donnoit à la

lune en Egypte & à Argos. Mém. Volume XXXIV, 165. 10, fille d'Inachus roi d'Argos, est condamnée par l'oracle de

Tome XLIV.

Dodone à errer hors de sa patrie. Mém. Vol. XXXV, 122. Elle est enlevée par un vaisseau Carthaginois, conduite en Egypte & livrée à Osiris. Mém. Volume XXXIV, 164; & Mém. Vol. XLII, 24. Manière différente dont cet enlèvement est raconté par les Phéniciens & par les Grecs. Mém. Volume XXXIV. 164. Les habitans de Gaza croyoient qu'elle avoit séjourné chez eux, & par cette raison la représentoient sur quelques unes de leurs médailles. Ibid.

JOACHIM lacère & jette au feu les prophéties de Jérémie. Mémoires, Vol. XL, 131.

JOCTAN, fils du patriarche Héber, s'établit avec ses douze. frères dans l'Arabie heureuse. Mém. Volume XXXVI, 271. Les Arabes purs sont issus de lui. — Ils le nomment Kathan. Mém. Vol. XXXIV, 225.

JOGUIS, secte de philosophes Indiens. — Étymologie de ce nom. Mem. Volume XL, 273. JOKTAN. Voyez JOCTAN.

IOL. Voy. CESARÉE en Mauritanie. JOLY DE MAIZEROI. (M.). Voy. MAIZEROI (M. JOLY DE). ION, rhapfode ou commentateur célèbre des écrits d'Homère. 🕳 Sa vanité ridicule. Mém. Volume XXXIX, 250. Sa patrie. Ibid.

253. Traduction du dialogue de Platon, intitulé Ion, par M. l'abbé ARNAUD, 249, 253 & suiy,

T t



IONÉ. Voyez GAZA.

JONG, peuples barbares qui habitoient autrefois l'occident de la Chine. — Signification de ce mot. Mém. Volume XLII, 133. IONIENS ou enfans de Javan. La Genèle en fait mention sous les noms de Cétim, Dodanim, Elisa & Tharfis; c'est - à - dire, les Macétiens ou Macédoniens, les Dodonéens ou Epirotes, l'Elide ou le Péloponnèse, & Cadix ou l'Espagne maritime. Mém. Vol. XXXV, 100.

IOP ÆAN, acclamation usitée dans les fêtes d'Apollon. Mém. Volume XXXIX, 189 & 200.

Voyez PÆAN.

JOPÉ, fille d'Éole & femme de Céphée. Mém. Vol. XXXIV, 330. JOPPÉ, ville de Phénicie appelée aujourd'hui Jaffa; la position. -Opinion fabuleuse des Grecs sur son origine. — Les Phéniciens la faisoient remonter au - delà du déluge. Mém. Vol. XXXIV, 330. M. l'abbé MIGNOT combat cette prétention. — La fable d'Andromède a rendu ce lieu célèbre. — On y montroit des vestiges de ses liens. — Ce n'est point là, mais à Paria, qu'elle avoit été exposée. Ibid. 331. Joppé a appartenu successivement aux Chaldéens, aux Perses, aux Lagides d'Egypte, & aux Séleucides de Syrie. — Expédition de Judas Macchabée contre cette ville. — Jonathan, prince des Juifs, s'en empare, 333. Pompée la soumet aux

Romains. — Auguste la donne à Hérode. - Elle est reprise & incendiée lors de la révolte des Juifs contre les Romains, 334. Quelques Juifs travaillent à la relever.—Les Romains la ruinent de nouveau, 334; & *Mém. Vol.* XXXVIII, 147. Rétablissement de cette ville par Godefroi de Bouillon. — Ses différentes révolutions pendant les croifades. Mém. Volume XXXIV, 335. JOSAPHAT monte sur le trône de Juda, - Il équipe avec Ochosias, roi d'Israël, une flotte qui sit

naufrage. Mém. Vol. XLII, 36. JOSEPH, patriarche. Epoque de son arrivée en Egypte. Mém. Volume XXXIV, 135 & 138. JOSEPH, évêque du Mans.

Troubles qu'il cause dans son églife. *Mém.Vol*. XXXIX, 622. Il est arrêté & condamné à une prison perpétuelle. Ibid. 623. JOSÈPHE l'historien fait naufrage

dans le golfe Adriatique. Hift. Volume XXXVIII, 28. Il écrit pour la défense des Juiss contre Apion. Ibid. 177. Il defend la ville de Jotapata astiégée par Vespasien, & est fait prisonnier. Mém. Volume XXXVIII, 147. Il obtient sa liberté. Ibid. 148. Josèphe assure, en plusieurs endroits de ses ouvrages, l'antiquité de l'empire Assyrien. Mbs. Volume X L, 359, note (f).

JOURNAUX. Voyez ACTA diuma. JOURNÉE (La) de chemin est de trente à trente deux mille pus. Mém. Volume XXXIV, 351. Jours fastes & néfastes. Origine de cette distinction chez les Romains. Mém. Vol. X LI, 29: Il y avoit aussi des jours mixtes de trois sortes.—Comment ils étoient marqués dans le calendrier. Ibid. note (b).

LOYEUX AVÉNEMENT.
Remarques sur quelques droits
exercés autresois par nos rois, à
leur avénement à la couronne
à à leur première entrée dans
chaque ville du royaume. Mém.
Vol. XLIII, 676, 677, 682,
710 & suiv.

[PHICLUS, fils d'Amphitryon & d'Alcmène, & frère jumeau d'Alcide. Mém. Vol. XXXV,

31-

IPHICRATIS, espèce de chaussure militaire inventée par Iphicrate.

— Le daphnéphore la portoit dans les Daphnéphories. Mém. Volume X L I I I, 200 & 201.

IPHITUS, fils d'Eurytus, est tué par Hercule. Mém. Volume XXXV, 28.

IRAN. Voyez ARPHAXAD, patriarche.

IRAN. Etendue de ce pays chez les Orientaux. Mémoires, Volume X.L., 479. Ce qu'Eratosthène & Strabon disent de l'Ariane, ce qu'Hérodote dit des Mèdes, montre l'Iran dans sa plus grande étendue. — Chez les Grecs & ses Orientaux, il est question des mêmes pays lorsque ses premiers parlent de la Perse & de la Scythie, les autres de l'Iran & du Touran. Ibid. 481.

IRÉNARQUE. Ses fonctions. — Il étoit choisi par les députés des villes, dans l'Asie mineure. — Selon le droit Romain, il étoit présenté par les décurions, & consirmé par le gouverneur de la province. Mémoires, Volume XXXVII, 403.

Is Aures, peuple qui habitoit la Cilicie-Trachée.— Ils défont Musonius, vicaire de la province d'Asie.—Epoque de leur grande invasion dans plusieurs provinces de l'empire. Mémoires, Volume

XXXVII, 359.

Is É E, orateur, maître de Démosthène. — Comparaison de son genre d'éloquence avec celui de Lysias. Mém. V. XLIII, 25.

ISIDORE, mécanicien habile, dirige conjointement avec Anthémius, la construction d'temple de S. Sophie à Constantinople. Mém. Volume XLII,

392, note *(a)*.

Is 18, la grande déesse Egyptiens. Elle fait la recherche du corps d'Osris son mari, tué par Typhon, & retrouve à Byblos en Phénicie le coffre qui le renfermoit, aidée des deux fils de Malcander, roi de ce pays. Mem. Volume XXXIV, 149; Mémoires, Volume X X X VI, 345; & Mem. Vol. XXXVIII, 85. Développement de cene allégorie, sous laquelle le vrai motifdu voyage d'Hisétoit caché. Mém. Volume XXXIV, 150 & fuir. Les Egyptiens lui consacroient un vaisseau neuf au

Trij

printemps, en mémoire de ce voyage. — Ils lui attribuoient l'invention de la navigation. Hist. Volume XXXIV, 53. Les Grecs confondoient cette déesse avec Io, fille d'Inachus; les Egyptiens, au contraire, la faisoient plus ancienne de plusieurs siècles. Ibid. 54. Isis se prenoit souvent chez les Egyptiens pour la terre, mère nourricière de tout ce qui a vie; on la représentoit, en conséquence, par une statue toute couverte de mamelles. — Les Grecs l'appeloient Démèter. Mémoires, Volume XXXIV, 482, Elle étoit prise pour la lune, pour l'air, pour la terre, & en général, pour le principe de la vertu féminine. Mém. Volume XXXVI, 342, 344, note (k),347 & 350; & Mem. Volume XXXVIII, 405 & 468. Ses rapports avec l'Yn des Chinois. Mém. Volume XL, 179 & 181. Elle est confondue avec Neith. Latone, & les anciennes déesses. Mém. Volume XXXVI, 342. Quelquefois c'est la substance de l'univers, la matière première & commune à tous les êtres particuliers. — Le plus souvent c'est une reine, femme d'Osiris. Ibid. 347. Sœur & femme de ce prince, elle se lève avec la canicule. — Son épitaphe, 348. Elle avoit l'âne en horreur, parce qu'il étoit consacré à Typhon. Hist. Volume XXXIV, 53. Pourquoi les gâteaux qui s'offroient le jour de la fête de son retour

en Egypte, portoient l'empreinte d'un hippopotame lié. Mémo res, Volume XXXIV, 150 & 157. Ses prêtres étoient nommés passophores. Histoire, Volume XXXIV, 54. Cérémonies de l'initiation à les mystères. Ibid. 55. Son culte étoit mêlé avec celui du soleil, 56. Son temple à Rome est détruit par décret du sénat; sa statue est jetée dans le Tibre, & ses prêtres sont mis en croix, 116, 117&118. ISLANDE. Variations fur l'emplacement de cette île dans l'Océan septentrional. Mémoires, Volume XXXVII, 438 & 439. Fixation de sa latitude par des observations astronomiques. -Il faut abandonner les cartes où le cercle polaire se voit tracé en pleine terre d'Islande. — Graduation fautive de celle de Knot. -Selon les notions modernes, cette île est moins reculée de quatre degrés de longitude qu'on ne l'établissoit antérieurement. Son emplacement, suivant M. D'ANVILLE. Ibid. 441. Ce ne peut être la Thulé de Pythéas. Voyez THULÉ. Ce qu'on peut en citer de plus ancien, se tire d'un diplôme de Louis-le-Débonnaire, 437 & 441. Etablissement des Norwégiens dans cette île — Elle passe tous la domination Danoise. - La langue qu'on y parle est l'ancien idiôme Norwégien, 442.

ISMAEL, fils d'Abraham & d'Hagar l'Égyptienne, père des Arabes appelés Ismaëlites. Mém. Vol. XXXIV, 225.

ISMAÉLITES. Position de ce peuple. Mém. Vol. XXXIV,

Isocrate. Son attention scrupuleuse dans la modulation des périodes. Mém. Volume XLI, 405. Il manquoit des deux qualités les plus essentielles à l'orateur, la voix & l'assurance. Mém. Volume XLIII, 11. Sa réponse à ses amis, qui lui demandoient pourquoi il n'avoit pas pris part au gouvernement. Ibid. 12.

Issédons. Erreur d'Hérodote sur la position qu'il assigne à ce peuple. Mém. Volume XXXV, 559. M. DE GUIGNES le corrige par lui-même, & prouve que les Issédons sont les peuples situés vers So-tcheou, Cha-tcheou, dans la petite Bukharie. — Position de l'Issedon Serica & de l'Issedon Scythica. Ibid. 560 & 561. Mœurs de ces peuples, 561. Ils sont chassés par les Arimaspes, & se retirent vers le Captchac, 562. La demeure la plus éloignée qu'on puisse leur assigner, suivant M. D'AN-VILLE, est le pas d'Eygur, 588. Quelques auteurs de l'antiquité citent des Issédons voisins du Palus, 589. L'emplacement du corps principal de cette nation, étoit partagé entre la Scythie au - delà de l'Imaüs, & la Sérique. Hist. Vol. XXXVI, **3**3.

Issus, ville de Cilicie, célèbre par la défaite de Darius. Mém. Vol. XLII, 356.

ISTROPOLIS, ville du périple de l'Euxin. — Sa position. Mém. Vol. XXXV, 535.

Isuren, l'une des trois divinités Indiennes. Hist. Vol. XXXIV, 79.

ITALIE. Elle étoit autrefois jointe à la Sicile. Mémoires, Volume XXXVII, 62. En quoi confistoit la partie de l'Italie septentrionale appelée Italia annonaria. Mém. Vol. XLI, 151.

ITALIOTES (Les) ou Grecs d'Italie adoptent un gouvernement fédératif, pour la défense de leur liberté. Mém. Volume XLII, 333.

ITHOBALE, roi de Tyr. Mémoires, Volume XXXVIII, 52. Ses grandes qualités.— If fe sait passer pour un dieu.— Soutient un siège de treize ans dans sa capitale.— Sa mort. Ibid. 499. Voyez ETHBAAL.

A d'un canton de la Messénie. Mém. Volume XLII, 377.

ITHOME se rend aux Lacédémoniens après un blocus de dix ans — Les Athéniens en reçoivent ses habitans sugitifs, & les établissent à Naupacte. Mém. Vol. XLI, 260. Époque de sa destruction. Mém. Vol. XLII, 312 & 376.

ITINÉRAIRES, monumens précieux de l'ancienne géographie. — Avec quelle réserve on doit les corriger. Hist. Vol. XXXVI, 108. Observations de M. DE LA NAUZE sur deux différentes routes de l'Itinéraire d'Antonin, qui de Péluse conduisoient à Héliopolis. Ibid. 99. Voyez PÉLUSE. Les distances ne doivent pas en être prises en rigueur géométrique; remarque critique à ce sujet. Mem. Vol. XLI, 565.

ITOBAL. Voyez ITHOBALE.

JUBA I. ", roi de Numidie, embrasse le parti de Pompée. — Il est désait par Jules-César, à la bataille de Thapsus. Hist. Vol. XXXVIII, 97 & 100. Il se fait donner la mort.—Comment il est représenté sur ses médailles. Ibid. 101 & 113.

JUBA II est mené en triomphe par Jules-Célar, dans son enfance. - Il est instruit par les foins d'Auguste, & fait des progrès rapides dans les sciences. - Il épouse Cléopatre Sélène. -Auguste lui rend la Numidie. - De quelle époque doivent être comptées les années de fon règne. — Il devient roi des deux Mauritanies. Histoire, Volume XXXVIII, 101. Son attachement à Auguste; il change en son honneur le nom de la ville d'IoI, en celui de Céfarée. - Sa mort. - Ses médailles. - Il obtient les honneurs divins. -Vénération des étrangers pour se prince. - Plusieurs villes lui

١,

élèvent des statues. Ibid. 102 & 104.

JUGEMENT. A Rome, les jugemens publics s'instruisoient dans le Comitium ou dans le Fosum.—
Les jugemens privés se rendoient sub testo, dans les basiliques. Mémoires, Volume XLI, 57.

JUGEMENT de Dieu. Voyez ÉPREUVES judiciaires.

JUGEMENT dernier. La croyance en étoit très-répandue parini les Gentils. — Réflexions de M. l'abbé FOUCHER sur l'universalité de ce dogme. Mémoires, Volume XXXVIII, 526 & fuiv.

Juges. Dans les premiers siècles, les juges s'assembloient dans les places publiques.—Ils rendoient la justice entre le lever du soleil & le milieu du jour. Mém. Vol. XXXVI, 445. Les juges surent toujours tirés du corps du sénat, jusqu'à la loi Sempronia. Mém. Volume XXXVII, 296. Ce que c'étoir que les juges appelés edititii. Mém. Volume XXXIX, 417.

Juifs. Pompée les mend tributaires, & les force d'évacuer les villes de Phénicie & de Célesyrie dont ils s'étoient emparés. Mêm. Vol. XXXVIII, 133. Ils font chassés de l'Italie par décret du sénat sous Auguste; un grand nombre est relégué en Sardaigne. Hist. Vol. XXXIV, 118. Les Juis détruisent un autel élevé à l'empereur Caïas à Jamnia. — Claude donne un édit pour leur permettre de vivre suivant leurs loix. Mém. Volume XXXVIII, 144. Troubles occasionnés par les Juifs dans la ville de Césarée en Phénicie. — Néron les prive du droit de bourgeoifie dans cette ville. — Suites facheuses de cette sévérité. Ibid. 146. Massacre des Juifs commis à Césarée, à Tyr & à Ptolémaïs. — Soulèvement général de la nation. — Néron envoie en Judée Vespasien, qui s'empare de plusieurs villes, 147. Prise de Jérulalem par Tite. - Nouvelles cruautés des Juifs, réprimées par Trajan. — Ils ravagent la Palestine & la Syrie. Adrien envoie contre eux une armée qui en fait un horrible carnage, 148. Les Juifs comptoient les années de règne de leurs princes, du mois de nisan qui avoit précédé leur avénement; & celles des princes étrangers, du mois de tisri. Mémoires, Volume XXXV, 625. Les Juifs quittent le caractère Samaritain pour le Chaldéen. Mém. Vol. XXXVI, 115. Leur vénération pour les livres sacrés, portée jusqu'à la superstition. Ibid. 265. Système des Juifs cabalistes sur l'origine de la matière. Mémoires, Volume XXXIX, 775. Ce qui a donné lieu aux payens de croire qu'ils juroient par Anchialus. Mém. Volume XL, 50. Juifs établis à la Chine sous les Han; ils y portentieurs livres. — Quelquesuns prétendent qu'il y en avoit même sur la fin des Tcheou. Mém. Volume X L I I I, 273.

J U - K I A, l'école des lettrés Chinois. Mém. Vol. XXXVIII, 271. Voyez LETTRÉS Chinois.

IULE, espèce de chanson en l'honneur de Cérès. — Etymologie de ce mot. Mém. Vol. XXXIX, 228, note (g).

JULES-CÉSAR. Voyez CÉSAR (Jules-).

JULIA. Voyez LAODICÉE.
JULIA (Loi). Voyez LOI Julia.
JULIE, fille d'Auguste. Médaille
où elle est représentée sous le
nom de Vénus. Mém. Volume
XXXIX, 562. Elle épouse
Tibère par contrainte. — Ses désordres la font exiler par Auguste
dans l'île de Pandataire. Ibid.
564. Elle est transférée dans la
ville de Rhège, où elle meurt
de misère, 564; & Histoire,
Volume XXXVIII, 187.
Voyez LIVIE.

JULIEN, empereur, fait releves les magasins détruits par les barbares dans la Gaule, & rétablir la navigation du Rhin. Mémoires, Volume XLI, 154.

JULIOPOLIS, ville de Bithynie.

Mémoires, Volume XLII, 387.

JULIOPOLIS. Voyez LAODICÉE.

JULIOPOLIS. Voyez TARSE.

JULIOPOLIS. Plusieurs familles

Grecques avoient pris ce nom,
en l'honneur de la famille Julia.

Mém. Volume XXXV, 617.

JUMENTA, bêtes de somme;

JUMENTA, bêtes de fomme; diverses étymologies de ce

336

mot. Mém. Volume XLII, 233. Voyez BETES de somme.

JUNON étoit adorée sous le nom de Moneta, comme déesse des conseils, Mém. Volume X L I, 60, note (m). Les peuples de l'Orient l'adoroient sous celui de Zygia, parce qu'elle préfide aux mariages. Hift. Volume XXXIV, 5 2. Il étoit défendu aux concubines, par une loi de Numa, d'approcher de son ausel. Mém. Volume XXXIX, 358. Observations de M. BOUCHAUD sur le véritable sens de cette loi. Hist. Volume X L II, 34. Les veuves qui se remarioient avant l'expiration de leur deuil, devoient lui sacrifier une vache pleine. Ibid. 36. Jeux établis en fon honneur à Argos, par Archinus. Hift. Vol. XXXVIII, 34.

JUNON l'Assyrienne. Voyez DÉESSE de Syrie (La).

IVOIRE. Les anciens en faisoient un grand ulage. — D'où le tiroit le plus beau. Mémoires, Volume XLII, 48.

JUPITER. Ce nom est le même que Jéhovah. — Il s'écrivoit autrefois Jao ou Jou. Mémoires, Volume XXXVI, 33. Jupiter est une divinité Grecque qui n'étoit pas connue dans la Phénicie. Mém. Volume XXXVIII, 95. On en a vu deux en Crète, suivant Diodore de Siçile; un ancien frère d'Uranus, & un plus moderne fils de Saturne. Mémoires, Vol. XXXV, 81.

Tombeau de Jupiter dans l'île de Crète. Ibid. 45 & 49. Autel singulier élevé en son honneur à Olympie. Hift. Vol. XXXIV, 36. Jupiter étoit adoré à Tarle sous le nom de Tersius. Mém. Volume XXXVII, 349; & en Carie, sous celui de Aasasiic. Origine de ce nom. Mémoires, Volume XL, 88.

JUPITER Ammon, grande divinité de la Lybie. Origine de l'établissement de son oracle dans ce pays. Mém. Volume XXXV, 107. Position de son temple dans la Cyrénaïque. — Pourquoi quelques géographes l'ont placé dans la Marmarique. Mémoires, Volume XXXVII, 365. Il avoit un temple à Sparte. - Les Lacédémoniens étoient, de tous les Grecs, ceux qui consultoient le plus son oracle. — Les Cyrénéens lui rendoient un culte particulier. — Son temple à Thèbes en Béotie. Ibid. 380.

JUPITER de Dodone est appelé par Homère, Jupiter du hêtre, Jupiter Pélasgique. Mémoires, Volume X X X V, 94.

JUPITER-le-Hêtre, nom donné à l'arbre qui avoit rendu les premiers oracles à Dodone. Mém. Volume XXXV, 92.

JURIDICTION. Chez les Romains elle se divisoit en deux branches, dont la première consistoit dans le droit de rendre des sentences; la seconde, dans celui de donner des juges. — Ce partage remoptoit à Romulus, & fut suivi sous

les rois successeurs. Mém. Volume XLI, 77. Après l'expulsion des rois, les consuls s'emparèrent de la puissance judiciaire, qui passa de ceux-ci aux préteurs & aux autres magistrats. — La première manière d'instruire les procès s'appeloit jugement extraordinaire; & la seconde, jugement ordinaire. Ibid. 78. Toutes les fois que le magistrat siégeant sur son tribunal, connoissoit d'une affaire, il étoit obligé de se faire assisser de ses assesseurs ou conseillers; autorités à l'appui de cette affertion. — Si ces affefseurs étoient en quelque manière juges, ils ne l'étoient qu'en présence du magistrat, & lorsqu'il jugeoit; en son absence, ils ne pouvoient ni répondre les requêtes, ni entendre les caules. -Ouels étoient les assesseurs ou le conseil du magistrat, soit à Rome, soit dans les provinces, 79 & Suiv. Le préteur n'étoit pas obligé d'en prendre lorsqu'il connoissoit d'une affaire de plano, c'est-à-dire, ne siégeant pas sur fon tribunal. — Dans ces sortes d'affaires, on l'abordoit avec un placet à la main, qu'il répondoit en y mettant sa signature, 83. Distertation de M. de POUILLY sur la naissance & les progrès de la juridiction temporelle des églises, depuis l'établissement de la monarchie, jusqu'au commencement du XIV. siècle. Voyez ÉGLISE.

JURISCONSULTE. Les juris-Tome XLIV. consultes Romains avoient imaginé un nombre infini de formules & de subtilités, à la faveur desquelles ils se rendoient nécessaires, & tenoient le peuple dans la dépendance. — Ils tiroient leur origine du patronage institué par Romulus, & avoient succédé aux fonctions dont les patriciens s'acquittoient envers les plébéïens. — Les anciens jurisconsultes étoient la plupart de naisfance patricienne. — Sous Auguste & les empereurs suivans, ils devinrent les instrumens du despotisine. — Le seul Caligula dédaigne de s'en servir, & menace d'anéantir l'ordre entier. Mém. Volume XLI, 83.

JUS civitatis. En quoi confistoit ce droit chez les Romains. Mém. Volume XLI, 14.

Jus honorarium ne fignifie pas feulement le droit prétorien, mais celui né des édits de tous les honorati. Mém. Vol. XXXIX, 307 & 309.

Jus Quiritium, dans une signification fort étendue, comprend tous les droits & priviléges annexés à l'état de citoyen Romain.

— Dans un sens plus strict, il ne doit pas être confondu avec le jus civitatis. Mém. Vol. XLI, 14.

JUSTINIANI (Horace) successivement évêque de plusieurs siéges, & enfin cardinal. — Dates de sa naissance & de sa mort. Mém. Volume XLIII, 288, note (c).

Uц

JUSTINIANOPOLIS. Voy. MO-CESUS.

KA

JYRCÆ, nation Scythe dont parle Hérodote. Mém. Volume XXXV, 542. Raisons de croire que ce pourroit être la même dont les historiens Chinois font mention sous le nom d'Ou-siun.

— Sa position. Ibid. 551.

Izeds, bons génies du second ordre créés par Ormusd. — Il donne à chacun d'eux l'intendance d'une portion de l'univers. Mém. Volume XXXVII, 629. Ils sont divisés en plusieurs classes. Mém. Volume XXXIX, 744. Ce que le mot ized signifie. Mém. Volume XXXIV, 406.

## K.

KABYLES, ancien peuple Arabe qui habite les montagnes, & parle une langue particulière. Hist. Volume XXXVIII, 120. KAHTAN. Voyez JOKTAN.

KAI-KONG, historien des anciens philosophes Chinois. — En quel temps il vivoit. *Mém. Volume* XXXVIII, 293.

KAÏOMORTS, nom du premier homme dans la religion des Parses. Mém. Volume XXXV, 167. Comment il a été produit. Mém. Vol. XXXVII, 642 & 644. Ce que ce nom signifie. Ibid. 650.

KAÏSARÜEH Voyez CÉSARÉE

en Capadoce.

. . . .

KALÉMON pourroit être le Calamos de Polybe & de Pline, ancienne ville de Phénicie. Mémoires, Vol. XXXIV, 248. KANG-CHO, établi roi de Ouei par l'empereur Vou-vang son frère. Mém. Vol. XLII, 125.

KAO, de la dynastie de Hia; quand il a commencé à réguer. Mém. Volume XLIII, 266.

KAO-TÇU, fondateur de la dynastie des Tang. Mém. Volume XXXVI, 225.

KAO-TSONG, de la dynastie des Tang, commence à régner.— Sa mort. Mém. Vol. XL, 314. Il est méprisé des Chinois pour avoir épousé la concubine de son père. Ibid. 315.

KAO-TSOU, fondateur de la dynastie des Tang. — Sa mort.

Mém. Vol. XL, 310.

KARA-SOU. Voyez GYNDÈS.

KASCHGAR, ville de Tartarie, en chinois So-le. Mém. Vol. XL, 218.

KASCHI. Voyez BÉNARÈS.

KASCHMER, village du pays de Tarschiz, de la dépendance du Khorazan.—Fables Persanes sur le cyprès planté dans ce lieu par Zoroastre, & sur sa destruction. Mém. Vol. XXXVII, 728.

KASJA-SONS-JA & Annanfons-ja, noms donnés par les Japonois aux disciples de Boudha qui ont recueilli sa doctrine. Mém. Vol. XL, 200.

KE. Voyez KUO.

K É signifie seigneur, & se mettoit par honneur devant le nom propre dans la langue Persane. Mém. Volume XXXIX, 699, note (e).

1

KÉANIENS, seconde dynastie des rois de Perse. Mém. Vol. XXXV, 165. Mémoire sur l'empire des Mèdes & celui des Perses, comparés avec la dynastie connue dans les ouvrages des Orientaux sous le nom de Kéaniens. Mém. Vol. XL, 477. Voyez Mèdes.

KÉDOUS, dans le pachalick d'Annadoli, pourroit être Cidyessus.

— Raisons qui font penser à M. l'abbé BELLEY que ce ne peut être Cadi. Mém. V. XXXV, 655.

KÉ-KAOUS. Voyez CYAXARE.

KÉ-KHOSRO. Voyez CYRUS. KENMEI impératrice du Japon, commence à régner en l'an 708 de l'ère chrétienne. Mém. Vol.

XL, 244.

KENT (Le comte de), frère d'Édouard II, est envoyé en ambassade auprès de Charles-le-Bel. Mém. Volume XLI, 653. Il est nommé lieutenant général en Guyenne. Ibid. 667. Assiégé dans la Réole par le comte de Valois, il est obligé de capituler, 668. Édouard lui retire le commandement de Guyenne, 669. Il embrasse le parti de la reine, 690.

KHAGHIOUR, livre important de la religion Thibétane; ce qu'il contient. Mém. Vol. XL,

227.

KHALIS, grand canal du Nil qui passe au miliou du Caire. Mém. Vol. XXXVIII, 23. Cérémonies qui accompagnent son ouverture. Ibid. 24.

KHOTEN, contrée de la Tartarie. Mém. Vol. XL, 216. Elle est nommée par les Chinois Yutien. Ibid. 217.

K1, montagne de Chine. Mém. Vol. XLII, 105. Sa position.

Ibid. 106.

KI (Le royaume de). Sa position.

— De quelle époque ses souverains conmencent à dater dans l'histoire. — Sa destruction par les rois de Tsou, Mém. Volume XLII, 124.

K1, empereur de la dynastie de Hia, fils & successeur de Yu. Mém. Vol. XLIII, 259 & 262.

KIA-LAN, mot Indien qui, felon les Chinois, signifie un lieu d'assemblée. Mém. Volume XL, 318.

KIANG, peuples barbares, les mêmes que ceux du Thibet. Mém. Vol. XLII, 108 & 111.

KIANG-CHANG-TCHANG-GIN, philosophe Chinois; sa patrie.

— En quel temps il vivoit.

Mém. Vol. XXXVIII, 297.

Kiang-nan, province méridionale de la Chine. — En quel temps elle a passé sous la domination Chinoise, & son ancien état avant cette époque. Mém. Vol. XLII, 114.

KIANG-31, province de la Chine; quand elle a passé sous la donination Chinoise. Mém. Volume

XLII, 115.

KIAO-TCHI (Le) comprend le Tonquin & une partie de la Cochinchine. Mémoires, Vol. XL, 232.

U'u ij

KIA-TSE, cycle Chinois de foixante jours, formé de deux autres cycles. Mémoires, Vol. XLII, 122. Il n'a été employé qu'après Confucius pour défigner une révolution de 60 ans. Ibid. 123.

KIA-YE, disciple de Fo, & l'un des principaux rédacteurs de ses ouvrages. — Il est appelé Fo par Fo lui-même; remarque à ce sujet. Mémoires, Volume XL,

256.

KI-CHAN, montagne & rivière de Chine. Mém. Vol. XLII,

99.

KIE, le dernier des empereurs de la dynastie de Ya. Mém. V. XLIII, 259. Quand il a commencé à régner. Ibid. 266. Principaux événemens de son règne, 267. Il est battu & détrôné par Tching - tang. — Sa mort, 268.

KIENE-MO-LO-CHE, Samanéen Indien très-habile. — Sa naiffance & sa famille. — Il est conduit à la Chine & se fait un grand nombre de disciples. Mémoires, Vol. XL, 267. Traduit plusieurs livres Indiens concernant la religion. Ibid. 268. Idée générale de quelques-uns de ces livres, 269 & suiv. L'empereur Hing le fait son premier ministre. — Sa mort, 269.

KIKAR ou talent d'or. Évaluation de son poids. Mémoires, Vol. XXXVI, 67.

KIN, de la dynastie de Hia,

succède au trône de Chine Mém. Vol. XLIII, 265.

KIN-CHAN, montagne qui est la même que le mont Imaüs. Mém. Vol. XI., 215.

KING, livres sacrés des Chinois; ils sont au nombre de cinq: l'Y-king, le Chou-king, le Chiking, le Li-ki & le Tchum-theou. — Haute antiquité de l'Y-king. -Son obscurité. — Sa forme. — Ses combinaisons appelées koua. Mém. Vol. XXXVI, 191; & Mém. Vol. XXXVIII, 273. On a cru y trouver le développement de la création des êtres, & la science des nombres. —Division de la matière.—Venvang, Tcheou-kong & Confucius sont les premiers commentateurs de cette table énigmatique attribuée à Fo-hi. Rapports de ces commentaires avec les idées Egyptiennes & les principes de Pythagore sur les nombres. Mémoires, Volume XXXVI, 192. Quelques missionnaires y ont trouvé une explication mystique. — Usage de l'Y-king pour la divination. - Du Chou-king; ce qu'il contenoit autrefois. — Il n'en reste que des fragmens recueillis par Confucius. — C'est un des plus beaux ouvrages de l'antiquité, du côté de la morale, mais de peu de secours pour l'histoire.—Vénération fingulière des Chinois pour le Chou-king. — Le Chiking, recueil de poësies respectables par leur antiquité. Ibid193. Le Li-ki renferme tous les rites & cérémonies religieuses.— Pourquoi il n'est pas aussi estimé que les autres king. — Du Tchuntheou, ouvrage historique peu étendu de Confucius; ce que ce nom signisse, 194. King du second ordre appelés Su-chu ou les quatre livres, ouvrages moraux de Confucius & de ses disciples. Mém. Vol. XXXVI, 195; & Mém. Vol. XXXVIII, 273. Quels autres livres sont compris dans cette classe. Les king font la base des études des Chinois. — Necessité des dictionnaires pour leur intelligence. Mém. Vol. XXXVI, 196.

KIN-KANG-PUON-JO-KING, I'un des principaux livres de la religion Indienne, appelé aussi Maha-puan-jo. Traductions & éditions qui en ont été faites à la Chine sous différens titres. Mém. Vol. XL, 270. M. DE GUIGNES pense que ce livre pourroit être l' Adharvana - vedam ou Brahma - vedam dont parle le P. Pons. Ibid. 271. Pourquoi on lui a donné le titre de Kinkang, 272. Son antiquité & son origine, 274. On le regarde comme la base de la doctrine secrette, 271 & 274.

KIN-LI-TSIANG, historien Chinois; en quel temps il vivoit. Mém. Volume XLIII, 284.

KINNOR, instrument de musique d'origine Phénicienne. Mém. Volume XXXVI, 104. Moïse en attribue l'invention à Jubal.

David s'en sert pour calmer la fureur mélancolique de Saül. — Cetinstrument étoit de bois, garni de cordes. Ibid. 105. On le touchoit avec un archet. — Suïdas prétend que c'étoit la lyre. — Il étoit confacré à la joie, 106.

KIN-TAN (Laboule d'or), espèce de pilule à laquelle les Chinois attribuént la vertu de rendre immortel. Mém. Vol. XXXVIII. 296. C'est la pierre philosophale. Ibid. 295.

KIO-FEOU-HIEN, ville de Chine du troissème ordre, dans le midi du Chan-tong. Mém. Vol. XLII, 119.

KIOKHIONG, docteurs versés dans la magie au Thibet. - Il y en a un dans chaque ville, qui est consulté sur tout ce que l'on fait. Mém. Vol. XL, 226.

KIONG, de la dynastie de Hia, monte sur le trône de Chine. Mém. Vol. XLIII, 265.

KIRCHER (Le P.) paroît être le premier, depuis Anthémius, qui ait donné la théorie des miroirs plans. — Il soutient néanmoins qu'Archimède a pu brûler les vaisfeaux Romains avec des miroirs concaves. Mém. Vol. XLII, 450. KIRJATH-SANNA. Voyez DEBIR. KIRJATH-SEPHER. Voy. DEBIR. Kis, île du golfe Persique, pourroit être la même que Nekrokis dans Benjamin de Tudèle. - M. Paulo la nomme Chisi, & Abulféda, Kis-ben - Omira. Mém. Vol. XXXVII, 508.

KI-TCHEOU, province de Chine.

Travaux qu'Yu y fait exécuter pour la garantir des inondations. Mém. Vol. XLII, 101.

KI-TCHONG, premier roi de Sié, · établi par l'empereur Vou-vang. Mém. Volume X L I I, 120.

KI-TO-LO, roi des Yue-chi, qui eut des guerres fréquentes à soutenir contre les khans des Tartares Joui-joui. Mém.V. XL, 214. Il soumet cinq royaumes dans le nord de l'Inde. Ibid.

KI-TOU-KIO, nom Indien d'un oiseau dont les plumes servent à garnir les slèches. — C'est aussi celui d'une montagne. — Les Chinois en ont fait Tseou. Mém. Volume XL, 193 & 335.

KITTIM. Voyez TITYENS. KIU (Le royaume de) dans la province de Chan - tong. — Par qui il a été fondé. — Sa deftruction. Mém. Vol. XLII, 121.

KIUEN, étendue de discours qui répond à ce que nous appelons un livre dans un ouvrage historique. Mém. Vol. XL, 188.

KIUPA, sectateurs de la doctrine secrèteau Thibet. Mém. Vol. XL, 227.

KIU-TAN. Voyer GOTTAMS KIUTE. Voyez TCHING. KNEPH. Voyez CNEPH.

KOLPIA. Voyez COLPIA.

KOMAR, aujourd'hui le cap Comorin. Hist. Vol. XL, 102. KONG-FOU-TSE. Vouez CON-

KONG-FOU-TSE. Voyez CON-FUCIUS.

KONG-KIA, de la dynastie de Hia, commence à régner en Chine. Mém. Volume X LIII, 265.

KORBAN, formule de serment en usage chez les Juiss. — Etymologie de ce mot. Mém. Vol. XL, 49.

KORMEZ (Montagne de). Voyez ANTI-TAURUS.

KOTROBAH, île de la mer Erythrée, qui tenoit le rang de métropole dans l'église Nestorienne. — Incertitude sur sa postion. — Ce pourroit être Zanzibar. Mém. Vol. XXXV, 598.

KOUA, progression numérique combinée juiqu'au nombre 64, & contenue dans l'Y-king, ouvrage attribué à Fohi. Mém. Vol. XXXVI, 191. Correspondence des huit koua avec la table appelée Lo - chu. — Les Chinois ont bâti sur ces huit nombres, le système entier de l'univers, & l'harmonie qui règne dans le phyfique comme dans le moral. Mém. Volume XXXVIII, 280. Rapports des koua avec le système des nombres emprunté par Pythagore chez les Egyptiens. Mémoires, Volume X X X V I, 192; & Mém. Vol. XXXVIII, 280 & fuiv. Les kous sont exprimés dans l'Y-king par des lignes diversement combinées. — Ces nombres & ces figures sont encore d'un grand usage dans la divination. Mémoires, Volume XXXVIII, 289. Voya NOMBRES

KOUA-QUA, Voyez Tou-po. KOUANG-\$1, province de la Chine, anciennement habitée par une nation nombreule de barbares nommés Yue. Mém. Vol. XLII, 112. Quand elle a passé sous la domination Chinoise. Ibid. 113.

KOUANG-TCHING-TSE, philosophe Chinois auquel on attribue l'In - fou - king, dont il ne reste que quelques fragmens que les Chinois de l'école de Confucius regardent comme supposés, mais que ceux de l'école de Tao - ise admettent comme authentiques.—En quel temps il vivoit. - Il est consulté par l'empereur Hoang-ti, sur ce que c'étoit que le Tao. - Sa réponte. Mém.V. XXXVIII,295&296. KOUANG-TONG, province de la Chine anciennement habitée par les Yue méridionaux. -Epoque de sa réunion à l'empire Chinois. Mém. Vo.X LII, 116.

Cette province à l'empire Chinois. Mém. Vol. XLII, 113.

donne à des caractères Arabes.

Pourquoi ils sont ainsi appelés. Mém. Volume XXXVI,

115 .Mahomet s'en est servi pour l'Alcoran. Ibid. 272.

KRONOS. Voyez CRONOS. KUA-SSAN, empereur du Japon, embrasse la vie monastique. Mém Volume XL, 244.

KUBLAI-KAN, empereur de la dynastie des Mogols, nommé Chi-tsou par les Chinois. — Il fait composer de nouveaux carac-

tères Mogols. Mém. Volume XL, 344. Donne à sa dynastie le nom d'Yuen. Ibid. 345. Il protégeoit singulièrement les Lhamas. — Sa mort, 348.

K U E 1 ou Kie, dernier empereur de la dynastie de Hia. Voy. KIE. K U E 1, génies tutélaires. Voyez

CHIN.

Kuoou Ke (Le royaume des). Sa position ancienne. Mém. Volume XLII, 124.

L.

LABOURAGE. L'invention en est due aux Egyptiens. — Les Grecs l'attribuoient à Cérès, mais ne s'accordoient pas sur le nom de celui auquel elle en avoit donné les premières leçons. Mémoires, Volume XXXIX, 204.

AABPAΔET'Σ, nom fous lequel Jupiter étoit adoré en Carie; fon origine. Mém. Volume XL, 88.

LABYNET. Voyez BALTHAZAR.

LABYRINTHE. Description de celui d'Etrurie, bâti par Porfenna. Mém. Vol. XXXV, 103.

LAC Asphaltite. Voyez ASPHALTITE (Lac).

LAC Méotide. Voyez MÉO-

TIDE (Lac).

LACÉDÉMONE. Éclaircissemens de M. DUTENS sur quelques médailles de Lacédémone. Voyez LAMIA.

LACÉ DÉ MONIENS (Les) accordent le droit de cité à Tisamène, par une faveur extraordinaire; sur quel motif. Mém. Vol. XXXIX, 43. Formation de l'infanterie &

de la cavalerie Lacédémonienne par Lycurgue. Mém. Vol. XLI, 251. Combien la cavalerie Lacédémonienne étoit décriée. Ibid. 252 & 256. Comment elle se levoit, 255. Guerres des Lacédémoniens avec les Messéniens, 256. Ils s'emparent d'Ithome après un blocus de dix ans. - Leur conduite avec les Athéniens, dans cette occasion, fut la source de la longue animosité des deux républiques, 260. Ils remportent une victoire sur les Mantinéens, 264. Recoivent un échec à la journée de Leuctre, 274. Les Lacédémoniens marchoient au combat en filence au son des flûtes. - Quelquefois ils y joignoient le chant des poelles de Tyrtée. Mémoires, Volume XL, 541 & 545. Ce chant étoit appelé embaterium. Mém. Volume XXXV, 263. Ce que les Lacédémoniens observoient au sujet de la barbe. Hist. Volume XL, 19.

LACERNA. Voyez PENULA.

LACONS (Les) avoient une prononciation très - différente du reste de la Grèce. — Ils substituoient le z au Ø. — Sont imités à cet égard par les Grecs modernes. Hist. V. XXXVIII, 67 (note).

LADIKIA. Voyez LAODICÉE.

LAETSEMI ou Litchmi, épouse de Vischnou; sa naissance. — C'est la divinité sous la forme féminine. Mém. Vol. XL, 277. Voyez LAKHSCHIMI. LAI, peuples barbares de l'orient de la Chine. Mém. Vol. XLII, 121.

LAKHSCHIMI, femme de Vischnou. Les Indiens croient reconnoître cette déesse dans le portrait de la Sainte-Vierge; & cette ressemblance diminue leur aversion pour le christianisme. Mém. Volume XXXVII, 572. Voyez LAETSEMI.

LAMAS. Voyez LHAMAS.

LAMIA. Recherches de M. l'abbé LE BLOND sur la ville de Lamia, sur les Maliens & fur quelques-unes de leurs médailles. Hist. Vol. XL, 86. Position des Maliens ou Méliens. — Leur contrée qu'Hérodote appelle Mélide, est nommée par Tite-Live Ager Maliensis. Ibid. 87. M. l'abbé LE BLOND pense que Lamia étoit leur ville capitale.—Preuves sur lesquelles il établit l'identité des Lamiens & des Maliens. — Médailles qu'il croit devoir leur être attribuées, 88 & suiv. Il revendique pour Lamia, un médaillon d'argent portant les types de Minerve & d'Hercule en repos, avec les lettres initiales  $\Lambda$  A, qui, au jugement de M. Du-TENS, désignent Lacédémone, 89. Soutient que dans un autre médaillon représentant d'un côté un archer, de l'autre Hercule étoussant un lion, les lettres M. AA, qui, selon M. DUTENS, désignent la ville de Mallus en Cilicie, doivent s'appliquer aux Maliens ou Lamiens, 91; qu'en **Suppolant** 

supposant que la vache dont ce médaillon est contre-marqué, fût la contre-marque de Mallus, on en devroit encore conclure qu'il n'a pas été frappé dans cette ville. - Il pense que cette contremarque appartient à Cyzique dans la Propontide. Histoire, Volume XL, 92. M. DUTENS persiste à croire que le premier médaillon a été frappé à Lacédémone sous Agésilas, & s'appuie sur ses ressemblances avec un autre médaillon du roi, reconnu pour être de cette ville. Ibid. 93. Répond que le type d'Hercule en repos, inconnu jusqu'ici sur les médailles de Lacédémone, ne peut être un obstacle. -Soutient que le fecond médaillon est de Mallus en Cilicie, 94. Que l'archer Persan bien différent quant au costume, de celui des médailles de Lamia, s'accorde avec cette interprétation. — Que la contre-marque de ce médaillon est généralement reconnue pour etre celle de la Cilicie, 95.

LAMPA, ville de l'île de Crète. Auguste lui rend la liberté. -Ses médailles. — Spanheim croit qu'il faut lire Lappa. Mémoires, Volume XXXVII, 431.

LAMPON, devin confondu par Anaxagore. Mémoires, Volume XXXIX, 22.

LAMPON, un des conducteurs de la colonie Grecque de Thurium. Mém. Vol. XLII, 319. LAMPRIDIUS est le premier qui

Tome XLIV.

ait parlé des aurei solidi. Mém. Vol. XLII, 251 (note).

LANASSA, petite fille d'Hercule, est enlevée par Pyrrhus. Mém.

Vol. XXXV, 123.

LANCE, arme d'origine Espagnole : elle étoit commune à tous les Celtes. — On la dardoit quoiqu'on s'en servît austi de la main. — Le fer en étoit plus large que celui des hastes. -M. LE BEAU pense que c'étoit la haste des cavaliers Romains. Mém. Vol. XXXIX, 492. Du temps de Polybe, elle étoit ferrée par les deux extremités.—Lances plus courtes appelées hasta amentatæ, attachées avec une courroie. Ibid. 493. M. LE BEAU prouve qu'elles n'étoient pas en usage chez les Romains. 494. Strabon distingue deux sories de lances. Mém. Volume XL, 87. La lance, A'oxxn, empruniée des Grecs par les Romains, étoit solide & d'une moyenne grandeur; elle servoit à un double usage. Mém. V. XLI, 280. Celle des Romains étoit foible & branlante. Ibid. 282. LANCEA; deux villes de ce nom

en Espagne. Mémoires, Volume

XXXIX, 492.

LANDOLINA (George), célèbre amiral de Sicile. Faux diplome du roi Roger en sa faveur. Mem. Vol. XLI, 616.

LANGENARGEN. V. ARGUNA. LANGUE Amharique. Voyez LANGUE Ethiopique.

LANGUE Arabe. Elle contient  $\mathbf{X} \mathbf{x}$ 

toutes les racines des autres langues Orientales. Mém. Vol. XXXIV, 34. Ses deux principaux dialectes anciens. — Ils te sont confondus depuis Mahomet. - Causes de la conservation de la pureté de cette langue. Mém. Vol. XXXVI, 147. Les bons écrivains se conforment au style de l'Alcoran.

*Ibid*. 148.

LANGUE Cophte. Ses caractères sont un mélange de grec & de figures Egyptiennes. — S'écrivent de gauche à droite. Mém. Vol. XXXVI, 121. Ses pronoms lui sont communs avec les Jangues Orientales. Ibid. 144. Les affixes se mettent indifféremment au commencement, à la fin & même dans le corps du mot. 156.

LANGUE Chinoise. Sa marche opposée à celle des langues Orientales. — Elle conserve le caractère d'un langage imparfait. - Tout y est indéclinable & sans conjugation. Mém. Vol. XXXVI, 162. Elle ne peut admettre une écriture alphabétique. Ibid. 163. Rapports entre l'écriture Chinoise & les hiéroglyphes Egyptiens. Voyet

EGYPTIENS.

LANGUE Ethiopique actuelle, appelée Amharique. Mém. Vol. XXXVI, 148. Quand elle a commencé à devenir dialecte dominant. — L'Axumitique est la langue de la religion. - Elle resiemble beaucoup à l'hébreu

& au syriaque, mais plus encore à l'Arabe. Ibid. 149. Elle emploie les pronoms affixes dans les conjugations, 152.

- LANGUE Françoise. Essai de supplément par M. DACIER, au traité d'Henri Estienne, fur la conformité du langage François avec le Grec. Histoire, Volume XXXVIII, 56. Sentiment de Guillaume Budé à ce sujet. — Origine Grecque de notre aoriste. Ibid. 57. Le françois, né du latin, n'en a pas adopté le génie. - Principales circonstances qui ont dû contribuer à faire passer dans notre langue, celui de la langue Grecque, 58.
- LANGUE Grecque. Mémoire de M. l'abbé ARNAUD sur la prose Grecque. Mém. Volume XLI, 382. Ce ne fut qu'au temps de Darius fils d'Hystape, c'est-àdire, dans la LIV. olympiade, que les Grecs commencèrent à écrire en prose. — La langue Grecque trouve les matériaux de sa prose dans la plus belle poësie qui ait jamais existé. — Ses premiers profateurs s'exercent tous sur l'histoire, à l'exception de Phérécide. Ibid. 383. C'est aux sophistes que la prose Grecque dut son abondance, ses ornemens & la théorie. — Aristote distingue dans la profe deux fortes d'élocution, 384. Des mots considérés en eux-mêmes, 385. Abondance & harmonie de la langue Grecque. — Avantages de

sa prononciation sur la langue Latine. Mémaires, Volume XLI, 386. Point de syllabes dans la langue Grecque qui n'eût ses temps fixes & déterminés, d'où fe forme son rhythme bien caractérisé. Ibid. 387 & 388. L'art de bien dire appartenoit à l'art musical, 388. Des mots considérés comme signes; distinction des mots propres en trois classes. — Réflexions critiques sur les mots étrangers, que les différens pays de la Grèce emprunioient les uns des autres, 389. Des mots métaphoriques; nécessité d'en imaginer de nouveaux. — Ce qu'il taut entendre par mots inventés ou faits, 391. Raisons des libertés autorifées par le génie de la langue Grecque, d'alonger, de racourcir, & de changer les mots à son gré. — Remarque sur l'objet primitif des particules appelées explétives, 393. Pourquoi elles abondent dans les langues originales, 394. Du choix des mots dans la construction de la prose; marche disférente des Latins & des Grecs à cet égard, 395. Combien chez ces derniers, la poëlie a contribué à la perfection de la profe, 396. Développement du mécaniline de la période, inventé par Gorgias, & perfectionné par Thratymaque, 398 & Suiv. Principaux caractères de la période, 401. Les membres & les incides etoient à la prose, ce que les vers de différentes meluses étoient

au poëme, 402. Il y avoit deux sortes de périodes, la simple & la composée. — La période compolée ne devoit avoir, ni moins de deux membres, ni plus de quatre. — Celle-ci étoit regardée comme la plus parfaite de toutes. - Comparaison de la période verbale avec la période musicale, 403. Recherche extrême des 10philtes dans la modulation de la période, 404. Distinction de la période concile & de la période arrondie. — Comment elles le formoient, 405. La première avoit un agrément infini, & fut sur-tout familière aux l'ophistes. --- L'artifice de la seconde, moins apparent, étoit, par cela même, beaucoup plus difficile, 406. Des figures harmoniques & des figures pathétiques. — Celles ci tenoient aux mœurs, aux loix, à la religion, & à la forme de gouvernement, mais ne passèrent que fort tard dans la prose, 407. Exemple singulier de la hardiesse de la langue Grecque en métaphores. Hift. Vol. XXXIV, 47. Excellence de la prononciation de la langue Grecque. - Elle ne fut entièrement abolie que sous Néron. Mém. Vol. XLI, 386. Ses dialectes ne peuvent être comparés aux patois de nos provinces; réfutation de Fontenelle à ce sujet. Ibid. 389. Recherches critiques de M. D E VILLOISON sur le greç vulgaire. - Ilest à l'ancien, à-peuprès ce qu'est l'italien au latin  $\mathbf{X} \mathbf{x} \mathbf{i} \mathbf{j}$ 

des bons auteurs Romains. -Sentiment de M. BONAMY fur la conformité du grec vulgaire avec la langue Françoile. Histoire, Volume XXXVIII, 60. M. DE VILLOISON prouve qu'il n'a pas emprunté du françois le participe absolu indéclinable. Ibid. 61. Utilité de la connoissance du grec vulgaire pour l'intelligence de l'ancien. Il restitue d'anciennes racines, dont on n'a plus que les dérivés, 62. Conserve les significations rares de certains mots; exemples à ce sujet, 63. Avantage qu'on en peut retirer pour l'intelligence de plusieurs manuscrits fort utiles pour les sciences & l'histoire Orientale. — Différens traités du Corps des Chimistes Grecs sont écrits en grec vulgaire; mérite de cette collection, 64. L'ancienneté du grec vulgaire remonte bien plus haut qu'on ne le croit communément, 65. De même que tous les autres idiômes, il s'est formé peu-à-peu par des progrès insensibles, 69. Remarques sur la prononciation des Grecs modernes. — Il ne faut pas croire qu'elle soit la véritable, parce qu'elle est la plus douce, 66. Elle pourroit être la même que celle des anciens Lacons. qui différoit beaucoup de celle du reste de la Grèce, 67. Trois langues usitées chez les Grecs modernes. - Le grec littéral est celui dont ils font usage pour célébrer la messe & l'office divin,

LA

69. Etat des études dans la Grèce au x v 1. fiècle. - Leur étatactuel. Les établissemens littéraires y ont toujours été fort rares. — Un des obstacles au progrès de l'étude du grec littéral, c'est que pendant long - temps leurs moines n'ont voulu copier que des livres de théologie, 69 & 70. La seconde langue usitée chez les Grecs modernes, est l'ecclélustique; c'est celle qu'emploient ordinairement les patriarches, leurs officiers, & les prêtres dans leurs sermons. — Cet idiome est presque le même que le grec littéral, mais n'est pas si pur. -Notice des principaux ouvrages composés dans cette langue, 72. Le grec vulgaire, proprement dit, se divise en soixante-douze dialectes, 73. Preuves que les divers dialectes du grec ancien, n'ont pas été confondus dans la langue commune aussitôt après l'invasion des Romains dans la Grèce, 72. Remarques sur la conformité du langage François avec le Grec. Voyez LANGUE Françoise.

LANGUE Hébraïque. Dissertation philologique & critique sur les voyelles de la langue Hébraïque, & des langues Orientales qui ont une liaison intime avec elle; par M. Dupuy. Mémoires, Volume XXXVI, 239. Si les lettres aleph, hé, chet & haïn (N, 17, 17, 17) aspirées chez les Hébreux, doivent porter le nom de consonnes ou de voyelles. — Sentiment de

S. Jérôme à cet égard. Mém. Vol. XXXVI, 240. Jugemens divers de quelques savans sur les expresfions de S. Jérôme. Ibid. 241. Contradiction de G. J. Vossius fur la distinction des voyelles Hébraïques. — Faut-il placer ou non, dans la classe des voyelles, les lettres aspirées des Hébreux! question de mot, 242. Quelques grammairiens les ont appelées lettres pneumatiques, 243. Quelque dénomination qu'on leur donne, ce ne seront toujours que des aspirations, 247. Le vau & le iod sont pris quelquefois pour de vraies consonnes par S. Jérôme. — Embarras des Grecs pour rendre le son du V Latin, 245. Les aspirations sont moins nombreuses chez les Grecs & les Latins que chez les Orientaux, 246. Expression de S. Jérôme disculpée au sujet des lettres aspirées des Hébreux, 247. Il est indifférent de placer dans la classe des voyelles, ou d'en exclure les lettres aspirées des Orientaux, quand on reconnoît les fonctions qui leur sont propres, & qui les distinguent des véritables voyelles, 248. Preuve que S. Jérôme ne leur a pas donné ce nom dans le sens rigoureux, 249. Les lettres aleph, hé, chet & hain n'ont jamais servi de voyelles dans le texte Hébreu. Diverses opinions sur l'origine des points-voyelles, 250 & 276. Prétentions des Juifs sur leur ancienneté; plusieurs les font

remonter à Eldras, & d'autres à Moïse. - Le rabin Elias-Levita attribue cette invention aux Masorèthes; en quoi consiste leur opération. — Preuve de l'existence des points-voyelles avant le onzième siècle, 251. Les critiques conviennent, en général, qu'ils sont postérieurs au Talmud. - Diverses opinions de Louis Cappel & d'autres critiques sur l'usage des lettres pneumatiques, du vau & du iod, qu'ils ont appelés matres lectionis, 252 & 253. Ils se sont fondés sur le témoignage de S. Jérôme; remarque sur les expressions de ce père. — Cas où le vau & le iod ne sont effectivement que des voyelles, 254. Suite de l'exposition du sentiment des critiques, 255. Ils ne s'accordent pas entre eux sur le son qu'ils attribuent à leurs prétendues voyelles, préjugé défavorable contre leur opinion. — Conféquence qui réfulte de celle de Richard Simon, contre l'intégrité du texte des livres saints, 256. Réfutation de l'opinion de ces critiques par l'autorité de S. Jérôme, 257. Le sens qu'il attachoit à la dénomination de voyelle, en parlant des lettres aspirées, est bien différent de celui qu'ils lui donnent, 258. Opinion des critiques modernes réfutée par celle des anciens, 259. Preuves que les aspirations étoient susceptibles de tous les sons, avant l'introduction des points dans le texte sacré,

comme depuis. Mém. Volume XXXVI, 260. Preuve directe que les lettres nommées par les critiques matres lectionis, n'ont jamais fait les fonctions de véritables voyelles. Ibid. 261. Développement de cette preuve, relativement aux mots Hébreux qui, dans le texte, n'ont aucune de ces lettres, 263. On ne peut soutenir que les Masorèthes les ayent supprimées pour y substituer leurs points-voyelles, 264. La conformité de leur texte, à cet égard, avec le Pentateuque Samaritain, détruit ce soupçon, 265. Développement de la même preuve relativement aux mots où ie trouve quelqu'une des matres lectionis, 266. Ces prétendues voyelles étant tantôt radicales & tantôt serviles, la distinction en seroit difficile dans un texte non ponctué, à l'aide du système des critiques, 269. Fausse induction tirée de la dénomination de matres lectionis; comment elle doit être entendue, 271. Ces lettres n'ont point servi de base au système de ponctuation des Arabes, chez lesquels elles n'ont rien de commun avec leurs voyelles, 273 & 274. M. DUPUY examine si, du temps de S. Jérôme & avant l'invention des points-voyelles, il y avoit dans le texte sacré quelques signes qui en fixassent la lecture, au moins dans les endroits les plus importans, 275. Prouve que les exemplaires dont se servoit S, Jérôme étoient des-

titués des points-voyelles d'aujourd'hui, & même d'autres figures qui en remplissent exactement les fonctions, 277. Démontre qu'en plusieurs endroits, ils portoient cependant des fignes particuliers qui en fixoient le tens avec la prononciation, & empêchoient de confondre des mois dont les caractères étoient les mêmes & la signification différeme, 279 & suiv. S. Jérôme donne à ces signes caractéristiques le nom d'accens, mais il n'en indique pas la forme, 282. Ce n'étoient pas les points diacritiques qu'il entendoit par ce mot, 284. Nécessité de ces signes, 285 & 288. Opinion de Jean le Clerc sur seur forme, 286. Il les assimile aux accens connus fous le nom de marchino chez les Samaritains, 287. Ceux dont parle S.' Jérôme, ne semblent pas devoir être confondus avec les accens prosodiques. — Ils pouvoient avoir quelque affinité avec les accens toniques, — Concluclusion de ce mémoire, 290. Voyez LANGUES Orienales.

LANGUE Latine (La) ancienne avoit beaucoup de conformité, pour l'orthographe, avec l'ancienne langue Grecque. Mém. Vol. XLII, 134. Les Latins avoient leur langue vulgaire; les différens noms. — Céroit celle du peuple, des artilans, des foldats & des provinces. — Répandue dans la Gaule, elle a formé l'italien, l'espagnol & le françois.

Histoire, Vol. XXVXIII, 68.

LANGUE Romaine, distinguée de la langue Latine. — 63. C'étoit proprement la langue des Romains qui étoient restés dans les Gaules & dans l'Espagne, après les irruptions des nations septentionales. Hist. Vol. XXXVIII, 68, note (b).

LANGUE sacrée des Indiens. Voy. SAMSCRET.

LANGUE Savante des Siamois. Voyez BALI.

LANGUE Syriaque. Jacques d'Édesse invente sept figures de voyelles Syriaques. Mém. Vol. XXXVI, 117. Cette langue sut sort corrompue depuis les Séleucides. — Pays dans laquelle elle a été usitée. — Ses dialectes. Ibid. 146. Elle est facile pour quiconque sait l'hébreu & l'arabe, 147. Elle ressemble à l'espagnol pour la prononciation emphatique, 155. Voyez LANGUES Orientales.

LANGUES Orientales. Mémoire historique & critique sur les langues Orientales, par M. DE GUIGNES. — Ce qu'il entend par ces langues, — Elles peuvent être regardées comme les dialectes d'un même langage. Mém. Vol. XXXVI, 113. La dissérence ne consiste que dans l'orthographe & la prononciation. — Elles s'écrivent toutes de droite à gauche. — Leurs lettres portent la même dénomination, mais dissèrent absolument quant à la figure. Ibid.

114 & 115. L'alphabet des Orientaux est composé de vingtdeux lettres. — Pourquoi celui des Arabes est de vingt-huit. -Leur caractère ancien nommé koufique, s'emploie encore dans les monumens. — En quoi il diffère de l'alphabet des Hémiarites, appelé mosnad — Caractère Arabe actuel plus dégagé & plus curlif.—Ulage des points diacritiques, 116. Les Syriens ont aussi deux alphabets. -Usage de l'ancien nommé stranghelo. — Essais infructueux de quelques savans sur le caractère Phénicien, 117. Succès de M. l'abbé Barthélemy. — L'alphabet Phénicien est composé du même nombre de lettres que l'Hébreu, mais différemment contournées suivant les cantons où il étoit en usage, 118. Il est l'origine de celui de toutes les nations à l'occident de l'A fie. peut-être même de toute l'écriture. — Elle a été inconnue aux peuples qui n'ont pas eu de commerce avec les Orientaux. - Dans l'Amérique, les seuls Méxicains savoient peindre grofsièrement leurs idées, 1 i 9. Les Orientaux se servont des lettres pour exprimer les nombres; manière dont ils les emploient, 120. Les Arabes ont de plus emprunté un chiffre des Indiens; c'est celui que nous appelons chiffre Arabe. L'alphabet Ethiopien semble avoir été formé d'après le Punique. - On y a

inféré des lettres Grecques Mémoires, Volume XXXVI, 121. Les voyelles y tiennent à la consonne, ce qui en rend la lecture difficile. — Les Éthiopiens écrivent de gauche à droite. - Ils ont deux alphabets, l'un de vingt-six & l'autre de treme-trois lettres; ce dernier est le plus moderne. Ibid. 122. Les voyelles non-seulement ne font point partie de l'alphabet des langues Orientales, mais ne s'expriment pas dans l'écriture, quoique quelques figures semblent devoir en tenir lieu. - La régularité de la marche des racines à l'égard de leurs dérivés, instruit le lecteur des voyelles qu'il doit suppléer. — Leur nombre, dans chaque mot, n'excède pas celui des confonnes. — Peu de mots sont d'une seule lettre ou de deux; la plupart sont de trois qu'on appelle radicales. — Necessité de connoître toutes les formes dont une racine est susceptible, 122; & Mem. Vol. XXXIV, 41, 42 & 43. Inconvéniens des moyens propolés par quelques grammairiens modernes, pour remédier à la difficulté de la lecture. Mém. Vol. XXXVI, 123. Presque tous les livres Orientaux sont écrits voyelles. - Comparaison de cette lecture sans voyelles avec ce qu'on appelle en latin la quantité. — On regarde comme modernes les figures de ces

voyelles telles qu'elles sont à préfent. - Cependant les Grecs ont pris quelques lettres de l'alphabet Phénicien pour des voyelles; d'où a pu provenir leur erreur. Ibid.. 124 & 129. Les lettres appelées matres lectionis, ne tenoient pas lieu de voyelles autrefois, 125 & 130. Les mois fe lisoient comme des hiéroglyphes qu'on apprenoit de mémoire & à force d'étude, ce qui favorisoit la politique des savans en rendant l'accès des sciences difficile, 125. Les Chinois qui dans leur écriture n'ont ni voyelles ni consonnes, ont encore des difficultés plus confidérables à furmonter. -Idée du mécanisme de la lecture Chinoise, 126, Pourquoi les Orientaux nomment les voyelles motions, 127. Comment ils les placent. — Conjectures de M. DE GUIGNES sur l'époque de cette invention; la perfection chez les Hébreux, 132. Des points Hébreux. — Ce que c'est que consonne mobile & consonne quiescente. -Effet du schéva. -Les figures des consonnes Syriaques sont de deux sortes, 133. Epoque de leur invention. — Les Arabes n'ont que trois voyelles, exprimées par deux figures. — Des points orthographiques. — Leur multiplicité chez les Juifs, & leur usage. — Causes des irrégularités nombreuses des conjugaisons Orientales. - Ce qu'on

qu'on entend par verbe irrégulier. Mém. Volume XXXVI 136. Les points séparatifs des phrases sont peu usités chez les Orientaux; il n'en résulte cependant aucun embarras dans la lecture. - Espèce de ponctuation singulière. Ibid. 137. Division des mots Orientaux en quatre classes.—La troisième personne masculine du prétérit, est regardée comme la racine du tout.-La plus grande partie des racines est composée de trois lettres. — Elles ont en général la même signification dans toutes les langues Orientales, dont elles prouvent l'identité, 138. Causes de l'altération de la langue première, d'où sont dérivés les divers dialectes Orientaux: 1. les différences survenues dans la prononciation voyelles; 2.º l'étendue des mots synonimes adoptés par un peuple, qui n'étoient pas les mêmes chez un autre, 139; 3.º la même racine employée par un de ces peuples dans une acception un peu différente, 140; 4.° certaines alterations des racines, occasionnées par la diversité des organes de deux peuples de contrees diverses. — Il est reconnu que de l'hébreu au syriaque, ou au chaldéen, ou a l'arabe, certaines lettres d'une racine sont changées en d'autres lettres, la racine conservant toujours la même signification, 141. Exemples de ces Tome XLIV.

changemens, 142. Ils sont aussi invariables que les mutations des dialectes Grecs, 143. La langue des Cananéens n'étoit pas différente de celle des Syriens. - La langue Egyptienne avoit les mêmes rapports quant aux racines, 1.44. Le langage des Ethiopiens se rapproche des autres langues Orientales, mais en diffère par le caractère, 145. La langue Phénicienne est le chaînon intermédiaire de l'hébreu à l'égyptien. - Le syriaque est une dégradation du phénicien; ses trois dialectes, 146. Causes de la conservation de la pureté de l'hébreu & de l'arabe, 147. D'où procède l'irrégularité des verbes dans les langues Orientales.—Leurs conjugations font absolument différentes de ce qu'on appelle ainsi en grec, en latin & dans les langues Européennes, & répondent plus exactement aux dérivés Latins, 150. Elles seroient mieux nommées modification de signification. - Elles ont toutes leur passif dans l'arabe. — Les Orientaux ont réduit tous les temps au passé & au futur; les modes, à l'indicatif & à l'impératif, 150. Ils conjuguent en commençant par la troisième personne, & distinguent le genre, 152. Lettres caractéristiques du futur dans toutes les langues Orientales.— Duel dans les verbes particuliers aux Arabes, 153. Formation \* Y y

noms. — Le neutre est inconnu dans l'Orient. Mémoires, Volume XXXVI, 154. Point de déclinaison proprement dans les langues Orientales : l'arabe n'en a qu'une feule.—Les articles y sont invariables. Ibid. 155. Les pronoms sont les mêmes dans toutes ces langues; leur marche particulière, 156. Formation des adverbes dans l'arabe, 157. Particularités relatives à la construction des phrases. - L'inversion n'y est pas admise, 159. On ne peut entendre parfaitement une de ces langues qu'en les étudiant toutes, 160. Les langues Orientales sont plus simplement composées que celles des peuples moins anciens, 157. Elles ne doivent pas être jugées dans leur état actuel, 158. Moyen de parvenir à la connoissance de la première langue, mère de toutes les langues Orientales, 161. Les langues Orientales sont beaucoup plus faciles à apprendre que le grec & le latin. Mém. Volume XXXIV, 45. Décret du concile de Vienne pour le rétablissement de l'étude des langues Orientales; son objet. — Il n'a été exécuté en France que sous François I. . Mémoires, Volume XXXVII, 525. Voy. LANGUE Hébraïque.

LANTA, rivière de Phénicie; sa position. Mémoires, Volume XXXIV, 275. C'est apparemment celle que Mb D'ANVILLE

a nommée Leitan. Ibid. 276. LANTERNE. La fête des lanternes que l'on célèbre tous les ans à la Chine, est entièrement conforme à celle de l'Egypte. Mém. Volume XL, 183.

LAODICE, sœur de Mithridate, mariée d'abord à Ariarathe VII, roi de Capadoce, puis à Nicomède, roi de Bithynie. Histoire,

Volume XL, 132.

LAODICÉ, fille Hyperboréenne.

Voyez HYPÉROCHÉ.

LAODICÉE, ville de la Célésyrie, prend le titre de métropole de Canaan sur une de ses médailles, expliquée par M. l'abbé BAR-THÉLEMY. Mém. Vol. XXXIV, 90, 188, 194, 203 & 235. Elle a été bâtie par Séleucus-Nicator. - Sa position. - Elle est soumile aux Romains.—Reçoit l'autonomie de César, & date de cette époque le commencement de fon ère.—Prend en son honneur le nom de Julia ou Juliopolis sur ses médailles.—Elle y joint celui de zicaci en faveur d'Auguste-Elle est appelée aussi Sévérienne. -Elle a eu un siége épiscopal. Ibid. 235. Le kalife Omar la foumet.—Elle est reprise par les Grecs, & comprise dans la principauté d'Antioche.—Elle étoit nommée dans le bas âge Laudica, & à présent Ladikia, 236. Dans les historiens des croisades, elle porte le nom de Licia, 240, LAO-TSE, philosophe Chinois, regardé comne le fondateur de l'école du Tao. Mém. Volume

XXXVIII, 300. Ce que fon nom fignifie.—Il est appelé aussi Li-ulh & Pe-yang.—Difficulté de concilier les époques des annales Chinoises sur le temps où il a vécu. — Il voyage dans l'Occident. Mémoires, Vol. XXXVIII, 301. Fables fur sa naissance. Ibid. 302. Il paroît qu'il a dû fleurir sous la troisième dynastie. — D'après le récit de Ma-tuon-lin, Lao-tse doit être antérieur à Confucius, 303. On lui attribue le Tao-te-king, le principal des livres facrés de fon école, dont il renferme toute l'ancienne doctrine. Idée de cet ouvrage, 301 & 304. Sa concision le rend très-obscur & presque inintelligible. — Précis de sa doctrine, 305. Autres ouvrages attribués à Lao-tse, dont l'authenticité n'est pas bien établie, 307. Tradition qui prouve que sa doctrine avoit pénétré dans la Tartarie. Mém. Vol. XL, 215.

LAPÉTHUS, ville de Chypre.-Interprétation de son nom Phénicien. Mém. V. XXXVIII, 100. LAPITHES L'art de dompter & d'équiper les chevaux leur est attribué. Mém. Vol. XXXIX, 529. LAPSANA. Voyez CHARA. LARCHER (M.), de l'Académie des sciences de Dijon, remporte le prix de la S. Martin, 1775. Hist Vol. X L, 5. Il est élu Associé en 1778. Hift. Volume XLII, 5. Mémoire sur les vases Théricléens. Mém. Vol. XLIII,

196. Mé.noire sur les vases murrhins. Ibid. 228.

LARES, divinités tutélaires des chemins.—Jeux compitaux inftitués en leur honneur. Mém. Volume XLI, 35.

LARISSE, nom de la citadelle d'Argos. Mém. V.XXXIX, 237.

LATONE, divinité Egyptienne, nourrice d'Horus & de Boubassis. - Ses rapports avec la Latone des Grecs. Mémoires, Volume XXXIV, 480.

LAUDICA. Voyez LAODICÉE. LAURENTIA, femme de Faustulus. & nourrice de Romulus & de Rémus, obtient les honneurs divins. Mém. Vol. XXXVII, 263.

LAURENTIA, épouse de Tarrutius, divinisée par les Romains. Mém. Vol. XXXVII, 263.

LAXES. Voyez SAUROMATES.

LÉANDRE traverse le détroit de l'Hellespont à la nage pour visiter Héro son amante. Hist. Volume XXXVIII, 26. Evaluation de ce trajet Ibid. 27.

LEANG (La dynastie des) remplace celle des Tsi sur le trône de Chine, l'an 502 de J. C. Mém.

Vol. XL, 300.

LÉANG-CHAN, montagne & rivière de Chine. Mém. Vol. XLII, 99.

LEBLOND. Voyez BLOND (M. l'abbé LE).

LE Bossu. Voy. Bossu (Le P. LE). LECTICARII, gens qui portoient, les morts à la sépulture. — Il y en avoit à la suite des légions, -Constantin en institue une Yyij

compagnie dans sa nouvelle ville.

—Justinien en fixe le nombre à huit cents.—Lieu de leur assemblée à Rome. Mémoires, Volume

XXXVII, 232.

LEGEDIA. Sa position fixée à Avranches. Mém. Volume XLI, 576 & 578. Cette ville pourroit être la même qu'*Ingena* dans Pto-Jémée. Ibid. 577. Correction propolée sur la distance de Condate dans la Table de Peutinger, 578. LÉGION. Elle se divisoit en dix cohortes, la cohorte en trois manipules, le manipule en deux centuries.—Chaque centurie se partageoit en chambrées de dix hommes. Mém. Vol. XXXVII, 146. Des qualités requiles pour le tervice légionaire, & des causes qui en procuroient l'exemption; par M. LE BEAU. Mém. Vol. XXXV, 189. Quand commençoit l'âge du service; sa durée. Ibid. 190. Voyez E N-RÖLEMENT. Rapport des centuries de Servius avec la milice Romaine, 190. Taille du foldat légionaire, 195 & suiv. Quand la première cohorte d'une légion a commencé d'être distinguée des autres.—Légion levée par Néron, dite la phalange d'Alexandre, 199. Les soldats légionaires devoient être citoyens Romains de naissance. -Pompée enfreint le premier cette règle. — Auguste y porte encore une plus rude atteinte en exemptant les Italiens du fervice militaire. — Supposition

par laquelle M. le marquis Maffei prétend que cette règle subsista inviolablement jusqu'à la fin. - Claude II admet des Barbares dans les légions, & est imité par ses successeurs; 201. Il étoit défendu aux esclaves, sous peine de mort, d'entrer dans les légions, & cette défense fut observée dans le temps même où l'on en élevoit au rang de sénateurs, 200 & 202. La nécessité, ou le désordre des guerres civiles, en fit cependant admettre quelquefois dans la légion, 203. Voyez Esclaves. Les affranchis étoient aussi exclus du service légionaire, 206. Ils commencent à y être admis lors de la guerre des alliés, 207. Voyez AFFRANCHIS. Il falloit avoir une certaine quantité de bien pour entrer dans le service légionaire. — La sixième classe en fut dispensée jusqu'à Marius. -Sentimens de Polybe, Tite-Live, Denys d'Halicarnasse & Aulugelle, sur la fixation de la somme au-dessous de laquelle on étoit rejeté dans cette dernière classe...M. LE BEAU essaye de les concilier ou de les corriger, 208 & 209. Marius n'eut aucun égard pour cette distinction de fortune. — Les soldats devoient être tirés de professions honnêtes, 211. Quelles étoient celles regardées comme basses, 212. Loi de Justinien qui interdit la milice aux commerçans.-Les soldats légionaires devoien

être sans reproche du côté de l'honneur. — Les acteurs de théâtre étoient exclus du fervice militaire, excepté ceux des pièces atellannes. Les gladiateurs en étoient encore plus sévèrement éloignés. — Peine de mort décernée contre ceux qui étoient destinés à combattre contre les bêtes, s'ils s'enrôloient. *Mé*moires, Volume XXXV, 213. Autres causes d'exclusion. -Peuples entiers exclus du fervice militaire. Ibid. 2 1 4. Pourquoi la milice étoit aussi interdite aux curiales & aux cohortales sous les empereurs, 214 & 215. Les causes d'exemption de la milice étoient de trois espèces; vacatio justa, necessaria, honoraria. Exemptions légitimes en faveur de l'âge, de la magistrature actuelle, des sénateurs, 215; des prêtres & des augures, hors le cas du tumultus Gatlicus, 216. Hadrien accorde le même privilége aux médecins & aux professeurs des arts libéraux, 217. Les exemptions nécessaires résultoient de l'incapacité de service, pour raison de maladie de corps ou d'esprit.-Distinction entre ces causes de dispense & celle d'excuse légitime pour le soldat qui ne se trouvoit pas au rendez-vous le jour marqué, 218. Les exemptions honoraires s'accordoient pour récompense; en quel cas. - Eiles furent extrêmement rares, 219. Prétextes d'exemption appuyés par la faveur. —

Exemption appelée sucrosancta vacatio, 220. L'exemption de fervice par remplacement, ne s'introduisit que sous les empereurs. –Ces substitués étoient appelés vicarii. - Sous Constantin & ses successeurs, on s'exempta du service en fournissant des hommes ou de l'argent. — Cause singulière qui dispensoit un citoyen de s'enrôlerdans telle ou telle légion, 221. Dans les cas extraordinaires. le sénat suspendoit toutes les exemptions. — Précautions par lesquelles on obvioit à ce que la poltronerie tînt lieu de privilége, 222. Les censeurs notoient d'infamie ceux qui avoient manqué au service sans cause légitime, 223. Du serment militaire dans la légion Romaine, par M. LE BEAU. Ibid. 224. Voyez SER-MENT. Des exercices militaires, par M. LE BEAU, 246. Voyez EXERCICES. Des enseignes, par M. LE BEA'U, 277. L'aigle étoit la principale; enseigne de la légion, 284. Voyez AIGLE & Enseignes. Des officiers généraux de la légion. Mém. Volume XXXVII, 112. M. LE BEAU remarque que les uns lui ont été perpétuellement attachés depuis sa naissance jusqu'à son extinction, & que les autres y ont été établis par la succession des temps. Ibid. 113. Voy. TRI-BUNS militaires. Lieutenans de la légion institués par Auguste.— Distinction des legati consulares & des legati pratorii. — Ceux-ci

furent dans la suite appelés ducs. Mémoires, Volume XXXVII. 140. L'autorité du lieutenant de la légion étoit immédiate à celle du genéral, & supérieure à celle du tribun.-Il femble qu'il falloit être sénateur pour obtenir ce grade. Ibid. 141. M. LE BEAU pense que c'étoit le même que celui de préfet de la légion, 142, & de præses legionis.—Ses fonctions. - Il avoit la dignité de comte du premier ordre, 143. Préposés de la légion, différens des préfets. — Conjecture de M. LE BEAU fur la nature de cet office, 144. Des officiers qui commandoient les diverles parties de la légion. Voyez CEN-TURION, DECURION, PRI-MIPILE. Gradations de la promotion militaire, 154 & 173. Du temps de la république, les emplois mi itaires étoient passagers, 168. Ce n'étoit pas l'ordinaire que celui qui avoit possédé un office supérieur, fût placé dans un grade inférieur, 169. L'ordre des grades militaires fut interverti sous les empereurs, 170. Dénominations & fonctions diverses des soldats qui compofoient la légion, 176. Voyez SOLDAT légionaire. Des diverses fortes de personnes attachées au service de la légion, 222. Voyez VALETS d'armée. Partage des ouvriers militaires en deux centuries, par Servius.—Sentimens de Tite - Live & de Denys d'Halicarnasse sur leur rang-

Ouvriers attachés à la suite de la légion, suivant Végèce, 230. Des armes défensives du soldat légionaire, par M. LE BEAU. Du casque. Mém. Vol. XXXIX, 437 & Juiv. Du bouclier. Ibid. 457 & suiv. De la cuirasse, 465. Des bouines, 475. Le soldat légionaire ne portoit ni brassards ni cuissards, 477. Des armes offensives du soldat légionaire, par M. LE BEAU, 478 & Suiv. Voyez Épée, Haste, Jave-LOT, LANCE. Les armes étoient fournies aux soldats par le trésor public, 500. Après l'établissement de la paye, on en retenoit quelque portion pour les armes, 501. Habillement du fantassin légionaire, 506 & suiv. Dans les deux premiers siècles de Rome, & même jusqu'au milieu du troisième, l'habit de paix & l'habit de guerre n'étoient pas distingués, 510. L'habillement du cavalier légionaire étoit le même que celui du fantassin.-De son équipement & de la fourniture des habits, 529. Voyez HABIL-LEMENT. De la nourrirure du soldat légionaire, par M. LE BEAU. Mém. Volume XLI, 129. Le blé en fut toujours la base; pourquoi il fut d'abord distribué en nature au soldet.-Il le façonnoit lui-même pour en faire de la bouillie ou du pain. Ibid. 130 & 131. A quelle cpoque le biscuit militaire commença d'être en ulage dans les armées, 131. On donnoitençore

au soldat du sel, de la chair de porc, de l'huile, du fromage, quelquefois des légumes, & même de la chair de mouton, du foin, de l'orge, de la paille. Mém. Volume XLI, 133 & suiv. Sa hoisson ordinaire étoit de l'eau mêlée d'un peu de vinaigre; ses bons effets. Ibid. 136. L'usage du vin s'introduit dans les armées avec le luxe. — Quelle étoit la mesure de la ration de blé pour le cavalier & pour le fantassin. Elle se donnoit pour un mois, ce qui s'appeloit menstruum, 137 & 141; mais pour moins de temps dans les expéditions, 142. Quelle pouvoitêtre la ration du centurion & du tribun, 138. La ration double étoit une récompense : il y avoit des soldats qui en recevoient cinq, & même davantage. - Les duplicaires avoient un valet qu'ils nourrissoient du surplus de leur ration, 140. Le soldat en marche devoix porter sa ration, dont il lui é toit défendu de rien vendre : sévér ité de Galba à ce sujet, 142 & 149. Les soldats mangeoient tous en même temps, deu x fois le jour; à quelle heure, 143. La chambrée mangeoit ensemble. — Les soldats dînoient ordinairement debout; mais ils pouvoient s'asseoir & se coucher à souper, 145. Varron met deux sortes de tables dans le camp; quel pouvoit être leur ulage 145. Les généraux, les empereurs même, qui vouloient donner l'exemple de la fruga-

lité, mangeoient en public devant leurs tentes, 146. Dès le temps des rois, l'état nourrissoit ses soldats.—Remarque critique sur un passage de Festus, qui paroît contraire à cette assertion, 147. Après l'institution de la solde, le questeur retenoit sur la paye une certaine somme pour le blé, 148. On donnoit quelquefois en argent aux cavaliers, l'orge pour la nourriture de leurs chevaux. Les censeurs retranchoient cette paye, si le cheval étoit mal nourri, 149. Moyens employés par les généraux pour l'entretien des armées, à la décharge de l'état. — Quelquefois les rois & les peuples alliés s'offroient euxmêmes à les faire subsister, 152. Le procédé ordinaire de la république, lorsqu'elle envoyoit une armée, étoit de charger le quelteur de toutes les dépenses. - Il recevoit des tribuns de l'épargne, l'argent marqué par le sénat, dont à son retour il rendoit compte au trésor.—César donne la première idée des magasins perpétuels pour les vivres, 153. Double objet de ces magasins appelés nansiones. — Ils étoient placés dans l'enceinte ou dans le voisinage de quelque ville, 1 54. Étoient remplis par les contributions des provinces, 155. Voyez Contributions. Notice des principaux commis des vivres, 165 & Suiv. Voyez VIVRES. De la paye du soldat legionaire, par M. LE BEAU.

LE

LE

Mém. Vol. XLI, 181. En quel temps la république commença de soudoyer ses troupes. - La paye ne fut d'abord donnée qu'aux fantassins. Ibid. 182. M. LE BEAU essaye de déterminer quelle fut celle du soldat légionaire dans les différens temps, 183. Il suppose qu'elle fut toujours le tiers du denier, 185. Conciliation de deux passages de Plaute & de Pline à ce sujet, 186. César double la paye des légions. — Elle fut encore augmentée sous Domitien, 185 & 187. Dès le temps d'Auguste, la montre se payoit aux soldats en trois termes de quatre mois, 188. Réduction de la paye à notre monnoie actuelle, 190 & 191. On ne voit, du temps de la république, nulle différence de paye pour les diverses espèces de soldats; mais cette uniformité ne subsista pas toujours, 192. Retenues régulières ou abusives qui étoient faites sur la paye.—Elle croissoit avec le grade, mais dans une proportion fort au-dessous de notre milice.-Le centurion n'avoit que le double, & le tribun le quadruple, 193. Ce fut d'abord la coutume de payer les soldats pour l'année entière, 194. Quelquefois on ne les payoit que pour six mois, 195. Combien l'entretien d'une légion coûtoit à la 🔭 république du temps de Pompée. —La paye des soldats se tiroit du trésor public, 198. Pour

l'ordinaire, elle se prenoit sur un tribut imposé au peuple à cet effet, 199. L'argent destiné à l'usage des troupes s'appeloit attributum. - Remis au questeur de l'armée, il étoit délivré par celui-ci à un des tribuns légionaires, pour en faire la distribution, 200. Forme de cette distribution, 203. Différens noms par lesquels les Romains désignoient la paye du soldat, 204. Discipline de la légion, 206. Combien les Romains étoient attentifs aux mœurs de leurs soldats, 207. On ne souffroit pas de femmes dans le camp, 208. Les loix Romaines déclaroient qu'un soldat condamné pour crime d'adultère, étoit cassé ignominieusement par la sentence même du juge civil.—Elles interdisoient aux soldats la fréquentation des bains & des théâtres, 210. Il leur étoit défendu de s'immiscer dans les affaires. Leurs procès devoient être jugés dans le camp même, par leurs officiers.—Il ne leur étoit pas permis d'acheter des terres dans la province où ils étoient employés, 213. Il étoit défendu, même aux officiers, d'employer leurs soldats à leur service, comme de les envoyer chasser ou pêcher pour eux, 2 14. Pendant la paix, les légions étoient employées aux travaux publics, 215. Faute de travaux nécessaires, on leur en imposoit sans autre dessein que de les tenir occupés. — Jamais l'obéissance

l'obeillance ne fut plus prompte & plus entière que dans le soldat Romain; exemples à ce sujet. Mémoires, Volume XLI, 216. Sévérité de la discipline. Ibid. 217. Elle s'étendoit sur les commandans comme fur les soldats. - Soumission du soldat au châtiment militaire. — Quitter son poste étoit un crime digne de mort, 118. Police des congés, 219. Ce que c'étoit que miles infrequens.-Loix contre la maraude. Précaution lingulière de Pompée pour l'empêcher. — Sévérité de Pescennius-Niger à cet égatd. — Le pillage qu'on faisoit sur l'ennemi, étoit même assujetti à certaines loix de discipline, 220. Trait de Probus, servant à saire connoître la scrupuleuse équité des Romains dans le partage du butin, 221. Dans la discipline Romaine, nulle partie n'étoit plus parfaite que les campemens. – Ordre qui étoit observé pour . les factions, 222 & suiv. Les cavaliers étoient ordinairement chargés des rondes. — Du temps de Végèce, elles se faisoient par des officiers particuliers appelés circitores. — C'étoit par la clepsydre que le primipile distinguoit les veilles, dont la buccine annonçoit le commencement, & le cor la fin, 224. On tenoit dans chaque légion un regître du détail du service. — Quiconque se portoit pour foldat, sans l'être en effet, étoit rigoureusement puni. -Tome XLIY.

S'il étoit permis aux soldats d'avoir des époules légitimes. M. LE BEAU distingue à cet égard trois époques, 225. 1.º Tant que les légions ne furent point permanentes, le mariage ne fut pas interdit aux soldats, 226. 2.º Lorsque, sous Auguste, la milice fut devenue perpétuelle, il leur fut défendu de se marier : la milice étoit même une juste cause de séparation, 227.3. Septime Sévère leur en accorda la permission, 228; mais non celle de se faire accompagner par leurs femmes dans les expéditions. Cependant on se relâcha dans la suite sur cet article, 229. La sépulture du soldat se faisoit aux dépens de toute la légion, 230. Attention des Romains à honorer la sépulture de leurs soldats, 231. Précis historique & chronologique des diverses révolutions qu'a éprouvées la discipline militaire chez les Romains, depuis Tullus-Hostilius, son inventeur, jusqu'à Julien, 232 & suiv. Des délits & des peines militaires, par M. LE BEAU. Mémoires, Volume X L 1 I, 253 & suiv. Voyez DÉLITS & PEINES. LÉGITIMATION. Voy. LETTRES de légitimation. Observations sur la légitimation de Jean comte de Dunois, bâtard d'Orléans, & sur les titre & rang de prince du sang, accordés à lui & à ses descendans; par M. Dupuy. Mém. Vol. XLIII, 578. Voy. DUNOIS (Jean comte de ).  $\mathbf{Z}_{\mathbf{Z}}$ 

LÉNÉEN, un des surnoms de Bacchus; son origine & sa signification. — Il avoit un temple à Athènes sous ce nom.—Fêtes Lénéennes en l'honneur de Bacchus. Mém. Vol. XXXIX, 175. Les Choës ne doivent pas être distinguées des fêtes Lénéennes: époque de leur célébration & leur durée. — Elles faisoient partie des Anthestéries. Ibid. 174, 176 & 177.

LENGENNERIE. Henri de Culant, archidiacre de Térouenne, donne ce village à la chapelle de Notre - Dame de l'étoile à Saint-Oüen. *Mém.Vol.* XXXIX, 675. Charles V le transporte à la Sainte-Chapelle de Paris. Ibid. 677.

LENG-YEN-KING, livre célèbre dans la religion Indienne, dont on a fait plusieurs commentaires. Mémoires, Volume XL,

LENTILLES. Les lentilles étoient un mets d'usage dans les repas funéraires des Romains. Mém. Volume XLI, 134.

LÉON IX, pape, est battu & fait prisonnier par les Normands. - Remis en liberté, il leur accorde toutes les terres par eux conquiles & à conquérir en Calabre sur les Grecs, & en Sicile sur les Sarrasins. Mém. Volume XXXVII, 498.

LEONTIUM, ville de Sicile, fondée par les Chalcidiens. Mém. Vol. XLII, 312. LÉONTIUM, courtifane Greçque

célèbre, aimée du poëte Hermésianax & d'Épicure. Mém. Volume XXXIX, 201 & 221, note (d).

LEOU-LAN. Voy. CHEN-CHEN. LÈPRE Tyrienne (La) paroît être la même que la lèpre blanche. Mémoires, Vol. XLII, 75. Ses caractères. Ibid. 76.

LE ROY (M.) historiographede I'A cadémie royale d'architecture, & de l'Institut de Bologne, élu Associé en 1770. Hist. Vol. XXXVIII, 3. Premier Mémoire sur la marine des anciens. Introduction. Mémoires, Volume XXXVIII, 542. De la marine des Phénicions & des Egyptiens. Ibid. 545. Second Mémoire. De la marine des Grecs, 559. Troisième Mémoire. De la marine des Egyptiens sous les Ptolémées, 581.

LESEREM, rivière qui se jette dans la Molelle. — Elle est nommée dans les actes du moyen âge, Ligeris ou Lesura. Histoire, Volume XXXIV, 181.

LÉTIQUES (Terres), espèce de bénéfice à charge du service militaire. Mémoires, Vol. XLI, 571.

LETTRES. Les figures des lettres paroissent avoir été prises des hioréglyphes Égyptiens.-Pourquoi elles étoient appelées par les Grecs Phéniciennes. Mém. Volume XXXIV, 36. Cadmus n'en porta que seize en Grèce: les additions postérieures na

sont qu'une répétition modifiée. —M. DE GUIGNES réduit les letties primitives à douze. — Ajoute le  $\Theta$  pour compléter les seize attribuées à Cadmus. Mémoires, Volume XXXIV, 37. Alphabet suivant les différentes additions faites successivement. Ibid. 39. Celui de seize lettres fut adopté par toutes les nations.-Les Egyptiens, en l'admettant, n'abandonnèrent pas l'écriture hiéroglyphique. — Par elle ils pénétroient dans la science des mots. — De - là l'origine des idées cabalistiques des Juifs sur les lettres & les mots, 40. Les voyelles ne sont point exprimées dans les langues Orientales. Voyez LANGUES Orientales. Remarque de M. l'abbé BELLEY sur l'usage adopté par les villes, de marquer par des lettres initiales sur leurs monumens, le nombre des folennités qu'elles avoient fait célébrer en l'honneur des dieux ou des empereurs. Histoire, Vol. XXXVIII, 128.

LETTRES d'abolition. Voyez

LETTRES de grâce.

LETTRES Ammonéennes ou lettres sacrées des Phéniciens. Mém. Vol. XXXIV, 36.

LETTRES Chinoifes & Egyptiennes; leurs rapports. Voyez CHINOIS & EGYPTIENS.

LETTRES formées, espèce de chiffre dont l'ulage fut ordonné par le concile de Nicée. — En quoi elles consistoient - Pour-

quoi elles sont appelées par les Grecs xarovixai. Hist. Volume XXXVI, 189; & formatæ par les Latins. Ibid. 190. Exemples de ces lettres, 190 & 192.

LETTRES de grâce. Elles ont été fort multipliées en France, avant la défense du port d'armes & la constitution régulière de l'état militaire. Mém. Volume XLIII, 680. Motifs & conditions remarquables de quelques - unes de ces lettres. Ibid. 681. Ce que c'est que lettres de pardon, lettres de rémission & lettres d'abolition, 695. Lettres de rémission données à Jacques de Brézé, comte de Maulevrier, 682. Lettres de rémission & d'abolition données à Boffille de Juge & autres, 685. Lettres de rémission en faveur de Jacques de Tournon, sénéchal d'Auvergne, 716. Leures de rémission en faveur de François de Dunois & autres, 718 suivantes.

LETTRES Grecques. Observations de M. l'abbé BELLEY sur les lettres numérales Grecques, gravées sur les médailles de plusieurs villes de Pamphylie & de Pisidie. Hist. Volume XLII,

55. LETTRES hiéroglyphiques. Voyez EGYPTIENS.

LETTRES de légitimation, inconnues en France dans les premiers temps de la monarchie. — Selon la loi Salique, les enfans naturels

Zz ij

entroient en partage avec les enfans légitimes.—Changemens faits à cette loi par Charlemagne. Mém. Volume XLIII, 697. Le droit de légitimation étoit propre au souverain, & l'on ne voit pas que les grands vassaux l'ayent jamais exercé. Ibid. 698. Formule des lettres de légitimation sous Charles VIII. -Lettres de légitimation données pour Philippe-Jean & Hélène de Chatelus, malgré le mariage subséquent de leurs parens, 699. Autres en faveur de Porrus Duval, conjointement avec des lettres de noblesse, 700.

LETTRES missives. Observations critiques de M. DE BURIGNY fur les lettres missives des anciens, & principa-Iement des Romains. - Nul vestige de cet usage du temps des anciens patriarches. — La plus ancienne lettre dont il soit fait mention, est celle de Prœtus au roi de Lycie. — Lettres fâcheuses au porteur, appelées de là lettre de Bellérophon. — Elles portent chez les Grecs & les Chrétiens, le nom de lettres d'Urie. Hift. Vol. XXXVIII, 83. Forme & cérémonial des lettres chez les Romains. Ibid. 84. Formules initiales, 86. Formules finales. — Dans les premiers temps on ne datoit pas les lettres. - Les lettres datées les plus anciennes, sont celles rapportées dans le second livre des Machabées, 87. Lettres datées du

jour & du lieu. — Date singulière d'une lettre de Cicéron à Atticus. — Quoique l'usage des lettres en chissres ne sût pas connu des Romains, ils avoient pourtant trouvé le moyen de rendre leurs lettres inintelligibles pour ceux à qui elles n'étoient pas adressées, 88. César change l'usage adopté par les consuls & les généraux, de laisser en blanc un des côtés de leurs lettres. — On lioit les lettres avec un fil de lin, qui portoit l'impression d'une bague ou d'un cachet. 89.

LETTRES de pardon. Voyez LETTRES de grâce.

LETTRES de rémission. Voyez LETTRES de grâce.

LETTRES sacrées. Plusieurs nations ont eu des lettres vulgaires & des lettres sacrées. Mém. Vol. XXXIV, 36. Celles-ci n'étoient connues que des prêtres, qui s'en servoient pour écrire leurs mémoires historiques ou philosophiques. — Cet usage existoit chez les Égyptiens & les Phéniciens. — Tels étoient aussi les caractères Panchéens. Ibid. 66. Les Éthiopiens de Meroë & les Babyloniens, avoient aussi une espèce de caractères sacrés. — Les Juifs avoient pareillement deux sortes de caractères, si l'on en croit les rabins, 67.

LETTRÉS (Ecole des). Son ancienneté. Mémoires, Volume XXXVIII, 271. Son rétablissement par Confucius. Ibid. 272. La doctrine de cette école

est fondée sur les King. Mém. Vol. XXXVIII, 273. En quoi elle consiste. Ibid. 274. Voyez-CHINOIS.

LEVANT. Mémoire dans lequel M. DE GUIGNES examine quel fut l'état du commerce des François dans le Levant, c'est-àdire en Egypte & en Syrie, avant & après les croisades. Mémoires, Volume XXXVII, 467. Voyez COMMERCE des François dans le Levant.

LEUCA. Signification de ce mot dans la langue Celtique.—Ses dérivés. Mém. Vol. XXXVII,

33 (note).

LEUCADE. Faits qui prouvent que Leucade a été, à diverses époques, tantôt une presqu'île, & tantôt une île.— Homère en parle sous le nom de Nerico. Mém. Volume X LII, 372. Ce lieu est appelé aujourd'hui Sainte-Maure. Ibid. 373.

LEUCAS en Calé - Syrie, avoit deux noms; l'ancien Abila, & le nouveau Leucas. Mém. Volume

XXXV, 611.

LEUCAS. Voyez BALANÉE.
LEUCÉ, île déserte du Pont Euxin,
où l'on croyoit que les ames des
héros & des hommes celèbres
faisoient leur demeure. Mém. Vol.
XXXV, 528. Voyez ACHILLE.

LEUCOCOMÉ, ville de Phénicie; fa position. Mém. Vol. XXXIV,

263.

LEUCON, roi du Bosphore Cimmérien, donne son nom à une dynastie. — Mot remarquable de ce roi. Mém. Volume XXXV,

LEUCTRE. Remarque critique fur la disposition de la cavalerie Lacédémonienne & Thébaine à la bataille de Leuctre. Mémoires, Volume XLI, 274.

LEUDES, fidèles qui tenoient directement du prince, les bénéfices amovibles appelés dans la fuite fiefs. Mém. Vol. XXXVII,

552.

LHAMAS, prêtres du Thibet. Ce nom répond à ce que les Chinois appellent Samanéen. Mém. Vol. X L, 225. Le grand lhama réunit la puissance eccléfiastique & civile. Voyez DA-LAÏMA (Le). Deux grands lhamas se disputent l'autorité. Ibid. 229. Ils ont toujours été dans la dépendance de la Chine. — Tous les peuples de la Tartarie, de la Chine, du Tonquin, du pays des Uzbeks, de Kaschgar, qui suivent la religion Indienne, relèvent du grand ihama, 230. Les lhamas forment à présent deux classes; les uns à chapeau rouge, les autres à chapeau jaune. - Le grand Ihama du Thibet a toujours porté le chapeau rouge, 260. Les lhamas ne diffèrent pas des bonzes, 342.

LHASSA, ville du Thibet; son origine. Mém. Volume XL, 225.

L1, mesure itinéraire de la Chine, dont l'étendue a varié. Mémoires, Volume XLII, 131.

LIBERA, fille de Cérès, la même que Proserpine, que l'on donnoit

366

pour femme à Bacchus. - Jeux en son honneur. Mém. Volume XLII, 166.

LIBERTÉ (La) ne peut se prescrire Mém. Vol. XXXVII, 315. Liberté accordée aux esclaves. Voyez Affranchissement.

LIBO. Mémoire sur une médaille d'argent de Marcus - Livius-Drusus-Libo, par M. DE LA NAUZE. - Description de cette médaille. — Famille de Drusus-Libo, consul. — Lè surnom de Libo appartenoit à la famille Scribonia, comme celui de Drusus à la famille Livia. Mém. Vol. XL, 601. Degrés de parenté de M. Livius-Drusus-Libo. Ibid. 600. Eclaircissemens servant à l'intelligence d'un passage de Tacite fur les degrés de parenté de Libo-Drusus, préteur, 602 & 603. M. DE LA NAUZE prouve que la tête de cette médaille est celle de Livius-Drusus, préteur en 794, & qu'elle fut frappée par Libo, son fils adoptif, pour des jeux funêbres, 603 & 604.

LIBRARII, teneurs de livres de décompte, employés au fervice de la légion. — Du temps de Végèce, cet emploi étoit rempli par des soldats. - Mémoires, Volume XXXVII, 193. Librarii horreorum étoient les gardes-magasins qui tenoient registre des subsistances. - Librarii depositorum, ceux qui tenoient compte au foldat de l'argent mis en réserve. — Librarii caducorum, greffiers des panies casuelles. Ibid. 194.

LIBRIPENS, personnage qui tenoit la balance dans les ventes réelles ou simulées chez les Romains; origine de cet usage. Mémoires, Volume XLI, 43.

LICÉE, lieu agréable dans le faubourg d'Athènes où Aristote établit ses écoles. Mém. Volume X LI, 486.

LICIA. Voyez LAODICÉE. LICIA, dans Sanute, est la ville de Séleucie sur la Méditerranée. Mém. Volume XXXVII, 507.

LICURGUE, légissateur des Lacédémoniens, puise ses loix chez les Crétois. Mém. Volume XXXVII, 280.

LIÈBE (Dom Philippe-Louis), bénédictin de la congrégation de S. Maur, remporte le prix de Pâques 1764. Hift. Vol. XXXIV, 2.

LIEDI, chansons consacrées à la mémoire des héros. Hist. Volume XL, 155.

LIEOU-CHOU, historien Chinois, nommé aufli Lieou-tao-yuen; en quel temps il florissoit. Mém. Volume XLIII, 281.

LIEOU-HIANG, historien Chinois. Mem. Volume XLIII, 275. LIERRE, symbole d'Osiris ou du soleil chez les Egyptiens. Mémoires, Volume X X X V I, 39.

LIEUE commune d'Espagne, évalace à quatre milles Romains. Mémoires, Volume XLI, 766.

LIÈVRE. Les Rhéginiens faisoient graver für leur monnoie la figure de cet animal, - On les délignoit aussi par le même nom à cause de leur lâcheté. Mém. Vol. XLII,

315, note (x).

LIEUTENANS. Ils écoient nommés par le sénat, ou choisis par les généraux eux-mêmes, en vertu d'un sénatus consulte. Les empereurs donnoient ce titre à leurs généraux. — Il fut remplacé par celui de magister militum. Mém. Vol. XXXVII, 140. Lieutenans des légions. Voyez LÉGION.

LIGERIS. Voyez LESEREM. LIMBERG (Adam de) connétable de Bordeaux. Mém. Vol. XLI,

649.

LIMBOURG. D'où cette ville prend fon nom. Hift. V. XXXVI, 161.

LIMITES; leurs distinctions dans les loix Romaines. Histoire, Vol. XL, 85 & 86.

LIN. On faisoit des cuirasses de lin, impénétrables aux traits. Mémoires, Vol. XXIX, 467. Comment elles se préparoient. Mém. Volume XL, 79. Le lin étoit la matière des habits des personnes ordinaires & du commun, en Egypte & en Phénicie. Il croissoit quatre sortes de lin en Egypte. Ibid. 1 58. Le byssus doit être distingué du lin, 159.

LING-LUN, inventeur de la mulique Chinoile. — Sa patrie. Mem. Vol. XLIII, 245.

LING-TI, de la dynastie des Han, monte sur le trône de Chine, l'an 168 de J.C. Mém. Volume XL, 257.

LINNA. Voyez MANTEAU.

Al'NOΣ, espèce de cantique funèbre chez les Grecs. — Recherches de M. l'abbé MIGNOT sur l'étymologie de ce mot. Mém. Vol. XXXVI, 96.

LINUS. Les hymnes qu'on débitoit fous fon nom, étoient d'une date plus récente, Mém. Vol. XXXV, 3. Remarques critiques sur ce poëte. Mém. Vol. XXXVI, 97.

LIN-YE, pays appelé anciennement par les Chinois le pays des éléphans. — Il doit renfermer celui de Siam & une partie des états voisins. Mém. Vol. XL,232.

LION. Colonnes surmontées d'un lion; ancienneté de cet usage. Hist. V. XXXIV, 58. Les Egyptiens mettoient à toutes leurs fontaines des têtes de lion, par où couloit l'eau.—On retrouve cet usage àla Chine. Mém. Vol. XL, 185.

Lions (Ville des), en Phénicie; sa position. Mém. Vel. XXXIV,

263.

LIPARON, roi ou prince de Syracuse, cité dans Plaute, & dont aucun historien n'a fait mention. Hist. Vol. XXXIV, 95 & Suiv.

L 1 - S E, ministre de l'empereur Chi-hoang-ti, auquel il donna le conseil de faire brûler tous les livres de la Chine; ses motifs. Mém. Vol. XLII, 146.

LISLE (M. DE) géographe, s'est mépris sur la position de Prodano, qu'il ne distingue pas de l'île Sphactérie. Mém. Volume XLII, 374, note (i). Il ne marque sur ses cartes qu'une ville de Cyparisse. Ibid. 375.

LI-TCHI, arbre de Chine qui fe trouve dans les provinces de Fo-kien, de Kuang-tung & de Kuang-si.— Description de son fruit. Mém. Vol. XXXV, 554.

LI

LITTÉRATURE Chinoife. Vovez Chinois.

Voyez Chinois. LIVIE, femme d'Auguste. Le P. Hardouin & le P. Panel soutiennent qu'elle n'a jamais eu d'autre nom, & que celui de Julie sur les médailles d'Auguste & de Tibère, doit toujours se rapporter à la fille du premier & à la femme du second. — Réfutation de ce sentiment par M. l'abbé LE BLOND. Mém. Volume XXXIX, 559. Auguste adopte Livie par son testament, & lui laisse les noms de Julie & d'Auguste. — Depuis cette époque, les auteurs les plus exacts ne la nomment plus que Julia. Ibid. 560. Sur les monumens, elle est quelquefois nommée Livia, mais plus souvent Julia. — Les titres & les grands honneurs qu'elle reçut du ténat, doivent servir de règle pour la distinguer de la véritable fille d'Auguste, même lorsque les noms d'Augusti filia sont ajoutés à celui de Julia. — Médailles où elle paroît sous ce nom avec le carpentum qui lui fut accordé comme prêtrelle d'Auguste, & le titre de diva, à cause de sa consécration, 561. On la voit, dans d'autres, sous l'image de la Piété, de la Justice, de la déesse Salus, Gr. 562; avec le tître de genetrix orbis, 563. Aucun de ces symboles ne peut appartenir à Julie, femme de Tibère.—M. l'abbé LE BLOND en conclut que quand l'on voit au revers de Tibère, une femme d'un âge avancé & voilée, soit en buste ou assife, avec quelque attribut de la divinité, il est certain que c'est Livie, mère de cet empereur, 562 & 564. Application de ce principe à une médaille de la ville d'Hippone, 565.

LIVILLE, sœur de Germanicus, épouse de Drusus-César. Hist. Volume XXXVIII, 190. Elle conspire avec Séjan, contre la vie de son mari. Ibid. 192. Antonia sa mère la fait mourir de

faim, 193.

LIVRE rouge, cité comme authentique dans des actes du XIV.° siècle.—Il existe à l'échiquier de Londres. Mém. Vol. XXXVII, 350.

LIVRES appelés fulgurales; à qui le dépôt en étoit confié. Hist. Vol. XLII, 38. Leur autorité se maintient jusque sous le règne de Constantin. Ibid. 39.

LIVRES sacrés des Chinois, appelés King: ils sont au nombre de cinq. Mém. Volume XXXVI, 191.

Voyez KING.

LIVRES facrés des Indiens. Leur prétendue antiquité. Mém. Vol. XXXVIII, 312. De ce nombre font les quatre Vedam & les dixhuit Pouranam. Ibid. 313. Voyez POURANAM & VEDAM.

LIVRES Zends. Mémoire dans leques

lequel M. ANQUETIL établit que les livres Zends déposés à la bibliothèque du Roi, le 15 mars 1762, sont les ouvrages de Zoroastre, ou que du moins ils sont aussi anciens que ce législateur. Mém. Vol. XXXVIII, 167. Ils pourroient avoir quelque rapport avec ceux des Juifs, sans qu'on en pût rien conclure contre leur authenticité. - M. ANQUETIL observe sur la supposition du commerce de Zoroastre avec les Juifs, 1.º que les principaux dogmes de sa religion existoient long-temps avant la transsation des Juifs en Médie. - 2.º Que les livres Zends n'ont jamais porté le nom de Livres d'Abraham, comme le prétend M. Hyde; qu'on n'y trouve rien qui soit tiré des Pseaumes, comme l'avance le docteur Pocock; enfin, qu'il n'y est pas dit un mot des Juifs ni de leurs patriarches. Ibid. 170. 3.º Qu'Hermippus ayant donné des notices détaillées des ouvrages de Zoroastre, si sa doctrine lui eût paru tirce des livres des Juifs, il n'eût pas manqué de le dire. - 4.º Qu'il n'est pas probable que les Juifs captifs dans une province de la Perse, ayent donné naissance à la religion de cet empire, 172. Témoignages authentiques des anciens sur l'existence des ouvrages de Zoroastre, plusieurs siècles avant & après l'ère chrétienne, 173. Plusieurs de ces ouvrages lubsissent encore, & ce Tome XLIV.

sont les livres Zends : savoir. le Vendidad, l'Izeschné, le Vispered, les Neaeschs, les Afergans. les Ieschts & le Si - rouzé. — Ils ne peuvent être attribués aux Gnostiques ni aux Juifs Hellénistes, 174. Suites absurdes de l'hypothèse contraire, 175. M. ANQUETIL n'entend, par l'authenticité des livres Zends, que celui du texte même, & propole deux sentimens sur la distribution actuelle des différens morceaux dont ils sont formés, 177. Les Parses du Kirman & de l'Inde attribuent les livres Zends à Zoroastre, qu'ils regardent comme leur légissateur; ils les conservent avec un zèle religieux, & s'opposent à tout changement, même dans les traductions & les commentaires Pehlvis, 178. Leur autorité, considérée comme livres liturgiques, & faisant partie du corps de l'extérieur de la religion des Parses par une récitation journalière, 179. M. Brucker ne croit pas le Zend-avesta antérieur au siècle d'Eusèbe; il conjecture qu'il a été fabriqué par les mages, pour donner une plus haute idée de l'antiquité de leur religion, 176, & que les Parses l'attribuent à Zoroastre par le même motif, 179 & 183. M. ANQUETIL répond qu'ils devroient plutôt alors le faire remonter jusqu'à Hom, légissateur plus ancien, 183. Il prouve qu'on ne peut supposer que les sivres Zends

Aaa

ayent été composés sous la dynastie des Aschkanides. Mém. Vol. XXXVIII, 184. On ne pourroit donc les attribuer qu'à quelque prophête ou sectaire fameux, chez les Perses, depuis cette époque. — On compte quatre personnages de ce genre sous la dynastie des Sassanides; Virasp, Aderbad-Mahrespand, Manès & Mazdek; mais aucun d'eux ne peut être accusé de cette supposition. Ibid. 185. Nécessité de reconnoître Zoroastre pour auteur des livres Zends : unanimité des auteurs Persans & Arabes fur ce sentiment. — M. A N-QUETIL remarque à ce sujet que le mot Zend - avesta désigne visiblement des livres écrits en zend; qu'il n'existe maintenant en cette langue, que les écrits attribués à Zoroastre; que les écrivains Mahométans ne disent rien qui porte à croire que de leur temps il existât aucun autre livre écrit en zend. — Quelquesuns citent des portions du Zendavesta, nomment des traités qui y ont rapport, 186 & fuiv. Depuis leur dispersion, les Parses divisés quelquefois sur des points particuliers de la loi, ne l'ont jamais été sur l'authenticité de leurs livres sacrés. — Ceux apportés par des destours envoyés d'Iezd. se sont toujours trouvés les mêmes que ceux des Parses de l'Inde. -La plupart ont été traduits en samskretan, 190. Preuves de l'authenticité des livres Zends

tirées de ces livres eux-mêmes. -L'original est en zend : ancienneté de cet idiome. — Les traductions sont en pehlvì & en parsi, 191. Où ces livres ont été composés, 192. Ce qu'ils contiennent, 191 & 196. Quand ils renfermeroient des dogmes & des usages adoptés dans la tuite par des peuples voisins de la Perse, on ne seroit pas fondé à en rien conclure contre leur authenticité, 194 & 196. Mais les auteurs anciens dépolent au contraire en leur fayeur, en attribuant aux mages & aux Perses les dogmes fondamentaux, & même plusieurs des usages consignés dans les livres Zends & reçus par les Parses. — Témoignages d'Hérodote & de Xénophon, 197; de Théopompe, d'Hermippus & d'Eudémus; d'Hécatée, de Clitarque, 198; de Strabon, 199; de Plutarque, de Dion Chrysottome, de Paufanias, de Maxime de Tyr, de Porphyre, de Bardesanes, 201; de Minucius-Félix, Eusèbe & S. Jérôme; d'Amnien-Marcellin, 202; d'Agathias & de Photius. — Observations sur la force de ces témoignages en faveur des livres Zends, relativement aux temps, 203, & relativementaux écrivains, 205. Les livres Zends expliquent naturellement les bas-reliefs de Mithra en Italie: nouvelle preuve de leur authenticité par l'époque de l'établissement de son culte chez les

Romains. Mémoires, Volume XXXVIII, 207. Ils ne parlent d'aucun roi postérieur à Gustap, d'aucun particulier né depuis Zoroaftre. — Personnages célèbres dont ils font mention. — S'ils avoient été composés longtemps après la mort de Zoroastre, on y trouveroit les noms des Perses célèbres par seur zèle pour la réforme, qui ont paru depuis, 16.208. Les invasions des Arabes & des Touranians y sont souvent rappelées. — Xercès n'y paroît pas, non plus qu'Alexandre si fatal à l'empire Perse, & les Grecs n'y font pas même nommés. — Ils n'ont pu être inconnus aux Perses que dans des temps antérieurs à ces deux princes; & c'est à ces temps, c'est-à-dire, au VI.º siècle avant J. C. qu'il faut rapporter les livres Zends, 210. Réponses particulières à quelques objections de M. Brucker, 212 & suiv. Quels peuvent être les livres de Zoroastre qui ont été brûlés par Alexandre, 218. Ce que l'on doit conclure du fait rapporté à ce sujet dans le Ravaët du destour Barzou, 219. Il ne prouve pas que tous les ouvrages de Zoroastre ayent disparu lors de l'invafion de ce conquérant. — Pourquoi les noms des livres Zends qui existent actuellement, different de ceux des nosks que les Ravaëts attribuent à Zoroalire, 221. Les détails minutieux que renferment les livres Zends, ne sont pes incompatibles

avec la sublimité de génie attribuée à Zoroastre par l'antiquité. - Origine de la célébrité chez les Grecs, 223. Deux endroits du Zend-avesta, l'un pris de l'Izeschné, l'autre du Vispered, où paroît un interlocuteur qui parle de Zoroastre, sembleroient indiquer que ces ouvrages lui sont postérieurs, 226. Réponse à cette objection, 227. Erreur de ceux qui ont cru trouver dans les livres Zends des prophéties applicables à J. C. 229. Ahriman représenté dans ces livres sous la forme du serpent, n'est pas un symbole pris de la Genèse, 230. Le plan d'une religion fondée sur la corruption de la nature, · & sur sa réparation procurée par un légissateur envoyé de Dicu, n'est point particulier à Zoroastre; nulle nécessité de supposer qu'il aitété emprunté du christianisme, & l'on n'en peut tirer aucune objection contre l'authenticité deslivres Zends, 231 & 233. De quelle manière Zoroastre a envisagé la parole du maître de la nature, 235. Pour donner à ses écrits un ton de divinité, il a dû les incorporer pour ainsi dire avec la parole immédiate d'Ormusd, & distinguer la parole de celui qui la prononce, 236. Les livres Zends font les monumens les plus anciens de la religion des Perses. Mémoires, Volume XXXIX, 714. Ces livres ne sont pas l'Avesta de Zoroastre, mais ils en contiennent seulement

des extraits. Mémoires, Volume XXXIX, 715. M. l'abbé FOUCHER soutient que ces extraits ne peuvent avoir été rédigés par le premier ni par le second Zoroastre. Ibid. 7 1 6 & suiv. Ses conjectures sur l'époque qui peut être affignée à la compilation des livres Zends, & sur son auteur, 721, & suiv. Tableau de la religion de Zoroastre d'après les livres Zends, 777. Réflexions critiques de M. l'abbé FOU-CHER, sur la morale des livres Zends, 792 & Juiv. Voy. RELI-GION des Perses.

LI

LIUTBERT succède au royaume de Lombardie, sous la tutèle d'Ansprand.—Il est détrôné.— Sa mort. Mém. Volume XLIII,

 $L_{IX}$ , forte de gens dont il est souvent fait mention dans le service des armées Romaines. - Diverses étymologies de ce mot. Mém. Volume XXXVII, 226 & 229. Conjecture sur la fonction primitive des lixæ. -M. LE BEAU pense que c'étoient des vivandiers, Ibid. 226. Ils font quelquefois confondus avec les valets appelés calones. — Les lixa proprement dits étoient de condition libre. - Signification de ce mot dans le bas-Empire, 227. Leur premier nom étoit metelli, 228. Suidas les donne à tort pour une espèce de soldats, 229. LIXUS fleuve, aujourd'hui Rio

do ouro. Mém. Vol. XLII, 23. LOCAGUE, officier de la phalange Lacédémonienne, qui commandoit une troupe de cent vingt-huit hommes divisée en quaire énomoties. Mém. Volume XL, 554.

LOCAR, prix que l'on payoit pour une place de spectacle à Rome. — Il y avoit aussi des places gratuites. — Il étoit défendu d'en donner gratis par tribus. Mém. Vol. XXXIX, 400.

LO-CHU, table des nombres sur lesquels les philosophes Chinois établissent le système de l'univers, & son harmonie physique & morale. — Elle est envoyée du ciel à l'empereur Yu. — Explication de cette table, avec sa correspondance aux koua inventés par Fo - hi. — Rapports de la doctrine des Chinois avec celle des Pythagoriciens à ce sujet. Mém. Vol. XXXVIII, 280 & suiv.

LOCRES, ville de la grande Grèce. Autorité de Strabon, préférable à celle d'Eusèbe sur l'époque de sa fondation. Mém. Volume XLII, 287. Elle est assiégée inutilement par le tyran Anaxilas. Ibid. 305. Il n'est pas vrai que Denys-le-Vieux s'en soit rendu maître par la force, comme Justin le rapporte. -Denys-le-Jeune s'en empare, 306. Elle est soumise aux Romains.—Embrasse le parti d'Annibal. — Est prise par Scipion, 303 & 308. Ses ruines près de Gieraci, 308.

LOCRIENS, peuple de la Grèce. On les divisoit en Locriens Ozoles, & en Locriens Épicnémidiens & Opuntiens.—Quelles étoient les limites des cantons occupés par chacun de ces peuples. Mém. Vol XLII, 366.

LOCRIENS (Les) d'Amphise sousèvent contre eux tous les peuples de la Grêce; à quelle occasion. Mém. Vol. X LIII, 39.

LOCRIENS Ozoles ou occidentaux, peuples de la Grèce. Leur pofition. Mém. Vol. XLI, 513; & Mém. Vol. XLII, 366. Leur fceau public représentoit une étoile. Mém. Vol. XLI, 513.
Tradition fur leur migration. Mém. Vol. XLI, 286.

LOCRIENS, peuple de la grande Grèce. Opinions divertes sur leur origine. Mém. Vol. XLII, 287. Examen du sentiment d'Aristote sur leur établissement en Italie. - D'où leur venoit le nom d'Epizéphyriens. Ibid. 288. Leur mauvaile foi envers les Siciliens leurs alliés. — Leur nom avoit passé en proverbe pour désigner des infracteurs, de traités, 289. Ils choisissent Zaleucus pour leur légissateur, 290. Idée de leur législation, 295 & Suiv. Leurs précautions févères contre les innovations dans le gouvernement, 302. La constitution de la république Locrienne étoit aristo-démocratique; son excellence. — La noblesse y venoit par les femmes : ce que c'étoit que les nobles

des cent familles, 304. Décadence des mœurs des Locriens, 304 & 307. Ils font alliance avec les Syracusains, 305. Leurs liaisons étroites avec Denys-le-Vieux. — Leur gouvernement dégénère en oligarchie. — Ils tombent sous la tyrannie de Denys-le-Jeune, 306. Vengeance atroce qu'ils exercent sur la semme & ses filles après l'avoir chassé, 307.

LOGEMENT. Soldats chargés de la marque du logement des troupes, appelés mensores.—Rarement, du temps de la république & sous les premiers empereurs, les troupes logeoient dans les villes. Mémoires, Vol. XXXVII, 204. Loi d'Arcadius sur la marque des logemens.—Il étoit désendu de l'effacer sous peine de faux.—Quels lieux & quelles personnes jouissoient de l'exemption de logement militaire chez les Romains. Ibid. 205.

LOGISTÆ, magistrats qui présidoient aux comptes des revenus publics. Mém. Vol. XXXV, 653.

LO-HAN compose des discours dans lesquels il explique la doctrine de Boudha. Mém. Vol XL, 200.

LOHORASP, père de Gustasp roi de l'Iran. Mémoires, Volume XXXIX, 699.

LOI Æbutia de legibus. Voyez LOIX Romaines.

LOI Alliena de limitibus. Voyez
LOIX Romaines.

Loi Apuleia majestatis. Voyez Loix Romaines.

LOI Aurelia, concernant le partage de l'exercice de la justice. Voyez LOI Sempronia.

Los Calpurnia contre la brigue.

Voyez LOI Julia.

Loi centuriata, portée par le peuple assemblé par centurie; quand cette forme de loi commença d'avoir lieu à Rome. Mém. Vol. XXXIX, 294.

LOI Cornelia, qui enjoignoit à tous les préteurs d'administrer la justice conformément aux édits qu'ils rendoient en entrant en charge. Mém. Vol. XLI, 19. Son époque & son auteur. Ibid. 20.

LOI Cornelia Fulvia contre la brigue. Voyez LOI Julia.

Los curiata, portée par le peuple assemblé en curie. — Il n'y en eut pas d'autres à Rome jusqu'à Servius-Tullius. — Cette forme n'eut plus tieu ensuite que dans quelques occasions. Mém. Vol. XXXIX, 294. Loi curiata de imperio. Voyez Imperium.

Loi Fabia. Voyez Loi Julia.

LOI Hortensia. Voyez HOR-TENSIA (Loi).

LOI Julia. Recherches sur la loi Julia de ambitu, par M. BOU-CHAUD. A Rome, quiconque aspiroit aux magistratures, étoit obligé de rechercher la bien-veillance de la multitude pour en obtenir les suffrages. — But politique de cette constitution. — Remarque étymologique sur le mot ambitus. Mém. Volume XXXIX, 382. Sur la fignification particulière d'ambitus & d'ambitio dans les auteurs de la bonne latinité. Ibid. 383. Sur celle de prensare, appliquée à l'action de briguer une magiftrature. - Sur les termes analogues usités chez les Grecs, 384. Définition de l'ambitus. Distinction de deux sortes de brigues; l'une reçue & approuvée de tout temps chez les Romains; l'autre condamnée par une foule de loix, 385. Le premier foin des candidats étoit de se faire des amis, 386. Leurs partisans se distinguoient en quatre classes; savoir, les salutatores, les deductores, les sectatores & les suffragatores; ce que c'étoit, 387. Leurs ressources pour s'assurer de la faveur populaire, 388. Ils avoient des nomenclateurs à gages pour leur apprendre le nom & le surnom des citoyens qu'ils devoient saluer, 389. Ils se montroient assidument en public, 390. La bienfaisance des candidats envers le peuple consistoit en des largelles, des repas, des spectacles & des bons offices, 391. Comment ils étoient admis à se mettre sur les rangs. — Ils se présentoient vêtus d'une robe 394. Brigue des blanche, charges par des profutions extraordinaires & des manœuvres illicites, 395. Ce crime étoit mis au nombre des jugemens

publics, & se commettoit de plusieurs manières. - Diverses pratiques ufitées pour répandre de l'argent parmi le peuple, Mémoires, Volume XXXIX, 396. Il n'étoit pas permis de donner des combats de gladiateurs, pendant les deux années où l'on se présentoit pour une magistrature. — Parmi les manœuvres illicites, on comptoit l'énrôlement & distribution du peuple & des contribuls par décuries ou dixaines. Ibid. 400. Première loi faite contre la brigue, l'an 322 de Rome, 401. Autre loi de l'an 398, proposée par le tribun C. Patelius contre ceux qui fréquentoient assidument les marchés & les conciliabules, dans la vue de gagner l'affection du peuple, 402. Il paroît que cette loi fut abrogée, du moins tacitement. — Loix Cornélia & Bœbiæ contre la brigue, de l'an 572 de Rome. — Elles sont appelées à tort Æmilia & Bæbia par plulieurs. — Sentiment de Sigonius fur leurs dispositions, 403. Loi Cornélia Fulvia de l'an 594, contre la brigue, 404. Publication des loix tabellariæ tendant à maintenir la liberté des suffrages, 405. Etablissement des suffrages par bulletins, 406. Loi Maria, de l'an 634, pour le rétrécissement des ponts par lesquels on alloit au scrutin; ses heureux effets, 407. La brigue est mise au nombre des recherches ou commissions perpétuelles, 407.

*375* Loi Fabia, tendant à diminuer le nombre des sectatores, rejetée par le bas peuple, 408. Progrès de la brigue après le rétablissement de la puissance tribunitienne par Pompée, 409. Loi Calpurnia, de l'an 687, qui pro nonce, outre l'amende, l'exclusion du sénat contre ceux qu't feroient convaincus de brigue. - Autres dispositions de cette loi. — Récompenses accordées aux accusateurs. — Tumuste excité par les divisores à ce sujet, 410. Loi Tullia de l'an 690 de Rome, portant interdiction du feu & de l'eau pendant dix ans, contre le patricien coupable de brigue, & note d'infamie contre le plébéien, 4 1 3. Loi d'Aufidius-Lurcon contre la brigue, de l'an 692, 415. Loi Licinia, de l'au 698, dont le principal objet étoit de réprimer l'abus qui naissoit des incorporations & des affociations, 416. Accusations intentées en vertu de ces diverses loix, 408, 411,414&415. Récompenses qui étoient accordées aux accusateurs, 410. Nouvelles fureurs de la brigue; conventions honteuses des candidats, 418. Cabales & factions excitées par les candidats, 419. Loi nouvelle de Pompée contre la brigue, 420. Jules-César partage les comices avec le peuple, 421. Auguste rend au peuple le droit de comices & la nomination des magistrats, 422. Deux constitutions d'Auguste concernant les brigues.

Mémoires, Volume XXXIX, 4.22 & 4.23. On a coutume de les comprendre sous le nom de Ioi Julia. Ibid. 424. Examen des chefs de la loi Julia, dont il reste quelques vestiges, 425 & suiv. Sénatus = consulte auquel elle donna lieu, 427. Chef de la loi Julia judiciaria, rapporté par le jurifconsulte Modestin à la même loi Julia de ambitu, 430. Peines prononcées par la loi Julia de ambitu. — Cas où la déportation avoit lieu, 432. On peut fixer à Tibère la décadence de cette Ioi à Rome, 432. Elle continua néanmoins d'être observée quelque temps dans les villes municipales. — Diverses constitutions des empereurs pour réprimer la vénalité du crédit & des charges, 43.

LOI Licinia. Voyez LOI Julia. LOI Maria. Voyez LOI Julia. LOI Plautia, concernant le droit des jugemens. Voyez LOI Sem-

LOI Romaine, corps de droit

rédigé par l'ordre d'Anien, chan-

pronia.

celier d'Athalaric roi des Visigoths. Mémoires, Volume XLI,
112, note (d). Voyez ANIEN.
LOI Sempronia. Dissertation de
M. GAUTIER de SIBERT
fur la loi Sempronia. Mém. Vol.
XXXVII, 293. Caïus Gracchus
fait porter, pendant son tribunat,
ce plébiscite fameux qui transféra
aux chevaliers la puissance des
jugemens.—Tous les auteurs ne
s'accordent pas sur sa teneur. Ibid.

208. Sentiment de Plutarque réfuté par Paul-Manuce. - Le tribun ne se contenta pas d'associer les chevaliers au sénat, mais il ôta entièrement aux sénateurs l'exercice de la justice pour la donner aux chevaliers. — Servilius-Cœpio tente de concilier les deux ordres, en régint que les compagnies de juges seroient mi-parties de l'énateurs & de thevaliers; mais ce règlement ne passa point, ou subsista peu de temps. —Il est certain qu'en 662, les chevaliers étoient encore seuls en possession des tribunaux. Nouveau projet de Livius-Drusus pour la réunion des deux ordres, suivant Appien, 299. D'après Tite-Live & Cicéron, ce plan n'étoit que le renouvellement de la loi de Cœpio. -Celle de Drusus est cassée par le consul Philippe, & les chevaliers continuent de restor seuls maîtres' des tribunaux. — Loi Plautia, qui ordonne que chaque tribu nommera tous les ans quinze personnes, prises indistinctement dans tous les ordres pour rendre les jugemens. — Abrogation de tous les plébiscites concernant le droit des jugemens par Sylla, qui ordonne que les juges leront pris comme autrefois dans l'ordre seul des sénateurs. - Il dédommage les chevaliers, par la promotion de trois cents d'entre eux à la dignité de sénateurs, 300. La loi Aurélia ordonne le partage de l'exercice de la justice

· entre les sénateurs, les chevaliers & les-tribuns du trésor, qui étoient de l'ordre du peuple. -La loi Julia prive ceux - ci du droit de concurrence avec les fénateurs & les chevaliers pour la connoissance des procès. — Les chevaliers ne perdirent rien de leur crédit ni de leur puissance sous les empereurs. Mémoires, Volume XXXVII, 301. On les vit revêtus de magistratures, & honorés de l'office important de préset du prétoire. — Sous le titre · de *procuratores*, ils commandoient en ch ef dans les provinces, & y avoie nt l'administration de la juttice. - M. DE SIBERT conclut de tous ces faits, que depuis la loi Sempronia, les chevaliers ne sortirent point de fait des tribunaux. Ibid. 302. Cette loi altéra, deplusieurs manières, toute l'harmonie du gouvernement. - Les chevaliers, lous le nom de publicains, étant les seuls traitans de la république, soit comme fermiers en titre, foit comme cautions, soit comme associés, c'étoit choquer le principe de la constiution républicaine, que d'ajouter à l'avantage d'une profession lucrative, celui des honneurs de la judicature, 303. Suites fâcheuses de cette réunion, 304. Les publicains se procurent, par leurs richesses, l'entrée au lénat. -Avilissement de ce corps. — La loi Sempronia blessoit toutes les règles de l'équité, en ce qu'elle 📜 faitoit les mêmes personnes juges Tome XLIV.

& parties dans leur propre cause. - Les chevaliers avoient seuls le privilége d'affermer les impôts, & le droit exclusif de connoître des procès y relatifs & des concussions, 305. Ceux même qui exerçoient la judicature, pouvoient être fermiers en titre. -Coup-d'œil sur leurs vexations. - Difficulté de les réprimer, 306. Les proconsuls, les propréteurs, & les lieutenans de province, retrouvoient à Rome. pour juges de leur administration, les associés de ceux dont ils avoient arrêté ou protégé les injustices. — Rutilius facrifié à la vengeance des chevaliers, 307. Commentla loi Sempronia, en faifant pencher la balance qui tenoit en équilibre l'exercice des trois pouvoirs, précipita la perte de la république. — Définition de ces trois pouvoirs, 308. Cette loi choqua la constitution d'un gouvernement, dont la modération étoit l'ame & le principe. - Dès que les sénateurs furent privés du droit exclusif de la puissance des jugemens, on cella de porter du respect aux membres d'un corps dont on n'avoit plus rien à appréhender, 309. Les chevaliers qui retiroient tout l'avantage de cette loi, & le peuple qui y voyoit l'affoiblissement d'un ordre dont il avoit toujours été jaloux, ne s'aperçurent pas qu'elle rompoit le ressort de la liberté générale. - Dès-lors, tous les pouvoirs s'entrechoquèrent; ВЬЬ

tristes essets de cette licence, jusqu'à la destruction de la république. Mém. Vol. XXXVII, 310 & suiv.

Loi Tullia au sujet de la brigue.

Voyez Los Julia.

Loi Valéria ('La) affoiblit la puiffance des confuls en permettant les appellations. Mém. Volume

XXXVII, 293.

LOIX. Les volontés des princes & des magistrats tinrent d'abord lieu de loix. Mémoires, Volume XXXIX, 351. Ce mot ne se trouve pas dans Homère. Ibid. 352. Il se prend pour la liberté même dans les anciens auteurs, 353. Loix comparées aux toiles d'araignées. Mém. Vol. XLII, 296. Les loix étoient chantées dans les festins chez plusieurs peuples de l'antiquité. Ibid. 325. Voyez Nomode. Les loix pénales tiennent ordinairement le plus de place dans les nouveaux codes, & sont moins douces à proportion qu'elles font moins anciennes. Mém. Vol. XLIII, 741. Les Athéniens regardoient les trois loix de Triptolème comme les plus anciennes & les plus respectables. Mém. Volume XXXIX, 206. Elles furent gravées dans la suite sur de l'airain, & conservées dans le temple de Cérès à Eleusis, & dans celui de la Terre à Athènes. Ibid. 207. Voyez THESMOPHORIES.

Loix Antoniennes. Voyez Loix

Romaines.

LOIX Aquiliennes. Voyez LOIX Romaines.

LOIX des douze Tables, redigées d'après celles de la Grèce & fur - tout d'Athènes; en quelle année. Mém. Vol. XXXVII, 280.

LOIX Romaines. Du temps des rois de Rome, on gravoit les loix sur des tables de bois de chêne. Mém. Volume XXXIX, 347. On ne proposoit aucune loi au peuple Romain avant d'avoir observé le ciel. — Il falloit trois augures pour faire une loi dans les comices par curies. Ibid. 419. La loi, chez les Romains, tiroit son nom du magistrat qui la proposoit, & toute sa force du consentement du peuple. Mémoires, Vol. XLI. 84. La plupart des loix de Rome, du temps de la république, furent des loix consulaires; il n'y en eut que fort peu de prétoriennnes. Ibid. 85. Eclaircissemens & conjectures de M. BOUCHAUD fur quelques anciennes loix Romaines. — Des loix Antoniennes. — A quelle occasion fut faite la loi Antonia de dictatură. Hist. Vol. XL, 69. La loi 'de civitate Siculorum est une de celles qu'Antoine attribua faussement à César, ainsi que celle pour le rappel des exilés. - Il en fait entrer dans le sénat un grand nombre. — Pourquoi ils furent appelés charonite, orcini. Ibidem, 70. C'est en son nom qu'Antoine publia la loi

judiciaire, qui établissoit une troisième décurie de juges. -Non-seulement elle anéantissoit le cens requis pour être reçu dans les décuries de juges, mais elle y admettoit les simples soldats, même de la dernière classe. Contre l'ancien usage, il la fait passer au milieu des éclairs & du tonnerre. Histoire, Volume XL, 71. Sa loi de provocations permet l'appel dans les condamnations pour violence & crime d'état : dangers de cette loi. — Loi Antonia de provinciis administrandis, qui prorogeoit julqu'à deux ans le gouvernement des provinces prétoriennes, & julqu'à six celui des confulaires, promulguée contre toutes les régles. — Antoine s'empare des fonds de terre du peuple Romain, & charge par une loi de agris dividendis, des septemvirs d'en faire le partage. - Cette loi ne doit pas êue confondue avec celle de coloniis in agros deducendis. Ibid. 72. Loi de pontifice maximo à collegio eligendo, par laquelle il depouille le peuple du droit d'élection. - Son vrai motif; erreurs échappées à François Hotman à ce sujet. - M. BOUCHAUD conjectuse que cette forme d'élection ne sublista pas longtomps, 73. Antoine fait paller à force ouverte une loi de permutatione provinciarum, pour se faciliter l'echange d'un gouverpement favorable à les projets

ambitieux. — La loi Antonia de *Suffragiis*, n'est pas de Marc-Antoine, mais de Lucius son frère, 74. Conjectures de M. BOUCHAUD fur son objet, 75. De la loi Æbutia de legibus.-M. BOUCHAUD essaie d'en déterminer l'objet & l'époque, d'après l'interprétation d'un pafsage d'Aulugelle. - Réfutation des commentaires que divers savans ont donnés de ce passage. 76. Sur la loi Apuleia majestatis. -M. BOUCHAUD pense quelques critiques, qu'elle est plus ancienne que L. Apuleius-Saturninus, dont toutes les loix paroissent avoir été abolies à sa mort par un décret du sénat; exemple à l'appui de son sensiment, 78. Remarques sur l'objet de cette loi, 80. Quelle pourroit en être la formule. — Sur la loi Aquilia de damno. — Sentimens divers fur son auteur, 8 c. Remarques critiques fur quelquesuns de ses chefs, 82. On ignore si elle en avoit plus de trois. - On trouve encore une loi Aquilia de dolo malo, & une autre de mulcia. - La dernière n'est connue que par Cicéron. - Quelques interprètes la confondent mal-à-propos avec celle de damno, 84. De la loi Alliéna de limitibus.—Fragment des loix agraires que M. BOUCHAUD rapporte à la loi Alliéna,

Loix Tabellaria. concernant
Bbb ij

la brigue. Mém. Vol. XXXIX, 405. Elles étoient au nombre de quatre. Ibid. 406.

 $\mathbf{L}$   $\mathbf{O}$ 

LOKE, dieu occupé de la destruction des ouvrages d'Odin.

— Au nombre de ses ensans sont le loup Fenris, le serpent Midgard & Hela ou la mort. Mém.

Vol. XXXVIII, 524.

LOLLIUS (Lucius) gouverneur de la Cyrénaïque sous Auguste. Remarques sur ses médailles Latines & Grecques. Mém. Vol. XXXVII, 377.

LOMBARD (Pierre) évêque de Paris. Sa mort. Mêm. Volume

XLIII, 378.

LOMBARDS. Second Mémoire historique & critique sur les Lombards, par M.GAILLARD. Mémoires, Vol. XXXV, 769. Époque de leur départ pour l'Italie. Ibid. 782. Ils y sont appelés par l'eunuque Narsès, après la disgrace sous Justin II. - Cette tradition est combattue par le cardinal Baronius & par Adrien de Valois, 770. M. GAILLARD discute leurs opinions, 771 & 773. Prouve que rien n'autorise à rejeter le récit des auteurs Latins, soit sur la disgrace de Narsès, soit sur l'invitation qu'il fit aux Lombards de venir s'établir en Italie, 774. En quelle année a commencé leur royaume dans ce pays, 783. Traité d'Alboin leur roi avec les Avares. — Il s'empare du Frioul, dont il donne le gouvernement à Gisulphe son

neveu, 775 & 783. Il enire en vainqueur dans la Vénétie & dans la Ligurie. — Consternation des Romains. — Siège de Pavie; Alboin s'en rend maître au bout de trois ans, 777 & 783. Il en fait la capitale du royaume des Lombards, 778. Rosemonde son épouse le fait assassiner; circonstances singulières de ce crime, 778 & 779. Difficultés que présente la date de cette mort, 783 & Juiv. Comment elle est fixée par M. GAIL-LARD, 787. Cleph, second roi des Lombards, monte sur le trône; il est assassiné, 780 & 785. Interrègne de dix ans, pendant lequel trente ou trente-cinq ducs partagent l'état entre eux, 781,784&787. Les Lombards achèvent la conquête de l'Italie, où ils exercent toute sorte de violences. — Ils font diverses excursions en France, & sont défaits & chasses deux fois par Mummole, 781. Rétablissement de la royauté sous Autharis; ses belles qualités, 787. Childebert fait une irruption fur les terres des Lombards, à l'instigation de l'empereur Maurice. — Autharis le renvoie avec des présens, 788. Il soumet l'Istrie, & remporte une victoire mémorable sur Childebert, 789. Il épouse Theudelinde. Stratagème galant dont il usa en en formant la demande, 790. Sa mort. — Affection des Lombards pour Theudelinde. — Ils décernent la couronne à celui

qu'elle choisira pour mari. Mém. Volume XXXV, 792. Leurs nouvelles conquêtes dans l'Italie, sous Agilulphe. - Ils brûlent Padoue. Ibid. 793. Irruption des Huns dans le Frioul, 794 & 805. Cruautés qu'ils y commettent, 795. Mort d'Agilulphe, 798 & 803. Déposition d'Adaloald fon successeur, pour cause de démence. Récit suspect de Frédégaire au sujet de cet événement, 798. S'il est vrai que les Lombards ayent été tributaires des François, 799, Sentiment d'Adrien de Valois sur l'époque & la durée de ce tribut, 800 & 801. Arioald duc de Turin, sixième roi des Lombards, épouse Gundeberge, 801. Rotharis lui succède; les grandes qualités politiques & militaires. - Il recule les bornes de la Lombardie. — Défait les Romains & les Ravennates en bataille rangée, 802. Sa mort. - Remarques critiques sur la chronologie des Lombards, depuis le rétablissement de la royauté. Difficultés qui résultent de quelques passages de Paul Diacre, 803. Troisième Mémoire. Mém. Vol. X LIII, 311. Rodoald monte sur le trône. -Erreur de Paul Diacre, qui lui donne pour épouse Gundeberge: l'accusation d'adultère, intentée contre cette princesse, doit être placée sous Arioald, son premier mari. Ibid. 313. Mort de Rodoald sans postérité. — A ribert lui succède. — Ses deux fils,

Gondebert & Pertharite se partagent le royaume, conformément à ses volontés, 314. La discorde se met entre eux: Gondebert appelle à son secours Grimoald, duc de Bénevent. Trahi par Garibald, duc de Turin, chargé de cette négociation, il est tué par Grimoald, qui lui enlève la couronne avec la vie, 3 1 5. La fuite de Pertharite rend Grimeald maître absolu du royaume. - Conduite généreuse du roi des Huns, chez lequel ce dernier s'étoit réfugié, 317. II vient se remettre entre les mains de Grimoald, qui, d'abord, le traite en frère, & s'échappe enfuite de les mains par stratagème, 3 1 8. Paul Diacre place vers cette époque une irruption des François en Italie, & leur déroute complette par Grimoald, faits sur lesquels son témoignage est insuffisant, 320. Mais son autorité fortifiée par le récit des auteurs Latins, doit prévaloir sur le filence des auteurs Grecs, relativement à la guerre entre Grimoald & Constant II, empereur des Grecs, 321. Grimoald fait alliance avec Dagobert, 323. Éclaircissement d'une difficulté chronologique à ce sujet, 326. Sa mort, 323. Discussion critique sur la chronologie des règnes contenus dans ce mémoire; difficultés résultant des calculs de Paul Diacre, 324. Sentimens partagés des critiques à ce sujet, 325. Quatrième

Mémoire. Pertharite remonte sur le trône; récit merveilleux de Paul Diacre à ce sujet, réduit à sa simplicité. Mém. Volume X LIII, 329. Il est battu par Alachis gouverneur du Trentin, & lui pardonne à la prière de Cunihert son fils, sa révolte & sa victoire. Ibid. 330. Samort, 331 & 338. Cunibert lui succède, 331. Alachis se révolte de nouveau, & s'empare du royaume de Lombardie. — Il se rend odieux par sa tyrannie, & est chassé par l'adresse d'Aldon & Grauson, qui rétablissent Cunibert sur le trône, 333. Nouvelles tentatives d'Alachis contre Cunibert. — Il est vaincu & tué, 334, 335 & 336. Dévouement du diacre Zénon en faveur de Cunibert, 335. Cunibert fait créver les yeux à Ansfrit usurpateur du duché de Frioul. --Il veut se défaire d'Aldon & Grauson & se réconcilie ensuite avec éux; merveilleux ajouté à ce fait par Paul Diacre, 336. Mort de Cunibert, 337 & 338. Son fils Liusbert lui succède fous la tutelle d'Ansprand. — Il est vaincu & détrôné par Regimbert, puis mis à mort après un nouvel échec, par Aribert fils & successeur de ce dernier, 342. Cruautés d'Aribert envers la famille d'Ansprand, 343. Ansprand monte sur le trône des Lombards, par la mort d'Aribert & la retraite de Gondebert son frère. - Il meurt après avoir

fait assurer la couronne à son fils Liutprand, 344.

LONCHOPHORES. Voyez LANCE & CAVALERIE Greeque.

LONGIN (Denys). Remarques fur le sens d'un passage de cet auteur, relats à la musique, mal traduit par Boileau. Mém. Vol. XXXVII, 107 & 109.

LONGUEVILLE. Donation du comté de Longueville à Jean comte de Dunois par Charles VII.—Érection de ce comtéen duché par Louis XII. Mém. Vol. XLIII, 587. La maison de Longueville a souvent eu des contestations à soutenir pour le rang de prince & la préséance. Ibid. 589. Voyez DUNOIS (Jean comte de).

LONGUEVILLE (Le duc de) est fait prisonnier à la journée de Guinegaste. — Il propose & fait agréér le projet du mariage de Louis XII avec Marie sœur d'Henri VIII. Mém. Volume X LIII, 491. Épouse Marie au nom du roi son mastre. Ibid.

LO-PI. Jugemens partagés des missionnaires sur cet historien Chinòis. Mém. Vol. XLIH, 283. En quel temps il vivoit. Ibid. 284.

LORRAINE. Poutquoi ce pays est ainsi appelé. — Limites du royaume de Lorraine. Mém. Vol. XXXVII, 447, note (b). Charles-le-Chauve le partige avec son frère Louis, après tamort du jeune Lothaire. — Louis &

Carloman font cession de leur portion à Louis-le-Germanique; à quelle condition. - Le royaume de Lorraine revient en entier à Charles-le-Simple. — M. Bon-AMY prouve que ce ne fut pas dans le traité de Bonne qu'il en fit don à Henri-l'Oiseleur. Mémoires, Volume XXXVII, 448. Mais que cette cession n'a dû avoir lieu qu'après la défaite de Charles à la basaille de Soissons, & qu'elle resta sans effet. — Le roi Lothaire cède le royaume de Lorraine à l'empereur Otton II, à titre de fief. Ibid. 449. Preuve de cette condition tirée des sermens des deux princes contractans, 450. Elle fut bientôt oubliée par les empereurs d'Allemagne.-Tentatives de Robert pour rentrer dans le royaume de Lorraine, 451. La mort de l'empereur Henri II seconde son projet. Il est forcé ensuite de l'abandonner par la soumission des seigneurs Lorrains à Conrad-le-

Salique, 45.2.
LOTHAIRE I. abdique l'empire & ses royaumes d'Italie & de France. — Sa mort. Hist. Vol.

XXXVI, 231.

LOTHAIRE, roi de Lorraine, répudie Thietberge pour épouser Waldrade sa concubine. — Sous quel prétexte. Histoire, Valume XXXVI, 154.

LOTOS, plante qui croît dans les étangs, & qui étoit célèbre en Égypte. — Les Indiens en font

grand cas. — Leurs fables religieuses sur la fleur de lotos. — Les Thibétans sui donnent le nom de pêma. Mém. Vol. XL, 276.

Lou. Vou - vang donne à son frère Tchou-kong le pays de Lou. — Combien de temps ce royaume a subsissé. — Les rois n'en sont bien connus que depuis l'an 816 avant J. C. — C'est dans ce pays que se sont confervées plus particulièrement les loix, les coutumes & les cérémonies Chinoises. Mém. Vol. XLII, 119.

LOUI-CHI-KIA, une des sectes de la religion Indienne. Mém. Vol. XL, 279. Ce que ce nom signifie. Ibid. 280.

Louis (S'.). Voyez Louis IX. Louis le Débonnaire est sacré roi d'Aquitaine. - Charlemagne l'associe à l'empire & à tous ses royaumes.—Son couronnement. Hist. Vol. XXXIV, 200. II fait une pénitence publique. — Est condamné par des évêques à finir les jours dans un monastère. Mém. Vol. XXXIX, 596. Examen critique d'un diplome de ce prince rapporté par Rosières. — M. le baron DE ZUR-LAUBEN prouve qu'il est supposé. Hist. Vol. XXXIV, 200, 201 & 202.

Louis III, dit l'Aveugle, est reconnu roi de la Bourgogne Cis-jurane. Hist. Vol. XXXVI, 232 & 233. Il est fait roi d'Italie & couronné empereur d'Occident. — Règne en concurrence avec Bérenger, qui le dépouille de l'empire & lui fait créver les yeux. — Mais il ne mourut pas de ce supplice, ainsi que l'avancent quelques historiens. — Raisons qui donnent lieu de croire que la vue ne fut pas totalement éteinte. Histoire, Volume XXXVI, 233. Conjectures sur le temps de sa mort. Ibid. 234.

Louis de Bavière. Observations de M. DE BRÉQUIGNY sur un écu d'or de cet empereur, semblable aux écus d'or frappés en France sous Philippe de Valois depuis 1337 jusqu'en 1346. - Description de cette pièce. —Sentimens de quelques favans sur l'événement à l'occasion duquel ils pensent qu'elle a été frappée. Hist. Vol. XXXVI, 128. M. DE BRÉQUIGNY n'y voit qu'une monnoie fabriquée d'après l'écu d'or de France. Ibid. 129. Elle ne porte aucun des caractères des médailles, ni dans les types, ni dans les légendes, 130 & 140. Le type est celui d'une monnoie qui venoit d'être frappée en France, & qui étoit imitée en Angleterre & en Flandre, 130. Preuve de cette imitation, 133. Ce type n'a pu être employé dans ces trois états pour désigner un événement particulier à chacun d'eux, 130. Tout annonce que cet écu a été frappé à l'imitation de la monnoje de Philippe de Va-

lois pour avoir cours en France concurremment. Les types de la tête & du revers sont particuliers aux monnoies de France & toutà-fait étrangers aux monnoies impériales. — La conformité des deux écus s'étend jusqu'aux fautes d'orthographe, 131. Le titre & le poids y sont exactement les mêmes. : le nom du prince & les armoiries de l'écu en font la seule différence, 132. On y voit l'aigle à deux têtes, quoique ce ne fût pas encore alors les armes des empereurs; conjecture de M. DE BRÉQUIGNY à ce sujet, 136. Preuves de l'usage ancien d'imiter dans un état les monnoies des princes voilins. — Exemples du florin & du denier tournois, 133. Avantages de cette imitation.-Ce n'étoit pas une opération fordide & contraire à la bonne foi, 137 & 138. Vaines mefures de Philippe VI pour empêcher la circulation des espèces imitées. — Il obtient une bulle d'excommunication contre les fabricateurs, 139. Railons qui donnent lieu de croire que Louis de Bavière y étoit particulièrement déligné, 140.

Louis VI, dit le Gros, roi de France. Deux opinions sur la date de sa naissance. Mémoites, Vol. X LIII, 349. Bertrade veut le faire exclure du trône pour y placer l'aîné de ses fils. - Il est surnommé le Batailleur & le défenseur de l'église. - II

voyage

voyage en Angleterre où la haine de Betrrade le poursuit, & trouve dans Henri I." un défenseur. Mémoires, Volume X L I I I , 351. Bertrade tente de l'empoisonner, & sé réconcilie ensuite avec lui. Ibid. 353. Philippe fon père lui donne Pontoise & le Vexin, 363. Louis VI est sacré à Orléans. Hist. Vol. XLI, 606. II est le premier de nos rois qui ait eu un plan suivi de conduite, à l'égard de ses ennemis tant étrangers que domestiques . Mémoires, Vol. XLIII, 360. Des caules de la haine personnelle qu'on a cru remarquer entre Louis-le-Gros roi de France, & Henri I." roi d'Angleterre; par M. GAILLARD. Ibid. 345. Quelques historiens l'attribuent à une querelle survenue entre ces deux princes dans leur jeunesse, au sujet d'une parcie d'échecs, 346. Mais ce fait n'est rapporté par aucun auteur contemporain ni postérieur, jusqu'à des temps affez modernes. — Duhaillan & de Serres sont les deux premiers auteurs connus où on le trouve, 347. Il paroît visiblement copié d'après la querelle de Berthelot & de Regnaut dans le vieux roman des quatre fils Aymon, 348. Se trouve d'ailleurs détruit par son invraisemblance, & la difficulté de le concilier avec des époques connues & certaines de la vie de Louisle-Gros, 349. Divers évènemens Tome XLIV

arrivés entre l'époque de cene prétendue querelle & celle du commencement des guerres entre Louis - le - Gros & Henri I." prouvent que c'est une pure fable, 350 & suiv. C'est dans les seuls intérêts politiques qu'il faut chercher la fource des guerres & de la haine de ces deux princes. — Tableau de ces intérêts, depuis la conquête de l'Angleterre, par Guillaume le-Bâtard, 354. Le défir d'affoiblir un vassal devenu trop puissant, arme trois fois Philippe I." contre lui, 355 & suiv. Partage des états de Guillaume entre les fils. — La guerre cesse tout-à-coup, parce qu'au moyen de ce partage, le roi d'Angleierre n'est plus le vassal de la France, 358. Elle est prête à renaître, lorsque Guillaume-le-Roux le devient par l'acquission des états de Robert, 359. La réunion faite par Henri I." à la couronne d'Angleterre, des provinces fituées en France, fut le vrai motifqui arma Louis-le-Gros contre lui. - La conduite mesurée & systématique de ce dernier, dans les premiers momens de son règne, détruit toute idée d'animolité personnelle, 360 & 361. La dispute sur la fixation des limites du Véxin, fournit l'occasion de la rupture, 362. Louis-le-Gros défie Henri à un combat fingulier, qui tombe par une plaisanterie, & gagne sur lui une bataille, 363. Il prend fous sa protection Criton, neveu de

Ccc

Henri, lui donne l'investiture de la Normandie, le met sous la sauve-garde de l'église & du pape, & exhorte tous les princes chrétiens à embrasser sa querelle. -Les deux rois courent risque d'être pris au combat de Brenneville. Mém. Vol. XVIII, 364. Bon mot de Louis-le-Gros dans cette occasion. Ibid. 365. La médiation du pape fait cesser les hostilités; mais Louis & Henri, toujours divisés d'intérêts, continuent mutuellement de se traverser par des voies indirectes, 365. La mort de Criton & le délastre de la famille de Henri, affermissent la paix entre eux, 366.

Louis VII, dit le Jeune, roi de France. Son association au trône. Mém. V. XLIII, 434. Plusieurs princes étrangers lui envoient leurs enfans pour être élevés à sa cour. Mém. Volume XXXV, 706, note (c). Mémoire de M. de BURIGNY sur son retour de sa croisade. — Examen critique des diverses opinions des historiens sur ce qui lui arriva dans ce retour. Mém. Vol. XLI, 615. Dangers qu'il éprouve sur mer de la part des Grecs; il est secouru & délivré par les Siciliens. — Témoignage des chroniques anciennes & de la plupart des historiens François à ce sujet. Ibid. 618. Prépondérance de celui de Jean Cinnamus sur les circonstances de ce fait, 619. Objection mal fondée de quelques auteurs modernes, contre son récit

& celui de Robert Dumont. 620. M. de Bréquigny pense au contraire que c'est avec raison que les plus judicieux d'entre eux ont regardé ce fait comme une fable, 625. Observations de M. de Bréquigny sur un traité de paix entre Louis VII, roi de France, & Henri II, roi d'Angleterre, duc de Normandie, tiré d'un manuscrit du Muséum Britannique. Mémoires, Volume XLIII, 368. Texte Latin de ce traité, 399. Analyse des articles. Ibid. 369 & suiv. Discussion critique sur sa date, 374. & fuiv. M. de Bréquigny la place en l'année 1160, 376. Prouve que ce traité est l'acte préliminaire qui fut conclu au mois de mai de cette année, & non celui qui fut ratifié au mois d'octobre suivant, 377. Notice historique des témoins qui y sont nommés; 1.º des prélats & ministres des deux puissances, 379; 2.° des seigneurs & grands vallaux, 381; 3.° des chevaliers du Temple qui intervinrent au traité, relativement au séquestre des places du Vexin qui y étoit stipulé, 382. Un des principaux objets de ce traité fut le mariage de Marguerite, fille de Louis VII, alors âgée de quatre ans, avec le fils aîne de Henri II, 385. On y régla aussi les prétentions de ce dernier sur le Vexin, dont une partie lui fut abandonnée en toute propriété, & le reste assigné en dot à Marguerite, 386. Henri

obtient presqu'aussitot, des légats du pape, les dispenses de temps nécessaires pour la célébration de ce mariage, & se fait remettre par les Templiers, les places du Vexin qu'ils devoient , garder en léquestre jusqu'à cette cpoque Mém. Vol. XLIII, 387. Développement des motifs politiques de la conduite des légats dans cette affaire. Ibid. 387 & suiv. La précipitation de ces dispenses, obtenues à l'insçu de Louis & contre ses intérêts, dut lui déplaire, 390. Mais il ne pouvoit se plaindre que de ce que Henri avoit employé la ressource que le traité lui offroit, pour entrer plus tôt en jouissance du Vexin. - Son ressentiment ne pouvoit tomber, ni sur les Templiers, ni sur le pape, mais tout au plus sur les légats; en tout événement il fut de peu de durée, & la brouillerie survenue entre les deux rois vers 1161, eut une toute autre cause, 391 & 392. C'est faute d'avoir connu les clauses du traité, que quelques historiens ont accusé le roi d'Angleterre & les chevaliers du Temple de prévarication & de perfidie, & que quelques modernes ont enchéri sur ces imputations, 393. Roger de Hoveden & Guillaume de Neubury ont donné lieu à cette erreur; examen de leur autorité relativement aux faits dont il s'agit, 394 & suiv. Examen de la conduite des Tompliers au sujet des

places du Vexin-Normand, par M. GAILLARD, 402. II soutient que l'exécution prématurée du traité de 1 160, prouve que Louis VII fut trompé par Henri II dans ce traité; que les légats & les Templiers furent les complices & les instrumens . de la tromperie, & que tout se fit de concert avec eux par suite d'arrangemens antérieurs à la ratification, 406; que les Templiers manquèrent envers Louis aux loix du séquestre, 410. M. de BRÉQUIGNY combat cette affertion, 393, note (k). Le ressentiment de Louis VII fut réel, & le porta, d'un côté, à chasser de ses états les Templiers séquestres; de l'autre, à recommencer la guerre contre Henri II. Réponse de M. GAILLARD aux objections de M. de Bré-QUIGNY contre les historiens qui ont attesté ce fait, 414& suiv. Louis VIII épouse Blanche de Castille. Mém. Volume X L I, 694. Il monte sur le trône de France. — Sa mort. Ibid. 695; & Mém. Vol. XLIII, 730.

LOUIS IX, roi de France. Subftitution du royaume de Castille en saveur de ce prince, saite par Alfonse IX son aïeul maternel. Mém. Vol. XLI, 694. Voyez CASTILLE. Il monte sur le trône, sous la tutelle de Blanche samère. Ibid. 695. Cour brillante tenue par ce prince à Saumur, à l'occasion de la chevalerie d'Alfonse son frère. Ibid. 600.

Ccc ij

Louis le Hutin rend une loi générale pour l'affranchissement de ses sujets moyennant de raifonnables compositions. Hist. Vol. XXXVIII, 212.

LO

Louis XII, roi de France, gagne en personne la bataille d'Agnadel ou de Giaraddada sur les Vénitiens. Mém. Vol. XLI, 743, note  $(\epsilon)$ . Il porte en noir, contre l'usage, le deuil d'Anne de Bretagne son épouse. - Il projette d'épouler Eléonor d'Autriche. Mém. Vol. XLIII, 490. Son traité de marjage avec Marie d'Angleterre, est signé à Londres par ses plénipotentiaires. Ibid. 492. Il va à sa rencontre à Abbeville, où son mariage est célébré, 502 & 503. L'envie d'avoir un héritier abrège ses jours, 516. Sa mort. 517.

Louis XV. Inscription faite par l'Académie pour sa statue pédestre de Reims. Hist. Volume XXXIV, 208. Médaille composée par l'Académie au sujet de sa mort. Hist. Volume XL,

175.

Louis XVI accorde à l'Académie la permission de lui présenter les Académiciens nouvellement reçus, lors de la présentation de ses mémoires. Hist. Vol. XL, 3. Médaille faite par l'Académie à l'occasion de son mariage. Hist. Vol. XXXVI, 234. Autre pour son avénement au trône.—Autre à l'occasion de son sacre. Hist. Vol. XL, 175.

LOUP, duc de Frioul, se révolte contre Grimoard roi des Lombards. — Il est battu & tué. Mémoires, Vol. XLIII, 322.

Lous, nom d'un des mois Macédoniens. Mémoires, Vol. XLII,

391.

LOUVE avec les jumeaux. Ce type sur les médailles d'une ville, ne prouve pas qu'elle soit colonie Romaine. Mém. Vol.

XXXVII, 354.

Lu, son déterminé à certaines proportions. — Les lu sont au nombre de douze. — Six dépendent du yang ou du principe mâle, & six du yn ou principe féminin. — Table de leurs rapports avec les différentes saisons de l'année, suivant les philosophes Chinois. Mém. Vol. XXXVIII, 285.

LUCAIN. Sa description de la manière dont la pythie de Delphes rendoit les oracles. Mémoires, Vol. XXXV, 114

& Suiv.

LUCANIE, pays qui faisoit autrefois partie de la Grèce. — Ses anciennes limites. — Diverses étymologies de son nom. Mém. Vol. XXXVII, 32.

L U C I E N. Remarques de M. LE B E A U junior, sur son roman intitulé Lucius ou l'Ânt d'or. Hist. Volume X X X I V, 43. Rapports de cet ouvrage avec les métamorphoses de Lucius de Patras. — C'est une saire contre la superstition. Ibid. 45. Éclaircissement d'un endroit des

ouvrages de Lucien. Mém. Vol. X 1.11, 387.

LUCILIUS, poëte fatirique dont on n'a que des fragmens. — Il est regardé comme l'inventeur d'un genre qu'il n'avoit fait que perfectionner. Mém. Vol. X LIII, 160.

Lucius de Patras, romancier Grec. Ses métamorphoses ne sont connues que par le témoignage de Photius. Hist. Vol. XXXIV,

Lucius ou l'Ane de Lucien. Voyez Lucien.

LUDIUS (M.) est tué par la foudre dans le cirque. Hist. Vol. XLII. 38.

LUNE. Les Phéniciens en faisoient la femme du soleil, & une de leurs principales divinités. Mém. Vol. XXXVIII, 390 & Juiv. Noms divers qu'elle portoit chez ce peuple. Mém. Vol. XXXVI, 38; & Mém. Vol. XXXVIII, 392. Elle a été confondue avec le prétendu dieu Lunus. Voyez Lunus. Isis étoit prise chez les Egyptiens pour la lune. Mém. Vol. XXXVI, 344, note (k), 347 & 350. Cause de la grandeur apparente de la lune & du soleil vus près de l'horizon, suivant les anciens & les modernes. Mém. Vol. XLII, 501. Voyez **ECLIPSE.** Correspondance des lu aux douze lunes par lesquelles les Chinois divisent l'année. Mémoires, Volume XXXVIII, 285. LUNETTES. L'usage des lunettes simples a été absolument inconnu aux anciens. Mém. Vol. XLII, 5 1 6 & Juiv. Lunettes d'approche. Voyez TÉLESCOPE.

Lunus, dieu mâle & femelle, adoré dans l'Orient. - Il est appelé Mir par les Grecs. - Ses attributs. Mém. Vol. XXXV, 649. Il étoit singulièrement respecté dans la Phrygie & dans la Galatie. Mém. Vol. XXXVII, 393. Observations de M. l'abbé LE BLOND sur le prétendu dieu Lunus. Les antiquaires sont convenus de donner ce nom à une figure de jeune homme, représentée sur les médailles avec différens attributs. dont les principaux tont le bonnet Phrygien & le croissant. - La plupart ont cru, sur la soi de Spartien, que le dieu Lunus n'étoit autre chose que la lune. Mém. Vol. XLII, 381. Origine Phrygienne de cette divinité, prouvée par plusieurs médailles. Ibid. 382 & 386. La figure qui y est représentée, n'est autre que le mois personnissé. — On rendoit un culte au dieu Mois dans différens pays de l'Asie mineure, & l'on doit présumer que chaque mois étoit révéré sous un nom particulier, 3 8 2. Temple célèbre de Pharnace à Améria. — Conjectures sur l'origine du nom donné à ce mois, & de sa célébrité, 383. Comment doit être entendu ce que dit Strabon, que les temples consacrés au Mois, l'étoient aussi à la lune, 384. La méthode originairement adoptée par les plus anciens

peuples, de compter par mois Iunaires, établissoit une certaine analogie entre la lune & le dieu Mois; mais ce rapport n'étoit autre que celui qui se trouve entre le signe & la chose signifiée. Mém. Volume X L 1 1, 385. Le culte du dieu Mois fut d'abord établi en Phrygie. Ibid. 386. Lieux divers dans lesquels il fut ensuite répandu, 387. Ses divers attributs sur les médailles, 388. Conjectures déduites de ce mémoire, sur les motifs qui ont fait marquer les noms des mois Macédoniens sur les médaillons des rois Parthes, 389 & Juiv.

LUPERCALES, fête instituée par Lycaon en l'honneur de Jupiter Lycaen. Histoire, Vol.

XXXVIII, 35.

LUSTRATIONS. Leur usage général chez tous les peuples de l'Orient avant les actes religieux. Mém. Vol. XXXVI, 92. Les Grecs n'y étoient pas moins exacts. Ibid. 93. Des lieux particuliers dans la Grèce, jouissoient du droit des sustrations, 406. Le pouvoir expiatoire résida longtemps dans la personne des rois, comme ches de la religion, 407.

L U S T R E, cycle de cinq ans. Mém. Vol. XXXIX, 348. Son étymologie tirée de l'usage existant chez les Romains, de payer les impôts chaque cinquième année.— Ce mot se prononce dans ce sens avec un u long.— Ses significations différentes avec un ubres. Mém. V. XXXVII, 259. LUTTE. En quel temps cet exercice fut introduit dans les jeux Olympiques. Histoire, Volume XXXVIII, 45.

LYCAON institute les Lupercales en l'honneur de Jupiter Lycaen. Hist. Vol. XXXVIII, 35.

phylie. Ibid. 428.

LYCOPHRON exilé par Périandre son père dans l'île de Corcyre, refuse obstinément de souscrire à son rappel. Mémoires, Vol. XXXIX, 44. Il ne consent à se rendre à Corynthe, que sur l'offre de son père de sui en abandonner le trône. — Il est assassiné par les Corcyréens. Ibid. 45.

LYCORÉE, ville de Grèce; la polition. Mém. Vol. XXXIX,

189.

LYCORUS, fils d'Apollon & de la nymphe Corice. Mém. Vol.

XXXIX, 189.

LYCURGUE, légissateur de Lacédémone, dixième ou onzième descendant d'Hercule, suivant le grand nombre des auteurs qui ont fait sa généalogie. — Sa composition de l'infanterie & de la cavalerie Spartiates. Mém. Vol. XLI. 251.

LTCUS, rivière de Phénicie, appelée aujourd'hui Narh-ealb, la rivière du chien. — D'où lui

vient ce nom. — Elle servoit de limite entre le royaume de Jérusalem & le comté de Tripoli. Mémoires, Volume XXXIV, 256.

Lyon. Sa situation favorable au commerce. Mém. Vol. XLIII, 707. Établissement de deux foires franches dans cette ville. Ibid. 708.

LYRE, le plus ancien de tous les instrumens. Mémoires, Volume XXXVI, 108. Les chants de la lyre étoient accompagnés d'accords qui en augmentoient l'energie. Mém. Volume XLI, 379. Les Pythagoriciens la composoient de sept cordes, auxquelles ils attachoient le système du monde. Ibid. 375.

Lysias, orateur Athénien, déterinine par la force de son éloquence l'expulsion des trente tyrans. Mém. Vol. XLIII, 12. Il fait exclure des jeux Olympiques les concurrens que Denys le Tyran y avoit députés. Ibid. 15. Caractère de son éloquence, 25.

Lysias, un des colons Athéniens fondateurs de Thurium. Mém. Vol. XLII, 319.

Lysidique. Symboles gravés fur son tombeau. Mém. Volume XLII. 92.

LysimaQue. Époque de son expédition en Asie contre Antigone, & de sa caprivité chez Démicate roi des Gétes. — Erreur de Pausanias à ce sujet. Mém. Vol. XXXIX, 221 (note).

## M

M ACARIE, fille d'Hercule & de Déjanire, se sacrifie pour le salut de sa famille, & la victoire des Athéniens. Mém. Vol. XXXV, 468.

MACÉDOINE. Les Romains en font la conquête sur Persée, lui accordent l'autonomie & la divisent en quatre régions.- Elle se révolte, est dépouillée de ses priviléges & réduite en province Romaine. Mémoires, Vol. XXXV, 663; Mémoires, Vol. XXXVII, 429; & Hist. Vol. XXXVIII, 123 & 124. Elle étoit gouvernée par un proconsul, ensuite par un préteur. - Elle devient province du sénat sous Auguste, passe au pouvoir de l'empereur sous Tibère, & rentre en la puissance du sénat sous Claude. - Elle est partagée en deux provinces; leur étendue. — Pourquoi la seconde Macédoine étoit nommée Salutaris. Mém. Volume X X X V, 664. Macédoine & Mygdonie sont originairement le même mot, qui répond à celui de Macenhim chez les Orientaux. Ibid. 479, note (e).

MACÉDONIENS (Les) ne se baignoient qu'à l'eau froide. — Philippe révoque un de ses généraux pour avoir usé de bains chauds. Hist. Vol. XXXVIII, 14. Liste des mois Macédonieus. — Époque à laquelle

commençoit l'année Macédonienne. Mém. Vol. XLII, 391. MACÉRIS. Voyez HERCULE.

MACHANIDAS, tyran de Lacédémone; sa mort. Mêm. Vol. XLI, 344.

MACHAON, fils d'Escu'ape, médecin des Grecs au siège de Troie. Mém. Vol. XXXV, 48; & Mém. Vol. XLII, 76.

MACHINES propres à léparer le grain de la paille, inventées par les Phéniciens. Mém. Vol. XL, 64. C'étoit aussi chez eux des instrumens de supplice. Ibid. 65. Eclaircissement sur quelques machines employées par les anciens à l'attaque des places, 114.

M A D (Marc) capitaine protecteur de l'abbaye de Saint-Gall; son écu sur un ancien sceau. *Mém. Vol.* XLI, 737 (note). Ses principales actions. Ib. 738.

MADAGASCAR est confondue par quelques géographes avec l'île Ménuthias. Mémoires, Vol. XXXV, 593. Quand elle a commencé d'être connue. Ibid.

MADARATÆ, sorte de bâtiment. de transport. Mémoires, Vol. XLII, 13.

MADGIOUDGE, nom donné par les Orientaux à quelques peuples du Nord. Mém. Vol. XXXV, 548. Voy. DERBEND.

MADIAN, fils d'Abraham & de Céthura, père des Arabes appelés Madianites. Mém. Volume XXXIV, 225.

MADIANITES, peuples compris

sous le nom commun d'Arabes; leur origine & leur polition. Mém. Vol. XXXIV, 225.

MAGADE, instrument de musique d'invention Phénicienne, à vent luivant quelques auteurs anciens, & à cordes suivant d'autres. Mém. Vol. XXXVI,

MAGARIA. Voyez CARTHAGE. MAGAS devient gouverneur de la Cyrénaïque sous Prolémée-Soter. — Médailles qu'il fait frapper avec fon monogramme, en l'honneur de Bérénice la mère & de Ptolémée Philadelphe son frère utérin.—Il épouse Apamée. — Excite les Cyrénéens à la révolte. Hist. Volume XXXVI, 19. S'empare de l'autorité royale, & s'y maintient par un traité avec Ptolémée. Ibid. 20. Il meurt d'un excès d'embonpoint. — Ce ne fut que sur la fin de sa vie, qu'il fit frapper des médailles avec sa tête ceinte du diadême, 21. Améthysthe du cabinet de M. le duc d'Orléans, qui le représente ainsi. La corne de bélier caractérise la Cyrénaïque, 18 & 21.

MAGES. Système théologique des mages, selon Plutarque, comparé avec celui des anciens livres que les Parses attribuent à Zoroaltre leur fondateur; par M. ANQUETIL. Il se propose de démontrer que le passage de Plutarque renferme le précis de la religion actuelle des Parles. - Raisons sur lesquelles il fonde

l'autorité

l'autorité du récit de cet auteur. Mém. Vol. XXXIV, 376. Il faut distinguer ce que Plutarque dit de lui-même, de ce qu'il rapporte d'après Théopompe. Ibid. 379. Les mages admettent deux principes secondaires ou agens contraires dans la nature : Oromaze, auteur de tout bien, ressemble aux ténèbres, 380. Leur origine, 391. Ils reconnoissent Mithrès pour principe médiateur. Voyez MITHRA, 381. Sacrifice & actions de graces à Oromaze, 382. Les mages n'ont jamais honoré les mauvais génies; erreur de Plutarque à cet égard; ce qui y a donné lieu. -Usage de l'herbe omomi dans leurs cérémonies religieuses, 383. Cette plante paroît la même que le hom, employé par les Parses. Voyez HOM. Conformité entre les Parses & les mages fur cet usage, 384, 385, 387. Les deux principes produisent chacun des êtres qui tiennent de leur mature, 387 & Juiv. La destruction des productions d'Arimane est une œuvre méritoire chez les mages, 390. Génies bons & mauvais, produits en nombre égal par les deux principes, 392 & 398. Voyez GÉ-NIES. Triple augmentation d'Oromaze; comment elle doit s'entendre, 394. Oromaze crée le ciel, les étoiles & les astres, & met Sirius à leur tête. - Sirius ne peut être le soleil, 396. Les noms Perses, employés par Plu-Tome X.LIV.

tarque, sont des mots Pa-zend. M. ANQUETIL recherche dans cette langue quel peut être l'astre Sirius, 397. Maux répandus sur la terre par les mauvais génies, 399. Guerre continuelle entre Oromaze & Arimane; leur triomphe alternatif, 391 & 401. Fin du combat des deux principes; destruction de l'empire d'Arimane; rétablissement de la nature, 399, 400, 401 & 402. Croyance de la réfurre ction adoptée par les mages, 402. Inaction de l'Etre suprême pendant les combats des deux principes, 403. Identité des dogmes des mages & de Zoroastre dans l'opinion des anciens, depuis Darius, 388. Les mages rejetoient les statues par lesquelles on prétendoit représenter la divinité. Mém. Volume XXXVIII, 198. Ils sacrifioient en plein air. Ibid. 204. Fête instituée en Perse, après le massacre des mages, appelée Magophonie. Mémoires, Volume XXXIX,706. Voy. Religion des Perses.

MAGIE distinguée en théurgique & goétique. Mém. Vol. XXXIX, 701. La magie de Zoroastre, si vantée par les anciens, étoit la théurgique. — Quoique moins mauvaise que la goétique, il s'en falloit bien qu'elle sût innocente. Ibid. 702. On a regardé comme l'esset de la magie, des accidens reconnus aujourd'hui pour être la suite de certains dérangemens dans l'économie animale,

Ddd

— Observations & saits à l'appui de cette assertion. — Les anciens philosophes & ses plus habiles médecins de l'antiquité, ont reconnu le naturalisme de ces sortes de phénomènes. Mém. Volume XXXVII, 562 & 563. Raison pour saquelle les semmes ont toujours joué un rôle distingué dans l'histoire de la magie. Ibid. 564. En quoi consistoit la magie des Samanéens. Mém. Volume XL, 264.

MAGIE, science des mages, définie par Platon le culte pur des Dieux. Mém. Vol. XXXVII, 717.

M'AGISME, culte des mages. Rétablissement du magisme par Darius. Mém. Vol. XXXIX,

MAGISTRAT. En quoi confissoit principalement l'autorité des magistrats Romains. La moindre s'appeloit potestas, & la plus considérable imperium. Mém. Vol. XXXIX, 292, 294 & 295. Voyez IMPERIUM. Le droit de glaive n'étoit pas inhérent à la juridiction; mais il étoit accordé par une loi spéciale à certains magistrats. —Il est fort douteux qu'aucun magistrat l'ait eu dans Rome. Ibid. 3041& 305. Lorsqu'ils entroient en place, ils annonçoient par des édits, la jurisprudence qu'ils se propofoient de suivre, 287 & 343. Recherches sur les édits ou ordonnances des magistrats Romains. Voyez EDITS. Les

rois étrangers, quelquefoisméme les empereurs Romains & les princes de la famille impériale, acceptoient les titres de magistrats honoraires dans les villes.— Ils substituoient un officier à leur place. — Exemples tirés des médailles. Hift. Vol. XXXVIII, 104.

MAGISTRATURE. Moyens licites usités chez les Romains dans la brigue des magistratures. Mém. Vol. XXXIX, 386. Manœuvres illicites & réprouvées par les loix. Ibid. 395. Voyez LOI Julia.

MAGNÉSIE du Méandre. Ce que signifie le mot é l'és sur sur ses médailles. Hist. Volume XLII, 56.

MAGNOTES, peuple de la Grèce retiré dans les montagnes depuis la prise de Constantinople. — Ils ont conservé les mœurs, le langage, & même l'habillement des anciens Lacons. Hist. Vol. XXXVIII, 67 (note).

MAGUSÉENS, secte nombreuse dans la Perse. Ils professoint le dualisme. — Leurs principaux dogmes. — Il en subsiste encore dans les montagnes de Perse. Mémoires, Volume XXXIX, 724. Ils détestoient le mariage, & nioient la résurrection. Ibid. 790.

MAHAUD, comtesse de Boulogne, mariée 1.° à Philippe Hurepel. Mém. Vol. XLIII, MAHAYOUGAM, cycle Indien composé de douze mille ans divins. Mém. Vol. XXXVIII, 326 & 328.

MAHMOUD, sultan de Ghazna, entreprend diverses expéditions dans s'Inde. aussi favorables au commerce des Mahométans qu'à la propagation de leur religion. — Pénètre jusqu'au Gange. Ibid. 340. Se rend maître de Sanem-Soumenat, dont il emporte un riche butin, 341.

MAHOMET. Époques de sa naissance & de sa mort.—Quand a commencé sa mission. Mém. Volume XXXVII, 733. Il abolit l'intercalation qui, avant lui, avoit lieu chez les Arabes. Ibid. 737, note (b).

MAHRESPAND, archimage qui se donnoit pour le trentième descendant de Zoroastre, & joua un grand rôle sous le règne de Sapor I. Mémoires, Volume XXXIX, 692, note (a). Il combat la secte des Maguséens par l'épreuve des métaux bouillans. — Il travaille à rétablir la religion de Zoroastre, & à rassembler ses écrits. Ibid. 725. Conjectures de M. l'abbé FOUCHER à ce sujet, 692, note (a). Voyez ADERBAB-MAHRES-PAND.

MAILLA (Le P. de). Ses contradictions sur l'étendue de l'em-

pire de la Chine sous Yao. Mén. Volume XLII, 95.

MAILLART (Jean). Question historique dans laquelle M. DA-CIER examine si c'est véritablement à lui qu'on doit attribuer la gloire de la révolution qui sauva Paris pendant la prison du roi Jean. - Exposition du complot du prévôt Marcel pour livrer Paris au roi de Navarre. Mém. Volume XLIII, 563. Sa mort fait échouer son projet. Ibid. 564. Le continuateur de Nangis & Claude Villani, auteurs contemporains qui rapportent cet événement, ne distinguent aucun des bourgeois qui s'opposèrent à la trahison de Marcel, & qui eurent part à sa mort, 564 & 565. Le nom de Maillart se trouve dans les Chroniques de S. Denys, mais il s'en faut beaucoup qu'il y joue un rôle aussi brillant que dans nos histoires modernes, 565. C'est à Froissart seul qu'il en est redevable, 567. Observations critiques qui prouvent l'inexactitude du récit de cet historien, 568. Rétablissement de la vérité du texte, d'après trois anciens manuscrits de la bibliothèque du Roi, 569 & Suiv. Maillart, Ioin d'avoir toujours été un sujet fidèle, comme on le représente, étoit zélé partifan du roi de Navarre & de Marcel, dont il ne se détacha que le jour de la mort du prevôt, 569, 571 & 575. Il ne fit, ce jour là, d'autre Ddd ii

exploit que de chercher à soulever le peuple de son quartier; & la gloire de la révolution est due aux deux chevaliers Pepin des Essars & Jean Charni, dont le dernier frappa Marcel, qu'un bourgeois nommé Fouace acheva de mettre à mort.—Les lettres de noblesse que Maillart obtint dans la suite, ne surent pas, comme on a pu le croire, la récompense de la part qu'il eut à cette révolution. Mém. Vol. XLIII, 576.

MAIUMA, port de Gaza. — Conftantin lui donne le nom de Conftancie, en l'honneur de sa sœur. — Il est privé de ce nom & des droits de ville par Julien. Mém. Vol. XXXIV, 348; & Mém. Vol. XXXIV, 154. Dans l'ordre ecclésiastique, Maïuma fut toujours une ville distinguée de Gaza, & eut ses évêques particuliers. Mém. Vol. XXXVIII, 155.

MAJUME, espèce de joute sur l'eau, qui se célébroit à Ostie au mois de mai. — Son origine. Histoire, Vol. XXXVIII, 21. Les désordres qui s'y étoient introduits, la sont supprimer. Ibid. 22. Elle est rétablie par Arcadius & Honorius, 23.

MAIZEROI (M. JOLY DE), chevalier de l'ordre royal & militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Sens, élu Affocié en 1776. Hist. Vol. XL, 5. Mémoire sur la guerre considérée comme science. Mém. Vol. XL, 526. Tableau général de la cavalerie Grecque,

composé de deux mémoires & d'une traduction du traité de Xénophon intitulé l'aragina, le commandant de la cavalerie, avec des notes. Mémoire, Vol. XXI, 242. Précis de son mémoire sur la paye du soldat Romain. Hist. Vol. XLII, 40.

MALABARES (Les) ont une méthode particulière de calculer les éclipses. *Hist. Vol.* XLII, 79. MALAYA. La presqu'ile de Ma-

MALAYA. La presqu'île de Malaya est l'autea Chersonesus des anciens. Mém. Vol. XL, 234.

MALCANDER, roi de Byblos, reçoit Isis à sa cour, & lui donne deux de ses fils pour l'aider dans la recherche du corps d'Osiris. Mémoires, Vol. XXXIV, 151. C'est le plus ancien roi Phénicien dont l'histoire nous ait conservé le nom. Mém. Vol. XXXVIII, 85.

MALIENS, peuple de Thessalie que M. l'abbé LE BLOND ne croit pas différent des Lamiens. Hist. Vol. X L, 87. V. LAMIA. MALLEN. Voyez BALSIO.

MALLIANA, ville Romaine dans la Mauritanie; sa position.—Ses ruines.—Esse est appelée encore Maliana & Maniana. Hiltoire, Vol. XXXVIII, 95.

MALLUS, ville de Cilicie. Éclaircissemens de M. Dutens sur une médaille de cette ville. Voyez LAMIA.

MALLUS. Voy. COUR plénière.

MAMELUCKS. Leur origine. —

Ce que ce nom fignifie. — Ils
s'emparent du trône d'Égypte,

& gouvernent ce pays fous deux dynasties : la première des Turcomans furnommés Baharites ou marins: la seconde des Circassiens nommés Borgites.-Durée de ces deux dynasties. Mém. Vol. XXXVII, 387; & Mém. Vol. XXXVIII, 165 & 166.

MAMERCUS pourroit être un prénom de la famille de Æmiles. Mém. Vol. XXXIX, 375.

MAMILLIUS tribun du peuple, auteur de la loi Mamillia. Mém. Vol. XXXIX, 391, note (a).

MAN ou Baibares du midi, anciens habitans de la Chine. -Signification de ce mot. Mém. Vol. XLII, 132.

MANCIPATION, vente simulée qui se faisoit per as & libram. Remarques sur cet usage. Mém. Vol. XXXVII, 282; & Mém. Vol. XLI, 43. La mancipation est définie par Ulpien, une aliénation particulière aux choses mancipi; quelles étoient ces choses suivant la jurisprudence Romaine. Mém. Volume XLI, 44, note (t)

MANCO-CAPAC, fondateur de la religion du Pérou. — Il enseigne l'existence d'un seul dieu éternel, auteur de toutes choses. Mém. Vol. XXXVIII, 512. Erige en divinité secondaire le soleil & la lune, desquels il se dit issu, de même que sa femme. 🗕 **Les Péruvi**ens lui rendent les honneurs divins, ainsi qu'aux incas mâles & femelles issus de sa race. Ibid. 513; & Mém.

Vol. XXXV, 43, 70 & 81. Manéros. Voyez Egyptiens. M A N È S entreprend de relever la secte des Maguscens. Mém. Vol. XXXIX, 725. Son système est visiblement tiré de celui de Zoroastre. Mémoires, Volume XXXVIII, 185. Sa mort. Ibid.

183 & 185.

MANESS' (Roger), sénateur de Zurich, auteur d'un recueil des poësies des anciens troubadours de l'Allemagne. Observations de M. le baron de Zur-Lauben sur ce recueil. Voyez TROU-BADOURS. Notice généalogique de la famille des Maness. Hist. Vol. XL, 157, note (k).

MANÉTHON. Son récit a été pris à tort pour l'une des bases principales du système des dynasties collatérales en Egypte. — Son vrai motif. Hift. Vol. XLII, 33.

MANG, de la dynastie de Hia, succède au trône de Chine. Mém. Vol. XLIII, 265.

MANICHÉISME. Saint Ephrem l'appelle l'erreur Indienne. Mémoires, Vol. X.L., 218. Hest établi dans toutes les Indes sous le nom de Tanoui. Ibid. 219.

MANILIUS (M.) jurisconsulte célèbre. Notice de ses ouvrages. Ce que c'est que les formules Maniliennes. Mém. Vol. XLII,

235, note (i).

MANIPULE (Le) contenoit deux centuries. Mém. Vol. XXXVII, 146. Comment il se formoit. - Il n'avoit pas de commandant propre. — Le capitaine de

la première centurie du manipule, étoit d'un grade plus honorable. - Pourquoi il y avoit deux capitaines pour chaque manipule. Mémoires, Volume X X X V II, 147.

MANLIUS (T.) fait trancher la tête à son fils vainqueur, pour avoir combattu contre ses ordres.

Mém. Vol. XLI, 217.

MANSIONES, grands édifices qui servoient de magasins pour la subsistance des troupes Romaines, & de logement pour les empereurs dans leurs voyages. — Mansio signifie aussi gîte ou couchée. Mém.V. XLI, 154.

MANTEAU de guerre des Grecs. Voyez CHLAMYDE. Sorte de manteau Celtique nommé linna.-C'étoit ce que les Romains nommoient læna, mot dérivé du xxaîra des Grecs. Mém. Vol. XXXIX,

512.

MANUSCRITS. Observations de M. DE BRÉQUIGNY sur un ancien manuscrit, qui contient un recueil de chroniques attribué communément à Frédégaire. Hift. Vol. XXXVI, 119. Voy. **Observations** Frédégaire. de M. le baron de ZUR-LAU-BEN sur un manuscrit de la bibliothèque du Roi, qui contient les chansons des trouvères ou troubadours de la Souabe ou de l'Allemagne, depuis la fin du XII. fiècle jusque vers l'an 1330. Hift. Vol. XL, 154. Voyez TROUBADOURS. Notice d'une pièce manuscrite concernant Robert, comte d'Artois, par M. DACIER. Ibid. 170. Voyez ROBERT, comte d'Artois. Notice d'un manuscrit Grec de la bibliothèque du Roi (intitulé Syntipas), par M. DACIER. Mém. Vol. XLI, 546. Voyez SYNTIPAS.

MAN-Y ou Barbares du midi. Mém. Vol. XLII, 112.

MAPEN, fils de Syron, roi de Tyr. Mêm. Vol. XL, 7.

MARATHUS, ancienne ville de Phénicie; sa position. Mémoires, Volume XXXIV, 237. Elle failoit partie du domaine des Aradiens. - Elle obtient sa liberté sous les successeurs d'Alexandre. – Les Aradiens la reprennent & la rasent. — Les Grecs n'ont point habité Marathus. — Les medailles connues de cette ville, sont en caractères Phéniciens. Ibid. 238. Les ruines voisines de la fontaine du Serpent, ne peuvent être celles de cette ville, 241.

MARBRE Pentélique, ainfinommé de la montagne d'où on le tiroit dans l'Attique. Histoire, Volume XXXIV, 40. M. le comte de CAYLUS prouve, contre Potma, qu'il étoit blanc, & non de cinq couleurs. Ibid. 40 & 41.

MARC-ANTOINE. Voyez AN-

TOINE (Marc).

MARC-AURÈLE. Son sentiment fur le véritable but moral de la tragédie. Mém. Vol. XXXIX, 149.

MARCEL (Étienne), prévôt des marchands, forme le complot de livrer la ville de Paris à Charles-

le-Mauvais, roi de Navarre. Mémoires, Volume XLIII, 563. Sa mort fait avorter son projet, & fauve le royaume. — Examen critique du témoignage des auteurs contemporains & autres sur cet événement, dont la gloire a été attribuée mal - à - propos à Jean Maillart. Ibid. 564 & fuiv. Voyez MAILLART (Jean).

MARC-POL donne la première notion de Madagascar. Mém. Vol.

XXXV, 594. MARCH E. Évaluation de la marche d'un homme de pied, soit en comptant ses pas, soit en tenant compte du temps, selon M. D'ANVILLE. Mém. V. XXXV, 740. La marche du soldat Romain étoit de trois sortes : le pas ordinaire, la marche accélérée à la course ; leurs différences. Ibid. 261. Les anciens faisoient des marches longues & rapides, à l'aide de la musique; exemples à ce sujet. Mêm. Volume XL, 544. Marche ordinaire du foldat Romain dans les promenades militaires. Ibid. 545. Les marches militaires sont utiles en géographie, pour reconnoître plus facilement la suite & la communication des lieux. Mém. Volume XXXV, 544.

MARCHÉS. Voyez FOIRES. MARCIANÈS, lac de Médie dans Ptolémée, qui produit du sel. -Il est nommé *Spauta* dans Strabon. - Il se retrouve dans Moyse de Khorène, sous la forme de Capetan. — A présent c'est

Urmiah. Hist. Vol. XXXVI, 80. MARCULFE, moine, auteur d'un recueil de formules d'actes. — En quel temps il écrivoit. *Hift*. Vol. XXXVI, 177. Quelquesunes sont de sa façon. Ibid. 178.

MARÉOTIS (Le lac), appelé aussi Marias ou Mareias. Mém.

Volume X LII, 356.

MARGUERITE, fillede Louis VII. roide France. Discussion servant à fixer l'époque de sa naissance. Mémoires, Volume XLIII, 386. Dispenses obtenues pour la célébration de son-mariage avec le fils aîné d'Henri II, roi d'Angleterre. Ibid. 387.

MARGUERITE, femme de Louis IX roi de France. Ses réclamations contre le testament de Raymond Bérenger son père, de ses droits sur la Provence. Mém. Vol. X L I I 1, 449. Voyez Pro-

VENCE.

MARGUERITE, veuve de Guillaume I.", roi de Sicile, & régente du royaume pendant la minorité de Guillaume II. Mémoires, Volume XLI, 622. Sa généalogie. Ibid. 623. Le chancelier Etienne gouverne abfolument fous fon nom. - Elle est forcée de l'abandonner, 624. Conjectures sur les motifs qui ont pu l'engager à le faire passer pour son parent, 638.

MARGUERITE, comtesse de Flandre & de Hainaut, épouse Bouchard d'Avesnes, quoique fouldiacre. Mém. Vol. XXXVII, 453. Son mariage est cassé. - Elle

est mariée ensuite à Gui de Dampierre. — Règlement de sa succession par S.' Louis, entre les ensans nés de ces deux unions. Mém. Volume XXXVII, 452.

MARGUERITE d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien, est promise dès l'âge de deux ans à Charles VIII; elle est renvoyée de la cour de France après un séjour de douze années. Mém. Volume XLIII, 496. Devenue veuve du duc de Savoie, elle gouverne les Pays-Bas & la Franche-Cointé pendant la minorité de l'archiduc Charles son neveu. Ibid. 486. Ses démarches infructueuses pour hâter la conclusion du mariage de Charles avec Marie, sœur d'Henri VIII, roi d'Angleterre, qui lui avoit été fiancée, 489, 492, 493 & 495.

MARIAGE. En quoi différoit le connubium du contubernium. Mém. Vol. XLI, 227.

MARIAMMÉ, ville de Phénicie; sa position. — Elle avoit un siège épiscopal. Mém. Vol. XXXIV, 239.

MARIANA, historien Espagnol, plus soigneux de l'agrément que de la fidélité de sa narration. Mém. Vol. XLI, 720, note (q).

MARIANDYNIENS, colonie de Phéniciens dans la Bithynie. Conjectures de M. l'abbé MIGNOT fur l'étymologie de deux de leurs cantiques appelés, dans Julius-Pollux A'δωνιμαιδώς & Βῶριμος. Μέπ. Vol. XXXVI, 99 & 100.

MARICUS, de la tribu des Boïens, s'érige en libérateur de sa patrie & en dieu vengeur.—Il est défait par l'armée de Vitellius.— Exposé aux bêtes dans le cirque, il n'en reçoit aucun mal.—Sa mort. Mém. Vol. XXXVIII, 536.

MARIE, reine d'Écosse, épouse Archibald Duglas, comte d'Angus. Mém. Vol. XLIII, 493

& 533.

MARIE, reine de France, sœur d'Henri VIII roi d'Angleterre, Mémoire sur sa vie, par M. DE BRÉQUIGNY. Mém. Volume X LIII, 48 s. Sa naissance. Elle est fiancée à Charles, archiduc d'Autriche. Ibid. 486 & 488. Erreur de Dreux du Radier à ce sujet, 486. Clauses principales du traité de mariage arrêté entre les plénipotentiaires refpectifs, 487. Ferdinand roi d'Arragon, & Louis XII signent un autre traité, dans lequel il s'agissoit de marier l'archiduc avec Renée, fille de Louis XII, 488. Ferdinand fait agréer ce nouveau projet à l'empereur Maximilien, mais le cache au roi d'Angleterre. — Instances de Marguerite auprès de l'empereur pour l'accomplissement du mariage de l'archiduc son petitfils avec Marie, 489. Le roi d'Angleterre averti par ses ambassadeurs, qu'il n'y avoit aucune apparence que l'empereur eût intention de tenir ses promesses touchant ce mariage, projette de faire faire épouser Marie à Louis XII. Mem. Vol. XLIII, 491. L'un & l'autre bien déterminés à rompre leurs engagemens, ne veulent cependant pas convenir. — Marie réclame solengellement contre les promesses de mariage faites en son nom à l'archiduc. - Fausse démarche de Marguerite. Ib. 492. Principaux articles du traité de mariage de Louis avec Marie, 493. Le duc de Longueville épouse Marie au nom du roi son maître, par paroles de présens, 494. Différence entre le cérémonial qui s'observa en cette occasion, & celui qui avoit eu lieu lorsque Marie avoit été fiancée au nom de l'archiduc Charles. — Vain dépit de Marguerite, 495. L'empereur & elle acquiescent au mariage de Louis XII & de Marie, 496. Preuves de l'empressement de Louis à l'accélérer, 497 & suiv. Combien ce mariage étoit disproportionné d'âge, 500. Portrait de Marie, 501. Quels furent les seigneurs Anglois nommés pour l'accompagner, 499. Elle passe en France, & est reçue par le roi son époux, à Abbeville, où le mariage est célébré, 501. Louis la comble d'attentions & de présens, 504. Marie se plaint secrètement à Wolsey, de l'éloignement de lady Guilford sa confidente: Louis se refuse constamment à fon rappel, 504, 512 A fuiv. Ambassade extraordinairo Tome XLIV.

du duc de Suffolk & du marquis de Dorset, pour assister au couronnement de la Reine, 506. Discussion des opinions avancées per Polidore Virgile, & trop généralement adoptées depuis, sur la passion de Suffolk pour Marie, antérieure à son mariage avec Louis, & le dessein qu'avoit eu le roi d'Angleterre de la lui faire épouser, 507. Non-seulementil n'y en a point de preuves, mais diverses circonstances semblent indiquer le contraire, 508 & suiv. 518, 521 & 524. La reine est couronnée à S. Denys: description de cette cérémonie, 510. Les victoires & la bonne grâce de Suffolk, dans les tournois qui la suivirent, furent la source de l'amour que Marie conçut pour lui, 512 & 520. Elle perd le roi son époux. — Les égards affectueux que François I. lui témoigna dans cette circonstance, ne doivent pas être attribués à l'amour qu'on lui a supposé pour cette princesse, 517 & 521. Elle refuse les partis qui lui sont offerts, 519; & propose au due de Sulfolk de l'épouser. - Elle confie ce projet à François I.er, qui promet à Suffolk de l'appuyer auprès du roi d'Angleterre, 520. Tentatives des ennemis de Suffolk pour en détourner Marie. — Elle épouse Suffolk en secret, 522. Lettre de Marie au roi son frère, au sujet de son mariage, 523.

\* Eee

, Elle repasse en Angleterre avec fon nouvel époux. — Signe conjointement avec lui un acte de cession, en faveur de son frère, de tous ses droits sur la France, à la réserve de son douaire, & obtient par-là son aveu pour la réhabilitation de son mariage. Mém. Vol. XLIII, 525, 526 & 528. Détails sur la manière dont ces droits furent liquidés. Ibjd. 526 & suiv. La fortune de Marie devenue duchesse de Suffolk, étoit fort modique, 529. Elle conserva le titre de reine, & fut comprile, en cette qualité, dans plusieurs traités. – Cependant, les actes parti– culiers étoient au nom de son mari & d'elle; remarques sur leurs sceaux dans quelques-uns de ces actes, 530. Mort de Marie, 531. Ses enfans. — La légitimité de ses descendans a été attaquée sans fondement, 531 & 532. Marie n'avoit pas époulé dans Suffolk un homme de basse naissance, comme on le lui reproche ordinairement; & de pareilles alliances n'étoient pas extraordinaires dans son siècle, 533.

MARILLAC (Charles de) archevêque de Vienne, négociateur habile. Mém. Volume XLIII, 616. Il est envoyé à Rome chargé de pleins pouvoirs auprès de Paul IV, & d'une négociation avec Cosme de Médicis. Ibid. 616, 620 & suiv. Relation de sa querelle avec de Selve

ambassadeur de France, pendant son sejour à Rome, 628 & saiv. MARINE. Premier Mémoire sur la marine des anciens, par M. LE ROY. Introduction Mem. Vol. XXXVIII, 542. De la marine des Phéniciens & des Egyptiens. Ibid. 545. Les premières tentatives de la construction des vaisseaux, semblent incontestablement dues aux Phéniciens. — Osous essaie le premier d'aller en mer sur un tronc d'arbre, 346. Le premier radeau construit par Chrysor. — On peut en reconnoître la disposition dans celui d'Ulysse décrit par Homère, 547. Remarques fur cette description, 548. Figure de ce radeau. — Les Diofcures ayant construit un navire, leurs descendans osèrent les premiers naviger avec une flotte composée de radeaux & de navires. — Ils échouent contre le mont Cassus, & entreprennent de nouveaux voyages, 549. Ces navires & radeaux ne devoient pas différer beaucoup pour la structure. - Celle du radeau Phénicien étoit susceptible d'une perfection facile, 550. Figure de ce radeau perfectionné, qui peut donner une idée de l'espèce de vaisseau marchand Phénicien appelé goulus. - Les Phéniciens n'avoient pas encore trouvé l'ancre. - Raisons générales de croire que la carène de leurs vaisseaux étoit plate par - dessous. - Raisons

particulières au vaisseau charge. - Avantages du radeau fur les divers autres corps flottans dont les anciens ont pu se servir pour de cours trajets seulement. Mém. Vol. XXXVIII. 551 & 552. Sésostris arme une flotte de quatre cents navires dans le golfe Arabique. - Les Egyptiens se signalent dans cette expédition par l'invention du vaisseau long. Ibid. 553. M. LE ROY estaie de donner une idée du vaisseau long. — Sa forme infiniment plus alongée que celle du vailleau de charge Phénicien, lui procuroit un sillage plus rapide, 553 & 554. Pourquoi les anciens se piquoient peu d'en rendre les bords solides. - Comment les Égyptiens dui imprimoient le mouvement. — Idée de ses propriétés à la mer, 555. Avantige infiniment précieux de la manière dont sa cale étoit divisée. — Les propriétés du vaisseau long perfectionné, rendent vraisemblable ce que les anciens ont raconté de leurs voyages qu'on a trop légèrement regardés comme fabuleux. — Les Phéniciens entreprennent de faire le tour de l'Afrique. — Leur marine mi celle des Egyptiens n'offrent plus rien d'intéressant après cette époque, n'ayant été dans la suite que les imitateurs des Grecs dans l'art de conf-. comire & de diriger les vaisseaux, 5 57. Conjecture sur la cause de la supériorité des Grecs dans cet art, 258. Second Mémoire. De la marine des Grecs. Jusqu'à la guerre de Troie, & pendant les cinq premiers siècles qui la suivirent, elle ne différa presque pas de celle des Phéniciens & des Egyptiens, 559. Premières trières exécutées par Aminoclès de Corinthe, pour les Samiens. — Pendant longtemps les Grecs en firent peu d'ulage, 560. Ils en construisent un grand nombre dans la guerre contre Xercès; leur imperfection.—Les Thasiens font les premiers des trières pontées. — Supériorité de la marche des trières, 561. Examen des diverses conjectures des savans sur la manière dont les rameurs y étoient rangés, 562 & suiv. Il en résulte qu'on doit rejeter comme dépouillées de vraisemblance & comme contraires aux écrits & aux monumens les plus authentiques des anciens; toutes les hypothèles qui ne supposent pas dans ces navires, des rangs de rames élevés les uns au-dessus des autres. - Toutes celles qui en supposent autant qu'il y a d'unités dans le nombre qui fait partie de leurs noms, doivent être également rejetées comme contraires aux loix de la mécanique. — M. LE ROY fait voir que les Grecs désignoient toujours leurs navires, d'une manière plus ou moins générale, par le nombre de rameurs qu'ils

\* Eee ij

contenoient. — Si le navire étoit peu considérable, son nom exprimoit ce nombre; s'il étoit plus grand, il désignoit le nombre des files de rameurs pris d'un seul côté du navire. — Idée que l'on doit se former des premiers navires des Grecs. Mémoires, Volume XXXVIII, 567. La dernière partie des mots monère, dière, prouve qu'ils désignoient des files de rameurs, & non pas des rames ou des rangs de rames. Ibid. 568. De l'arrangement des files de rameurs dans les premières trières imaginées par les Corinthiens, 570. Chacune des trois files étoit élevée à une hauteur différente: elles mouvoient chacune un rang de rames, & il y avoit autant de rameurs que de rames. — Coupes de ces premières trières, 571. Progrès des Syracusains dans l'art de la construction des navires sous Denys le premier. — Ils perfectionnent les trières, & inventent des penières, 573. Démétrius-Poliorcète fait construire des décapentères & des décaexères. —Ces navires, malgré leur grandeur prodigieuse, se manœuvroient avec une grande facilité, 574. Les Syracusains en composant des pentères, se trouvèrent en quelque sorte forcés de faire répondre pluficurs files de rameurs à un seul rang de rames; & ce premier pas dut naturellement les amener à composer leurs trières & leurs telsères, sur le même principe, 575. Avantages des nouvelles trières sur les anciennes. — Ce nouveau système devenois plus propre à conduire à la composition des plus grands navires que le premier; exemple à ce sujet, 576. Figure représentative d'une suite de navires produite par deux progressions arithmétiques depuis la monère jusqu'à la décaexère, & de l'arrangement des files de rameurs dans ces navires, 577. La'décaexère de Démétrius, doit être regardée comme le dernier terme de la grandeur à laquelle les Grecs ont porté leurs vaisseaux de guerre, 578. Remarques sur le nombre de rameurs employés dans les trières, sur la légèreté de ces trières & la célérité de leur marche. - Il y a lieu de croire qu'elle étoit bien supérieure à celle de nos galères, 580. Troisième Mémoire. De la marine des Egyptiens sous les Ptolémées. — Les énormes navires qu'ils construisirent alors, plus par ostentation que pour faire la force des armées navales, n'étoient presque d'aucune utilité à la guerre, 581. Ils présentent le tableau de ce que la marine ancienne offre de plus ingénieux & de plus difficile à expliquer dans l'arrangement des rames & des rameurs, 582. Ptolémée-Philadelphe fait équiper deux flottes, l'une dans le golfe Arabique,

l'autre sur la Méditerranée. -Cette dernière ésoit la plus considérable; on y comptoit deux trentirèmes & une vingtirème. Mem. Volume XXXVIII, 584. Conjectures sur la manière dont les rameurs pouvoient être rangés dans ces vailfeaux extraordinaires. Ibid. 585. Ptolémée - Philopator fait exécuter le plus grand de tous les vaisseaux de guerre dont l'histoire fasse mention. — De ses dimensions, 587. M. LE ROY évalue sa longueur à quatre cent quatre-vingts pieds, & sa largeur à soixante-quatre pieds ' deux pouces, 588. De quels points extrêmes du vaisseau cette mesure pouvoitêtre prise, 589. Longueur des gouvermails & des rames dans le vaisseau de Philopator, 591. Les plus grandes avoient soixantequatre pieds quatre pouces, 591. Arrangement des rames & des rameurs dans ce vaisseau, démontré par calculs, plans & coupes, 593. Nonabre de rameurs, de soldais & d'hommes de toute espèce qui y étoit contenu, 594. Ornemens dont il étoit décoré, 595.

MARION, créé roide Tyr par Caffius. Mém. Vol. XXXVIII, 137. MARIUM, ville de l'île de Chypre. Mém. Vol. XXXVIII,

86.

MARIUS (C.) porte une loi pour restreindre les essets de la brigue. — Sa conduite ferme dans cette circonstance. Mém. Vol. XXXIX, 407. Il enrôle des esclaves & des pauvres citoyens, & méprise les anciennes règles de la milice. Mém. Vol. XXXV, 204. L'éclat de ses succès fait adopter la plupart des changemens qu'il y avoit faits. Ibid. 211. Fuguif de Rome, il gagne un vaisseau à la nage pour échapper aux poursuites de Sylla. Hist. Vol. XXXVIII, 17.

MARIUS GRATIDIANUS (M.) préteur, grandoncle de Cicéron. Mém. Vol. XLI, 85. On lui érige des statues dans tous les carrefours de Rome; à quelle

occasion. Ibid. 86.

MARIUS, évêque d'Avenche. Mémoire de M. le baron DE ZUR-LAUBEN sur ce prélat. Sa chronique est la plus ancienne connue de l'histoire de France; quelle époque elle embrasse. — Elle contient des événemens intéressans de l'histoire du royaume de Bourgogne. -Est exacte pour les faits, mais fautive pour les dates. Hift. Vol. XXXIV, 138. Sa patrie & fon origine. - Il est nommé à l'évêché d'Avenche. Ibid. 139 & 140. Voyez AVENCHE. II transfere son siège épiscopal à Lauzanne. Histoire, Volume XXXIV, 139. Rétablit la ville de Payenne. - Donne à son chapitre la terre de Marconnai. *Ibid.* 142, 144. Sa mort, 139, 142, 143. Son épitaphe, 146.

Il est mis au nombre des saints. Mém. Vol. XXXIV, 139, 143.

MARK (Le maréchal de la ) duc de Bouillon. Traitement indigne que lui fait éprouver Philippe roid'Espagne, pendant sa captivité. Mém. Vol. XLIII, 607. Il est empoisonné Ibid. 608.

MARNAS, nom sous lequel Jupiter étoit adoré chez les Syriens; ce qu'il signifie. Mém. Volume

XXXIV, 348.

MAROC. Sa fondation par Josethben-Tessefui, de la dynastie des Almoravides. Histoire, Volume XXXVIII, 118.

MARON, terme par lequel on déligne les-esclaves fugitifs dans les îles Françoiles d'Amérique; son étymologie. Mém. Velume XXXVII, 61, note (p).

MARONS, Marones, Marruni, habitans des Alpes, qui portent les passans à travers les neiges de ces montagnes. — D'où dérive ce nom. Histoire, Volume XXXVI, 164.

MARQUIS, nom donné originairement aux gouverneurs des provinces frontières; son étymologie. Hift. V. XXXVI, 158.

MARS étoit adoré chez les Romains sous le symbole d'une pique, Mém. Vol. XXXVIII, 45. Les boucliers sacrés appelés ancilia, étoient conservés dans fon temple à Rome. Mém. Vol. XLI, 225. Les voleurs de grand chemin lui rendoient un culte particulier. Hift. Vol. XXXIV, 53.

MARSEILLE est assiégée & priso par Jules-César, qui lui conserve l'autonomie & l'exempte de la juridiction du gouverneur de la province. Mém. Volume XXXVII, 423.

MARSEILLOIS. Leur goût lingulier pour le commerce. Ils s'y distinguent sous les Romains. Mém. Volume XXXVII, 474 & 475. Ils étoient les émules des Vénitiens, des Génois & des Pisans, dans le commerce du Levant. — Ils se signalent dans les croisades. — Priviléges dont jouisfoient les négocians Marseillois à Jérusalem & en Syrie. Ibid. 515. Ils étoient obligés à certaines redevances, 516. Les Marseillois ont toujours entretenu le commerce du Levant & le font encore, 517 & 518.

MARSILE FICIN croit voir par-tout des allégories dans les ouvrages de Platon. Mémaires Vol. XXXVII, 14. Explique mal l'objet de son dialogue intitulé ION. Ibid, 20.

MARSYAS, ministre de Bacchus. Les Romains avoient un grand respect pour sa statue. — Saposition à Rome. — Pourquoi on y attachoit les libelles diffamatoires. Mém. Vol. XXXIX, 291.

MARTI (Jean) ou Martin, capitaine de Lucerne; son écu sur un ancien sceau. Mém. Volume XLI, 734, note (e). Notice de quelques personnages du même nom. Ibid. 735.

MARTIN IV, pape; son élection.

Mém. Volume XLIII, 479. Voyez BRIE (Simon de).

MARTIUS, devin dont les formules étoient conservées dans les livres Sibyllins. — Elles donnent lieu à l'établissement des jeux Apollinaires. Mim. Vol. XLI, 36.

MARTYRS. Actes des martyrs de Perse publiés par M. Assemani. Mém. Vol. XXXVII, 675. Reproche d'opiniâtreté fait à ces martyrs par M. Hyde. Ibid. 677. Réfutation de ce reproche,

678 & fliv.

MASISTHIUS, général de la cavalerie des Perses, est tué dans un combat contre les Athéniens. Mém. Volume XXXIX, 46. Circonstances de sa mort rapportées par Hérodote. Ibid. 47.

MASQUES appelés hermoneia; ils étoient de deux sortes Mém.

Volume XLIII, 201.

MASSAGÈTES. Polition de ce

peuple. Voyez ARAXE.

MASSALSKI (Le prince), évêque de Vilna, succède à M. l'abbé MAZOCCHI dans la place d'Académicien - libre - étranger. Hist. Volume XXXVIII, 4.

MASSANES, peuple de l'Inde dont Pline & Cellarius ne font pas mention. Histoire, Volume

XXXIV, 88.

MASSINISSA, roi des Numides, obtient les états de Syphax. Hift. Volume XXXVIII, 99. Sa mort. — Ses descendans. Ibid.

MASSUE, arme des anciens.

héros — Les Assyriens & les Éthiopiens en conservèrent longtemps l'usage. Mém. Vol. XL, 83.

MATARIS, javelot propre aux Gaulois. Mém. Vol. XXXIX,

490.

MATGÉNUS, roi de Tyr. Mém. Volume XXXVIII, 99. On le trouve nommé Mettinus, Méthrès & Bélus. — S'il régna fur l'île de Chypre — Sa mort. Ibid. 100.

MATGÉNUS, juge de Tyr fous les rois Babyloniens. — Ce que fon nom fignifie. *Mém. Volume* 

XXXVIII, 126.

MATHILDE, fille de Baudouin de Lille comte de Flandre, & femme de Guillaume-le-Conquérant. Mém. Volume XLIII, 366.

MATHILDE, fille de Henri I'r, roi d'Angleterre, & première femme de Rotrou II, comte du Perche; sa mort. Mém. Vol. XLI, 632.

MATHON DE LA COUR (M.) fils, remporte le prix double de Pâques, 1766. Histoire, Vol. XXXVI, 4.

MATIANE, contrée de l'Arménie. Sa position. Hist. Vol. XXXVI,

80

MATIÈRE. Pourquoi nommée van par les Grecs. — Les Manichéens croyoient la matière mauvaile par elle-même, jur-tout celle des corps vivans. Mém. Volume XXXIX, 773. Dans le fystème des anciens Perses, la matière est une substance purement passive, indissérente au bien & au mal, également perméable à la lumière & aux ténèbres, & se livrant, sans résistance, au principe actif qui veut s'en taisir. Mémoires, Volume XXXIX, 775. L'éternité de la matière a cté se dogme universel des anciens philotophes, 775; & Mém. Volume XXXVII, 592. Suivant les Juiss cabalistes, elle est issue de Dieu par voie de probole. Mém. Volume XXXIX, 775. MATOAS. Voyez DANUBE.

MATRES lectionis, nom donné à quelques lettres dans les langues Orientales. Mém. Vol. XXXVI, 125. Elles n'ont jamais tenu lieu de voyelles dans l'hébreu. Ibid. 262. Comment ce nom doit être entendu, 270. Voyez LANGUE

Hébraïque.

MATRONE d'Ephèse. Examen de l'histoire de la Matrone d'Ephèse, & des différentes imitations qu'elle a produites, par M. DACIER. — Le fait est-il vrai ou feint! Mém. Vol. XLI, 523. Monument découvert à Rome, sur lequel on reconnoît sensiblement l'histoire de la Matrone. Ibid. 524. Le Satyricon de Pétrone est le plus ancien ouvrage où elle se trouve. – Jean de Sarisbéri paroît être le premier qui l'ait répandue. --Jugement sur les Matrones de S.'-Evremont & de la Fontaine, 528. Cette histoire a été mise en action presqu'austi souvent qu'en récit, 526. Deux histoires Chinoises assez semblables à la Matrone quant au fond & à la moralité, publiées par le P. Duhalde, 529 & Suiv. Matrones Grecque & Allemande, indiquées par Melchior Goldalt, 532. Suite chronologique de différens auteurs qui ont reconté soit en vers soit en prose, l'histoire de la Matrone d'Éphèse d'après Pétrone. — Cette hilloire en vers Latins par un anonyme du XIII. siècle au plus-tard, 533. La même tirée des Fabliaux, ouvrage du même siècle, avec variantes, 535. La même en prose, tirée du Dolopathos ou roman des sept sages, 537. La même extraite des poësses manuscrites d'Eustache Deschamps, 541. La même tirée du Ludus septem sapientium, 543.

MA-TUON-LIN, célèbre historien Chinois, présente à l'empereur Ging-tsong, son livre intitulé Ven-ien-tong-kao.—Sujets traités dans ce grand ouvrage.—Mort de Ma-tuon-lin. Mém. Volume XXXVI, 200.

MAURITANIE. L'extérieure étoit appelée Bogudienne; l'autre, la Mauritanie de Bocchus; ses limites.— Comment & en quel temps cette partie de l'ancienne Numidie a pris le nom de Mauritanie de Bocchus. Hist. Vol. XXXVIII, 97. La Mauritanie devient province Romaine sous l'empereur Claude qui la divise en deux, la Tingitane & la Bétique.

Bétique. Mém. Volume XXXV, 631; Hist. Volume XXXVIII, 105; & Mém. Volume XXXIX, 552 & 553. La Mauritanie adopte alors une ère particulière, & prend pour époque primitive l'année de sa réunion à l'empire. — Comment elle comptoit ses années auparavant. Mém. Vol. XXXV, 631; & Hist. Volume XXXVIII, 115 & 116. Auguste donne les deux Mauritanies à Juba le jeune. — Caligula les réduit en provinces après la mort de Ptolémée. Mém. Valume XXXIX, 553. Othon soumet les villes de Mauritanie au gouverneur de la Bétique. Hist. Volume XXXVIII, 105. Variations de la forme du gouvernement de la Mauritanie tous la domination Romaine. — Médailles qui y ont été frappées en l'honneur d'Hadrien. Ibid. 106. MAUSOLE, roi de Carie. Hist. Volume XL, 27.

MAZACA. Voyez CÉSARÉE

en Cappadoce.

MAZACK ou Mschack, fonde la ville de Mazaca. Hist. Vol. XL,

MAZDEK, sectaire Persan. — Sa mort. Mém. Vol. XXXVIII,

MAZOCHI (M. l'abbé), chanoine de Naples, Académicien-libreétranger. Sa mort. Hist. Volume XXXVIII, 4 & 290. Son éloge par M. LE BEAU.— Sa naissance & ses études. Ibid. 283. Il est chargé d'enseigner Tome XLIV. le grec & l'hébreu à Naples. — Est nommé à un canonicat de Capoue, 284. Passe à la place de théologal de Naples. - Il est élu doyen du chapitre de Capoue. — Est fi xé à Naples par un canonicat de la cathédrale, joint à la chaire ro yale d'Ecriture sainte. — Désigne archevêque de Lanciano, il refuse cette dignité, 285 & 286. Ses travaux fur les antiquités. — Ses principaux ouvrages, 286. Notice des points discutés dans son explication des deux tables d'Héraclée, 287. Ses poësies Latines.—Son caractère, 289.

MECANIQUE. Fragment d'un ouvrage d'Anthémius sur des paradoxes de mécanique, aveç une traduction & des notes, par M. Dupuy. Mém. Vol. XLII, 392. Premier problème. Faire tomber, en un lieu donné, un rayon solaire constant & invariable, à toute heure & en toute faison. Ibid. 401. Observation fur ce problème, 428. Deuxième problème. Construire une machine capable d'incendier, à un lieu donné distant de la portée du trait, par le moyen des rayons solaires, 409. A un point donné d'un miroir plan, trouver une position telle, qu'un rayon solaire venant, selon quelque inclinaison que ce soit, frapper ce point, soit réfléchi à un autre point aussi donné, 411. Note sur ce troisième problème. Hift. Volume XLII, 72 & suiv. Fff

Quatrième problème, sur la manière de tracer les emboles pour la construction des miroirs ardens. Mémoires, Volume X L I I, 417.

MÉCÈNE partageoit avec Agrippa, la confiance & l'amitié d'Auguste. Hist. Volume XL, 37. Pourquoi son nom est resté plus célèbre que celui d'Agrippa. Ibid. 38.

MÉDAILLES. Plusieurs villes ont fait graver leur horoscope sur leurs médailles, & d'autres y ont fait représenter les étoiles dont elles reconnoissoient l'influence; exemples à ce sujet. Mém. Volume XLI, 513. Médailles appelées cissophores. Hist. Volume XXXVIII, 157. Caractères distinctifs des médailles modernes, d'avec les simples monnoies. Hist. Volume XXXVI, 140 & 141.

MÉDAILLES expliquées dans l'Histoire & les Mémoires de l'Académie, suivant l'ordre des volumes. Médaille de la ville de Paltos. Mém. Vol. XXXIV, 237. Médailles Phéniciennes de la ville de Marathus. Ibid. 238. Médailles d'Orthosse, 240. Mémoire sur une médaille d'argent de M. Livius Drusus Libo. Mém. V. XXXV, 601. Observations sur les médailles d'Antioche sur le Sarus, appelée aussi *Adana* en Cilicie. *Ibid*. 608. Sur les médailles de Césarée en Cappadoce, 627, 632, 634 & 637. Sur les médailles d'Hyrgalée en Phrygie, 640. Sur celles de

Sébaste en Phrygie, 648. Sur celles de Cidyessus en Phrygie, 652. Médaille de la ville de Tarle, représentant une couronne ornée d'onze têtes de la famille impériale. Mémoires, Vol. XXXVII, 3 5 2. Conjectures sur les types de quelques médailles de cette ville. Ibid. 357. Recherches sur deux médailles impériales de la ville d'Hippone. Mém. Vol. XXXIX, 549. Recherches sur des médailles de la ville de Lamia. Hift. Vol. XL, 86. Éclaircissemens sur quelques médailles de Lacédémone, d'Héraclée & de Mallus. Ibid. 93. Médailles de Césarée en Cappadoce, 141. Remarques critiques sur quelques médailles frappées en l'honneur de Sextus Nonius Sufénas. Mém. Volume XLI, 38, note (m). Remarques fur quelques médailles de l'empereur Antonin, frappées en Egypte. Mém. Vol. XLI, 501. Observations sur les lettres numérales Grecques gravées sur les médailles de plusieurs villes de Pamphylie & de Pisidie. Hist. Volume X L I I, 55. Explication d'une médaille de la famille Memnia. Mém. Volume XLII, 166.

MÉDAILLES faites par l'Académie. Une pour les fondemens du portail de la cathédrale de Metz. — Une au sujet de la construction de la nouvelle église de S. Géneviève à Paris. Hist. Volume XXXIV,

208. Une pour les fondemens de l'église de l'Ecole royale militaire. — Une pour le mariage de M. le Dauphin. Hist. Vol. XXXVI, 234. Une pour les fondemens de l'hôtel des monnoies de Paris. — Une pour le mariage de M. le cointe de Provence. — Une au sujet de la construction du pont de Neuilly. Hist. Vol. XXXVIII, 215. Une au sujet de la construction de la nouvelle église de S.' Philippe-du-Roule à Paris. — Une pour la mort de Louis XV. -Une pour l'avénement de Louis XVI au trône. — Une pour son sacre. — Une pour le bâtiment du collége & de l'école de chirurgie à Paris. Hist. Vol. XL, 175. Une à l'occasion du serment de fidélité de la province de Béarn. — Une pour être placée dans les fondemens de l'église paroissiale du port de Marly. -Une pour la naissance de Madame, fille du Roi. Hist. Volume XLII, 151.

MÉDECIN. Hippocrate fait le premier une science à part de la médecine. Voyez CHIRURGIE. Ses disciples divisent l'art de guérir en trois parties. Mém. Vol. XXXVII, 237 (note). En Egypte, chaque médecin devoit s'appliquer à la cure d'un mal particulier.—Il leur étoit défendu de rien innover dans leur art, sous peine de mort. Mém. Vol XLII, 77. La profession de médecin à Rome, n'étoit pas dis-

tinguée de celle de chirurgien. -Pendant long-temps elle ne fut exercée que par des esclaves & des affranchis. Hift. Vol. XL, 83. Hadrien exempte les médecins du service militaire. -Constantin étend ce privilége à leurs enfans. Mém. Vol. XXXV, 217. Les loix Romaines accordoient aux médecins militaires plusieurs priviléges. Mém. Vol. XXXVII, 237.

MÉDECINS vétérinaires. Il y en avoit à la suite des armées Romaines. Mém. Vol. XXXVII,

MEDÉE. Remarques de M. LE BEAU junior fur les allusions de cette tragédie d'Euripide. Sa date. Mém. V. XXXV, 443.

M È D E S. Mémoire sur l'empire des Mèdes & celui des Perfes, comparés avec la dynastie connue dans les ouvrages des Orientaux sous le nom de Kéaniens; par M. ANQUETIL. Mém. Vol. XL, 477. Si les Grecs ont distingué l'empire Mède de celui des Perses, c'est que Cyrus qu'ils regardent comme la tige des rois Perses, a succédé aux Mèdes. - Chez les Orientaux, ce que l'on nomme les Mèdes & les Perses, est compris fous le nom d'Iranians; c'est un seul empire dont la Médie & la Perside étoient de sumples provinces. Ibid. 479. Parallèle des faits rapportés par les auteurs Grecs, concernant les rois Mèdes . & Perses, avec ceux

Fff ij

qui dans les historiens Persans paroissent être les mêmes. Mém. Volume XL, 482 & suiv. Canon chronologique des rois Mèdes & Perses, comparés avec les rois Kéaniens. Ibid. 523.

MÉDIMNE attique, mesure qui valoit six boisseaux Romains.

Mém. Vol. XLI, 137.

MÉDRESCHS, bâtimens destinés à recevoir les voyageurs dans les villes de Turquie. — En quoi ils diffèrent des karavanferaï. Mém. Vol. XXXV, 623.

MÉGABYSE, fils de Zopyre, épouse Amytis sœur d'Artaxercès - Longuemain. — Il aide ce prince à se désaire d'Artaban & à réduire ses ensans révoltés. Mém. Vol. XL, 499. Il soumet l'Égypte à la domination Perse. — Se révolte lui - même, & rentre bientôt en grâce auprès d'Artaxercès Ibid. 501.

MÉGACLÉS Athénien, vainqueur à la course des quadriges. Traduction d'une ode de Pindare en son honneur, avec des remarques, par M. DE CHABANON. Mémoires, Vol. XXXVII, 91 & suiv

*& Juiv* Praaapti

METAAPTI'A, ou la fête des grands pains. Voyez THES-MOPHORIES.

MÉGALÉSIA, jeux institués en l'honneur de Cybèle. Mém. Vol. XXXIX, 285.

MÉGALOPOLIS, ville de Grèce. Époque de sa fondation par les Arcadiens. — Analyse de la harangue de Démosthène sur la querelle élevée entre les Arcadiens & les Spartiates, au sujet de la jouissance de cette ville. Mém. Vol. XLII!, 56 & suiv. MEGARA. Voyez CARTHAGE.

MÉGASTHÈNE de Chalcis, l'un des fondateurs de Cumes du pays des Opiques. Hist. Vol. XLII, 76.

MEHER. Voyez MITHRA.

MÉLAMPUS, enthousiaste savant dans les traditions Égyptiennes & Phéniciennes, qu'il répandit chez les Grecs. — Il leur fait recevoir le culte de Dionysius. — Guérit les filles de Prœtus d'une maladie qui les rendoit furieuses, & en épouse une. Mém. Volume XXXVI, 368, note (u).

MÉLANIPPE, fils de Thésée, remporte le prix de la course aux jeux Néméens. Hist. Vol.

XXXVIII, 32.

MÉLAS, rivière qui tombe dans l'Éuphrate au-dessous de Melitère. — Elle est appelée Karasou par les Turcs. Hist. Volume XL, 126; ou Kourahmouz. Ibid. 147.

MELCART, dieu tutélaire de Tyr; ce que ce mot signifie.— Les Grecs confondant le Dsom Égyptien & le Melcart Phénicien, en ont fait seur H'parris, ou Hercule. Mémoires, Volume XXXVIII, 390, note (0).

MÉLÉAGRE tue involontairement le frère de sa mère qui le dévoue aux Furies. — Aigri par le ressentiment, il resuse de combattre pour sa patrie.—Son €poule seule parvient à vaincre sa résistance. Mémoires, Vol. XXXIX, 45.

MÉLICERTE devient dieu marin fous le nom de Palénion. Mémoires, Vol. XXXV, 26.

MEMNIA. Explication d'une médaille de cette famille. Mém. Vol. XLII, 166.

MEMNON, fils de Tithonus & neveu de Priam, est tué par Achille devant Troie. — Son tombeau dans le voisinage de Paltos, ne pouvoit être qu'un cenotaphe. Mémoires, Volume XXXIV, 237.

MEMPHIS. Les Égyptiens y avoient un comptoir. Mémoires, Volume XLII, 9.

MÉNAGE se trompe sur la signification du mot buccula. Mém. Vol. XXXIX, 443.

MÉNANDRE, roi des Bactriens, porte ses armes dans l'Inde. Hist. Vol. XXXIV, 91.

MÉNANDRE d'Ephèse, historien Grec cité par Josèphe. Mém. Vol. XXXV, 61.

MÉNANDRE de Pergame, cité par Tatien, pourroit être le même que Ménandre d'Éphèse. Hift. Vol. XXXIV, 62.

MÉNARD (M.), Associé. Sa mort. Hift. Vol. XXXVI, 5 & 254. Son éloge par M. LE BEAU. Sa naissance. — Ses études. — Il succède à son père dans le présidial de Nîmes. — Est admis à l'Académie de Marfeille. — Succède à M. FRÉRET

dans l'Académie des belleslettres. — Obtient un congé. Ibid. 253. Accueil flatteur qu'il reçoit dans sa patrie. -Son roman de Callisthène, 254. Son traité sur les mœurs & les usages des Grecs. — Il compose l'histoire de Nîmes : notice de cet ouvrage, 253 & 255. Est choisi par les magistrats d'Avignon pour écrire celle de leur ville, dont il ramasse les matériaux, 253. Il laisse imparfaite une édition curieuse des œuvres de Fléchier, 256.

MENDÈS. Voyez PAN.

MÉNÉLAS est conduit à Protée, qui lui rend Helène & tout ce qu'il avoit saisi sur Pâris. Mém. Volume XLII, 4.

Menés, premier roi d'Egypte, le même que Misraim petit-fils de Noé. Mém. Vol. XXXVI,

362.

MENG-TSÉ, auteur célèbre qui vivoit 336 ans avant J. C. & dont les ouvrages sont des livres authentiques chez les Chinois. Mém. Vol. XLII, 99; & Mémoires, Vol. XLIII, 249, 243 & 256. La traduction Latine du P. Noel, confond le texte avec les commentaires, Mém. Vol. XLIII, 244. L'autorité de cet historien est insuffisante pour la chronologie Chinoise. Ibid. 246. Sa doctrine, fondée sur ce que le ciel tous les cinq. cents ans fait paroître un grand homme, 247.

MÉNIPPE, philosophe cynique,

qui a donné son nom à la satyre Ménippée, que Varron sit connoître à Rome. Mém. Volume XLIII, 160.

MENOETIUS, père de Patrocle. Mém. Vol. XLII, 286.

MÉNON, inventeur des lettres, suivant Anticlides, ne peut être que Menès premier roi d'Égypte. Mém. Vol. XXXIV, 134.

MÉNON, tyran de Pharsale, obtient des immunités, en considération des secours d'hommes & d'argent qu'il avoit fournis aux Athéniens. Mémoires, Vol. XLIII, 54.

MENSORES, foldats qui dans les campemens, assignoient à chaque chambrée l'espace que la tente devoit occuper.—C'étoient des espèces de fourriers, chargés aussi de la marque des logemens dans les lieux habités. — Ils étoient exempts des fonctions enéreuses de la milice, Mém. Vol. XXXVII, 204. Voyez LOGEMENT.

MENTOR, artiste habile dont les vases étoient très-recherchés. Mém. Vol. XLIII, 233.

MENUTHIAS, île de la mer Erythrée. M. D'ANVILLE pense que c'est Zanzibar. — Erreur dé quelques géographes qui la transportent à Madagascar. Mém. Volume XXXV, 593.

MÉOTIDE (Lac). Son embouchure dans l'Euxin. — Hérodote se trompe en sui donnant plus d'étendue qu'à la moitié de l'Euxin. — C'est le plus grand lac du monde, mas il gèle sacilement. — Son circuit. Mém. Volume XXXV, 515. Sa profondeur. Ibid. 517. Les naturalistes du pays le nomment Témérinde, les Scythes Karpalouk; ce que ces deux mots signifient. — C'est aujourd'hui la mer d'Azost & la mer Zabache, 516.

MER. Les prêtres Égyptiens avoient la mer en aversion; par quel motif. Mém. Vol. XLII, 5.

MER Erythrée. Elle doit son nom à Erythras, le même qu'Edom ou Esaü, suivant M. DE LA NAUZE. Mémoires, Volume XXXIV, 180. M. l'abbé MIGNOT défend l'opinion contraire de Réland. - Les Grecs comprenoient sous le nom de mer Erythrée, non-seulement le golfe Arabique, mais tout l'océan méridional. Ibid. 223. Conjectures de M. l'abbé MIGNOT sur l'étymologie de ce nom, 225. Mémoire de M. D'ANVILLE sur la mer Erythrée- Ce qu'on nomme actuellement mer Rouge ou mer Erythrée, n'est qu'un gosse sortant de l'Erythræum ou Rubrum mare des anciens. - M. D'ANVILLE en considère l'étendue & les limites, relativement à la connoissance qu'avoit l'antiquité des terres baignées par cette mer. Mém. Vol. XXXV, 591. Notion générale de son etendue. -Le promontoire Atomata qui est

le plus oriental dans Prolémée, ne peut être que le cap Guardafui d'aujourd'hui; sa position. - Vérification de la latitude de Rapta. — Pourquoi dans Ptolémée, elle passe la ligne de sept degrés. Mém. Volume XXXV, 592. Raptus fleuve, & Raptum promontoire à la même hauteur.—Prasum promontoire, doit être le cabo Delgado; sa latitude. - L'île Menuthias ne peut se rapporter qu'à celle de Zanzibar, Ibid. 593. Ptolémée fait de la mer Erythrée un bassin, & suppose que la côte d'Asie va joindre celle d'Afrique au promontoire Prasum. — Sa géographie est suivie à cet égard, julqu'à ce qu'on ait été détrompé par la navigation, 596. L'idée qu'on avoit des Antichthones, a pu le déterminer à borner ainsi la mer Erythrée par une terre australe, 599. L'Edrissi prolonge la terre de Sofala jusqu'au midi d'une mer appelée Delaravi par les géographes Orientaux. — Limites de la mer Erythrée au midi, dans une carte du Gesta Dei per Francos. - Les Rohaihat, dans l'Édriss, pourroient être les Maldives, & Comr se cap Comaria ou Comorin. Les 1368 îles placées au-devant de la Taprobane, selon Ptolémée, ne peuvent convenir qu'aux Maldives. 597. Conjectures de M. D'ANVILLE sur la position de Kotrobah, 598.

MER Morte. Voy. ASPHALTITE (Lac).

MER Rouge. Voyez MER Érythrée.

MERBAL, roi de Tyr, fous l'autorité des rois Babyloniens. — Samort. Mém. Vol. XXXVIII, 127.

MERCURE. Les Gaulois & les Germains lui rendoient un culte particulier. — Conjectures de M. le baron de ZUR-LAUBEN fur une inscription de Mercure Marunus, découverte à Baden en Argeu. Hist. Vol. XXXVI, 163. Coutume de jeter des pierres au pied de ses statues sur les chemins. Mém. Vol. XXXVIII, 50.

MERLE. On en prend de trèsblancs du côté d'Alexandrie en Égypte. Hist. Vol. XXXVI,

197, note (1).

MÉRO de Byzance, femme célèbre par les poëlies. M. LE BEAU junior pense, contre Vossius, que Méro dans Athénée, & Myro dans Suidas, désignent la même personne. — Ses ouvrages. Hist. Volume XXXIV, 71.

MÉROU, montagne fameuse dans l'Inde. Mém. Vol. XXXVIII,

316.

MÉROU, ville de la province de Khorasan. Mém. Vol. XXXVIII,

316.

MERVEILLEUX. Précis de deux Mémoires de M. DE BURIGNY sur le goût du merveilleux, reproché aux auteurs Grecs & Latins. Hist. Vol. XL, 11.

MESCHIA & MESCHIANÉ, pères du genre humain, & fortis originairement du premier homme, telon les Parses. Mém. Volume XXXV, 168. Leur formation.— Ce que leur nont fignitie. Mém. Vol. XXXVII, 652. Révolte de Meschia & de Meschiane contre Ormus d. Ibid. 656.

MESCINIUS est banni de Rome par César, à cause de son attachement à Pompée. Mémoires,

Volume XLIII, 95.

MESEMBRIA, ville d'Asie bâtie par les Byzantins. Mém. Volume XLII, 357. Saposition.—C'est aujourd'hui Mesiviria. Mém. Volume XXXV, 536.

MESSALA (M. Valérius).

MESSALA (M. Valerius).

Voyez VALÉRIUS MESSALA.

MESSAPIENS, peuple de la grande Grèce; leur origine Crétoise. Mém. Vol. XLII, 309.

MESSÈNE, ville de Grèce, détruite par les Lacédémoniens. — Époque de son rétablissement par Epaminondas. — Restitution d'un passage corrompu du Périple de Scylax, où se trouve le nom de cette ville. Mém. Volume XLII, 373. Époques de la première & de la seconde guerre de Messène, & leur durée. Mém. Volume XLI, 257, note (k).

MESSÉNIENS chassés par leurs concitoyens pour avoir violé les filles Lacédémoniennes. — Ils se réfugient à Rhégium par ordre de l'oracle de Delphes, Mém. Volume XLII, 312. MESSISE. Voyez MOPSUESTE.

MÉTAGÉITNION, mois des
Athéniens qui répondoit à une
partie de nos mois d'août & de
feptembre. Mém. Vol. XXXIX,

801

MÉTAPHYSIQUE, partie de la philosophie qui traite des premiers principes des connoiffances. — Les anciens la comprenoient dans la physique. — Son rapport immédiat avec la morale. Mém. Vol. XLIII, 62.

MÉTAPONTE, ville fondée par Nestor. Mém. Vol. XXXVII, 35. Sa splendeur sous les Grecs. — Elle sut le berceau de la secte Italique.—Elle est prise & ruinée par Spartacus. Ibid. 36 & 37. METELLI. Voyez LIXE.

MÉTELLUS (Cœcilius) obtient les honneurs du triomphe après la guerre de Crète, d'où il est surnommé Creticus. Mém. Vol.

XXXVII, 375.

MÉTEMPSYCOSE, admise par les Indiens. Mém. Vol. XL, 203. Manière dont elle est expliquée dans un livre attribué à Fo. Ibid. 254. L'ame doit renaître jusqu'à ce qu'elle soit dans le corps d'un parsait Samanéen, 255.

MÉTHODE. L'ordre & la méthode ne sont pas incompatibles avec le génie. Mém. Vol. XLIII, 23. La méthode, dans les poëtes & les orateurs, est le coup-d'œil du génie qui embrasse tout un plan sans efforts, & qui marquant à un écrivain les points où il doit passer, le rend maître de son sujet, au moment même qu'il paroît en être maîtrisé. Mém. Volume XLIII, 24.

METHRÈS. Voyez MATGÉNUS. MÉTON imagine un cycle de dixneufannées lunaires, dont douze communes & sept embolimiques. Mém. Volume XXXV, 133. Il observe le solstice onze jours plus tôt que les Grecs ne le supposoient, & fait commencer son cycle à l'année de son observation. — Erreur du P. Pétau qui a cru que ce pouvoit être à l'année précédente. — Diodore de Sicile est mal interprété par plusieurs chronologistes, sur le jour auquel commença la première année du cycle de Méton. Ibid. 134. M. GIBERT prouve que ce fut au 15 juillet. — Ce cycle excédoit d'environ six heures les dix-neuf années solaires tropiques, 135.

MÈTRE, indication des temps & des mesures, par la pulsation des syllabes exactement évaluées quant à leur durée. Mém. Vol. XXXV, 419. Voy. Nombres

pëtiques & oratoires.

MÉTRODORE, philosophe, disciple d'Épicure, de qui il reçut le nom de sage. Mém. Vol.

XLIII, 126.

METRODORE, philosophe. Les Athéniens le donnent à Paul-Emile pour achever l'éducation de ses enfans. Mém. Vol. XLI, 472.

MÉTROPORE, excellent grammairien, est appelé avec Tome XLIV.

Anthémius son frère à Byzance, pour y donner des leçons. Mém. Vol. XLII, 393, note (d).

METTINUS. Voyez MATGÉNUS. MEULLENT (Waleran comte de). Sa mort. Mém. Vol. XLIII,

MICYTHUS, esclave d'Anaxilas tyran de Rhégium, devient sou ministre & le tuteur de ses enfans. - Sa conduite dans les emplois lui gagne l'estime publique. Mém. Volume XLII, 314.

MIDÆUM, ville de la Phrygie salutaire. Mém. Volume XXXV,

MIDAS, roi de Phrygie, fonde la ville d'Ancyre. Mém. Volume XXXV, 479; Mem. Volume XXXVII, 396; & Mém. Vol. XLII, 20. Pourquoi la fable dit que tout ce qu'il touchoit se convertissoit en or. Mem. Vol. XXXV, 479. On lui attribue l'invention de l'ancre de ser à une patte. — Sa mort. Mém. Vol. XLII, 20.

MIEL. Les Phéniciens le faisoient entrer dans presque tous les assaifonnemens; l'ulage en est encore très-fréquent dans la Palestine, Mém. Volume XLII, 62. On s'en servoit dans quelques pays pour embaumer les morts. Ibid. 80.

MIGNOT (M. l'abbé), Associé. Sa mort. Hift. Vol. XXXVIII, 3 & 256. Son éloge par M. LE BEAU. - Sa naissance. - Il entre dans la communauté des Trentetrois. Ibid. 248. Apprend les

Ggg

langues Orientales. — Est le premier de sa licence. — Reçoit le bonnei de docteur. Ibid. 249. Fait l'éducation des fils de M. Brayer, conseiller au parlement. - Il s'attire l'estime de M. le chancelier d'Aguesseau & de M. Joly-de-Fleury, procureur général, 250. Refuse une place de grand-vicaire, 251. Étendue & variété de ses connoissances, 250. Ses ouvrages théologiques & politiques. — Modération qu'il oppose à la critique amère d'un censeur, 252. Il entre à l'Académie. — Ses recherches sur les Indiens, 253. Sur la primauté d'origine entre les peuples anciens, 254. Son caractère, 255. Premier Mémoire sur les Phéniciens, dans lequel il discute l'authenticité de Sanchoniaton leur historien Mémoires, Vol. XXXIV, 56. Second Mémoire fur l'origine des Phéniciens, & le pays qu'ils ont habité. Ibid. \$6. Troisième Mémoire. De l'origine des Phéniciens, du pays qu'ils ont habité, de la qualité & des productions de ce pays, 145. Quatrième Mémoire. Justification de l'origine Cananéenne des Phéniciens, 193. Cinquième Mémoire. Description géographique & historique de la côte de Phénicie & des anciens monumens qui s'y trouvent, 228. Sixième Mémoire. Continuation de la description géographique & historique de la Phénicie, 277. Septième Mémoire. Des

ΜI

principes de la religion des Phéniciens; de leur colinogonie, 352. Huitième Mémoire. Histoire des premiers hommes, selon Sanchoniaton. Mésneires, Volume XXXVI, 1. Neuvième Mémoire. Origine de l'idolâtrie chez les Pheniciens. Ibid. 30. Dixième Mémoire. Des dieux mortels adorés en Phénicie, 53. Onzième Mémoire. Du culte religieux des Phéniciens, 86. Douzième Mimoire. Suite du culte Phénicien & des pratiques religieuses de ce peuple. Mém. Vol. XXXVIII, 1. Treizieme Mémoire. Suite du même sujet. Ibid. 40. Quatorzième Mémoire. Du gouvernement de la Phénicie, & de ses différentes révolutions, 74. Quinzième Mémoire. Suite du même sujet, 1 0 1 . Seizième Mémoire. Suite du même sujet, 131. Dix-septieme Mémoire. Suite du même sujet. Mém. Vol. XL, 1. Dix-huitième Mémoire. Des loix des Phéniciens, & des peines des délits. Ibid. 48. Dix-neuvième Mémoire. De leur milice, 68. Vingtième Mémoire. De leurs villes, de leurs édifices & de leurs membles, 108. Vingt-unième Mémoire. De leurs mariages & de leurs vêtemens, 135. Vingt - deuxième Mémoire. Sur la navigation & le commerce des Phéniciens. Mém. Vol. XLII, 1. Vingt-troisitme Mémoire. Suite du même sujet Ibid. 36. Vingt - quatrième Mémoire. Différens usages des Phéniciens, 60.

MI-KIA, livre de la religion Indienne, qui tend à prouver que tout revient à l'unité d'où tout est sorti. Mém. Vol. XL, 3 19. MILES. Etymologie de ce mot. -Combien le nom de miles étoit honorable chez les Romains. Mém.. Vol. XXXVII, 177. Dans les livres Romains il est toujours mis en oppositionavec privatus. — Le mot proprement opposé est paganus, bourgeois. Ibid. 178. Dans l'ancienne milice Romaine, miles désigne le fantassin, Depuis Constantin, ce nom passe aux cavaliers, 179. De-là il est conservé encore aujourd'hui aux chevaliers. -Le nom de milites, non plus que celui de spatiarai dans les auteurs Grecs, n'est jamais donné aux Barbares. - Extension de ce titre sous les empereurs. - Les généraux & les empereurs même haranguant leurs soldats, les appeloient commilitones, 180. Miles infrequens, soldat qui manquoit de revenir au jour marqué, après l'expiration de son congé. — Appelé emansor du temps de l'empire. — Comment il étoit puni. Mém. Vol. XLI, 220.

MILÉSIENS. Pourquoi leur activité étoit passée en proverbe. Mém. Vol. XXXV, 528.

MILET, ville d'Ionie, fameuse par sa galanterie. — Fut le berceau des romans qu'on appela Fables Milésiennes. Hist. Vol. XXXIV, 44. Remarques cri-

tiques de M. l'abbé BARTHÉ-LEMY fur une inscription trouvée à Milet. — Elle est répétée sur plusieurs colonnes. Mém. Vol. XLI, 514. Commence fur chaque colonne par les sept voyelles de l'alphabet Grec différemment combinées, telles qu'on les voit sur les amulettes & fur les abraxas.—Ces voyelles sont une formule d'invocation. Ibid. 515. Elle s'adresse aux sept planètes, qu'on étoit convenu de désigner par les sept voyelles, 5 1 6. Chaque colonne de l'inscription offre deux combinaisons de voyelles, dont l'une paroît avoir pour objet l'invocation générale des planètes, & l'autre l'invocation particulière de la planète spécialement désignée par la première lettre de la combinaison, 517 & 520. Rapports de ces combinaisons, avec la valeur musicale attribuée par les Egyptiens & les Pythagoriciens, aux planètes & aux sept voyelles qui les representent, 518 & suiv. D'où M. l'abbé BARTHÉLEMY conclut que l'inscription de Milet doit contenir la prière que l'on adressa aux sept planètes, lorsqu'on mit la ville sous leur protection, 520.

MILLE Grec, comparé à un quart de lieue commune de France. Mém. Vol. XXXV, 754.

MIN, peuples barbares qui habitoient anciennement le midi de la Chine. — Signification de

Gggij

ce mot. Mém. Volume XLII,

MINERVE instruit Ericthonius à construire des chars, & donne à Bellérophon le premier frein dont on se soit servi. Mém. Vol. XXXIX, 244. Elle obtient la possession de l'Argolide, par le jugement d'Inachus.-Elle avoit un temple célèbre à Argos. Ibid. 237. Diomède lui en érige un sous le nont de Déesse à la bonne vue, 240. Pourquoi elle étoit appelée Athena & Onca. Mém. Vol. XXXVI, 75 & 76. Ses fêtes diverses chez les Athéniens. Mémoires, Volume XXXIX, 246. Précis des observations de M. le comte de CAYLUS fur une statue antique de cette déesse, en marbre de plusieurs couleurs. Hist. Vol. XXXIV, 39.

MINERVE Aglaurienne. Fête Plyntérienne ou des ablutions, instituée en son honneur chez les Athéniens. Mém. Volume XXXIX, 246. Erreur d'Héfychius qui la rapporte à Aglaure fille de Cecrops. — Époque de sa célébration. — Ce jour étoit regardé comme funeste. Ibid. 247.

MINERVE Aléenne. D'où lui venoit ce surriom. — Son culte particulier aux Tégéates. Mém. Vol. XXXIX, 245. Singularité du sacerdoce de son temple. Ibid. 246.

MINERVE Hygića, déesse de la santé chez les Grecs. — Ses attributs. — Elle est nommée

dans les inscriptions Minerva medica. Mém. Vol. XXXV, 658.

MINERVE Itoniade. Fêtes Pambéotiennes, célébrées en son honnneur près de Coronée en Béotie. Mém. Volume XXXIX, 246. Elle étoit aussi adorée en Thessalie. Hist. Vol. XL, 89.

MING (La dynastie des) remplace les Mogols sur le trône de Chine, l'an 1368 de l'ère chrétienne. Mém. Vol. XL, 352.

MING-TI, empereur de la dyhastie des Han, établit la religion Indienne à la Chine. Mémoires, Vol. XL, 251.

MING-TSONG. Voyez Couchi-LAI-KHAN.

MINNESINGER ou chantes d'amour, anciens troubadours d'Allemagne. Hist. Vol. XL, 157.

MINOA. Voyez GAZA.

MINOS, roi de Crète. En quel temps il régnoit. *Mém. Volume* XXXIV, 171.

MINOTCHER, roi de l'Iran, répond à Arbace roi des Mèdes. Mém. Vol. XL, 484 & 523 (Canon chronol. des rois Perses & Mèdes). Ses conquêtes & sa mort. Mém. Volume XLII, 335.

MINYENS, nés de l'union des Argonautes avec les femmes de l'île de Lemnos qui avoient massacré leurs maris. — Ensont chasses par les Pélasgues, & vont s'établir dans le Péloponèle. — Ils obtiennent le droit de bourgeoisse à Sparte, & y parviennent aux magistratures. -Ils s'y rendent odieux, & émigrent sous la conduité de Théras. Mém. Vol. XXXVII, 366.

MIRKOND, auteur d'une histoire de Perse qui est estimée dans l'Orient. Mém. V. XXXV, 151. MIRMILLON, espèce particulière de gladiateur. Mémoires, Vol.

XXXVII, 52.

MIROIR. Ceux des anciens étoient presque toujours faits de métal. — Ils en avoient de pierres précieuses, & quelquefois de verre. — Quels étoient les plus estimés. Mém. Vol. XXXIX, 244. Miroir placé par Ptolémée Evergète sur le phare d'Alexandrie pour découvrir les vaisseaux au loin; & par César près du détroit de la Grande-Bretagne. Mém. Vol. XLII, 503.

MIROIRS ardens, employés par Archimède pour brûler la flotte de Marcellus au siége de Syracuse. Mém. Vol. XLII, 394. Et par Proclus contre la flotte de Vitalien devant Constantinople. Ibid. 394 & 450. Problèmes d'Anthénius sur la construction de ces miroirs. Ibid. 409 & Suiv. Exposition de sa théorie selon Tzetzés, 429. Observations critiques de M. Dupuy, qui prouvent que cet auteur a très-mai compris la théorie d'Anthémius, & qu'il a inséré dans sa description des conditions incompatibles avec la doctrine du mathématicien, 430 & suiv. Différence de fa doctrine de Vitellon d'avec celle d'Anthémius, 436; d'où M. DUPUY conclut, 1.º que ni Descartes ni Képler n'ont pu connoître le vrai mécanisme d'Anthémius par l'exposé de Vitellon; 2.° que comme la théorie de celui-ci sur les miroirs plans réunis, rentre prefque dans celle des surfaces sphériques concaves, on a dû juger qu'Archimède n'avoit pu s'en servir pour brûler les vaisseaux de Marcellus, 438. Réflexion sur la théorie de Vitellon, tendant à en démontrer la fausseté, 439 & Juiv. Descartes n'a traité de fabuleux & d'impraticables, que les miroirs concaves dont quelques géomètres avoient cru qu'Archimède avoit pu se servir pour brûler les vaisseaux Romains, 448. Kircher soutient la possibilité du fait, 450. Observation de M. Dupuy à l'appui de son senument, 451.

MISITHÉE, beau-père & ministre de Gordien III. Mém. Volume

XLI, 154.

MISOR, le même que Mitzraim, fondateur de la monarchie Egyptienne. Mém. Vol. XXXVI, 19. Voyez Cronos II.

MISSILIA, argent ou denrée que les édiles jetoient parmi le peuple pendant leur magistrature. Mém. Vol. XXXIX, 392.

Mission Naires (Les) adoptent avec asser peu d'examen tout ce qui est favorable à l'antiquité

des Chinois. Mém. Vol. XLII, 94. Se confredisent & se réfutent par eux-mêmes. Ibid. 104. Ils confondent dans leurs traductions les textes Chinois avec les commentaires modernes, & mettent dans le cas d'attribuer aux anciens des idées & des connoissances qu'ils n'avoient pas. Mémoires, Vol. XLIII. 244. Réfutation de leurs conjectures sur les rapports du nombre trois & du triangle chez les Chinois, avec les mystères de la religion chrétienne. Mém. Volume XL, 174.

MI

MITHRA, Mithrès, principe médiateur. — Il est appelé malà-propos par quelques auteurs, le père de toutes choses. — C'est le plus célèbre de tous les izeds, un des premiers génies qu'Ormused a établis sur la nature. Mém. Volume XXXIV, 381 & 382; & Mém. Vol. XXXIX, 746 & 747. Triple augmentation de Mithra célébrée par les mages. Mém. V. XXXIV, 394. Philippe de la Torré veut, pour l'expliquer, que Mithra soit le foleil. — Conjecture de M. AN-QUETIL sur le nom de triplex donné à Mithra. — Son culte avoit été transmis aux Perses par les Chaldéens. Ibid. 395. C'étoit la divinité tutélaire des Parthes. -Quand son culte a passé dans l'Occident, Mém. V. XXXIX, 747. Comment Mithra se prononce en Zend & en Pelhvi. Ibid. 767, note (r). Erreur de

M. Hyde au sujet de Mithra, qu'il prend pour une mauvaise prononciation du mot meher. Mein. Volume XXXIV, 414. Mithra étoit, suivant M. Cudworth, le Dieu suprême des Perses. — Il croit que Zoroastre & les anciens mages ont adoré le même être sous les deux noms d'Oromasde & de Mithra. Mémoires, Vol. XXXVII, 694. Mosheim en fait un chasseur, divinisé pour avoir purgé le pays de bêtes féroces. — Il le regarde comme le premier dieu adoré par les Perses sous l'image du soleil. Ibid. 695. Examen des autorités alleguées en faveur de la supériorité de Mithra. -M. ANQUETIL remarque que les épithètes de tout-puissant & d'invincible qui lui sont données dans des inscriptions, n'établissent pas sa primauté. — Que celui de médiateur qu'il avoit chez les Perses, n'emporte pas de supériorité. — Que le titre de créateur & de père de toutes choses, peut s'appliquer à celui à qui la nature doit son renouvellement, 696. Que parmi les écrivains anciens, les uns représentent Mithra comme un génie inférieur à Ormusd; que les autres n'en font aucune mention lorsqu'ils parlent de l'être suprême adoré par les Perses; que d'autres enfin appellent Temps ou Zaraouan cet être suprême, ce qui s'accorde avec les monumens des Parses qui représentent

Mithra comme un être créé, Mem. Volume XXXVII, 697. Mithra, inférieur à Ormusd, étoit-il le même que le foleil! -La plupari des savans soutiennent l'affirmative. Ibid. 698. Examen des fondemens apparens de cette opinion dans l'antiquité, 609. M. A N.QUETIL remarque qu'on ne peut tirer aucune consécuence des sermens faits au nom de Mithra dans Xénophon, parce que Cyrus jure aussi par Jupiter.—Il répondaux inscriptions de Mithra, que ceux qui en Grèce ou en Italie étoient attachés au culte de ce génie, pouvoient bien le prendre pour le soleil, sans que leur opinion fût celle de la nation Perse. Que dans ces inscriptions, le mot soleil peut désigner un génie distingué de Mithra, comme dans celles de Sérapis, ce terme marque un dieu différent de Sérapis ou de Jupiter, 701. Mithra est distingué du soleil par plusieurs auteurs anciens, 702. Passage de Porphyre qui établit cette distinction, 704. Témoignage Perse du 1v. siècle positif à ce sujet, 705. M. l'abbé FOUCHER soutient que Mithra n'étoit autre que le foleil; preuves à l'appui de son sentiment, tirées des livres Zends. Mém. Volume XXXIX, 746 & 747. Hérodote distingue le soleil de Mithra. Mém. Volume XXXVII, 705. M. ANQUE-TIL prouve que la Vénus dont

cet historien donne le nom à Mithra, est Vénus-Uranie. Que les noms donnés par les Assyriens & par les Arabes à l'agent qui préside à la génération des êtres & à leur arrangement, conviennent très-bien au Mithra des Persans, & à ce qu'Hérodote entendoit par Vénus-Uranie. Ibid. 706. Les fonctions propres de Mithra sont de combattre continuellement Ahriman, & de protéger la nature contre les mauvais génies, 709. Antre consacré à Mithra par Zoroastre, 714. Les prêtres de Mithra offroient dans leurs sacrifices, du pain, du vin & de l'eau, mais ils n'avoient reçu cet usage ni des payens ni des Chrétiens. Mém. V. XXXVIII, 237.

MITHRÉS. Voyez MITHRA.

MITHRIDATE - EUPATOR difpute aux Romains la succession de Nicomède roi de Bithynie.

— Il défait le consul Lucius-Cotta, & détruit sa flotte. — Est contraint par Lucius-Lucullus de lever le siège de Cysique, & s'en retourne précipitamment dans ses états. Hist. V. XLII, 48.

MITHRIDATE le Pergamenien s'attache au parti de Jules-César, qui sui rend la tétrarchie de Galatie & le crée roi du Bosphore.—Il est tué par Asander. Hist. Vol. XXXVIII, 164.

MITRA, divinité femelle différente de Mithra, suivant quelques critiques. Mém. Vol. XXXVII, 705. Gronovius la prend pour

la lune. - M. ANQUETIL rejette cette distinction. Ibid. 706. ITRE, ornement de tête des femmes Phéniciennes, & qui est encore en usage dans la Syrie & dans l'Arabie. Mém. Vol. XL, 150.

MITZRAÏM, fondateur de la monarchie Egyptienne, appelé aussi Misor. Mémoires, Volume XXXVI. 19 & 76. Voyez

CRONOS II.

MOAVIAH, premier calife de la maison des Ommiades. — Il s'empare de la ville d'Arade qu'il détruit. - Établit le siége du califat à Damas. Mém. Vol. XXXVIII, 161.

MOCESUS est créée métropole de la troisième Cappadoce par Justinien, qui lui donne le nom de Justinianopolis. Hist, Volume

XL, 145.

Mochus, historien Phénicien. Josèphe se sert de son témoignage pour établir la longue vie des patriarches. — Posidonius d'Apamée le nomme Moschus, le fait auteur du dogme philosophique des atomes, & le place avant la guerre de Troye. — Ses ouvrages avoient été traduits en grec. Mém. Vol. XXXIV, 61.

MODÈNE. Origine des ducs de la maison de ce nom. Hist. Vol.

XXXVI, 147.

MODOALD, archevêque de Trèves, assiste à un concile de Reims. - Sa mort, Hift. Vol. XXXIV, 183.

MENON entreprend de le faire

roi de Syracuse, & est répoussé par Icétas. Hift. Val. XXXIV, 96.

MŒURS. Mémoire sur les mœurs des siècles héroïques, par M. DE ROCHEFORT. Voy. SIÈCLES héroiques.

Mœotide (Lac). V. Méotide

(Lac).

MO-FA, l'une des trois époques de La religion de Fo; son commencement & sa durée. Mém.

Volume XL, 201.

MOGOLS. La dynastie des Mogols, sous le nom d'Yuen, succède à celle de Song dans l'empire de la Chine. Mém. Vol. XL, 342. Fin de sa domination fous Chun-ti. Ibid. 352. Nouveaux caractères Mogols inventés par le bonze Pa-se-pa, 345.

MOHAMMED-ABDAL-MUMEN, fondateur de la dynastie des Almohades, furnommé Mahadi. - Il tue Ibrahim, prince des Almoravides, & s'empare de ses états. - Sa mort. Hist. Volume

XXXVIII, 118.

MOIS. Originairement, presque tous les peuples out compté par mois Iunaires. — Les Romains comptoient de cette manière avant la réformation du calendrier par Jules - César. Mém. Val. XLII, 385. Liste des mois Grecs. Mém, Vol. XXXV, 145. Liste des mois Persans. Mém.. Vol. XXXVII, 722. Conjectures de M. l'abbé LE BLOND sur les motifs qui ont fait fait marquer les noms des mois Macédoniens sur les médaillons des rois Parthes. Mém. Volume X LII, 390. Liste des mois Macédoniens. Ibid. 391. Dans différens pays de l'Asie mineure & principalementen Phrygie, on rendoit un culte au dieu Mois, 382. M. l'abbé LE BLOND prouve son identité avec le prétendu dieu Lunus des antiquaires, 383. Voyez LUNUS.

Moïse de Chorène. Remarque sur un passage de cet auteur, relatif aux anciennes histoires de Perse. Mém. Vol. XXXV, 162.

MOLOCH. Les Cananéens immoloient leurs enfans à cette idole. Mém. Volume XXXIV, 187. C'étoit la divinité des Ammonites.— Ceux-ci ne lui sacrificient pas leurs enfans, mais ils les lui consacroient en les faisant passer le feu.— Cette pratique fut suivie quelquesois par les Israëlites. Ibid. 213. Moloch n'étoit pas fort différent de Baal. Mém. Vol. XXXVIII, 395. Description de sa statue. Ibid. 396. Veyez CRONOS fils d'Ouranos.

Molon de Rhodes vient donner des leçons d'éloquence à Rome. Hist. Vol. XXXVI, 42. Sa réponse à Cicéron son disciple, après avoir prononcé un discours Grec. Ibid. 43.

Molosses, nom général qui comprenoit plusieurs petites nations. Mém. Vol. XXXV, 99. MONDE. Cosmogonie des Perses. Tome XLIV.

Voyez RELIGION des Perses. Cosmogonie des Phéniciens. Mém. Volume XXXIV, 352 & suiv. Voyez Phéniciens. Opinion des Indiens für l'âge. du monde & sa durée. Hist. Vol. XXXIV, 75. Les premiers peuples reconnoissoient que le monde avoit eu un commencement. - Ce ne fut que lorsque les Grecs s'appliquèrent à la philosophie, que quelques-uns soutinrent qu'il avoit toujours existé. Mém. Volume XXXIV, 353. Ce que Thalès de Milet & Anaxagore disoient de la formation du monde. Ibid. 357. Phérécydes croyoit que Jupiter ou Dieu, le temps & la matière étoient éternels, 358. Hiéroglyphe sous lequel les Egyptiens figuroient le monde, 361. Les Stoïciens le représentoient comme un animal de forme sphérique, & le croyoient éternel. Mém. Vol. XLIII, 72. Comparaison de l'ordre du monde à l'harmonie d'un grand concert; ancienneté de cette idée. Mém. Vol. XLI, 373. Le songe de Scipion dans Cicéron, présente la doctrine des Storciens à cet égard. Ibid. 374. Les Pythagoriciens composoient la lyre de sept cordes, & la comparoient au système du monde, dans lequel ils trouvoient deux tétracordes, 375. Tradition ancienne sur le thème de la naissance du monde & sur fon horoscope, so; & so4. Hhh

Le dogme de la conflagration du monde se trouve répandu chez toutes les nations. Mém. Volume XXXVIII, 512.

MONETA, nom sous lequel Junon étoit adorée comme déesse des conseils. — Son temple étoit le dépôt des Annales. Mém. Vol. XLI, 60, note (m).

Mong-sun, roi de la dynastie , Pe-leang, commence à régner en Chine l'an 402 de J. C. — Sa mort. Mém. Vol. XL, 291.

MONITOIRE. Il est difficile de définir ce que c'étoit dans les loix Romaines. Mémoires, Vol. XXXIX, 336. Voyez ÉDITS.

MONNOIE frappée à Athènes, avec l'empreinte d'un bœuf. Mém Vol. XXXVI, 475. La monnoie fut d'abord de terre cuite & de cuir chez les Romains. — Cette dernière étoit appelée asses scortei. Mémoires, Vol. XXXVII, 282. Elle portoit une petite marque d'or.—Numa introduit l'usage des pièces de bronze, qui se prenoient au poids. - Première monnoie de bronze frappée à Rome sous Tullius.-Pourquoi elle portoit la figure d'un bœuf ou d'un bélier. —On gravoit autant de points que les pièces valoient d'onces. Ibid. 283. Quand on commença à en frapper d'argent & d'or à Rome, 383, & Mém. Vol. XLI, 184. Les plus anciennes monnoies Romaines, sont celles qu'on appelle médailles de familles Romaines Hill. Vol. XL. 37. En quel temps les Romains commencèrent à faire graver leurs têtes sur les monnoies. Ibid. 38. Les monnoies Romaines sur lesquelles on voit les permissions en vertu desquelles elles ont été frappées, font en très-petit nombre. Conjecture de quelques antiquaires sur l'origine de ces permissions. Mém. Vol. XXXIX, 5 54. Ancienneté de la légende Christus vincit &c. sur les monnoies d'or des rois de France. Hift. V. XXXVI, 130. Ulage d'imiter les monnoies les plus accréditées. Ibid. 133. Cet usage tenoit à la politique. Ses avantages, 130 & 137. Voyez Louis de Bavière.

MONSTRELET (Enguerrand de). Mémoire sur sa vie & ses chroniques, par M. DACIER. Sentimens divers fur sa patrie. Mémoires, Vol. XLIII, 535 & 539. Il étoit issu de famille noble, mais par bâtardise. Ibid. 535 & 536. Sa naissance peut être placée vers l'an 1390 ou 1395. — Il montre dès la jeunesse du goût pour l'application, 537. On ne voit pas qu'il ait porté les armes, 538. Monttrelet fut marié. - Ses enfans. Il est pourvu de l'office de lieutenant de gavenier du Cambresis, 539. Il y joint bientôt après celui de bailli du chapitre de Cambrai. — Obtient la dignité de prévôt de cette ville,

Mémoires, Volume XLIII, 540. Sa mort. Ibid. 541. Son caractère, 542 & 550. Remarque critique sur les divisions de son ouvrage. — Ses chroniques font une véritable histoire, précieuse par les détails des événemens, leurs causes & les pièces justificatives, 544. Sa narration ne le borne pas aux faits relatifs à la France; il ne néglige pas de rendre compte des grandes affaires, soit politiques soiteccléstastiques, qui tombent au temps dont il ne paroît vouloir écrire que l'histoire militaire, 544. Ses précautions pour s'assurer de la vérité des faits, en garantissent la sincérité, & une infinité de traits répandus dans son ouvrage, attestent d'ailleurs sa bonne foi, 545. Souvent il revient sur ses pas pour rectifier ses meprifes; mais il manque à l'ordre chronologique, & altère fréquemment les noms propres & les noms de lieux, 546. Sa narration est pefante, lâche & diffuse, 547. Prolixe dans tout ce qui regarde particulièrement la Flandre ou la Picardie, il fait regretter sa brievete sur d'autres faits plus intéreffans. - Remarque sur une heune confidérable dans le second livre des chroniques, 548. Avantages qui compenient ces imperfections, 549. Fraits divers qui prouvent qu'on a trop légèrement taxé Monstrelet de partialité pour la maison de

Bourgogne, & de mauvaise volonté pour celle de France, 550 & Suiv. Le troissème volume des chroniques ne contient presque rien qu'on puisse lui attribuer, 554 & suiv. Sa réputation d'écrivain passionné s'est établie sur la fausse idée qu'il en est l'auteur, 559 & 561. On ne peut douter qu'une partie de l'histoire de la guerre des Gantois contre le duc de Bourgogne qui y est insérée, ne soit de lui, 557. Conciliation de Matthieu de Coucy avec le Nécrologe des Cordeliers à ce sujet, 558. Rapports entre la première continuation de Monstrelet & la chronique de Jacques Duclerc, 560 & 561.

MONTAGNES, produites par l'action de l'eau ou du feu; moyen de distinguer ces deux agens. Mém. Vol. XXXVII, 64. Les montagnes ont été regardées par les premiers hommes comme le séjour de la divinité.

Les montagnes les plus élevées furent consacrées à ceux qui étoient réputés les plus grands dieux. Mémoires, Vol. XXXVIII, 35.

MONTAIGNE semble prendre plaisir à dégrader la nature humaine. Mêm. Volume XLIH, 110. Il montre toujours de l'humeur quand il parle de Ciceron. Ibid. 112.

MONTMORENCI. Remarque sur quelques devites des seigneurs Hhh ij

de cette maison. Mém. Volume XXXIX, 664 (note).

MONTPÉZAT. Confiscation de ce château sur Raimond Bertrand, au profit de Charles - le - Bel. Mém. Vol. XLI, 646 & 647. Elle ne peut être exécutée. Ibid. 647. Charles se dispose à s'en emparer par la force. — Droits revendiqués par Édouard II sur ce château, 650. Notifications, réquisitions & protestations respectives du procureur du roi d'Angleterre & du sénéchal de Périgord, 652.

MONT-Quirinal, l'une des sept montagnes de Rome. — Aujourd'hui Monte-Cavallo. Mém. Vol.

XLII, 185, note (q).

Monts-Riphées (Les), placés vers le nord suivant l'opinion commune, répondent selon quelques-uns, à cette chaîne de montagnes appelée Poïas - Semnoi.

— Ils sont regardés comme fabuleux par Strabon. — Leur situation dépend de celle des Hyperboréens. — Il y a apparence que les anciens nommoient ainst toute les chaînes de montagnes au nord du Caucase & de la mer Caspienne. Mém. Vol. XXXV, 567.

Monument

MONUMENS. Simplicité des premiers monumens érigés en l'honneur des dieux avant l'usage des statues. Mémoires, Volume XXXVIII, 45 & 49. Description de quelques anciens monumens près d'Orthosie, & conjectures sur leur usage. Mém. Volume XXXIV, 242 & suiv.

Monument de bronze donné par les Corcyriens à l'oracle de Dodone. Mém. Vel. XXXV, 102. Description du monument appelé par excellence, monumentum Ancyranum. Mém. Vol. XXXVII, 409. Observations de M. le baron de Zur-Lauben sur plusieurs monumens de l'antiquité, sur-tout du moyen âge. Hist. Volume XXXVI, 159.

MOPSOPIE, fille de l'Océan; fon nom donné d'abord à l'Attique. Hist. Volume XXXIV,

69.

MAPSUESTE, ville de Cilicie, fur le fleuve Pyramus. Ses titres dans une inscription. Mém. Vol. XXXVII, 422, 423 & 425. C'est aujourd'hui Messile. Ibid. 362; & Mém. Vol. XXXV, 611.

MORAL. Nous n'avons pas de mot, non plus que les Latins, qui réponde à celui des Grecs que nous traduifons par moral.—Sa fignification dans Aristote. Mém. Volume XXXIX, 78.

MORALE, science qui se propose pour objet de régler les mœurs. Mém. Volume XLIII, 62. Elle est la base & le soutien de la philosophie. Ibid. 101. C'est, de toutes les connoissances, celle qui a toujours été la plus négligée, 102. Les principes en sont certains & faciles à connoître à tous les hommes sans distinction, 103. Ils ont leur source dans le droit naturel, 106. Les grands préceptes de la morale sont les

mêmes chez toutes les nations; devoirs qu'ils imposent. Mém. Vol. XLIII, 113. La morale est de toutes les sciences celle qui prête le plus aux paradoxes. Mém. Vol. XXXV, 312. De l'usage des paradoxes dans la morale. 1bid. 322. Voyez PARADOXES. MORAMER, inventeur de

MORAMER, inventeur de l'ancien caractère Arabe, nommé Koufique. *Mém.Vol.* XXXVI, 116.

MORANES, nation voifine de l'Euxin, que Vossius croit la même que les Mariandyniens.

— Raisons de M. le président DE BROSSES à l'appui de cette opinion. Mémoires, Volume XXXV, 477 & 481.

MORIN (Étienne). Son sentiment fur les voyelles Hébraïques. Mém. Vol. XXXVI, 255.

MORIN (Jean-Baptiste) présente

au cardinal de Richelieu l'horoscope de Louis XIV, lequel paroît ensuite sur une médaille frappée par ordre du gouvernement. Mém. Vol. XLI, 509. MORTS. L'attouchement d'un mort rendoit impur chez plusieurs nations. Mém. Vol. XLII, 77. Les Phéniciens tournoient la face de leurs morts vers l'occident, au lieu que les autres peuples la tournoient vers l'orient. Ibid. 84. Il y avoit chez les Romains des gens spécialement chargés d'ensevelir les morts. Voyez LECTICARII.

MOTAWAKKEL (Le kalife) fait abaure le cyprès de Kaschmer, qui avoit été planté par Zoroastre.

Récit merveilleux des auteurs
Persans à ce sujet. Mém. Vol.

XXXVII, 728. Il est assassiné
par ses esclaves. Ibid. 729.

MOTS. Voyez PROSE.

MOUTH, divinité Phénicienne, la même que le Pluton des Grecs. Mém. Volume XXXVI, 74.

Mou-Tsong, de la dynastie des Tang, commence à régner en Chine l'an 820 de J. C. Mém. Volume XL, 329. Il est assassiné. Ibid. 330.

MOY, l'ame du monde ou l'être suprême répandu dans toute la nature, suivant la secte Indienne, appelée Vedantam. Mém. Vol. XL, 227.

Moyse est pris par les Égyptiens pour un Typhon manifesté. Mém. Volume XXXVI, 392.

MULUCHA, rivière de Mauritanie; sa position. Hist. Volume XXXVIII, 99; & Mém. Vol. XXXIX, 552.

MUNICIPALITÉ. De l'origine du gouvernement municipal en France. Hist. Vol. XXXVIII, 196. Voyez SERVITUDE.

MUNYCHIA, forteressed'Athènes. Mém. Volume XLI, 261.

MURÉNA est accusé de brigue par Caton. — Il est défendu par Cicéron, & renvoyé absous. Mém. Volume XXXIX, 415. MYPI'ATTEAOI. Voyez GERMA.

MURRHINS. Voyez VASES
Murrhins.

MUSICIEN. Les premiers poëtes chez les Grecs, étoient en même

temps musiciens.— Chaque cour avoit un musicien, qui chantoit dans les sessions les aventures des dieux & les exploits des héros.—
— Considération dont ils jouisfoient. Mém. Vol. X X X V, 4. Musiciens admis aux jeux publics pour y disputer le prix du chant, de la stûte & de la cithare. Hist. Volume XXX VIII, 46. Sévérité des loix de ces combats.— Néron en étoit observateur scrupuleux.

Ibid. 47.

Musique. On a parlé avec trop d'extale, de la musique des anciens - Doctrine d'Aristote sur la musique, rapprochée de ses élémens, de ses espèces, de ses usages & de ses effets chez les modernes. Mémoires, Volume XXXIX, 76 & 77. Ce qu'Arifsore entend par musique morale, par opposition à la musique pathétique. - Pourquoi il veut que, dans l'éducation, on emploie la musique morale. Ibid. 78. Divers ulages de la mulique suivant ce · philosophe. — En quoi consiste, felon M. l'abbé BATTEUX, l'effet purgatif des passions qu'il kui attribue, 79 & fuiv. Sentiment de M. de ROCHEFORT à ce sujer, 135 & suin La mulique, dans fon inflitution, étoit confactée à inspirer l'amour de la religion, des mœurs & des lois, 127. Elle a-été regardée par les philosophes anciens, comme un des moyens de corrompre ou de perfectionner lesmmus, 139. Les combats de

musique remontoient chez les Grecs à la plus haute antiquité. - Ils avoient quatre espèces de chants; les hymnes, les thrènes, les poeons & les dithyrambes, 140, note (m). Les anciens solfioient de haut en bas. - Leur quarte n'étoit autre chose que la quinte des modernes. Mémoires, Volume XXXVII, 105. Ce qu'ils entendoient par harmonie. -Ils n'admettoient que trois confonnances, la quarte, la quinte & l'octave. — Division des sons, suivant la théorie musicale des Grecs. - Aristote appelle antiphoniques les sons à l'octave. Ibid. 107. If ne met pas l'unisson au nombre des consonnances, 108. Des sons paraphoriques.—Sentiment de Gaudence sur leur rapport, contraire à celui des autres musiciens Grecs. Mém. Volume XXXV, 360; & Mém. Volume XXXVII, 108. Comment les mots sons paraphones doivent être entendus, suivant M. l'abbé ARNAUD, dans un paffage de Longin. Mém. Vol. XXXVII, 109. Conjectures de M. DE CHABANON fur l'introduction des accords dans la mulique des anciens. — La musique à plufieurs parties, leur a été longtemps inconnue; ils chantoient à l'unission ou à l'octaves Mem. V. XXXV, 3 60. Passage d'Horace qui semble indiquer que deux instrumens jeuolent à la fierce -Passage de Gaudenee qui prouve que, de son temps, le syltime

de musique n'étoit plus le même que du temps d'Euclide, & qu'il s'y étoit introduit divers accords qu'on rejetoit auparavant. Ibid. 361 & 362. M. DE CHA-BANON croit voir quelque rapport entre l'oubli du genre enharmonique, devenu presqu'inusité au temps de Gaudence, & la naissance de l'harmonie proprement dite, ou de la musique à plusieurs parties, 362. Recherches de M. de ROCHEFORT sur la symphonie des anciens. -Difficulté de déterminer jusqu'à quel point l'art des accords a été porté chez les Grecs. — On avoue presque généralement que les anciens connoissoient s'octave, la tierce & la quinte; ils connoissoient donc la sixte & la quarte, qui sont le renversement de ces deux derniers accords. Memoires, Volume XLI, 365. Combien la connoissance de la justesse des tons étoit essentielle chez les anciens. Ibid. 366. M. de ROCHEFORT se propose de prouver qu'ils avoient quelque connoissance de l'art de faire entendre entemble plusieurs instrumens ou plusieurs voix, qui, soit en chantant, soit enaccompagnant, formoient une suite d'accords d'où il résultoit une véritable harmonie. — Gaudence distingue quatre sortes de tons : les omophones que nous appelons aujourd'hui unisson; les symphones qui étant chantés ou touchés ensemble, ont un

rapport harmonique du grave à l'aigu, & forment un tel mélange qu'on croiroit n'entendre qu'un ion; les diaphones, qui n'ont aucun rapport du grave à l'aigu, & ne sauroient se mêler; les paraphones, qui tiennent le milieu entre les symphones & les diaphones, & qui étant frappés ensemble, paroiffent consonnans, 367. If compte fix symphones ou consonnances.—Met la tierce au nombre des paraphones. --En quoi il diffère d'Euclide dans la distinction & la définition des tons, 368. M. de ROCHEFORT pense que la tierce doit être regardée comme un des accords que les anciens pouvoient admettre dans leurs fymphonies. - Mais nie que les voix ou les instrumens qui concertoient ensemble, ne chantassent qu'à l'unisson, comme M. BURETTE le déduit d'un passage d'Aristote. — Véritable sens de ce passage. Réfutation de l'interprétation donnée par M. BURETTE au mot antiphone, 369. La musique, ainsi que tous les autres arts, avoit été portée fort loin chez les Grecs, 370. Elle demandoit, pour s'y distinguer, au moins autant d'étude qu'aujourd'hui; d'où l'on doit conclure que, malgré la simplicité de ses élémens, cette science avoit acquis des combinaisons infinies, & que cette même simplicité d'élémens pour les accords, a pu donner lieu à une variété

d'harmonie que nous ne concevons pas. - Notre incrédulité sur les effets attribués à la musique des anciens, n'est souvent qu'un amour-propre déguisé. Mém. V. XLI, 371. Ses prodiges relativement à la morale.—Ils ne peuvent être comparés aux effets physiques de la musique grossière des sauvages. Ibid. 372. Les idées d'accompagnemens & de sons simultanés étoient si familières aux anciens, qu'ils les employoient dans la représentation du système du monde où les corps se meuvent simultanément, & ces idées remontoient à la plus haute antiquité, 373. Les Stoïciens adoptent la comparaison de l'ordre du monde à l'harmonie d'un grand concert. - Elle se retrouve dans le songe de Scipion de Cicéron, 374. Sept corps célestes marchant à-la-fois, & rendant sept sons différens, y donnent l'idée d'un concert à sept parties, dont l'exécution étoit possible en admettant pour consonnances l'octave & la double octave, 375. La musique, considérée comme une suite de rapports ou de consonnances, étoit continuellement l'objet des comparaisons des anciens dans les loix physiques, politiques & morales, 376. Passages de Saint Augustin & de Sénèque, qui établissent d'une manière précise Je système des accords dans les Symphonies des anciens, 376 377. Autorités de Maxime

de Tyr & de Longin, à l'appui de ce système, 377 & 378. Les chants de la lyre étoient accompagnés d'accords qui en augmentoient l'énergie, 379. Fausse hypothèse de ceux qui refusent aux anciens une mulique à plusieurs parties, sur le motif que les musiciens étoient obligés de se conformer à la prosodie, 380. Les différentes parties des concerts chez les anciens, n'étoient pas tenues de suivre la mélodie du chant principal, mais l'accompagnoient par des sons analogues, 3 8 1. Effets puissans de la mulique sur la marche militaire. Mém. Vol. XL, 544. Musique sacrée des Égyptiens. Voy. VOYELLES. La musique est la base de toutes les sciences, & sur-tout de la morale & du gouvernement chez les Chinois. — Développement de ses rapports. Mém. Volume XXXVIII, 286.

MUSULMANS (Les) croient obtenir le pardon de leurs crimes dans les guerres contre les Chrétiens, quel qu'en soit le motif. Mém. Vol. XXXVII, 499.

MUTILATION (La) avoit lieu en Égypte pour différens crimes. Mém. Vol. XL, 56.

MYGDONIE, canton de la Macédoine voisin du fleuve Axius. — Contrée du même nom dans la Mésopotamie près de Nisibe. Mém. Vol. XXXV, 479.

MYLASA, ville de Carie. Mim.

Volume XL, 89.

MYLITTA, Voyez UBANIE, MYOS-HORNOS MYOS-HORMOS, Port de la Souris, réparé par Ptolémée-Philadelphe. Mém. Vol. XLII, 3 & 58.

MYRICION, ville de Galatie, appelée aussi Therma à cause des bains d'eaux chaudes qui l'avoifinoient. — M. l'abbé Belley croit les retrouver près de Beibazar. Mém. Volume XXXV, 663.

MYRMILLON, gladiateur qui combattoit contre le rétiaire.

Mém. Vol. XXXIX, 456.

MYRO. Voyez MÉRO.

MYRRHE, substance résineuse; sa description. Mémoires, Volume XLIII, 228.

MYSCELLE, fondateur de Crotone. Mém. Vol. XLII, 287.

Mystères. Leur antiquité. — Ils avoient pour base la révélation de l'unité de Dieu. Mém. Vol. XXXV, 179. Instructions qu'on y donnoit aux initiés. Mémoires, Volume XXXVI 45. Conjectures de M. l'abbé Fou-CHER sur la doctrine secrette qu'on leur enseignoit. Ibid. 3 56. Pourquoi les mystères étoient appelés mémoriaux, 49. On étoit dans l'usage de porter des arches ou coffres qui en contenoient les symboles. Memoires, Vol. XXXVIII, 41 & 42. Mysteres d'Osiris institués par Isis; comment ils se célébroient. Mém. Vol. XXXVI, 49.

MYTHOLOGIE Grecque. La théogonie d'Héfiode est un traité complet de la mythologie Tome XLIV.

Grecque. Mém. Vol. XXXV. 9. Suivant Evhémère, la mythologie Grecque est l'histoire des dieux. Ibid. 40. Elle est allégorique au moins en partie, 57. C'étoit un voile qui cachoit des vérités physiques & morales, & tout le jeu de la nature, 60. On ne peut douter qu'il n'y ait beaucoup d'allégories dans la mythologie Grecque. — Elles ne viennent pas des premiers Grecs pour la plupart. — Pourquoi l'explication en est quelquefois difficile, 86. Il y a des traits dans la mythologie Grecque, qui ne sont susceptibles que d'une explication historique, 87. Emploi principal des explications 'allégoriques, 88. Voyez RELIGION des Grecs.

## N

NABARZARNE, grand de Perse, l'un des meurtriers de Darius.
Mémoires, Vol. XL, 504.

NABLE, instrument de musique inventé par les Phéniciens. — Les Hébreux en adoptent l'usage. — Sa forme & sa matière. — Quelques auteurs ont prétendu que c'étoit le psaltérion des anciens. Mémoires, Volume XXXVI; 103 & 104.

NABONADIUS, roi de Babylone, succède à Laborosoarchod. — Il est nommé Balthazar dans l'Écriture. Mém. Vol. XXXVIII, 127. Sa mort. Ibid. 128. Durée de son règne, 129. Voy. BALTHAZAR.

\* lii

NABONÉDE. Voy. BALTHAZAR. NABOPOLASSAR se révolte contre Chyniladanus roi de Babylone, & le détrône.— Il se rend maître de l'Égypte, de la Palestine, de la Phénicie & de la Célésyrie. Mém. Vol. XXXVIII, 122.

NABUCHODONOSOR, roi d'Affyrie, peut être Assaraddon fils de Sennachérib, ou Saosduchin fils d'Assaraddon. Mém. Vol. XXXVIII, 474. Voyez SAOSDUCHIN.

NABUCHODONOSOR monte sur le trône de Babylone. Mém. Vol. XXXVIII, 124 Il bat les Egyptiens, reprend Carkamis sur l'Euphrate, & soumet à plusieurs reprises les Syriens, les Phéniciens & les Juifs. Ibid. 124 & 480. Il s'empare de Jérusalem qu'il ruine de fond en comble, brûle le temple, & transporte les Juifs à Babylone. Ibid. 481. Se rend maître de Tyr, après treize ans de siège, le détruit & fait passer ses habitans au fil de l'épée, 124 & 125; & Mémoires, Volume XLII, 55. Ses grandes qualites. Mémoires, Vol. XXXVIII, 482. Son respect pour le dieu des Juifs & pour Jérémie son prophète. — Sa vision interprétée par Daniel. Ibid. 483. Il entreprend de se saire adorer par les sujets, 484. Conjecture de M. l'abbé FOUCHER sur la réalité de ce projet, 485. Il fait jeter les trois compagnons de Daniel qui refuloient d'adorer sa statue, dans une fournaise

où ils sont miraculeuseuseus confervés, 488. Il perd l'esprit & est réduit à la condition des bêtes, en punition de son orgueil. — Recouvre la raison & reconnoît ses erreurs. 490.

NAGEUR. Recherche de M. AMEILHON sur l'exercice du nageur chez les anciens, & sur les avantages qu'ils en retiroient. Hift. Vol. XXXVIII, 11. Nécessité de cet art pour les premiers hommes. Ibid. 12. II faisoit partie de l'éducation de la jeunesse chez les Romains. - Les loix d'Athènes en faisoient même un devoir; avantages de cet usage. - Tous les Grecs, mais fur-tout les habitans de Délos, passoient pour d'excellens nageurs. — Plusieurs autres peuples de l'antiquité célèbres par leur adresse dans cet exercice. Ibid. 13. Ils y étoient excités par un principe religieux. — Pourquoi il fut toujours. négligé par les Perses. 15. Les militaires, chez les anciens, y étoient tellement dressés, qu'ils nageoient souvent couverts de leurs armes : exemples d'Horacius-Coclès; Scipion - l'Africain; de Sertorius, 17. Les anciens ne se baignoient guère sans nager. - Il y avoit des piscines pratiquées à cet effet dans les bains publics & particuliers, 18. Ils avoient des baignoires suspendues. — Avantages de l'exercice du nageur pour entretenir la santé; les médecius le prescri-

volent aussi comme remède Hist. Volume XXXVIII, 19. Il étoit familier aux femmes Romaines, mênse de la première qualité; preuves de ce fait. — Abus qui en suivirem. Ibid. 20. Les Lacédémoniens & les Romains donnoient sur l'eau des combats simulés, ce qui exigeoit l'habitude de nager. — Detcription de la majume, 20 & 21. Autre fête de ce genre sous Domitien, décrite par Martial, 22. Moyens qui étoient employés dans les gymnases pour apprendre à nager, 24. Différentes attitudes usitées dans cet exercice. — La position sur le dos est la plus sure & la plus facile, 25. Preuves de l'habileté des anciens nageurs, par l'évaluation des espaces que plusieurs d'entr'eux ont parcourus, 26.

NAHR-CALB. Voyez LYCUS.

NAHR-DAMER. Position de cette rivière appelée par les Grecs Tamyras, à présent par les Européens Damour. — Strabon lui donne aussi ce dernier nom. Mém. Vol. XXXIV, 263.

NAHR-IBRAHIM, le fleuve d'Abraham. Sa position dans l'ancienne Phénicie. — C'est le même que le fleuve Adonis. Mém. Vol. XXXIV, 254.

NAHR-KIBR. Voy. ELEUTHERE, fleuve.

NAN-TCHAO, nation barbare qui devoit occuper les pays fitués à l'occident & au nord de Siam. Mémoires, Vol. XL, 236.

NARD, plante dont les anciens tiroient un parfum précieux.— Elle croissoit dans le territoire de Tarse.—Les Turcs l'appellent taupalac. Mém. V. XXXVII, 341.

NARÈS, petite ville mentionnée dans l'Itinéraire sous le nom de Narès de Lucanie. Mém. Vol.

XXXVII, 32.

NARIX, ville de la Locride Opuntienne. Mém. Vol. XLII, 287.

NATURE, livre vivant dans lequel l'érudit & le philosophe doivent lire aussi-bien que le physicien. Mém. Vol. XXXVIII, 195.

La nature est définie par Zénon, un feu artiste qui procède méthodiquement à la génération.

Mémoires, Vol. XLIII, 71.

NATURES plassiques ou formatrices, qui dirigent toutes les parties de l'univers. — Ce que c'est dans le système intellectuel de Cudworth. Mém. Vol. XXXVII, 633. Objections de Bayle contre ce système. Ibid. 634.

NAUCRATIS, port sur le canal occidental du Nil. Mém. V. X L II. 4.

NAVIGATION inventée par Ousous. Mém. Vol. XXXVIII, 546; & suivant d'autres par Thoth ou Mercure, & perfectionnée par Iss. Mém. Volume XLII, 2. Ses commencemens grossiers & informes. Ibid. 10. Canots d'une seule pièce appelés puro Eura. — Ils étoient en usage chez les Germains, & servent encore aux sauvages d'Amérique. Les Indiens faisoient \* I i i ij

leurs canots avec des roseaux. Ils employoient aussi pour naviger, des écailles de tortues ou des outres. Mémoires, Volume XLII, 11. Bateaux d'osier appelés Alla. — Ceux dont se servoient les Arméniens étoient de forme orbiculaire, & recouvertsen cuir. Ibid. 12. Comment on les dirigeoit. - L'usage en a subsisté jusqu'au premier siècle de l'ère chrétienne. — Singulière construction du bateau Egyptien appelé baris, qui ser-· · voit à la navigation du Nil, 13. Les Phéniciens passoient pour les plus habiles navigateurs, 2. Voyez ÉGYPTIENS, PHÉNI-CIENS & MARINE.

NAUMACHIE, représentation de combat naval qui se donnoit à Rome pour le divertissement du peuple. Mém. V. XXXIX, 333. NAUSE (Louis de Jouard, S. DE LA) de la société royale de Londres, Pensionnaire; sa mort. Hist. Volume XL, 5 & 242. Son éloge par M. Dupuy. Sa naislance & sa famille. — Il étudie chez les Jésuites, & entre dans la société. *Ibid*. 232. L'abandonne, & vient à Paris, Ibid. 233. Fait deux éducations dans la maison d'Antin, 234. Est reçu à l'Académie, 235. Ses mémoires en grand nombre sur l'histoire, la chronologie & la géographie, 236 & fuiv. Il prend la défense de Pline contre M. le comte de CAYLUS au sujet de la peinture, 240. Jultification de Pline sur

l'étymologie de l'île d'Éryth'a, & fur l'origine Erypthréennedes Phéniciens. Mém. Vol. XXXIV, 175. Mémoire sur une médaile d'argent de M. Livius-Druius-Libo. Mém. Vol. XXXV, 601. Idée générale de la géographie d'Hérodote. Hist. Vol. XXXVI, 56. Addition au Mémoire précédent, sur l'Araxe des Massagèles, selon Hérodole. Ibid. 69. Sur la mesure du stade employée par Hérodote, pour servir de suite au mémoire sur l'idée genérale de la géographie de cet écrivain, 86. Sur deux différentes routes de l'itinéraire d'Antonin, qui de Peluse conduisoient à Héliopolis, 99.

NAWAKIR. Voyez ECHELLE

des Tyriens.

NAXOS, ville de Sicile, fondée par une colonie de Chalcidiens, de Doriens & d'Ioniens. Mém.

Volume XLII, 310. NAZARATUS ne peut être Ezéchiel. — Ce surnom ne peut convenir à Zoroastre. Mémoires, Vol. XXXVII, 720, note (1), NEADIRSEN, livre que tous les Indiens du Bengale & des provinces septentrionales de l'Indoustan regardent comme sacré. - Ceux du Décan, de Coromandel & de Malabar le rejettent absolument. Mém. Vol. XL, 280. NÉANTHÈS, auteur Grec; ses ouvrages. Hist. V. XXXIV, 72. NÉAPOLIS, ville de Thrace; sa position. Mém. Volume XLII, 3**6**5.

'NÉCAO ou Nécos, fils de Plammétichus, monte sur le trône d'Égypte. Mém. Vol. XXXVIII, 121; & Mém. Vol. XLII, 5, 39 & 53. Il tente inutilement de joindre le Nil à la Mer rouge. Aidé des Phéniciens, il entreprend le tour de l'Afrique en partant de la Mer rouge, & rentre en Égypte au bout de trois ans par la Méditerranée. — On ne voit pas que ce voyage ait été répété depuis, jusqu'à la découverte du cap de Bonne espérance. Mem. Vol. XXXVIII, 121 & 122; Mém. Vol. XL, 209; & Mém. Vol. XLII, 54.

NECBAL ou Nekpal, pays de l'Inde sur les frontières du Thibet.— Système de ses philosophes sur la formation du monde. Mém. Vol. XL, 221.

NÉCESSITÉ. Ses attributs. Mém. Vol. XXXV, 381. On ne pouvoit approcher de son autel. Ibid. 460.

NÉCOS. Voyez NÉCAO.

NÉCROMANCIE, une des plus anciennes superstitions de l'Orient. — Elle est renouvelée dans Rome par Néron. Hist. Volume XXXVIII, 175.

NÉFASTES, jours auxquels il n'étoit pas permis au préteur de rendre la justice.—Ils ne doivent pas être confondus avec les jours noirs ou malheureux.—Cneïus-Flavius rend publics les fastes, dont auparavant les seuls pontifes étoient dépositaires. Mem. Vol. XLI,29. Commentces jours

étoientdésignésdans le calendrier Romain. Id. ibid, note (b).

NÉGROPOLI. Erreur de quelques géographes qui placent une ville de ce nom à l'entrée du Sinus Carcinites ou Mer morte. Mém. Volume XXXV, 580.

NEITH, divinité Égyptienne de la première classe, étoit le dieu suprême considéré comme principe passifi.—Les Grecs en firent leur Athèné. Mémoires, Volume XXXVI, 339. Son inscription dans le temple de Saïs. Ibid. 351.

NEKPAL. Voyez NECBAL. NEKROKIS, île du golfe Persique. Voyez KIS.

NEMEA, courtisane Grecque.

Mém. Volume X LIII, 201.

NÉMÉE, l'une des filles de l'Asope,
& suivant d'autres, de Jupiter
& de la Lune.—Elle donne son

& de la Lune.—Elle donne son nom à une contrée de l'Argolide. Hist. Vol. XXXVIII, 30.

NÉMÉE, ville & contrée de l'Argolide.—Sa position suivant Strabon & Pline. Hist. Volume XXXVIII, 30.

NEMOURS (Jacques d'Armagnac, duc de), est décapité aux Halles à Paris. Mém. Vol. X LIII, 685. Irrégularité de l'instruction de son procès.—Basse complaisance de ses juges pour l'animosité de Louis X l. Ibid. 689 & suiv.

NEMROD, fils de Chus, petit-fils de Cham & arrière-petit fils de Noë, fut un grand chasseur. — Saforce & sa bravoure lui frayent le chemin au trône. Mém. Vol. XXXVIII, 75. Il règne à Babylone. — Fait bâtir Arach, Achad & Chalane. Mém. Volume XXXVIII, 76. Son nom en persan signifie chef du midi. Mém. Vol. XL, 423.

NÉOCORE. Ce terme répond à celui d'adituus chez les Latins. - Quelles étolent les fonctions du néocore appelé aussi hiérophylaque. Mém. Volume XLII, 155 & 156. Plusieurs villes avoient le titre de néocores ou gardiennes des temples des empereurs. — Ce titra étoit aussi onéreux qu'honorable; il n'étoit pas permis de le prendre sans l'autorité du sénat. Mémoires, Volume X X X V I I, 355, & Hift. Volume XXXVIII, Ministres du temple d'Esculape à Pergame, appelés néocores. Hist. Vol. XXXVIII,

NÉOMÉNIES. Les anciens les célébroient avec beaucoup de folennité. Mém. Vol. X LII, 301.

NÉOTÉRIDE (La), contrée de l'Inde dont Pline & Cellarius ne parlent pas. Hist. Vol. XXXIV, 88.

NEPHILIN. Si ce mot, dans la Génèle, fignifie proprement des géans. Mém. Vol. XXXVI, 372.

NEPTUNE étoit un dieu de Libye. Mémoire, Volume XXXV, 62. Pourquoi il étoit surnommé Pétrée par les Thessaliens. Ibid. 281.

NÉRÉE, Néréides. Étymologie

de ces noms, tirée du grec moderne. Hist. Vol. XXXVIII, 62.

NÉRENGS, formules religieuses pour la guérison des maux du corps & de l'esprit, chez les Parses. Mém. Vol. XL, 464.

NÉRICO. Voyez LEUCADE. NÉRON fait célebrer les jeux Isthmiques avec pompe. Hist. Volume XXXVIII, 50. Trompé par un faux avis, il espère recouvrer les trésors de Didon reine de Carthage, qu'on lui disoit être cachés dans une caverne, & envoie une flotte pour les rapporter à Rome. Mém. Vol. XXXVIII, 112.

NERVII. Voyez HAYNUIERS.
NESCHAPOUR, prophète Perle,
appelé ensuite Virasp; ce que
ce nom signifie. — Son extale.
Mém. Volume XXXVIII, 181.

NESLE (Ives de), est le premier de sa maison qui ait possédé le comté de Soissons. Mém. Vol. XLIII, 382.

NESTOR, de la secte académique, précepteur du jeune Marcellus.

— Son influence dans le gouvernement de Tarse sa patrie.

Mém. Vol. XXXVII, 355.

NESTORIENS établis à la Chine dans le VII. fiècle: — Ils prennent le nom de Seng. — Les historiens Chinois les confondent avec les bonzes Indiens, sous le nom de bonzes du Ta-tsin. Mém. Vol. XL, 310.

NESTUS, fleuve de Thrace. Min. Valume XLII, 365.

NEUF. Rapports attribués à ce nombre par les Pythagoriciens & les Chinois. Mém. Volume XXXVIII, 284.

NEURI, peuple de Scythie; leur position. Mém. Volume XXXV,

583.

NGA-RAMBA, magiciens du Thibet. Mém. Vol. XL, 226. NHAREN, être premier moteur du chaos, dans la religion du

Thibet. Mém. Vol. XL, 221.
NICANDER, auteur de plusieurs traités de médecine en vers. —
M. LE BEAU junior conjecture que c'est de lui dont parle Parthénius de Nicée. Hist. Volume XXXIV, 65. Sa patrie, & en

quel temps il vivoit. Ibid. 66. NICANDRA, prêtresse de l'oracla de Dodone. Mémoires, Volume

XXXV, 108.

NICARIE, île de l'Archipel qui est l'ancienne learie.—Coutume singulière qui y a lieu relativement au mariage. Hist. Volume XL, 98.

NICÉE, ville de l'Inde, bâtie par Alexandre après sa victoire sur Porus. Hist Vol. XXXIV, 87.

NICÉNÈTE, poëte de Samos, & felon quelques-uns d'Abdère, connu feulement par Athenée.
— Ses ouvrages. Histoire, Vol. XXXIV, 63.

NICOCLÈS remplace Evagoras fon père fur le trône de Salamine. Mém. Vol. XL, 11.

NICOCRATÈS, tyran de Cyrène, tue Ménalippe prêtre d'Apollon, & épouse Arétaphile sa veuve. — Celle - ci le fait tuer par son propre frère. Mém. Vol. XXXVII, 372.

NICOLAS de Damas, historien Grec cité par Suidas, & contemporain d'Auguste. Mém. Volume XXIV, 63. Ses ou-

vrages. Ibid. 64.

NICOLAS III, pape; son élection. Mém. Vol. XLI, 705. Il se rend médiateur entre Philippe III roi de France, & Alsonse X roi de Castille. Ibid. 706. Sa mort, 713.

NICOMAQUE, musicien géomètre. Mém. Vol. XLI, 375. NICOMÈDE I." parvient au trône de Bithynie.—Ses grandes qualités.—Il fonde la ville de Nicomédie.— Sa statue est placée à Olympie à côié de celle d'Auguste. Hist. Vol. XLII, 46.

NICOMEDE II, surnommé Epiphane, roi de Bithynie; liste de ses médailles. Histoire Vol.

XLII, 46.

NICOMÈDE IV, roi de Bithynie; liste de ses médailles. Hist. Vol. XLII, 47. Il lègue ses états aux Romains. — Sa mort. Ibid. 48.

NICOMÉDIE, ville de Bithynie; bâtie par Nicomède. Hist. Vol. XLII, 46. Ses titres sut ses médailles. Ibid. 51. C'est aujourd'hui Is-nikmid. Mém. Vol. XXXV, 480.

NICOPOLIS, ville de Cilicie. Mém. Vol. XLII, 387.

NIGIDIUS, nom fréquemment donné au défenseur, dans les formules judiciaires des Romains. Mém. Vol. XLI, 112. NI-но, rivière de Chine. Mém. Vol. XLII, 100.

NI

NIKROKIS, île du golfe Persique. Mém. Vol. XXX VII, 476.

Voyez Kis.

NIL. On navigeoit sur le Nil avec un bateau d'une construction fingulière, appelé baris. Mém. Vol. XLII, 13 & 14. On y. employoit aussi des bateaux de terre cuite. Ibid. 14. Murtadi prétend que jusqu'à la conquête de l'Égypte par les Arabes mufulmans, on a sacrific tous les ans une jeune fille au Nil. Mém. Vol. XXXVIII, 22. L'abolition de cet usage doit être plus ancien. Ibid. 23. On en voit encore des traces dans les cérémonies de l'ouverture du grand canal du Nil, 24. Le Nil étoit aussi appelé Sichor. V. SICHOR. NIMROD, fondateur de l'empire

d'Assyrie. Voyez Nemrod. NINIVE, bâtie par Assur. Mém. Volume XL, 359, note (f),

& 371.

N 1 N U S, roi d'Assyrie, premier auteur de l'idolâtrie, selon Josèphe & d'autres écrivains. Mém. Vol. XXXVIII, 342. Inscription mise sur son tombeau. Mém. Vol. XXXIV, 418.

NIRUPAN, anéantillement dans lequel les Siamois font confister le bonheur éternel. Mém. Vol.

XL, 258.

NITIOBRIGES, anciens habitans du pays d'Agen & de Condom. Hist. Vol. XL, 32.

NITOCRIS, nom commun à

plusieurs reines dans l'Osient.

— Ce qu'il signifie. Mém. Vol.

XXXVI, 391, note (f).

NITOCRIS, femme de Labynite ou Nabuchodonosor. Mém. Vol. XL, 371 & 431.

NI-YUEN-KING, ouvrage relatif
à la religion Indienne, traduit
en chinois par Tchi-tsinSon objet. Mém. V. XL 257.

NOBILISSIME, titre qui paroît avoir été affecté pendant un certain temps aux enfans des rois. Mém. Vol. XXXIX, 625. Il fe donnoit aussi aux successeurs désignés des empereurs. Ibid. 626.

Noble-maison. Voyez Saint-Ouen.

Noble-Maison (Chevaliers de Notre - Dame de la) Voyez ÉTOILE (Ordre de l').

NOBLESSE. Elle consistoit principalement dans le droit d'images, chez les Romains. Mém. Vol. XLII, 163. Il y eut, après la conquête des Gaules par les Francs, un ordre de noblesse distinct d'une classe d'hommes libres non nobles. Mim. Vol. XXXVII, 541. Réfutation du système contraire de M. le comte de Boulainvilliers. Ibid. 542. Voyez TIERS-ÉTAT. La noblesse chez les Francs n'étoit pas simplement attachée à l'office, elle se transmettoit par la naisfance, 546.

NOCERA, petite ville d'Italie; sa position. Mém. Vol. XXXVII,

30.

Noder,

NODER, roi de l'Iran (la Perse). M. ANQUETIL place le règne de ce prince entre l'an 798 & l'an 768 avant l'ère chrétienne. Mém. Vol. XL, 484; & canon chronologique des rois Perses & Medes, p. 523. Mémoire de M. ANQUETIL sur une éclipse de soleil qui confirme cette époque. Mém. Vol. XLII, 334. Examen comparé du récit des écrivains Orientaux sur les circonstances de ce phénomène astronomique. Ibid. 335. Ce qu'ils disent d'une grande obscurité survenue pendant un combat entre Noder & le roi du Touran, désigne visiblement une éclipse, 337, 341 & 342. Observations d'après lesquelles M. ANQUETIL place le lieu du combat dans le Déhestan, 337 & 344; & en fixe l'époque au commencement du printemps après midi, 341 & 342. Preuves qui établissent l'identité de cette éclipse avec celle rapportée par Calvisius au 4 avril de l'an 778 avant l'ère chrétienne, 345 & Suiv.

No É, patriarche. Son histoire est déguisée chez les Égyptiens dans celle d'Osiris. Mém. Vol. XXXVI, 375; chez les Phéniciens sous celle de Thamnuz, & chez les Grecs sous celle d'Adonis & d'Ouranos. Mém. Vol. XXXVI, 60 & 61; Mém. Vol. XXXVII, 448 & 467. Son offrande au sortir de l'arche, est la première époque connue

Tome XLIV.

des sacrifices sanglans. Mém. Vol. XXXVIII, 6.

NOINVIJ. LE (M. Durey de). Académicien - libre. Sa mort. Hift. Vol. XXXVI, 5 & 258. Son éloge par M. LE BEAU. Sa naissance. — Ses études. — Il entre dans la magistrature. — Devient maître des requêtes & président au grand - conseil. -La suppression de cette dernière charge le porte vers les belleslettres. Ibid. 257. Il fonde un prix dans l'Académie en 1733, & est reçu comme associé-libre. -Son assiduité aux seances, 258. Nom. Les anciens, & les Orientaux sur-tout, personnificient souvent les actions, les qualités & autres choses abstraites, pour en former le nom de leurs enfans; exemples à ce lujet. Mém. Vol. XXXIV, 83. Les affranchis ajoutoient à leur nom, le nom & le prénom de leur maître. — Ceux des villes municipales prenoient le nom des villes où ils avoient reçu la liberté. Mém. Volume XXXVII, 325; & Mém. Volume XXXIX, 376. C'étoit anciennement la coutume d'en imposer de nouveaux à l'occasion de quelque événement considérable. — Elle existe encore à la Chine. - On changeoit les noms des mortels qu'on élevoit au rang des dieux. Mém. Vol. XXXVI, 51,56&58.

NOMBRES. Principes des Chinois fur la science des nombres. — Leur affinité avec ceux de Pytha-

Kkk

gore. Mém. Vol. XXXVI, 192. Voy. LO CHU & PYTHAGORE. Nombres (Mémoire fur les). poëtiques & oratoires, par M. l'abbé BATTEUX. La difficulté de concilier entr'eux les auteurs anciens sur cette matière, provient de l'équivoque des termes de l'art, qu'ils ont souvent employés les uns pour les autres. Mem. Vol. XXXV, 413. Du rhythme confidéré en lui - même. - Sa définition par Aristote, & sa nature. Ibid. 414 & 419. Il est appelé nombre par les Latins, 414. Le besoin du repos de la voix, a introduit les rhythmes dans le discours; mais ils sont exigés en même temps par la précition, par la commodité & par la nécessité. — Tout dans la nature se fait par mesure & par nombre, 414 & 415. Analyse des élémens du rhythme, 4.16 & Juiv. Les premiers poëtes n'employoient que le rhythme dans leur versification. — Du mètre considéré par rapport au shythme. - Leurs différences. 419. Formation des mètres, 420. Pourquoi les versificateurs anciens les nommoient indittinctement rhythmes, nombres, espaces, mètres, pieds. — Cependant, le nom de pied ne se donna jamais qu'aux mètres simples, ou tout au plus aux doubles, faisant partie d'un vers : rhythine est le genre, mètre l'espèce, 421. Principes du nombre poétique, 422. De l'ulage du rhythme & des mètres dans la profe oratoire & soutenue. — Contradictions apparentes des préceptes des auteurs anciens à ce sujet. — Pour les concilier avec euxmêmes, M. l'abbé BATTEUX établit trois points de comparaison entre la poësse & la prose soutenue, 424. 1.º Les espaces, 424. Les vers sont des mesures fixées en rigueur; la prose ne connoît que celles du goût & de l'instinct. — 2.° Les finales ou désinences. — Dans la poësse, l'oreille avertie par le retour du mètre caractérissique, ne peut pas s'y tromper, 426. Dans la prose, c'est le sentiment qui choisit les finales, & qui les varie selon le caractère de la pensée. — Les anciens ne pouvoient être aidés dans cette partie par la détermination de leurs pieds; à quel point l'art peut y influer. Mém. Volume XXXV, 427. 3.° Les nombres de l'intérieur de la période. — Théorie de la loi des célures; les grands effets dans la poësse, 428. Ils se remarquent aussi dans la prose pour soutenir la marche des périodes, & les lier par une sorte de mélodie. -Mais l'art des nombres ne peut y être assujetti à des règles particulières. — Utilité de la lecture des poëtes pour former l'oreille. - Précautions dont l'orateur doit user en se rapprochant de leur art, 429. Effets des nombres dans les compositions oratoires. 43Q.

Nom E. L'Égypte étoit partagée en nomes ou cantons. — Leur étendue étoit sujette à des variations. Mém. Volume XXXIV, 122. Ce terme, pour désigner une portion de terrain, est Egyptien. — M., l'abbé MIGNOT prouve qu'il est en même temps Phénicien. — Le mot ropus dans la même acception, en est dérivé. Ibid. 123.

Nome Bubastique. Voyez Bu-BASTE.

Nome Pharbétique. Pourquoi il étoit ainsi appelé. Mém. Volume XXXIV, 126.

NOME Saitique. Deux nomes ont porté ce nom; leur position. Mémoires, Volume XXXIV, 122.

Nome Sethroite. Conciliation de Ptolémée & de Strabon sur sa polition. — Il étoit ausli appelé Saïtique. Mém. Vol. XXXIV, 122. Voyez Goshen.

Nome Tanitique. Voyez TANIS. NOMEN CLATEURS, esclaves dont l'emploi confistoit à dire, tout bas à l'oreille de leurs maîtres, le nom de ceux qu'ils rencontroient, afin qu'ils les saluassent. Mém. Vol. XXXIX,

Nominoë, duc de Bretagne, fait de grands changemens dans ses anciennes limites. Mém. Vol. XLI, 572. Il s'empare des cités de Rennes & de Nantes. — Fait déposer plusieurs évêques, & crée deux nouveaux évêchés. -Il fait donner à l'évêque de Dol le titre d'aschevêque, pour soustraire les évêques de Bretagne à la juridiction de l'archevêque de Tours. — Se fait couronner roi de Bretagne. Ibid.

NOMODE, ministre dont la fonction chez différens peuples. étoit de chanter les loix & de les interpréter. Mém. Vol. XLII, 325.

NOMOTHÈTES, tribunal chargé de l'examen des nouvelles loix proposées, à Athènes & dans quelques autres républiques de la Grèce. Mém. Vol. XLII, 303.

NONIUS SUFÉNAS (Sextus), préteur, fait célébrer des jeux voiifs. — Remarques critiques sur quelques médailles frappées à cene occasion. Mém. Volume XLI, 38, note (m).

NORBANUS (C. Junius) est accusé du crime de lèze-majesté. - Il est défendu par l'orateur M. Antonius, & absous. Histoire, Volume X L. 80.

NORMANDS (Les) font une incursion en Espagne avec un grand nombre de vaisseaux, & s'en retournent chargés de butin. Mém. Volume XXXVII, 497. Devenus Chrétiens, ils conservent leur penchant pour les courses de mer, & prennent le goût des pélerinages. — Ils allient la piraterie à la religion. — Des aventuriers Normands obtiennent une ville & des terres en Italie. — Ils aident les Grecs à chasser les Sarrasins de la Sicile. -Frustrés de la récompense qu'on

Kkkij

leuravoit promise, ils s'emparent de la Pouille, & bientôt après de toute la Sicile. — Ils battent l'armée de Léon IX, & le sont prisonnier. — Ce pape remis en liberté, leur accorde toutes les terres qu'ils avoient conquises, & toutes celles qu'ils pourroient conquérir en Calabre sur les Grecs, & en Sicile sur les Sarrasins. Mém. Vol. XXXVII, 498.

NO-ROUZ, nom que les Parses donnent au commencement de leurannée. Mém. Vol. XXX VII, 734. Rencontre des deux norouz de l'année fixe & de l'année vague, époque célèbre chez les

Parles. Ibid. 739.

NOTARII. Voy. NOTES Tironiennes.

NOTES Tironiennes, caractères abrégés, ainsi nommés de Tiron leur inventeur. Mém. Volume XXXV, 758 & 760. On pense généralement que ce n'étoit pas des leures, mais des signes pure. ment conventionnels. Ibid. 760. Système contraire des auteurs de la Diplomatique. — Un grand nombre de diplomes de nos rois & des empereurs, sont écrits en notes tironiennes, 761. Ceux qui en possédoient l'art étoient appelés notarii, ταχυγράφοι chez les Grecs, 760. Ils ne doivent pas être confondus avec les figlarii. - Ceux-ci employoient les lettres de l'alphabet; mais chacune pour un mot. — Exemples de la différence des signes dont

se servoient les notaires & les siglaires, 762.

NOTKER le Bègue, célèbre moine de S. Gall, Hift. Vol. XXXVI, 196.

NOTRE-DAME de la noble maison (Chevaliers de). Voy. ÉTOILE (Ordre de l').

Novitius. Voyez Esclave. Nuit, fille du Chaos, & selon d'autres, sa mère ou sa semme. — Else est confondue par les Grecs avec la nuit diurne. Mémoires, Volume XXXVI, 337, note (c).

N U M A institue un collége de joueurs de flûte pour assister aux funérailles & autres cérémonies religieuses. Mém. Vol. X L I I, 182. Précis des observations de M. BOUCHAUD sur une loi de Numa, relative aux corps frappés de la foudre. Voyez FOUDRE.

NUMANCE. La position de cette ville a eté fixée long-temps par erreur à Zamora. Mém. Volume XLI, 769. Son véritable emplacement. — Mansion Romaine du même nom. Ibid. 770.

Numéraires (Les) étoient les mêmes que les tabularii ou teneurs de registres. — Il y en avoit parmi les officiers de tous les grands magistrats, ainsi que dans les légions. Mém. Volume XLI, 177.

NUMIDIE. Ses limites. Mémoires, Vol. XXXIX, 552 & 553. Elle étoit habitée par deux peuples sous deux rois différens. — Masinissa réunit ces deux royaumes. — La Numidie est réduite en province Romaine par César: Mém. Vol. XXXV, 631; & Mém. Vol XXXIX, 552. Elle est nommée alors province nouvelle. Mém. Vol. XXXIX, 555. Elle fut gouvernée par un consulaire sous Auguste, qui la donna au sénat. 553.

NYAYAM, secte de Brahmes la plus ennemie des Boudhistes. Mém. Vol. XL, 207. Gottam est son sondateur. Ibid 280.

NYSA, ville d'Arabie sur les frontières d'Égypte. Mémoires, Vol. XXXV, 74; & Mém. Vol. XL, 467 (note).

NYSA, ville de Carie, patrie des deux Aristodèmes rhéteurs. Historie. Vol. XXXIV, 67.

Nysa, ville de l'Inde dont on attribue la fondation à Bacchus.

— Elle est peu distante du mont Méros, qui en grec signifie cuisse, d'où vient la fable suivant laquelle Bacchus a été renfermé dans la cuisse de Jupiter. Hist. Vol. XXXIV, 77.

## 0

OARUS, fleuve de Scythie. M. DE GUIGNES pente que ce pourroit être le Vardan ou fleuve de Kouhan. Mém. Vol. XXXV, 546.

OASIS. Deux villes de ce nom en Égypte. Histoire, Volume XXXVIII, 171.

OASIS, île située entre l'Égypte

& Cyrène. Mémoires, Volume XXXIX, 433.

OBBA, vase plein d'eau, dans lequel les magiciens prétendoient faire paroître les manes qu'ils avoient évoqués. — Conjecture sur l'étymologie de ce mot. Mém. Vol. XXXVII, 63.

OBÉLISQUE. Observations de M. GIBERT sur l'obélisque interprété par Hermapion, dans lesquelles il examine si cette interprétation est relative à l'obélitque transporté d'Héliopolis à Romé par Auguste, ou à celui qui y fut amené par Constance. Mém. Vol XXXV, 665. Partage des lavans sur cette question. Ibid. 666. Kirker a le premier appliqué cette interprétation à l'obélisque d'Auguste, en quoi il est combattu par Marsham. — Bianchini fait revivre l'opinion de Kirker. — M. GIBERT fait voir contre M. Léonard de Malpenne, que les vers qu'on lisoit sur la base de l'obélisque de Constance, ne proscrivent pas le sentiment de Marsham, 667; que les titres & divisions des chapitres de Pline où il est question de ces obélisques, sont visiblement défigurés. — Adopte les restitutions qui y ont été faites par le P. Hardouin, 668. Décide la question en faveur de l'obélisque de Constance, par le fait certain que l'interprétation d'Hermapion appartient à un obélisque dédié au soleil par Ramessès; & que celui placé par

Auguste dans le grand cirque, avoit été élevé par Sennesertée. - Il pense que le premier fut construit vers le temps où les Israëlites sortirent de l'Égypte, 669. Trouve dans l'inscription, des indices de leur perfécution sous Ramessès, & un nouveau témoignage de l'antiquité profane en faveur de Moise. Mém. Volume XXXV, 669 & 670.

OCHUS succède à Artaxercès Memnon sur le trône de Perse. Mém. Vol. XL, 12 & 504. Il soumet les Égyptiens révoltés, pille l'Egypte, fait tuer le bœuf Apis & le mange avec ses courtisans. Ibid. 13 & 504; & Mémoires, Vol. XXXVI, 354. II est empoisonné par l'eunuque Bagoas. Mém. Vol. XL, 504.

OCTAÉTÉRIDE, cycle inventé par Cléostrate de Ténédos. Mém. Vol. XLII, 362. Son époque fixée à la seçonde année de la LXI. olympiade, contre l'opinion de Dodwel.— L'invention en a été attribuée sans fondement à Eudoxe de Gnide. Ibid. 363.

OCTAVE. V. OCTAVIUS (Carus). OCTAVIE, sœur d'Octavien & veuve de Marcellus, épouse Marc-Antoine. Mém. Volume XXXVIII, 139. Elle en elt abandonnée pour Cléopatre, qu'elle surpassoit en beauté.

Ibid. 140.

OCTAVIUS (Caiüs), fils de Caiüs-Octavius & d'Asiá, est adopté par Jules-César, & prend les noms de Cais - Julius - Célar Octavianus. Mémoires, Volume XXXVIII, 136. Il tire vengeance des assassins de Jules-César. Hist. Vol. XL, 41. On lui élève une statue dans le Forum. Ibid. 45. Il se brouille avec Marc-Antoine. - Se reconcilie avec lui, & entre dans le triumvirat. Mém. Vol. XXXVIII, 136. Il débauche l'armée de Lépidus. — Rompt de nouveau avec Marc - Antoine, gagne fur lui la baraille d'Actium, & le poursuit à Alexandrie où il est forcé de se tuer. Ibid. 139 & 140; & Hist. Vol. XL, 49. Il fait son entrée victorieule dans Rome. — Délibère avec Mecène & Agrippa sur le parti d'abdiquer l'empire. Hist. Vol. XL, 50. Ses médailles. Ibid. 42 & 46. Il institue les jeux Actiaques, 52, & 61 note (k). Adopte les enfans d'Agrippa & de Julie, 61. Voyez AUGUSTE.

OCZAKOW, ville de Turquie, autrement Ouzi. — Etymologie de son nom. Mém. Vol. XXXV,

576.

Odesse. Position de cette ville sur les bords de l'Euxin.-Aujourd'hui *Warna*. Mém. Vol.

XXXV, 536.

ODIN, nom du dieu souverain chez les Celtes, le même que Goodan & Woodan. — Ce qu'il fignifie. Mém. Vol. XXXVIII, 522. M. l'abbé Foucher prouve qu'il désigne ordinairement le dieu secondaire du ciel. Mém. Volume XXXVIII, 524. Il correspond à Saturne, à Jupiter, à Mars, à Neptune, à Pluton. Ibid. 529. Un aventurier se fait reconnoître sous ce nom, roi & dieu dans toute la Scandinavie & dans plusieurs provinces de la Germanie, 530. Voyez FRIGGE.

©DIPE. Preuve qu'Homère ne le supposoit pas mort à Colonne, comme ont fait les poëtes postérieurs. Hist. Vol. XXXVIII, 33. Remarques de M. LE BEAU junier sur les allusions que présente la tragédie d'Œdipe à Colonne de Sophocle. Mém. Vol. XXXV, 439. Observations de M. l'abbé BATTEUX sur cette tragédie. Mém. V. XLII, 473.

EORPATES. Voyez AMAZONES.

EUF, symbole du monde chez
plusieurs nations. Mém. Volume
XXXIV, 398. Œuf sortant de
la bouche de Cneph. Ibid. 399.
Voyez CNEPH.

OFFICIALILÉ, justice cocléssatique. Établissement des officialités. — Étendue de leur juridiction primitive. Mémoires, Vol. XXXIX, 605 & suiv.

OGMIUS, nom sous lequel les Gaulois révéroient Hercule, comme dieu de l'éloquence.
— Son étymologie. Mémoires, Volume XXXVI, 80.

OGYGÉS. Époque du déluge arrivé sous ce prince. Mém. Vol. XXXIV, 81.

OGYRIS, île du golfe Persique, nommée dans la suite Gerua, puis Ormus. Mémoires, Vol. XXXV, 591.

OLBA, ville d'Isaurie. Mém. Vol. XLII, 387.

OLBIA, ville de Scythie, dont le nom fignifie l'heureuse. — Sa position. — Elle est appelée aussi Borysthène, Milétopolis dans Pline. — Sa destruction par les Gètes. Mém. Volume XXXV, 528 & 576.

OLEN le Lycien. Son hymne chantée par les filles de Délos dans les fêtes d'Apollon. Mém. Vol. XXXIX, 187.

OLIVIER. La couronne des vainqueurs aux jeux Olympiques étoit de branches d'olivier. Mém. Vol. XXXVIII, 36 & 28.

OLLOVICON, roi des Nitiobriges. Le sénat lui défére le titre d'ami des Romains. Hist. Vol. XL. 32.

OLYMPIADE. Époque d'où se date la première olympiade vulgaire. Mém. Vol. XLI, 251. Ce que c'est que l'olympiade d'Hercule. Ibid. 247.

OLYMPIE. Description d'un autel singulier de Jupiter à Olympie. Hist. Vol. XXXIV, 36.

OLYMPIQUES (Jeux). Voyez Jeux Olympiques.

OLYMPIUS, habile jurisconsulte.

Mémoires, Vol. XLII, 393,
note (d).

OMANI, peuple voisin de la mer Érythrée. Mém. Vol. XLII, 13. OMAR fait construire la ville de Bassora pour ôter aux Persans toute communication avec les Indes. Mém. Vol. XXXVII. 476.

OMOKATINOI. Voyez ÉPIMÉNIDE. OMOMI. Voyez HOM, arbuile.

OMOSIPUENS, espèce de confiaternité de citoyens distingués par leur vertu ou leur valeur, instituée par Charondas de Catane. — C'étoit la même chose sous le nom de phiditrie à Lacédemone, & d'andrée chez les Crétois. Mém. Vol. XLII,

O-NAN, l'un des principaux disciples de Boudha. Fo travaille à rédiger par écrit sa doctrine. Mém. Vol. XL, 200.

ONCA. Voyez ATHENA.

ONCHIMOS, ville du pays des Thesprotiens. Mém. Vol. XLII, 352.

ONIBALLOS, sixième roi Chaldéen; ce que son nom signifie. Mém. Vol. XL, 452.

ONOMACRITE n'a point été le premier légiflateur de la Grèce, comme l'ont soutenu quelques écrivains. Mém. Vol. XLII, 290.

ONOSANDER. Traduction Allemande manuscrite de cetacticien Grec, dans laquelle setrouve un chapitre inconnu jusqu'ici. Hist. Vol. XXXVI, 164.

OPHELTE, fils de Lycurgue roi de Thrace, est tué par un serpent. — Jeux Néméens institués en son honneur. — Son nom est changé en celui d'Archémore; ce qu'il signisse. Hist. Volume XXXVIII, 31 & 32. Opinions diverses sur sa familie. Ibid. 32.

OPHIOMANTIE, divination par les serpens, étoit en usage chez les Phéniciens. Mém. Vol. XXXVIII, 61.

OPHIONEE, nom donné à la divinité par Phérécides. Mém. V. XXXIV, 361. C'est le même que le serpent à tête d'épervier des Phéniciens. Voy. SERPENT.

OPHIR, pays où les flottes d'Hiram & de Salomon alloient chercher de l'or. — Difficulté de fixer sa position d'après ce qu'en dit l'Écriture. Mém. Vol. XLII, 37. Preuve qu'Ophir & Tarsis n'étoient pas dans la même contrée. — Ophir ne peut être Dioscurias. Ibid. 38. Quelquesuns l'ont cherché dans l'Inde. — L'opinion la plus probable est que c'est Sosala sur la côte orientale d'Afrique. 39.

OPINATORES, commis envoyés dans les provinces avec des mandemens, pour presser la contribution de la subsistance militaire. — Combien ils étoient redoutés à cause de leurs exactions. — Cependant ils ne devoient pas contraindre les provinciaux: leur mission ne s'adressit qu'aux juges & aux officiers. — Elle ne pouvoit durer qu'un an. Mém. Vol. XLI, 172.

OPINIO. Sens particulier de ce mot dans plusieurs loix. Mem. Volume XLI, 172.

OPIS.

OPIS. Voyez ARGIS & Opis.
OPLITES, fantassins Grecs pesamment armés. Mém. Vol. XLI,
325 (note).

OPONS ou Opus, fils de Locrus, conducteur de la colonie des Locriens-Ozoles; incertitude de son existence. Mém. Volume X LII, 286.

OPTIO, terme général par lequel on désignoit un officier de remplacement, dans le militaire ou dans le civil. Mémoires, Volume XXXVII, 171. Optio centurionis. Voyez CENTURION. Optiusest la même chose qu'optio. Ibid. 208.

OPUNCE, ville de Grèce. Remarques sur l'époque de sa fondation. Mém. Vol. XLII, 286.

OPUS. Voyez OPONS.

ORACLE. Les femmes étoient confacrées par préférence à rendre les oracles, comme plus propres à l'enthousiasme. - La situation des oracles, dans les cavernes, provoquoit cet enthousialme par l'exhalaison des vapeurs méphitiques. Mém. Vol. XXXV, 112. Description de la manière dont la Pythie de Delphes rendoit ses oracles. Ibid. 114. Les oracles, les auspices & les augures étoient un moyen dans la main des généraux d'armée pour déterminer la multitude & lui élever le courage; remarques critiques à ce sujet.  $M\acute{e}m. Vol. XLI, 327, note (g).$ Formule de prière usitée chez les Grecs lorsqu'ils alsoient con-Tome XLIV.

fulter les oracles. Hist. Vol. XLII, 29. Mémoire de M. le président BOUHIER sur l'oracle de Dodone. Voyez DODONE.

ORATEURS. Considérations sur l'utilité des orateurs dans la république d'Athènes, par M. DE ROCHEFORT. Mém. Volume XLIII, 1 & suiv. Voyez ATHÈNES. Alexandre somme les Athéniens de lui livrer leurs orateurs, & se laisse fléchir par Phocion. Ibid. 31. Antipater renouvelle cette demande, 32. Mémoire historique de M. DE BURIGNY sur l'éloquence chez les Romains. Hist. Volume XXXVI, 34. Voyez ÉLOQUENCE.

ORCHOMÈNE, ville de Grèce détruite par les Thébains. Mém.

Volume XLIII, 59.

ORDINARIUS, fimple foldat.

Mém. Vol. XXXVII, 153.

Pourquoi les cinq première centurions de la première cohorte étoient aussi appelés ordinarii.

Ibid. 152. Saumaise confond les ordinarii avec les evocati, 154.

ORDO est synonime de centurie dans la milice Romaine. Mém.

dans la milice Romaine. Mém. Vol. XXXVII, 148. Ce mot fignifie une chambrée. Ibid. 173.

ORDRE de l'Etoile. Recherches historiques de M. DACIER sur l'établissement & l'extinction de l'ordre de l'Étoile. Mém. Vol. XXXIX, 662. Voyez ÉTOILE (Ordre de l').

ORDRE de la Jarretière. Voyez
JARRETIÈRE (Ordre de la).

LII

ORDRE de S. Michel. Voyez S. MICHEL (Ordre de). ORESTE. Conjectures de M. LE BEAU junior sur les allusions qu'Euripide a eues en vue dans cette tragédie. Mémoires, Volume

XXXV, 462.

ORGE. Les Romains nourrissoient feurs chevaux d'orge & non d'avoine. — Quotité de la ration d'orge que l'on donnoit au cavalier. Mém. Vol. XLI, 137 & 149.

ORGYE, mesure maritime des anciens, qui répond à une de nos brasses. Hissoire, Volume XL,

105.

ORIBASE, médecin & confident de l'empereur Julien, qui le fit questeur de Constantinople.—Sa patrie. Hist. Vol. XXXVIII, 164.

ORICHALQUE, métal que nous ne connoissons plus, mais qui doit avoir été une espèce de cuivre blanc. Mém. Volume XXXIX, 244. Il étoit fort estuné des anciens. — Fausse idée qu'en donnent quelques lexiques. Ibid. 245.

ORIENTAUX. Pour bien traduire leurs pensées, il faut connoître leurs usages. Mém. Vol. XXXIV, 421. Ils expriment des idées honnêtes avec des termes indécens. Ibid. 423. Ils sont fortement attachés aux anciennes pratiques. Mém. Vol. XXXVI, 128 & 148. Les Orientaux se sont singulièrement appliqués à perfectionner leur écriture. Ibid. 135. Ils ont toujours été jaloux du secret de

leur religion, & peu communicatifs. Mém. Vol. XXXVIII, 215. Les rois Orientaux avoient plusieurs noms. Mem. Volume XXXIX, 699 note (c). Réflexions sur l'utilité que l'on peut retirer de la lecture des livres Orientaux, par M. ANQUETIL. - Leurs écrits fournissent sur l'astronomie, la géographie, les époques, les religions & l'hilloire naturelle de l'Asie, des détails précieux que l'on ne trouveroit pas ailleurs. Mém. Vol. XXXV, 150. Mérite des extraits des livres Orientaux donnés par d'Herbelot, 151. Objections de quelques critiques contre l'autorité des traditions Orientales, & sur-tout des chroniques de Perse. Ibid. 151 & 152. Réponses de M. ANQUETIL à ces objections, 153. Le ton romanesque de ces traditions, leur est commun avec les premiers monumens de toutes les nations, 154 & 158. On rencontre les mêmes contradictions entre les historiens des peuples anciens qui nous sont les mieux connus, 154 & 155. Les Orientaux ont un goût particulier pour le merveilleux — Exemple moderne de la manière exagérée dont ils écrivent l'histoire, 159. Mais les hyperboles touchent rarement aux faits principaux, 1 60. Notice abrégée des travaux des lavans fur les manuscrits Orientaux, 166; & des objets traités dans le Boun-dehesch, 167.

ORIGÈNE, obligé de sortir d'Alexandrie, se réfugie à Césarée où il instruit le peuple & est élevé à la prêtrise. Mém. Vol. XXXIV, 327. Il est persécuté pour la soi. Mémoires, Volume XXXVIII, 151. Sa mort. Ibid. 152.

ORION est aimé de l'Aurore, & percé d'une stèche par Diane. Mém. Vol. XXXV, 26. La fable qui le fait naître de la peau d'un bœuf, a été calquée sur l'histoire de la naissance d'Isac.— Hyriée est Abraham ou l'habitant d'Ur, suivant M. l'abbé MIGNOT. Mém. Vol. XXXVI, 7. Comment cette histoire transmise par les Phéniciens aux Grecs, a pu être désigurée par ceux-ci. Ibid. 8.

ORMESSON DE NOISEAU (M. le Fevre d'), président à mortier du parlement, élu Honoraire en 1765. Hist. Vol. XXXIV, 3.

ORMUSD, Ormuzd, premier agent créateur produit par le Temps lans borne. — Pourquoi il est appelé corps des corps. - Il est le resultat du mélange du feu original avec l'eau première. — C'est un être actif, bienfailant & conservateur. Mémoires, Vol. XXXVII 601. Autres détails sur sa nature. - Difficulté d'accorder l'essence de la matière avec ses qualités spirituelles, 602. Ormusd, dans la religion de Zoroastre, est l'image bornée de l'Eternel, le centre & l'auteur des perfections de la nature créée, 603. C'étoit la seconde intelligence, le démiurgue des Grecs; il répond à l'ame de l'univers de Pythagore, au logos de Platon. Mémoires, Volume XXXIX, 742. Il est représenté dans les livres Zends comme incréé & dieu souverain. Ibid. 736, 765 & suiv. Sentimens opposes de M. ANQUETIL & de M. l'abbé FOUCHER à ce sujet. Voyez RELIJION des Perses. C'est le même qu'Oromaze. Voyez OROMAZE.

ORŒTE, satrape rebelle, attire aupres de lui par trahison le tyran Polycrate, & le sait pendre.

— Darius le fait tuer par ruse.

Mém Volume X X X I X 46

Mém. Volume XXXIX, 46. OROMAZE est auteur de tout bien.—Il ressemble à la lumière. Mém. Volume XXXIV, 380. C'est le même qu'Ormusd. Ibid. 381. Il est le chef des intelligences créées. — Il doit son existence au Temps sans bornes, 391. Oromaze crée deux sortes de génies, 392 & 398. Leurs noms & leurs fonctions, 393, 407 & 408. Triple augmentation d'Oromaze; explication qu'en donne M. AN-QUETIL, 394. Zoroastre soumet toute la nature à Oromaze revêtu de l'autorité du Temps sans bornes, 395. Oromaze dérive du zend, 397. Est le même qu'Ormuld. Voyez ORMUSD. Oromaze combat contre Arimane, 391, 401. Sa victoire, 300.

LII ij

OROPE, ville de Grèce. Mém. Vol. XLIII, 58.

ORPHÉE voyage en Egypte, & est initié aux mystères d'Osiris. - Il transfère dans la Grèce le culte de ce dieu sous le nom de Dionysus. Mémoires, Vol. XXXV, 75. Il est considéré à Thèbes comme favant théologien. Ibid. 76. Orphée donnoit l'éther & le chaos pour les deux principes matériels de la formation du monde. Mém. Volume XXXIV, 356. C'est un personnage très - douteux, dont Aristore nie l'existence. — Ses hymnes ont été supposés par les Orphites; on les croit du temps de Pisistrate. Mém. Vol. XXXV, 3.

ORPHITES, secte qui tire son nom d'Orphée, & qui étoit une espèce de Pythagoriciens dégénérés. — Ils étoient fort zélés pour le culte de Bacchus, & pour les mystères de Sæmothrace qui fut le berceau de leur secte. — Ils consondoient les dieux & leurs fonctions, & tournoient tout en allégories forcées. Mém. Vol. XXXIV, 456 & 479; & Mém. Vol. XXXV, 3.

ORSOUF. Voyez Arsur.

ORTHOSIE, ville de Phénicie; sa position.—Plusieurs médailles Grecques prouvent qu'elle suivoit s'ère des Seleucides, Mém. Vol. XXXIV, 240. Ses ruines nommées Orthosa. Ibid. 241. Cette ville avoit un siège épiscopal, 244.

ORUS-APOLLO, grammairient du nome de Panopolis, suivant Suidas. — Fabricius croit qu'il avoitécrit en égyptien, & queson ouvrage sur les hyéroglyphes a ététraduit en grec par un nommé Philippe. Mém. Vol. XXXIV, 11 & 12. Ses explications s'accordent avec la doctrine des Égyptiens & les écrivains de l'antiquité. Ibid. 13.

OSIAS monte sur le trône de Juda.

— Il reprend le port d'Elath & le fortifie. Mém. Volume XLII, 37. Invente diverses machines propres à la désense des places. . Mém. Vol. XL, 117.

Osiris est massacré par Typhon. -Isis cherche son corps, & trouve à Byblos en Phénicie le coffre qui le renfermoit. Mémoires, Vol. XXXIV, 149; Mém. Vol. XXXVI, 345; Mém. Vol. XXXVIII, 85, & Mem. Vol. XL, 182. Époque de sa mort. Mém. Volume XL, 182. Il avoit plusieurs tombeaux en Egypte. - Son épitaphe. Mém. Vol. XXXVI, 348. Sa fable est visiblement un emblème du déluge. Ibid. 341 & 366. Elle étoit reçue parmi toutes les nations Orientales sous différens noms, 367. Osiris ne peut être que Noé; leurs rapports, 375. Les Egyptiens le prenoient pour le soleil, l'étoile Sirius, le Nil, & en général pour le principe de tout bien & de toute vertu masculine, dans le système planétaire & même dans l'univers.-

Confondu avec Pan, Sérapis, Ammon, Hercule, son culte étoit universel dans toute l'Egypte, 341, 342 & 350; & Mém. Vol. XXXVIII, 405. Le lierre est son symbole. Mém. Vol. XXXVI, 39. La mythologie Egyptienne en fait un dieu & un homme. Ibid. 345 & 347. Voy. CRONOS II. Ofiris portoit le nom de Phanès dans les mystères de Samothrace, 360, note (q). Rapports d'Osiris & de Typhon avec Oromaze & Arimane chez les Perses, 341. Le Thamnus des Syriens & des Phéniciens, & l'Adonis des Grecs sont la même divinité qu'Osiris. Mém. Vol. XXXIV, 483; & Mém. Vol. XXXVIII, 446. Quelques savans croient le retrouver dans Isuren, l'une des trois divinités Indiennes. Hift. Vol. XXXIV, 79. Rapports d'Osiris avec l'Yang, ou premier principe mâle des Chinois. Mém. Vol. XL, 179 & fuiv.

Osques, anciens peuples de la Campanie. Mém. Vol. XLI,

99, note (m).

OSTHANE enseigne aux Grecs la magie ou le culte pur des dieux. Mém. Vol. XXXVIII, 224. Ce nom est célèbre parmi les mages, & a été commun à plusieurs. Mém. Vol. XXXVII, 723 & 752.

OSTREVANT, petite province fituée, en-deçà de l'Escaut. — Son étendue & ses limites. Mém. Vol. XXXVII, 445. Elle avoit

toujours relevé de la France sous les premiers rois Capétiens. — L'abbé de Longuerue avance à tort que ce droit sut contesté dans la suite. *Ibid.* 452. On ne peut prouver que dans aucun temps, les propriétaires de cette province ayent resulé d'en faire un hommage-lige à la France, 453.

OSYMANDIAS, roi d'Égypte. Cercle d'or placé dans son tombeau, sur lequel étoient marqués le lever & le coucher des astres, avec divers signes astrologiques. Mém. Vol. XXXVI, 205.

OSYRITES, plante d'Égypte à laquelle on attribuoit une vertu merveilleuse. — C'est le mussile-de-veau suivant le P. Hardouin. Histoire, Volume XXXVIII,

175.

OTHON IV. Éclaircissemens sur l'histoire de cet empereur, auparavant duc d'Aquitaine & comte de Poitou, par M. BONAMY. Il semble ignoré des historiens anciens & modernes fous ces deux dernières qualités. Mém. V. XXXV, 702 & 743. Bouchet en a parlé le premier, mais d'une manière conjecturale. Ibid. 703. Il se trompe sur l'époque de son arrivée en France, 706. M. BONAMY: pense qu'il y vint '. tout jeune après le bannissement , de son père de ses ésats, & la confiscation de ses biens par Fréderic Barberousse, 706 & 738. . Titre qui prouve qu'avant 1 190, il y étoit établi & y possedoit des

seigneuries en propre. Mém. Volume XXXV, 707 & 739. Richard roi d'Angleterre son oncle, lui fait donation du comté d'York. Ibid. 707. On ne sait en quelle année il fut fait comte de Poitou & duc d'Aquitaine, mais il n'en prenoit pas encore les titres en 1195;708 & 709. Il n'a pu être investi de ces provinces par Richard son oncle avant 1196; 710 & 739. Preuves de la souveraineté qu'il y a exercée comme propriétaire, & non comme gouverneur amovible, 711, 714 & 719. Il est élu roi des Romains. — Obtient de Philippe - Auguste un saufconduit pour traverier la France, & a une entrevue avec ce prince, 737. Il est sacré à Aix-la-Chapelle, 714 & 717. Est reconnu pour empereur par tous les princes d'Allemagne, après la mort de Philippe de Suabe son compétiteur, 718 & 728. S'il rella toujours propriétaire du duché d'Aquitaine & du comté de Poitou après son élection, 719 & 740. Il est couronné par Innocent III. — Son expédision contre Frédéric roi de Sicile, 728. Il refuse de rendre quelques villes que le pape revendiquois, & en est excommunié. - Est chassé d'Italie par Frédéric devenu son competiteur, 729. Richard-Courde-lion lui lègue les trois-quarts de son trésor, 723 & 745. Jean-lans-terre lui procure des

secours pécuniaires pour le mintenir sur le trône, 727, 728 & 729. Évaluation des sommes données à Othon par les rois Richard & Jean, 746. Othon se joint à celui - ci contre Philippe - Auguste, 731. Il est désait & mis en suite à la bataille de Bouvines, 734 & 736. Se sait absoudre de son excommunication. — Meurt sans postérité, 738.

OTTON de Brandebourg, surnommé la Flèche; à quel sujet. — Il succède à son frère dans l'électorat. — Est fait prisonnier & mis dans une cage de bois.— Sa mort. — Chanson qui lui est attribuce. Hist. Vol. XL, 168.

O. U. Ancienne position de ce royaume. — Époque de si réunion à l'empire Chinois. Mém. Volume XLII, 114 & 115.

OUDOUTAS, secte des Samanéens. Voyez PI-COU.

OUEI. Position de ce royaume à Ki-hien. — Époques de sa fondation & de sa destruction. Mém. Vol. XLII, 125.

OVILE, retranchement fermé par des barreaux, dans lequel le peuple Romain se rémission par centaine le jour des élections. Mém. Volume XXXIX, 395 & 408.

OULAME, division de la cavalerie Lacédémonienne qui repondoit à un escadron. Mém. Vol. XI., 555; & Mém. Vol. XII, 252.

QUAHI. Voyez FRIGGM.

(note).

OYPANO'S. Remarques fur diverses fignifications de ce mot. Hift.

Vol. XXXVIII, 63.

- OURANOS, premier roi des Atlantes, règne sur le monde entier suivant tes Grecs. — Son nom donné au ciel, n'est pas originaire de Grèce, mais dérive du phénicien. Mém. Vol. XXXVI, 61. Son identité avec Noé. Ibid. 60 & 61. Ses enfans. 63.
- O U R I É E ou Hyriée donne l'hospitalité à trois dieux, qui lui accordent un fils dans sa vieillesse par un moyen singulier.

   Rapports entre cette fable & l'histoire d'Abraham. Mem. Volume XXXVI, 7.

OUROTALT, nom sous lequel Bacchus étoit adoré chez les Persans. Mém. Vol. XL, 467

(note).

Ourse (La grande) n'avoit que vingt-quatre étoiles selon les anciens. — Les navigateurs la prenoient pour guide, & étoient souvent induits en erreur. Mémoires, Vol. XLII, 20.

Ourse (La petite), constellation composée de sept étoiles. Mémoires, Vol. XLII, 20. Les navigateurs Phéniciens la préféroient à la grande Ourse, comme un guide plus sûr.

Elle étoit appelée Cynosura & Phænice. — Thalès la fait connoître aux Grecs. Ibid. 21.

Ou-siun. Voyez Jyrcæ. Ousous, frère d'Uplourar

- Ousous, frère d'Upsouranios, ose le premier aller en mer sur un tronc d'arbre. Mém. Volume XXXVIII. 547; & Mém. Vol. XLII, 10. Il aborde à l'île de Tyr, consacre au vent & au seu deux colonnes, & leur fait des libations de sang d'animaux. Mémoires, Volume XXXVIII,
- O U-TCHANG, contrée de la Tartarie dont parlent les historiens Chinois; conjecture sur sa position. Mém. Volume XL, 216.
- OUVRIERS militaires, divisés en deux centuries par Servius. Ils n'étoient pas armés. Énumération des ouvriers attachés à la suite de la légion. Mém. Vol. XXXVII, 230. Ils avoient un commandant particulier. Voy. PRÆFECTUS fabrûm.

OXATHRE, fiere de Darius-Codoman, se rend à Alexandre.
— Il fait mourir Bessus l'un des meurtriers de son frère. Mém.

Vol. XL, 505.

OXIDRAGUES, peuple de l'Inde, qui prétendoit descendre de Bacchus. Hist. Vol. XXXIV,

77

Oxus, fleuve qui avoit autresois son cours jusqu'à la mer Caspienne, & qui se rend à présent dans le lac Arall. — Il est appeté par les Persans Abi-Amu,

& par les Tartares Amu-Daria. Hist. Vol. XXXVI, 82. S'il est le même que l'Araxe des Massagètes dans Hérodote. Voy. ARAXE. Il séparoit les Scythes des Bactriens. Histoire, Volume XXXVI, 84.

OXYARTE, roi des Bactriens qui résissa long-temps à Cyrus par la sorce de la magie. Mém. Vol. XXXVII, 751. Arnobe, Justin & Eusèbe l'appellent Zoroastre.

Ibid. 752.

OZAL, fixième fils de Joctan. Mémoires, Volume XXXVI,

OZAL, ancien nom de Sanâa, capitale de l'Iémen. Mém. Vol.

XXXVI, 271.

Ozoles (Locriens) peuple de la Grèce; leur établissement près du golfe de Crissa. Mém. Volume X LII, 286.

## P

PACCIAUDI (Le Père) Théatin, historiographe de l'ordre de Malte, bibliothécaire de l'Infant duc de Parme, nommé Académicien-libre en 1769, Histoire, Vol. XXXVI, 5.

PACHA-MACAC, nom de l'Etre fuprême chez les Péruviens. Mém. Vol. XXXVIII, 513.

PACTYICA, contrée de l'Asse. Mém. Vol. XLII, 513.

PEAN, hymne en l'honneur d'Apollon; son origine.—Comment il commençoit & en quelle occasion il se chantoit.—Re-

cherches sur l'étymologie du mot pæan. Mémoires, Volume XXXIX, 200; & Mém. Vol. XL, 542.

PAGIDA. Voyez BÉLUS fleure.
PAI-TCHOU, premier ministre de l'empereur Ing-tsong. Mémoi.
Volume XL, 350. Les lahmas le font assassiner. Ibid. 351.

PALEBYBLOS. Voyez BYBLOS, PALETYR. Voyez TYR. PALENDONES. Voyez TITE-

LIVE.

PALESTINE (La) devient province Romaine. — Elle est réunie à la Syrie sous un procurateur. Mém. Volume XXXV, 659; & ensuite à une partie de l'Arabie sous un gouverneur qui avoit le titre de legatus pro prætore & de consulaire. - Elle est partagée en trois provinces sous Arcadius. — La troissème Palestine étoit nommée salutaris, à cause de ses bains d'eaux chaudes. Ibid. 660. Cartes diverles de la Palestine données par M. D'ANVILLE. Histoire, Volume XXXIV, 126.

PALIBOTHRA, ville de l'Inde bâtie par Hercule. Hift. Volume

XXXIV, 81.

PALILIA ou Parilia, fête en l'honneur de Palès; quel jour elle se célébroit. Hist. Vol. XXVI, 14.

PALLADIUM, statue de Pallas, à laquelle les Troyens croyoient le salut de leur ville attaché.—
Diomède le leur enlève, & le transporte chez les Argiens.—
Eumèdes le cache sur le mont Créius,

Créius, & le rapporte ensuite en pompe dans Argos. — Les Athéniens croyoient aussi le posséder. — D'autres pensoient que cette statue avoit été remise entre les mains d'Énce, qui l'avoit portée en Italie. Mém. Volume XXXIX, 238 & 239.

PALLAS. Recherches de M. Du THEIL sur les différentes fêtes instituées chez les Grecs en l'honneur de Pallas, pour servir à l'intelligence de l'hymne composée par Callinaque sur les bains de Pallas. — Les Argiens lui rendoient un culte particulier; elle avoit, dans leur citadelle appelée Larisse, un temple où les jeunes filles venoient avant de se marier, lui consacrer leur chevelure. Mém. Vol. XXXIX, 237. Les Argiens prétendoient . posséder le Palladium de Troie. Ibid. 238. On alloit en cérémonie baigner cette slatue dans Je fleuve Inachus. — Une seule prêtresse étoit chargée de ce soin; & les vierges du cortége de la déesse, devoient être de la famille d'Acestor, 242 & 243. On commençoit par baigner les cavales qui traînojent le char; raison de ce rite. - On ne portoit à ces bains ni parfums ni miroirs, 244. Fêtes Hellotiennes instituées à Corinthe en l'honneur de Minerve. - Fêtes de Minerve Aléenne, particulières aux Tégéates. — Origine de ce surnom & des jeux Aléens, 245 & 246. Fêtes Pambéo-Tome XLIV.

tiennes célébrées au temple de Minerve Itoniade. — Fête Plyntérienne instituée en l'honneur de Minerve Aglaurienne. — Elle avoit beaucoup de rapport avec la fête Argienne des bains de Pallas, 246. Voyez MINERVE.

PALMIER sacré de Délos, au pied duquel Latone s'étoit appuyée lorsqu'elle mit au monde Apollon. Mém. Vol. XXXIX, 187.

PALTOS, ville de Phénicie; sa position — Le cardinal Noris soupçonne qu'elle avoit reçu l'autonomie de César, & que son ère étoit la même que celle de Gabala. Mém. Vol. XXXIV, 237. Voyez GABALA. Elle a eu ses évêques. Ibid.

PALUDAMENTUM, vêtement particulièr aux empereurs & aux généraux Romains. Mém. Vol. XXXVII, 47; & Mém. Vol. XXXIX, 515. Sa forme & fa couleur. Mém. Vol. XXXIX, 516. Il s'attachoit fur l'épaule droite. Ibid.. 519. Sagum & paludamentum font fouvent pris l'un pour l'autre dans les auteurs, 517. L'un & l'autre portoient également le nom de chlamys, 518.

PAMPHILE (S.'), disciple d'Origène, souffre le martyre à Césarée. Mém. Vol. XXXIV, 327.

PAMPHILE d'Alexandrie, grammairien. Mém. Vol. XLIII, 199.
PAMPHYLIE. Débats entre Eumenès & les ambassadeurs Mmm

458

d'Antiochus-le-Grand au sujet des limites de la Pamphylie. soumis à la décission du sénat. -Elle est réduite en province Romaine, conquise par Mithridate, & recouvrée par Sylla. – Pirates établis en Pamphylie, chasses par Publius-Servilius. -Pompée annexe ce pays à la province de Cilicie. Mém. Vol. XXXVII, 427. Précis des observations de M. l'abbé Belley sur les lettres numérales Grecques gravées sur les médailles de plu-fieurs villes de Pamphylie & de Pissidie. Hist. Vol. XLII, 55. Elles ne peuvent désigner l'année du prince représenté ou nommé sur ces médailles, ni le rang que les villes tenoient entre elles dans leur province. Ibid. 56. Elles ne marquent pas non plus, comme on l'a pensé, les années depuis l'an 1000 de la fondation de Rome. — Elles ne paroissent que sur celles des médailles de Pisidie & de Pamphylie, qui ont été frappées sous le règne de Valérien le père & de sa famille, & sous celui de Claude II, furnommé le Gothique. — Ne sont pas les mêmes sur les médailles de chacune des villes de ces provinces, & ne se voient pas sur celles des provinces voifines. - Sur quelques - unes de ces médailles, elles ont été ajoutées après coup en forme de contre-marque, 57. M. l'abbé BELLEY observe que sous le règne de Valérien & de ses

enfans, il existoit une confédération particulière entre l'empire & les provinces de Pisidie & de Pamphylie; que ces provinces donnèrent souvent des jeux publics en l'honneur de cette famille, 58. D'où il conjecture que les lettres numérales dont il s'agit, marquent le nombre de solennités & de sacrifices que chaque ville avoit fait célébrer pour le niême objet. — Explication d'une médaille d'Aspendus, favorable à cette opinion,

PAN, divinité Égyptienne de la première classe, étoit le dieu suprême considéré comme principe actif. — Il étoit appelé aussi Mendès. — Ce que son nom figuifie. Mém. Vol. XXXVI,

338, note (d).

PANARA, capitale de l'île Panchée, citée par Evhémère. Mém.

Vol. XXXIV, 444.

PANATHÉNÉES, fêtes instituées dans la Grèce par Thélée, en l'honneur de Minerve. Mém. Volume XXXVI, 425. Proclamation par laquelle elle commençoit. Hift. Volume XXXIV, 217.

PANCHÉE, île dont Evhémère donne la description. — Il y place un temple de Jupiter Triphylien. Mém. Vol. XXXIV, 438. Son existence a causé des débats parmi les anciens & les modernes; leurs fentimens divers. Ibid. 444. M. l'abbé FOUCHER regarde cette île comme fabuleuse, 445.

PANCRACE, exercice qui réunisfoit la lutte & le pugilat. — Epoque de son admission dans les jeux Olympiques — Il étoit exclus du gymnaie des Lacédémoniens, Hift. Vol. XXXVIII, 42 & 46.

PANDÉE, fille de l'Hercule Indien, donne son nom à une contrée de l'Inde. Hist. Volume XXXIV, 81; & Mém. Volume

XL, 238.

PANDOSIE, ville du pays des Caf-Sopæi. Mém. Vol. XLII, 352. PANEL (Le Père) hasarde des systèmes chronologiques bizarres; exemples à ce sujet. Hist. Vol. XXXVIII, 186. Ses discussions sur une médaille où il substitue la tête de Julie, femme de Tibère, à celle de Livie, femme d'Auguste. Ibid. 187; sur une médaille de Drusus, fils de Tibère, qu'il suppose vivant l'an 786 de Rome, 188. Remarques critiques de M. l'abbé Belley à cesujet. V. Drusus-CÉSAR.

Panémus, nom d'un des mois Macédoniens. Mém. Vol. XLII,

Panétius, philosophe Stoïcien; sa réponse à un jeune homme qui lui demandoit s'il est permis au sage d'aimer. Mém. Vol. XLI, 474.

PANGŒES (Monts), célèbres par les mines d'or & d'argent qu'on y trouvoit, Mém. Volume

XLII, 365.

PAN-KENG, empereur de la

dynastie des Chang. Époque de ion règne, fixée par les chronologistes vers l'an 1403 avant J. C. Mém. Vol. XLII, 105.

PAN-KOU, historien Chinois, contemporain de Pline. Mém.

Volume XLIII, 275.

PANOPION (Virbinius) échappe à la proscription des triumvirs, par le dévouement généreux d'un de ses esclaves. Mém. Vol. XXXV, 3 5 6. Il lui élève un monument, Ibid. 357.

PANSA (Caïus - Vibius). Époque & durée de la préture de Bithynie. - Il obtient le gouvernement de la Gaule Cisalpine. Hist. Volume X L I I, 45. Médailles frappées sous sa présure. Ibid.

45 & 47.

PAN-TCHAO, frère de l'historien Pan-kou, pénètre dans la Bactriane à la tête des armées Chinoises, & s'avance jusqu'à la mer Caspienne. Mém. Volume XLIII, 275.

PANTICAPÉE, ville de la Taurique. — A ujourd'hui Jéni-Calé. Mém. Volume XXXV, 521.

PANTICAPES, fleuve de Scythie, dont parle Hérodote. - M. D'ANVILLE ne trouve pas dans la position qu'il lui assigne, de rivière qui puisse en tenir lieu. — Pline le confond avec l'Hypanis. — La place donnée au Panticapes par Hérodote, est celle de l'Hypanis dans Ptolémée, avec la différence d'avoir son embouchure dans la mer, au lieu de joindre le Borysthène. -

Mmm ij

Erreur de M. Bayer qui en fait la rivière de Samara. Mém. Vol. X X X V, 579 & 580. C'est peut-être le même que le Kocka-Coff, ou le Konscawoda. Ibid. 526.

PAON. Cet oiseau étoit autrefois fort rare. Mém. Vol. XLII, 49. Il est mis au rang du gibier dans l'Inde. — La chasse en est difficile & recherchée par les personnes de distinction. — Divers usages de ses plumes. Ibid.

PAO-TCHANG, bonze historien. Mém. Volume XL, 306.

PAPES (Les) regardoient l'empire comme vacant, soit que l'empereur élu n'eût pas été recevoir la couronne impériale à Rome, soit qu'ayant été couronné, il eût été depuis excommunié. — Dans ces deux cas ils exerçoient tous les droits des empereurs, & donnoient les investitures des fiefs. - Exemple de l'exercice de cette prérogative. - Grotius croit que les papes en jouissoient comme premiers citoyens de Rome. Mém. Vol. XXXVII, 460. Les papes s'attribuent le droit de donner l'investiture des pays conquis fur les ennemis de la religion. Ibid. 498.

PAPHLAGONIE. D'où son nom est dérivé. Mém. Vol. XXXV, 480.

PAPHOS s'étoit appelée Erythra.

Mém. Vol. XXXIV, 179.

PAPHUS, roi de Tyr; son époque.

Mém. Vol. XXXVIII, 118.

PAPIRIUS (C.) souverain pon-

tife, recueille les loix royales qui étoient tombées en désuétude. Mém. Vol. XXXIX, 357. Remarques de M. BOUCHAUD sur les opinions de quelques savans au sujet de cette collection, appeleé Jus civile Papirianum. Ibid. 359. Idée que l'on doit s'en former, 361.

PAPIRIUS - CARBON. Médailles qui donnent l'époque précile de sa préture en Bithynie, qu'aucun historien n'a marquée. Hist. Vol. XLII, 47.

PAPIRIUS-CURSOR. Exemple de sa sévérité dans le maintien de la discipline militaire. Mém. Vol. XLI, 217.

PAPYRUS. Les Égyptiens faifoient ulage de son écorce pour la construction de leurs bâtimens de transport. Mém. Vol.

XLII, 3 & 13.

PARADOXES. Mémoire sur les paradoxes philosophiques, par M. l'abbé GARNIER.-C'est un des points de l'ancienne philosophie fur lesquels on a le plus disputé. — Les Cyniques & les Stoïciens en avoient fait la base de leur morale. Mêm. Volume XXXV, 309. Défauts communs aux partifans & aux adversaires des paradoxes. Ibid. 310. De l'origine des paradoxes. - Deux caractères essentiels au paradoxe; sa contrariété & la briéveté avec laquelle il doit être énoncé, 311 & 322. Toute science à la portée des jugemens du vulgaire peut en

fournir, mais la morale sur-tout, Mémoires, Volume XXXV, 311 & 312. C'est dans les dia-logues de Socrate qu'il faut chercher les premiers paradoxes moraux. — Tous ceux des Stoïciens se trouvent dans Platon formellement ou implicitement. -L'idée de leur sage accompli est tirée de sa république, 3 1 2. Exemples de paradoxes formellement énoncés dans la plupart de ses autres écrits, 314. Antiochus, disciple de Platon, revendique publiquement les paradoxes comme portion de l'héritage de son maître, & les enseigne dans l'Académie. — M. l'abbé GARNIER examine pourquoi l'on n'a jamais reproché les paradoxes à Socrate & à Platon, tandis qu'on les a fa fouvent & si vivement reprochés aux Stoïciens, 315. En assigne pour cause la méthode dont se servoient les Stoïciens pour les proposer & les enseigner. -Parallèle de cette méthode avec celle de Platon. — Platon n'innova rien dans le langage reçu, 317. Les Stoïciens fabriquèrent un grand nombre de mots nouveaux, & donnèrent à ceux qui étoient en usage une signification inconnue avant eux. — Platon n'énonça les paradoxes que comme des opinions particulières, 318. Les Stoïciens se plurent à les débiter comme des maximes absolues & comme des axiomes.—Platon, à l'exem-

ple de Socrate, ne fait jamais profession d'enseigner; il part d'un point connu & avéré, & conduit par une chaîne de conséquences claires & lumineuses au but qu'il se propose. - Les Stoïciens attaquent de front les préjugés; se rapprochent beaucoup de la méthode des géomètres; donnent des définitions & posent des axiomes, 319. Esquisse de leur système de morale & de leur manière de le démontrer, 320. Platon ne se contente pas de convaincre l'esprit, il veut gagner le cœur en rendant la vertu aimable. - Les Stoïciens négligent l'art de la persuasion pour s'attacher à la dialectique la plus sèche, 321. De l'usage des paradoxes dans la morale, 322. Précautions avec lesquelles on doit les employer, 323 & 326. Quels font les cas où l'on peut se dispenser de ces précautions, 326. Fragment d'un ouvrage d'Anthémius sur des paradoxes de mécanique, avec une traduction & des notes, par M. Dupuy. Mém. Vol. XLII, 392. Voyez MÉCANIQUE.

PARÆTONIUM, métropole de la Cyrénaïque inférieure, suivant Hiéroclès. Mém. Volume XXXVII, 386.

PARAGAUDE, sorte de parure empruntée des Parthes; sa description. — Elle passe de l'ordre militaire aux citoyens Romains. — Valens & Théodose en

défendent l'usage sous de grosses peines. Mém. Volume XXXIX, 508.

PARAMATMA. Voyez SAMA-NÉENS.

PARAPHONE. Voyez Musique.
PARAPHONISTE. Signification
de ce mot dans le moine de S.
Gal. Mém. Volume XXXVII,

PARASANGE, mesure itinéraire de Perse, qui équivaut à trois milles Romains ou trente stades moyens. — Donne vingt-deux & demie au dégré pour le temps de Xénophon. Histoire, Volume XXXVI, 90.

PARAZONIUM, épée qui étoit une des marques de la dignité de tribun légionaire. Mémoires, Vol. XXXVII, 132.

PARCHEMIN. Sa préparation inventée à Pergame, d'où il a tiré fon nom. Histoire, Volume XXXVIII, 151.

PARDON (Lettres de). Voyez LETTRES de pardon.

PAREMBOLE. En quoi consistoit cet ordre de bataille chez les Grecs. Mém. Vol. XLI, 292.

PARIS est arrêté & conduit au roi d'Égypte, qui le force d'abandonner Hélène. Mém. Vol. XLII, 4.

PARIS. Comparaison de son étendue avec celle de Constantinople. Voyez CONSTANTINOPLE. A qui doit-on attribuer la gloire de la révolution qui sauva Paris pendant la prison du roi Jean: question historique,

par M. DACIER. Mém. Volume XLIII, 563. Voy. MAILLART (Jean).

PARISATIS, femme de Darius-Nothus, roi de Perse; ce que son nom signifie. Mêm. Vol. XL, 502. Elle veut avoir commerce avec son fils Artaxercès-Memnon, qui repousse avec horreur sa passion. Ibid. 503, note (f).

PARJURE, puni de mort chez les Égyptiens. Mém. Vol. XL, 59.

PAR LA GRÂCE DE DIEU.

Cette formule fut employée d'abord par les évêques, & enfuite par les rois. — Elle fut aussi adoptée par les grands vassaux. — Dictée par la piété, elle n'exprimoit pas, comme aujourd'hui, le pouvoir suprême & ne rele-

vant que de Dieu. Hist. Vol. XXXIV, 191.

PARLAMENTUM, mot générique de la basse latinité; sa signification originaire. Mém. Vol. XLI, 586. Commence dès le XI.º siècle à désigner les séances que les rois tenoient, soit pour rendre la justice, soit pour délibérer sur l'administration du royaume. Ibid. 587.

PAROLE (La). Ce que c'est dans la religion des Perses. Voyez

Honover.

PARRICIDE. Quelle étoit la peine du parricide chez les Égyptiens. Mém. Vol. XL, 61,

PARSES, reste de l'ancien peuple des Perses, dont ils ont conservé la religion. Mém. Volume XXXIV, 380; & Mémoires,

Volume X X X V I I, 571. Voyez RELIGION des Perses. Les Parses descendans de ceux qui, après la mort d'Iezdjerd, se retirèrent dans les montagnes du Kirman & dans l'Inde, attribuent les livres Zends à Zoroastre, qu'ils regardent comme leur législateur. — Ils ne souffrent pas qu'il y soit fait le plus léger changement, même dans les traductions & les commentaires pehlvis. Mém. Vol. XXXVIII, 178. Ils distinguent, dans le second âge de leur religion, trois époques qu'ils appellent des états d'anéantissement. Ibid. 180. Conformité de la religion actuelle des Parses avec le système théologique des mages rapporté par Plutarque. Mém. Volume XXXIV, 376. Voyez MAGES. Les Parses n'ont d'autres autels que de grands vases de cuivre qui contiennent la cendre sur laquelle est le feu sacré. Mém. Volume XXXVIII, 204. Remarques critiques sur la forme de leur année. Voyez ANNÉE des Parses.

PARSI, langue plus douce que le pehlvi, dont elle a pris la place dans la Perse. Mémoires, Volume XXXIX, 715. Elle tire son nom de Pares, sils de Pehlou. Mém. Volume XL, 467, note.

PARTHENIUS, fleuve. — Aujourd'hui Parteni & Dolap. Mém. Volume XXXV, 485.

PARTHÉNIUS de Nicée, poëte Grec qui s'est fait un nom par des hymnes élégiaques. — Réfutation de deux erreurs de Suidas sur le temps où il vivoit. Hist. Vol. XXXIV, 44 & 45. Précis des recherches de M. LE BEAU junior sur les auteurs dont Parthénius de Nicée a tiré ses narrations. Ibid. 63.

PARTHES. Leur invasion dans la Syrie & dans la Phénicie. Mém. Volume XXXVIII, 138. Époque de leur révolte contre les Macédoniens. Mém. Vol. XXXVII, 727. Alexandre-le-Grand les soumet, & nomme un satrape pour les gouverner. Mémoires, Volume XLII, 390. Conjecture de M. l'abbé LE BLOND sur les motifs qui ont fait marquer les noms des mois Macédoniens sur les médallons des rois Parthes. Ibid. 391.

PARTICULE. Pourquoi les particules explétives abondent dans les langues originales. — Leur objet primitif. Mémoires, Volume XLI, 393 & 394.

PAS commun, estimé par M. D'AN-VILLE à vingt-deux pouces huit lignes. Mém. Vol. XXXV, 749.

PAS géométrique (Le) étoit évalué à cinq pieds chez les Romains commechez les modernes. Mém. Volume XL, 545.

PASAGARDE, ville de Perse; ce que son nom signifie. Mém. Vol. XL, 512.

PA-SE-PA, bonze célèbre. L'empereur Kublai le fait venir à sa cour, & le comble d'honneurs. — Il invente, par son ordre, les nouveaux caractères Mogols. Mém. Volume XL, 344. Ces caractères sont encore en usage chez les Tartares Mantcheous. — Sa mort. Ibid. 345.

PASITITHE, chef des mages. Cambyle lui confie la régence de les royaumes pendant son expédition d'Égypte. — Il fait proclamer roi le faux Smerdis, son frère. — Est massacré avec tous les mages qui avoient favorisé ce complot, — Fête appelée Magophonie, instituée à cette occasion. Mém. Vol. XXXIX, 706.

PASSION. Excellente définition qu'en donne Zénon. Mém. Vol.

XLI, 499.

PASTEURS. Les Égyptiens les avoient en aversion; par quel motif. Mém. Vol. XXXIV, 135. Voyez ROIS-PASTEURS.

PASTOPHORES, prêtres qui avoient la fonction de porter les arches ou coffres qui renfermoient les myslères. — Interprétation de ce mot. Hist. Volume XXXIV, 54.

PATAÏQUES (Les dieux) étoient des divinités tutélaires dont les Phéniciens ornoient leurs vaiffeaux,—Quelle place ils y occupoient.— Ils avoient une figure humaine. Mém. Volume XLII, 17. Diverses étymologies de ce mot. Ibid. 18.

PATALE, ville de l'Inde. Mém. Volume XLII, 16.

PATÈRE, attribut commun à

tous les dieux sur les médailles; ce qu'il signifie. Mém. Volume XLII, 389.

PATER familias. Signification de ce terme dans le droit civil. Mém. Vol. XXXVII, 262.

PATRIARCHES antidiluviens, pourroient être les dieux-hommes de la mythologie Egyptienne. Mém. Volume XXXVI, 363. PATRONE. Voyez BOTRIS. PATUMOS. Voyez HÉROOPOLIS. PAULIV, de la maison Caraffe, est proclamé pape malgré l'opposition des cardinaux Espagnols. Son caractère. — Il rétablit la sûreté des chemins par la lévérité. Mém. Vol. X LIII, 600. Mémoire de M. l'abbé GAR-NIER sur la ligue entre la France & le Pape Paul IV de la maison Caraffe. — Précis des événemens qui précédèrent cette ligue sous Henri II. Ibid. 598 & suiv. M. de Thou présend que le cardinal Caraffe, I'un des neveux du pape, en fit toutes les avances. Ibid. 601. Invraisemblance du récit de cet historien, 602. Preuves positives que les premières démarches furent faites par le ministère François, & que les ambassadeurs du roi à Rome, eurent besoin de beaucoup d'adresse & de sollicitations pour amener le pape à cette ligue, 603. Le connétable de Montmorenci ne put délapprouver dans le conseil du roi, un traité dont il poursuivoit l'exécution à Rome avec persévérance, rance. Mém. Volume XLIII, 604. Avantages de ce traité. Ibid. 602. Charles - Quint intimidé par l'union du pape avec le roi de France, s'empresse de signer une trève qui laisse le roi en possession de toutes ses conquêtes, 605. Le cardinal Caraffe est député à la cour de France, sous le prétexte de faire changer la trève en une paix perpétuelle. - Le véritable motif de la légation fut d'engager le roi à déclarer la guerre au roi Philippe, successeur de Charles-Quint, vu sa mauvaile foi dans l'exécution de la trève, 607 & 608. Observations critiques servant à prouver combien le compte que M. de Thou a rendu de cette négociation est inexact & incomplet, 609 & 610. Le roi envoie en Italie le maréchal de Strozzi & Blaise de Montluc avec quelques troupes, pour défendre les terres de l'église dans le cas d'une invasion, 611. Il offre sa médiation au pape sur ses différends avec le roi d'Espagne, 612. Paul IV réclame de nouveau l'exécution de la ligue, & des secours plus puissans contre le roi d'Espagne, contre lequel il presse vivement le roi de France de se déclarer ouvertement, 613. Le cardinal Caraffe conclut, en son privé nom, un traité secret avec d'Avanson, ministre du roi, pour rassurer la France sur les incon-Tome XLIV.

véniens de cette entreprise, 615. La demande faite par Coline de Médicis, duc de Florence, d'être admis dans la ligue à certaines conditions, achève de décider le conseil du roi à entreprendre la conquête du royaume de Naples & du duché de Milan. - Charles de Marillac, archevêque de Vienne, est chargé de La conduite de cette affaire, 616 & 620. Le duc de Guise passe en Italie à la tête d'une armée, 616. Il traverse le Milanès, & prend d'assaut la ville de Valence. - Remet le bâton de commandement entre les mains du duc de Ferrare son beau - père. 617. Conseil tenu entre eux & le cardinal Caraffe, pour régler définitivement les opérations de la guerre, 617. Conduite sage & mesurée du duc de Guise, accusé mal-à-propos par M. de Thou, de s'être laissé entraîner vers l'entreprise de Naples par les prestiges de son frère & les vaines promesses des Caraffes, 618 & 619. Il suspend habilement la marche de ses troupes, & presse l'accession du duc de Florence à la ligue. — Raisons qui portoient le cardinal Caraffe à traverser furtivement ce projet, 620. Précis de la négociation de Marillac avec le pape à ce sujet, 620 & Juiv. Cosme fortement pressé de se décider, élude adroitement leurs instances de concert avec le cardinal Caraffe, 625. Il parvient au but caché de sa Nnn

conduite politique, en forçant l'Espagne à lui céder la ville de Sienne avec tout le territoire de cet état. Mém. Vol. XLIII, 629.

PAULA (Julia Cornélia), femme d'Élagabale. Médailles de cette princesse servant à établir l'époque & la durce de son mariage. Hist. Vol. XLII, 61. Elle est

répudiée. Ibid. 62.

PAUSANIAS, général Lacédémonien. Sa réponse à un Æginète qui lui conseilloit de traiter le corps de Mardonius comme Xercès avoit traité celui de Léonidas. Mém. V. XXXIX, 40.

- PAUSANIAS, historien Grec, avance sans fondement que les Grecs immoloient des victimes humaines avant la guerre de Troie. Mém. V. XXXVI, 406. Donne une époque trop reculée au culte des héros. Ibid. 408.
- PAYE du soldat Romain. Voyez LÉGION & SOLDAT Romain.
- PAYENS. Précis du Mémoire de M. DE BURIGNY sur les prières des payens. Hift. Vol. XLII, 27 & Suiv.

PAYERNE, Paterniacum, ville du canton de Berne. - Etoit connue des Romains. Histoire, Vol. XXXIV, 142.

PAZEND, commentaire du zend. Mém. Vol. XXXVIII, 187.

·PÉCHE du corail, des éponges, des harengs, des perles. Voy. ces mots.

PECHEUR. Les peuples pêcheurs font moins traitables que les peuples cultivateurs. Mém. Vol. XLIII, 725.

PECTIS, instrument à deux cordes, qui se touchoit sans archet. — Sappho en introduit l'usage dans la Grèce. Mém. Vol. XXXVI, 108.

PÉDAGOGUES, gardiens dont les jeunes enfans de qualité de l'un & l'autre sexe étoient accompagnés en public, jusqu'à ce qu'ils eussent quitté la robe prétexte. Mém. Volume X.LI, 105.

PÉDASIENS; position de ce peuple. — Phénomène singulier qu'ils attribuoient à leur prêtresse. Hist. Vol. XL, 19.

PÉDAUQUE (La reine), nom donné à une figure représentée dans le portail de quatre églises avec un pied en forme de patte d'oie. — On la prend pour la reine de Saba; — pour Ranachilde femme d'Alaric; - pour la reine Clotilde. — Cette dernière princesse est ainsi dépeinte dans un manuscrit du VIII. siècle. Hist. Vol XXXVI, 126. Conjecture de M. DEBRÉ-QUIGNY sur l'origine de cette singularité. Ibid. 127.

PÉDOTRIBES, officiers chargés de maintenir le bon ordre dans les gymnases. Histoire, Volume XXXVIII, 23.

PEHLVI, langue de la Perse proprement dite. Mém. Volume

XXXIX, 715.

PEINES. Des peines qui avoient lieu chez les Phéniciens pour les délits & les crimes. Mémoires, Volume XL, 54 & suiy. Règlo

pour la sévérité des peines. -La conversion de la peine corporelle en peine pécuniaire, étoit admise chez les Juifs, & par les loix des douze Tables. Mém. Volume XLII, 301. Mémoire de M. LE BEAU sur les délits & les peines militaires chez les Romains. Ibid. 253. Gradation des peines militaires qui n'alloient pas jusqu'à la punition corporelle. — Sentiment de M. LE BEAU sur l'étendue de la signification de castigatio. — Punition singulière employée par Sempronius-Gracchus, 255. C'étoit une punition ordinaire de faire distribuer de l'orge au lieu de blé aux troupes qui s'étoient comportées lâchement. — Conjectures diverses sur le motif de celle qui consistoit à faire tirer du sang à un soldat à la tête du camp, 256. Autres punitions infligées à la lâcheté, 257, 260, 261 & 275. De la peine pécuniaire, 258. Le soldat condamné à une amende, & qui ne la payoit pas fur-le-champ, donnoit en gage sa haste ou son javelot. — Munerum indictio, punition ordinaire des fuyards; ce que c'étoit, 259. La prolongation du service étoit plus déshonorante lorfqu'elle étoit accompagnée de la note des censeurs. — En quoi confistoit le militiæ mutatio, 260. De la dégradation, 261. Le foupçon de poltronnerie suffisoit pour l'encourir, 262. La dégradation la plus complette & la plus ordinaire étoit le congé ignominieux; quelle en étoit la formule, 263. Sous les empereurs, il rendoit incapable de posséder aucune charge. — Légions punies par la privation d'un nom honorable, 265. Soldats déclarés esclaves par vente simulée : cette punition fut plus rare que le dernier supplice, 266. De la prison militaire. — Un soldat qui s'en échappoit n'en étoit pas puni; mais il étoit traité comme déferteur s'il en forçoit la porte. -Différences de la punition avec le sep de vigne, les verges ou le bâton, suivant la qualité du délinquant & le genre du délit, 267. La bastonnade fut fort en usage du temps de la république; manière dont on l'infligeoit, & pour quelles fautes, 269. Tous les crimes qui alloient à la destruction de la discipline, étoient punis de mort, 270. Le déserteur étoit assonmé à coups de bâton, ou décapité, 272. Il étoit condamné feulement à la déportation s'il revenoit de lui-même à son drapeau, 271 & 273. Peine des transfuges, 273. Quelquefois la punition en étoit renvoyée au fénat & au peuple, 276. La désobéissance & la résistance au châtiment étoient punies de mort, 277; la mutinerio & les murmures par la dégradation, 278. Lorsqu'un grand nombre de soldats avoit commis une faute capitale, ils étoient décimés : forme de la Nnn ij

décimation. Mém. Vol. X L I I, 279. Châtimens divers inventés par le caprice & la cruauté des commandans, 282. Les exécuteurs étoient les soldats nommés

speculatores, 285.

PÉLASGES, PÉLASGUES, premiers & plus anciens habitans de la Grèce. M. l'abbé MIGNOT dérive leur nom du phénicien, où il signifiedispersés. Mémoires, Volume XXXIV, 131. Suivant M. DE LA NAUZE, ils le tirèrent de Pélasgus, un de leurs chefs; & comme ils arrivèrent par bandes en différens temps, on leur donna quelquefois par dérision le nom de Pélasges, oiseaux de passage. Ibid. 189. Il prouve que ces Pélasges n'étoient pas Egyptiens, mais que c'étoient des colonies des pasteurs Cananéens qui, après avoir long - temps dominé sur la basse Egypte, en furent chassés peu-àpeu. Ibid. 189 & 190. Les Pélasgues étoient naturellement errans jusqu'à leur réunion avec les Grecs, avec lesquels ils ne firent plus qu'un même peuple, 477. Ils avoient une grande avidité pour les nouveautés religieuses. - Ils établissent en plufieurs endroits, & fur-tout dans l'île de Samothrace, le rite des Orgies, 477 & 479. L'oracle de Dodone leur devoit sa fondation. Mémoires, Volume XXXV, 92. Ils sont chassés de la Béotie par les Eoliens. 93. Une partie se conserve sans mélange dans

l'Épire, & se rassemble en diverses petites peuplades sur les bords de la rivière Dodon en Thesprotie. — Ceux de la plaine nommée Helli ou Selli, avoient soin du temple & de la sorêt de Dodone, & ceux de la montagne, Tomari, interprétoient les oracles, 98. Les Pélasgues consultent l'oracle de Dodone avant d'admettre les noms des dieux des peuples de l'Orient, 120; & Mémoires, Volume X X X I V, 476.

PELENDONES, peuple de Celtibérie; sa position. Mém.

Volume XLI, 769.

PÉLERINAGE. Le goût en a passé des Orientaux aux Occidentaux. — Les uns & les autres ont associé des vues de commerce aux motifs de religion dans leurs pélerinages. Mém. V. XXXVII, 475. Les pélerinages à la Terrefainte sont beaucoup plus anciens que les croisades; ils doivent remonter au temps où les Francs embrassèrent le christianisme. Ibid. 481. Les pélerins payoient un droit aux Musulmans pour visiter librement les lieux saints, 476. Ils devoient avoir des lettres de recommandation de leur évêque adressées au pape, aux évêques, &c. quand ils alloient à Rome où à la Terre - sainte. Ibid. 481 & 483. La plupart des pélerins partoient d'Italie, ce qui a fait donner souvent à ces actes de dévotion le nom de romagium, 484. La dévotion

du pélerinage de Jérusalem fut portée très-loin sous le règne de Robert & de Henri I.', 490. Marche singulière d'un pélerin envoyé à Jérusalem par Catherine de Médicis. Mêm. Volume XXXVII, 522.

PELET HRONIUM, ville de Thessalie qui donna son nom à l'antre fameux dans lequel Achille sut élevé par le centaure Chiron. Mém. Vol. XXXIX, 529.

PELETHRONIUS, roi des Lapithes, inventeur de l'art de dompter les chevaux. Mémoires, Volume XXXIX, 529.

PÉLIADES, nom générique des prêtresses de Dodone. — Sa double signification. Mém. Vol. XXXV, 109 & 111. Il équivaut au nom des voyans. Ibid. 112.

PÉLIAS. Jeux funèbres célébrés en son honneur. Mém. Volume XLI, 247.

PELLA, ville de Macédoine, lieu de la naissance d'Alexandre. Histoire, Vol. XXXVIII, 121. Elle est nommée suivant Lucas Hossenius, d'après Critobule, tà manariera, les petits palais. Ibid. 122.

PÉLOPONNÈSE. En quel temps il commença d'êire habité. Mémoires, Volume XXXIV, 134. PÉLOPS. Jeux funèbres célébrés en son honneur à Olympie.

en son honneur à Olympie. Mém. Vol. XLI, 247. PELORE, aujourd'hui le cap de

Phare; sa position. — Invrai-

femblance de l'origine de son nom rapportée par plusieurs auteurs anciens. — Conjectures de M. le président DE BROSSES à ce sujet. Mémoires, Volume XXXVII, 68.

PELTASTES, infanterie mitoyenne entre la phalange des pelamment armés & les pfiles, & qui tiroient leur nom de la forme de leurs boucliers.—En quoi confistoit leur armure. — Les Latins les nommoient cetrati. — Ils étoient très-utiles & fort estimés. Mémoires, Volume XLI, 271, note (f), & 284.

PELUSE, ville d'Egypte. Voyez ABARIS. Précis des remarques de M. DE LA NAUZE sur deux routes de l'itinéraire d'Antonin, qui de Peluse conduisoient à Héliopolis. Hist. Vol. XXXVI, 99. Il décide la différence distincte de ces deux routes, par la position d'Héroopolis qu'il détermine près du golfe Arabique. Ibid. 1 00 & fuiv. Prouve que la position des mansions de l'une & de l'autre route, est suffisamment indiquée dans l'itinéraire, 104. La plus courte n'étoit point praticable pendant l'inondation du Nil; la plus longue l'étoit en tout temps, 109. Voyez CLYSMA, HÉ-ROOPOLIS, SCENÆ VETE-RANORUM, SÉRAPIU, SILÉ, THAUBASIUM, THOU, VICUS JUDÆORUM.

PENDARECHI. Voy. HÉRACLÉE dans le Pont.

PENÉE, fleuve de Thessalie. Pourquoi il est nommé aussi Araxe. Hist. Vol. XXXVI, 79.

PÉNITENCES publiques. L'ulage s'établit insensiblement de les convertir en amendes. Mém. Vol. XXXIX,607.

PÉNITENS de l'Inde. Voy. CON-TEMPLATIFS.

PENTATHLE, appelé par les Latins quinquertium. — On y combattoit dans un seul jour à cinq exercices, la lutte, la course, le saut, le disque & le javelos. - Quelques-uns substituent le pugilat au javelot. Histoire, Vol. XXXVIII, 45. Les enfans en étoient exclus chez les Eléens. Ibid. 42.

PENTECGSTE, division de la phalange Lacédémonienne, composée de deux énomoties. Mém.

Volume XL, 554.

PENTÉLIQUE (Le mont) étoit célèbre dans la Grèce par ses carrières de marbre. — Sa polition. Hift. Vol. XXXIV,

40.

PENULE, habit militaire que les Romains avoient emprunté des Grecs; sa forme. — Les foldats la portoient dans les marches en temps de pluie ou dans les pays froids. — Il paroît que la pénule étoit déjà en usage dans la ville sur la fin de la république. Mém. Vol. XXXIX, 521. Sous les empereurs, on en fit un habillement de luxe. — Il se mettoit sur la tunique au lieu de la toge ou de la robe nommée stola. - Il avoit beaucoup de rapport avec la lacerna, qui originairement étoit aussi d'usage militaire. Ibid. 522.

PEPHASMÉNOS, Tyrien inventeur du bélier. Mém Vol. XL,

113.

PERDICAS obtient des immunités à Athènes. Mém. Volume XLIII, 54. Alexandre lui kisse en mourant son anneau, symbole de l'autorité souveraine. Il est élu régent du royaume, pour gouverner au nom d'Aridée. — Echoue dans son expédition contre Ptolémée gouverneur de l'Egypte. — Sa mort violente. Mém. Volume XL,

PERDUELLES, nom par lequel les Romains de la haute antiquité désignoient les peuples avec lesquels ils étoient en guerre. - Il fut restreint ensuite à ceux qui conspiroient contre le prince ou contre l'état. Mémoires, V. XLI, 13, note (k).

PÈRE. Chaque père fut dans les premiers temps le roi de sa famile. Mém. Vol. XXXVIII, 74. Le gouvernement paternel est le symbole du gouvernement monarchique. — Les imprécations des pères étoient regardées comme le malheur le plus funeste dont les enfans pussent être accablés. Mémoires, Vol. XXXVI, 433

PÉRÉDÉE assantine Alboin roi des Lombards. — Par quel straépouse tagème Rosemonde

d'Alboin, l'incita à ce crime. Mémoires, Vol. XXXV, 778 & 779. Sa force extraordinaire.— Son histoire calquée sur celle de Samson. Ibid. 780.

PEREGER, PEREGRINUS, nom sous lequel les Romains comprenoient tous ceux qui ne jouissoient pas du droit appelé jus Quiritium. Mém. Vol. XLI, 13. Ses diverses autres acceptions depuis qu'Antonin Caracalla eut accordé à tous les sujets de l'empire le droit de cité. Ibid. 15.

PERGAME. Précis des observations de M. l'abbé BELLEY, fur son histoire & sur ses monumens. Hift. Vol. XXXVIII, 147. Sa position en Mysse. Son port nommé Elæa, aujourd'hui Aïasminde. Ibid. 148 & 170. Ancienneté de son origine. - Esculape y amène une colonie Grecque & yexerce la médecine; il y avoit un temple célèbre, 149. Son gouvernement étoit autonome. — Elle tombe sous la domination des rois de Lydie. - Passe sous celle des rois de Perse. — Est soumise à Antimaque. - Philétère jette les fondemens du royaume de Pergame. - Suite de ses rois. -Attale légue ses états aux Romains, 153. Durée de ce royaume, 154. Le gouvernement particulier de Pergame fous les Romains étoit démocratique. - Ses magistrats nommés prytanes. — Le magistrat civil

éponyme étoit le stratège. -Epoque du commencement de l'année civile à Pergame, 555. Ses traités avec différentes villes. - Son culte religieux.—Divinités représentées en grand nombre sur ses médailles. - Temples élevés dans cene ville en l'honneur des dieux & des empereurs, 158 & 166. Leurs ministres, 160. Jeux solennels qui s'y célébroient sur le modèle des jeux sacrés de la Grèce, 159. Ils étoient présidés par l'asiarque, 160. Les néocores à Pergame, étoient ministres du temple d'Esculape; leurs fonctions, 161. Pergame avoit de nombreuses bibliothèques, 162. Titres dont cette ville a été décorée. — C'étoit une des sept églises apostoliques, 163. Ses évêques; personnages célèbres qui l'ont illustrée, 164. Ses médailles autonomes & impériales, 165. Ses autres monumens, 166. Elle joutssoit du droit d'asyle. - Caracalla lui accorde différens privilèges; à quelle occasion, 167. Sous le haut empire, elle fit toujours partie de l'Asie proconsulaire. - Fut comprise ensuite dans la province particulière d'Asie, sous la métropole d'Ephèse, puis dans le thème des Thracésiens, 168. Elle est soumise aux Turcs Ottomans.-Les Grecs l'appellent encore Pergame, & les Turcs Bergamet. - Son état actuel & sa population, 169.

PERGAMUS, fils de Pyrrhus & d'Andromaque, tue Arius roi de Teuthranie, & donne son nom à la ville de Pergame. Hist. Vol. XXXVIII, 149.

PERGEL (Le val). Saposition; son étendue. — Il doit son nom au voisinage des Alpes Gauloises. — Pourquoi il est nommé par des modernes Præjulia. Hift. Volume XXXVI, 174.

PÉRIODE. Ce que ce mot signifie. Mémoires, Volum**e** XXXVII, 2. Aristote, Démétrius de Phalère, Hermogène & Cicéron s'accordent à présenter la période sous l'image d'un cercle; énergie & valeur de ce mot. Mém. Vol. XLI, 401. Voyez PROSE. Période musicale, comparée avec la période verbale des langues Grecque & Latine. Ibid. 403.

PÉRIODE, révolution d'années.

Voyez CALLIPPE.

PÉRIPATÉTICIENS, secte de philosophes fondée par Aristote. Mém. Vol. XLI, 486.

PÉRIPLE (Le) de l'Euxin, tel qu'on peut présumer que Salluste l'avoit décrit vers la fin du III. livre de son histoire, &c. Seconde partie. La corde de l'arc, formée par la côte méridionale, depuis le Bosphore de Thrace jusqu'à la Colchide, par M. le président DE BROSSES. Mém. Volume XXXV, 475 suiv. Troisième partie. Le bois de l'arc formé par les côtes septentrionales de la Colchide ou Bosphore de Thrace. Ibid. 504 & suiv.

PÉRITIUS, nom d'un des mois Macédoniens. Mémoires, Vol.

XLII, 391.

PERLE. Non-seulement les perles faisoient partie de la parure chez les anciens, mais on en servoit dans les repas comme un mets rare. — Où se pêchoient les plus belles perles. — Récit fabuleux de Philostrate, sur la manière dont se faisoit cette pêche dans un certain canton de la mer Indienne. Hift. Vol. XL, 99. Conjecture de M. AMEILHON sur ce qui peut avoir donné lieu à ce récit. - Les anciens n'avoient que des idées fort confuses sur la nature des perles. Ibid. 100. Leurs préjugés sur le danger de la pêche des perlés, 101.

PEROTZHANA traduit en thibétan plusieurs livres de magie apportés de l'Inde, — Pourquoi il est surnommé Lotzhavacenbo. Mem. Vol. XL, 227.

PERPETUUM, dans les auteurs, signifie non-seulement ce qui n'a pas de fin, mais encore ce qui est continu quoique borné dans sa durée; exemples à ce sujet. Mém. Vol. XLI, 59.

PERSAN. Nécessité de l'étude du persan pour la connoissance des antiquités A siatiques. Mim. Vol. XXXVIII, 240.

Perse. Objections de quelques critiques contre l'autorité des chroniques de Perse. Mém. Vol. XXXV,

XXXV, 151 & 152. Réponse de M. ANQUETIL à ces objections. Ibid. 153. Les différences qui se trouvent entre ces chroniques & Ctésias, ne doivent pas les faire régarder comme des romans, 157. Les règnes d'une longueur extraordinaire, marqués dans l'histoire ancienne de Perse, sont des durées de dynasties, 160. M. ANQUETIL prouve qu'il faut rapporter aux Perses même l'histoire des deux premières dynasties de leurs rois, celle des Peschdadiens & des Kéaniens, 161. Plufieurs des fables qu'elle renferme, avoient cours en Perse avant le règne des Parthes, & méritent attention comme anciens monumens, 163, 164 & 165. PERSÉE, fils de Danaé & de Jupiter, épouse Andromède fille de Céphée. Mém. V. XL, 466, note (u). Il fuit devant Bacchus. Ibid. 467. Fonde la ville de Tarle. Mém. Vol. XXXVII, 342.

Persée ou Persès, fils d'Andromède, donne son nom aux Perses. Mém. Vol. XL, 466, note (u). Invente l'arc. Ibid. 84.

Perses (Les) tiroient seur nom de Persée, fils d'Andromède.

— Ils étoient appelés autresois Kuemes par les Grecs; origine de ce nom. — Ils se nommoient eux mêmes Aprasio, les grands, & seurs voisins seur donnoient le même nom. Mém. Vol. XL, 466, note (u). Ils conservoient Tome XLIV.

dans des registres les antiquités de leur nation, en vertu d'une loi particulière. Mém. Volume XXXV, 156. Canon chronologique de la dynastie des Peschdadiens, c'est-à-dire, suivant les écrivains Orientaux, des princes Perses, Arabes & Touranians qui ont régné en Perse jusqu'à Ké-kaous. Mém. Vol. XL, 440 & fuiv. Voy. PESCH-DADIENS. Mémoire sur l'empire des Mèdes & celui des Perses, comparés avec la dynastie connue dans les ouvrages des Orientaux, sous le nom de Kéaniens; par M. ANQUETIL. Ibid. 477. Voyez MEDES. Remarques sur l'habillement; des Perses; il étoit fort simple avant la conquête de la Médie. — Les rois avoient toujours les mains nues; les particuliers devoient les couvrir pour paroître à la cour. Hist. Vol. XXXIV, 61 & 62. Les Perses ont été accusés de favoriser l'inceste; ce qui a pu donner lieu à cette accusation. Mém. Vol. XXXVIII, 233 & 234. Ils n'élevoient à leurs dieux, ni statues, ni temples, ni autels. Ibidem, 203. Comment il faut entendre cette assertion d'Hérodote. Ibidem, 203; & Mém. Vol. XXXVII, 714. Ils ne pouvoient souffrir qu'on partageât les dieux en deux sexes. Mém. Vol., XXXV, 16. N'ont jamais admis les théophanies, & traitoient de rêveries & 000

dimpiéré ce que les Greos débitoient à ce sujet. Mim. Vol. XXXVI., 320. Examen du by lième théologique des Perfes, d'après les liures Zonds, Pehlvis & Parfis, par M. ANQUETIL DU PERRON. Mémoires, Vol. XXXVII, 571 & Juiv. Supplément au traité historique de la religion des anciens Perses, par M. l'abbé FOUCHER. Mémoires, Vol. XXXIX, 689 & Suiv. Voyez RELIGION des Perses. Les Parses sont un reste de l'ancien peuple des Perses dont ils ont conservé la religion. Voy. PARSES. Perses établis à la Chine au VI. siècle. Mém. Vol. XXXVII, 733. Voyez Chine. PERTHARITE partage le royaume de Lombardie avec Gondebert son frère. Mém. Vol. XLIII, 314. Dépouillé par Grimoald, il se refugie chez le roi des Huns. Ibid. 3 1 5. Se remet entre les mains de Grimoald, & s'en échappe ensuite par stratagème, 318. Il est rétabli sur le trône, 329. Sa mort, 331 & 338. PÉRUVIENS (Les) ont admis les théophanies dans Manco - capac & les incas ses successeurs. Mémoires, Vol. XXXVIII, 513. Pescennius-niger est proclamé empereur. — Sa mort. Mém. Vol. XXXVIII, 149. Sa sévérité dans la discipline militaire. Mém. Volume. XLI, 156, 220 & 239 PESCHDADIENS. Mémoire de

M. ANQUETIL, dans lequel

PE

il esseye de concilier les auteurs Grece, & principalement Hésodote & Ciélias, fur le commencement & la dutée de l'empire Assyrium; & ces écrivains avec les Perles, Jur les règnes qui forment ce que les Orientaux appellent la dynastie des Peichdadiens. Mem. Vol. XL, 356. Les historiens Orientaux nomment Peichdadiens, la luite des princes Pertes, Arabes & Touranians qui ont régné en Perte jusqu'à Ké kaous; mais dans les livres de religion, ce nom défigne les hommes qui pratiquoient la loi de Djemschid, antérieure à celle de Zoroastre. Ibid. 440. M. ANQUETIL soutient que les longs règnes de Djemichid, de Zohak, de Féridoun, dans la dynastie des Peschdadiens, forment trois dynasties différentes. Voyez ASSYRLENS. Peschdadien signifie hommes de la première loi, ce qui est la traduction Parsie du mot Zend Poériodékéschans, dont M. Hyde fait mal-à-propos le nom d'un légissateur antérieur à Zoroastre. Mémoires, Volume XXXVIII, 663. Supplément de M. ANQUETIL au mémoire sur les dynasties des Peschdadiens & des Kéaniens. Eclipse de soleil sous Noder roi de l'Iran (la Perse), l'an 778 avant J.C. Mém. Vol. XLII, 334. Voyez NODER.

PESCHING, roi du Touran. Mém. Vol. XLII, 335. PESSINONTE, capitale des Toliftohoù, peuple Galate. Mémoires, Vol. XXXVII, 392 & 394. Elle étoit celèbre par le culte de Cybèle. Ibid. 396.

PÉTAU (Paul), savant antiquaire.

Mém. Vol. XLI, 60, note (m).
PE-TCHE-LI (Le), province de
Chine. Mém. Vol. XLII, 121.
PÉTELIE, ville des Bruttiens.
— Aujourd'hui Belcastro; selon
d'autres Strangoli. Mém. Vol.
XXXVII, 79, note (h).

PETRONE. Hadrien de Valois prétend qu'ilétoit Gaulois.— Ce fentiment est critiqué par Baillet, & défendu par M. DE VILLOISON. Hist. Vol. XXXVIII, 69. Remarque sur une varieté de leçon d'un endroit de ses ouvrages. Mém. V. XXXIX, 324. PEUCH, île située à l'embouchure du Borysthène. — Aujourd'hui Piczina. Mém. V. XXXV, 575. PE-Y, sage Chinois auquel on

aturibue le Chan-hai-king. Mém. Vel. XXXVIII, 276.

PE-YANG. Voyez LAO-TSE.

PHARNNIS, principale prêtresse de Dodone, contemporaine de Démétrius & d'Antiochus.— Le recueil de ses prophéties étoit conservé du temps de Paulanias.

Mém. Vol. XXXV, 111.

PHALANGARCHIE. Voyez PHA-LANGE.

PISALANGE. Remarque critique fur l'objet de la phalange & tur le force de sa constitution. Mémoires, Vol. XLI, 351, note (u).

Excellence de la composition de

ce corps. Mém. Vol. XL, 531. Sa perfection venoit des tacticiens, & non de Philippe de Macédoine, qui ne fit que former un corps permanent fur ce principe. Ibid. 532, note (a). Composition de la phalange Grecque. M. JOLY DE MAIZEROY prend pour base celle de Philippe, qui fut la plus parfaite. — La ligne étoit formée sur seize. — Le premier de la file étoit le lochagos, qui la commandoit. — Elle étoit divisée en prostates & épistates, & fermée par l'ouragos. Mém. Volume XLI, 282. Autres divisions de la file. — En quoi confistoit la phalangarchie ou phalange simple. — Elle étoit de quatre mille quatre-vingt-seize hommes, & formoit le quart de la phalange complette. — Deux formoient la diphalangie ou corne, appelce aussi mérie. Ibid. 283. La phalange a été connue des Grecs de temps immémorial avant Philippe; pourquoi il en a passé pour l'instituteur. - On ne peut douter que la phalange Macédonienne ne fût complette lorfqu'Alexandre passa en Asie, 284 & 285. La phalangarchie peut le prendre pour phalange parfaire, & étoir aussi nommée stratégie. - La mérarchie, qui en étoit la moisie, le considéroit aufli comme un tout.—Elle comprendit buit lyntagmes ou compagnies. — Principaux officiers de la phaiange. Mémoires, Ooo ii

Volume X L I, 286. Places qu'ils y occupoient. Ibid. 287. Manœuvres diverses de la phalange. — Elle avoit trois situations, 288; & 357, note (7). Les piques des phalangites avoient seize pieds; leur disposition. — Variations dans la composition de la phalange chez les différens peuples de la Grèce, 289. M. JOLY DE MAIZEROY soutient que la manière de se ranger fut habituellement surfeize pour tous les Grecs pesamment armés, excepté les Lacédémoniens, 290 & 291. Prouve que le mot phalange ne doit pas toujours défigner une ligne pleine en muraille, comme l'ont cru quelquesuns, 291. Ce que c'étoit que l'ordonnance appelée spirale, & la parembole, 292. Comment se faisoit la charge, 293. Défaut principal de la phalange; supériorité de la légion, 294. Dans la phalange Lacédémonienne, chaque corps étoit de cinq cent douze hommes. Mém. Vol. XL, 549. Ces corps avoient beaucoup de rapport à ce que nous appelons un bataillon. — Leur chef nommé polémarque, avoit ious lui quatre locagues, huit pentecostères, & seize énomotarques. Ibid. 554. Le mot phalange s'appliquoit à la cavalerie comme à l'infanterie pesamment armée. —Les tacticiens Grecs étendirent la même composition symétrique aux psiles ou armés légèrement. ainsi qu'aux chariots armés & aux

éléphans; exposition de leur théorie. Mém. Vol. XLI, 324, note (e).

PHALANGE d'Alexandre. Voyez Enrôlement.

PHALARIS se rend mastre d'Agrigente. Mémoires, Vol. XXXIX, 209.

PHALÈRE (La) n'étoit pas un simple ornement de chevaux; c'étoit aussi une espèce de parure, qui se donnoit pour récompense aux cavaliers, & même aux soldats d'infanterie. Mém. Vol. XXXIX. 542. La phalère des chevaux est mal rendue par le mot harnois; Ce que c'étoit. — Définition de la phalère, comme mot géné-

rique. Ibid. 543.

PHALLUS, symbole du principe actif de la génération dans les mystères de Dionysus, de Vénus de Cypre & de Mercure. Mémoires, Vol. XXXIV, 155. Phallus gravé sur des monumens publice par Sésostris dans ses conquêtes; ce qu'il lignifioit. — C'étoit, chez les Égyptiens, le symbole de la force & du génie. - Il se voit, sur les monumens Égyptiens, dans la main des prêtres & des personnages diltingués. Ibid. 423.

PHANÈS, nom mystérieux d'Osiris, qu'on ne révéloit qu'aux initiés dans les mystères de Samothrace. Mémoires, Vol. XXXVI, 360, note (q).

PHANIAS d'Erèse, auteur Grec, contemporain de Théophraste. Hist. Vol. XXXIV, 67. PHARAMOND, premier roi de France, n'est connu que par un court passage de la chronique de Prosper. — Absurdités de Duhaillan sur ce prince. Hist. Vol. XXXIV, 173.

PHARAON-ÉPHRA. Voyez Apriès.

PHARAON-NÉCO porte ses armes dans la Chaldée. Mém. Vol. XXXVIII, 122. Il défait Josias, roi de Juda, qui s'opposoit au passage. — Est vaincu par Nabuchodonosor, & obligé de retourner dans ses états. Ibid. 122.

PHARBÉTIQUE (Nome). Voyez Nome Pharbétique.

PHARE (Le), île déserte de l'Afrique. Mém. Vol. XLII, 356.

PHARNACE, Pharnak, mois honoré sous ce nom dans le Pont &
dans la Cappadoce.—Il avoit un
temple célèbre à Améria. — Son
nom étoit inséré dans la formule
du serment royal. — Comment
il est représenté sur les monumens. — Conjecture sur l'origine
du surnom de Pharnace donné
à ce mois, & sa grande célébrité.
Hist. Vol. X L, 130; & Mém.
Volume XLII, 383.

PHARNACE. Cyrus le place fur le trône de Cappadoce, & lui donne sa sœur Atosse en mariage. Mém. Vol. XLII, 383. Il prend les armes contre les Romains, & soumet le Pont. Hist. Volume XLII, 49. Il est désait entièrement par César. Ibid.

PHARNACIA, ville du Pont, appelée depuis Cérasonte. Mém. Volume XLII, 384.

PHASE, fleuve qui prend sa fource au mont Caucase.—Ce que son nom signifie en langue Syriaque.—Il se jette dans l'Euxin, & non dans la mer Caspienne, comme l'avance Hécatée de Milet. Mém. Volume

XXXV, 505 & 508.

PHATIMITES, descendans d'Ali & de Phatime, fille de Mahomet. - Ils prennent le titre de khalifes, soumettent l'Egypte & une partie de la Syrie. — Leurs divisions avec les khalifes de Bagdad, fur lesquels ils usurpent la puissance spirituelle. Mém. Vol. XXXVII, 491. Ils chassent les Aglabites de l'Afrique proprement dite, & les Edrissites de la Barbarie & de la Numidie. — Sont chassés de l'Afrique occidentale par les Almoravides. Hift. Volume XXXVIII, 117. Ils établissent leur siège à Ségelmesse, & s'emparent de l'Espagne. Ibid. 118.

PHÉACIENS (Les) passoient pour les plus pieux de tous les Grecs.

Mém. Volume XXXVI, 386,

note (a).

PHÈDRE. Observations de M. l'abbé BATTEUX, sur l'Hippolyte d'Euripide & la Phèdre de Racine. Mém. Vol. XLII, 452. Voyez EURIPIDE.

PHÉLÈS usurpe le trône de Tyr.

-Sa mort. *Mémoires, Volume* XXXVIII, 98.

PHÉMONOÉ, nom d'une prêtresse de l'oracle de Dodone. Mém. Vol. XXXV, 111; & d'une pythie de Delphes. Ibid. 215. M. le P. DE BROSSES le regarde comme générique; étymologie qu'il en donne,

PHÉNÉATES (Les)., peuple Arcadien, prétendoient à la gloire d'avoir donné les premiers l'hospitalité à Cérès. Mémoires, Vol. XXXIX, 210.

PHÉNICIE (La) le nommoit anciennement Chna, qui est une abréviation de Canaan. - Les Phéniciens communiquoient ce nom aux provinces qu'ils ieumettoient. - Preuve de cette obtervation tirée d'une médaille Phénicienne. Mémoires: , Vol. XXXIV, 89, 194 & 203. Foyer CANAAN & PHIENI-CIENS: Indications des limites de la Phénicie, tirées de Sanchoniaton.-M. l'abbé MIGNOT ecreonchit qu'elle auroit eu deux dogres environdu lad-ouest au nord, & à peu près trois dégrés du fud-est au nord. Ibid. 101. Etendue que lui ont affignée plusieurs auteurs anciens, 174. Ce pays étoit célèlire par sa fertilité; les productions, 159 & suiv. Description géographique & hillorique de la côte de Phénicie & des anciens monumens qui s'y treuvent, par M. Pabhé Micanou, 228 de suiv. Continuation du même sujet, 27.7 & Suiv. Du gouvernement de la Phénicie & de ses différentes révolutions, par M. l'abhé Mignot. Mêm. Vol. XXXVIII, 74. Chaque ville de Phénicie eut d'abord des rois particuliers. Ibld. 76 & 78. Il n'en est qu'un petit nombre dont les noms soient parvenus julqu'à nous; leurs époques & principaux faits historiques. Ibid. 8 & Suiv. La Phénicie tombe fous le joug des Chaldeens, 122. Elle est gouvernee par des magittrats amovibles appelés fuffictes ou juges, dont quelquesuns portèrent cependant le tine de roi, 125, 126 & 127. Conciliation de l'hillorien Joséphe avec les annales Phéniciennes, fur le nombre d'années qu'il donne aux juges & aux rois de Tyr qui gouvernèrent sous l'autorité des Babyloniens. Mém. Volume XXXVIII. 128. La Phénicie passe sous la domination des Perses. - Son étendue à cette époque. Mid. 1127 & 129; & Mem. Volume XL, 1. Darius rétablit les Phéniciens dans tous leurs droits, & leur laisse la liberté de choisir leurs rois, ses tributaires. Móm. Vol. XL, 3. Il comprend la Phonicie dans la cinquième la spie - Secours qui la fournifient à ce prince dans Less expéditions maritimes. Ibid. 4. Us. sont défaits. à Salamine, comme auxiliaires de. Xercès, 8. Secondent AnmercèsLonguemain contre les Egyptiens révolués. Mam. Vol. XL. 9. Se liguent avec Evagoras, roi de Salamine, contre les Perles dont ilstentent, à diverles repriles, de lecouer le joug. Abid. 11 & Juiv. Sont formis par Alexandre. - La Phenicie passe sous la domination des Grecs, après avoir eté deux cent cing ans f.us celle des Perses, 114. Réunie à la Syrie, lors du partage de la succession d'Alexandre entre les genéraux, elle échoit à Laomedon de Mitylène, 15...Ptolémée-Soter & Antigone s'en disputent la possession avec des succès divers, 16 & fuiv. Elle est adjugée, par un nouveau partage à Ptolemée. — Antiochus entreprend d'enlever cette province à Ptolémée-Philopator; détails de cette expédition, 22. Traité de paix par leguel la Célésyrie, la Palestine & la Phénicie demeurent à Rtolémée-Philopator, sous le gouvernement d'Andromaque. — Nouvelles entreprises d'Antiochus sur ces provinces, 27. Il parvient à s'en rendre maître après la victoire de Panéas, & consent de les rendre la même année, par le traité de mariage de Cléopâtre sa fille avec Ptolémée-Epiphane, 28. La Phénicie retombe sous le pouvoir des rois de Syrie, 29. Victoires des Machabées sur les Phéniciens, 32. Les Phéniciens, las du gouvernement des Séleucides, défèrent la couranne à Tigrane roi d'Arménie, après avoir été Journis aux Grees pendant deux cent quarante-eneuf aus 47. Tigrane prend possession de la Phénicie, dont il fait enfuite la cession aux Romains. Mém. V.ol. XXXVIII, 131 & 132. Elle fait alors partie de la Syrie, & est administrée par des gouverneurs ou prélidens envoyés de Rome. Ibid. 134. Invation des Parthes dans la Phenicie, sous la conduite de Labienus, 138. Ils en siont challés par Ventidius, 139. Dans le partage des provinces de l'empire avec le ténat, Octavien le réferve la Phynicie qu'il fait gouverner par les prélets, 141. La religion chrevenne est prêchee dans la Phénicie. & y fait de rapides progrès. Mém. Vol. XXXVIII, 142 & 143. Adrien détache la l'inchicie du gouvernement de la Syrie, jous le nom de Phénicie-Syrie, dont Tyr devient la métropole. — Il comprend dans cette nouveile province, les villes de Damas, d'Emèle & de Palmyre, & lui donne un gouverneur particulier fous le titre de président, auquel fut ensuite substitué celui de consulaire. — Partage de cette province sous Théodose, en Phénicie maritime & Phénicie du Liban : leurs métropoles & leur confistance. 1.49. Le gouverneur de la première de ces provinces porta le titre de coniulaire; celui de la seconde, le nom de président. Mém. Vol. XXXVIII, 150. Conquête de la Phénicie par les califes Arabes, 158. Elle passe sous la domination des Ottomans qui la possédent encore. — Est gouvernée par des sangiakbegs ressortissant à un béglerbeg ou bacha, 166.

PH

PHÉNICIENNES (Les). Conjectures de M. LE BEAU junior fur les allusions qu'Euripide a eues en vue dans cette tragédie. Mém. Vol. XXXV, 463.

PHÉNICIENS. Examen des différentes étymologies qui ont été données de ce nom. Mém. Vol. XXXIV, 118 & Juiv. Sentiment de M. l'abbé MIGNOT. Ibid. 120. Sentiment de M. DE LA NAUZE, 180. Mémoire de M. l'abbé MIGNOT sur les Phéniciens, dans lequel il discute l'authenticité de Sanchoniaton leur historien. Mém. Volume XXXIV, 56 & Suiv. Voyez SANCHONIATON. II les croit plus anciens que les Egyptiens. Ibid. 58. Les Phéniciens conservoient soigneusement leur histoire, & confioient cette fonction à leurs prêtres, 50 & 86. Le dépôt des archives de la nation étoit dans la ville de Débir, d'où elles furent transférées à Tyr; & elles subsistoient encore du temps de l'historien Josèphe, 60. Voy. DÉBIR. Auteurs anciens qui avoient écrit l'histoire de Phénicie, 61 & Suiv. M. l'abbé MIGNOT

soutient que le seul nom sous lequel les Phéniciens ont été connus dans les premiers temps, est celui de Cananéens. Mém. Volume XXXIV, 88. Ils se nommoient eux-mêmes ainsi. Ibid. 88, 89 & 194. Le nom de Phénicien leur a été donné par les étrangers, 88 & 117. Ces deux noms devinrent enfuite synonymes, 88. Les Septante ont substitué le nom de Phénicien dans leur version de l'Ecriture, à celui de Cananéen, 89 & 93. Les villes principales du pays auquel les Grecs donnèrent le nom de Phénicie, ont été bâties par les enfans ou les descendans de Canaan, 92. Limites du pays que les Cananéens ou Phéniciens habitoient dans l'origine, selon Moïse, 91. Il contenoit onze peuples ou tribus, 92 & suiv. Sanchoniaton lui donne une autre position, & le fait beaucoup plus septentrional, 100. Mais cette différence ne doit pas le discréditer, Moise n'ayant parlé des descendans de Canaan que relativement au pays que les Israëlites devoient occuper, tandis que l'historien Phénicien a représenté son pays à peu-près tel qu'il étoit de son temps, 101 & 102. Quelques anciens ont cru que les Phéniciens, au moins en partie, étoient venus d'ailleurs dans leur pays, 103; opinion qui paroît fondée sur l'émigration de ceux d'entre eux qui font

peuples, par la seule raison qu'ils n'étoient pas Juifs, il n'est pas étonnant qu'elle nomme quelquefois ainsi les Phéniciens, 184. L'usage des sacrifices humains a été objecté mal à-propos en faveur de l'identité des Cananéens & des Phéniciens, comme s'il eût été commun à ces deux peuples, 187 & suiv. Justification de l'origine Cananéenne des Phéniciens, par M. l'abbé MIGNOT, 193. Le pays, appelé par les Grecs Phénicie, a été peuplé par la famille de Canaan; c'est ce même peuple que l'Écriture désigne constamment sous le nom de Cananéens, lorsqu'il y est employé au sens propre & national, 195 & fuiv. Les traducteurs Grecs de l'Ecriture, ne peuvent être soupçonnés de s'être trompés en confondant les Cananéens avec les Phéniciens, 202. Les Phéniciens d'Afrique se disoient Cananéens, 203. Preuve d'identité des Cananéens & des Phéniciens, tirée d'une médaille Phénicienne où Laodicée est appelée ville de Canaan, 89, 194 & 203. M. l'abbé MIGNOT combat les preuves alléguées par M. DE LA NAUZE contre la fraternité des Juifs & des Phéniciens, 208 & fuiv. Rejette celle relative à la circoncision, 212. Prouve que les sacrifices humains étoient en usage chez les Phéniciens, à Tyr comme à Carthage, 215. Soutient que les Phéniciens n'ont Ppp

jamais été nommés Iduméens, & qu'on ne trouve dans leurs divers établissemens, aucun vestige de ce nom. Mém. Volume XXXIV, 217& fuiv. En admettant que les Phéniciens fullent venus des côtes de la mer Rouge, il ne s'enfuivroit pas qu'ils fusient Iduméens. Ibid. 222. Les Phéniciens resserrés par les conquêtes des Ifraëlites, envoient des colonies en Europe, en Asie & en Afrique.—Au temps de la guerre de Troie, ils étoient répandus dans toutes les îles de la Méditerranée, 170. Leurs établissemens dans les îles de la mer Egée. -La Crète étoit peuplée de Phéniciens lorsque Minos second monta sur ce trône, 171. L'époque déterminée de la colonie de Cadmus en Afrique, ou dans la Grèce, sert à fixer celle de la plupart des colonies Phéniciennes dans les divers endroits du monde, 173; & Mem. Vol. XLII, 33. Etablissemens des Phéniciens en Afrique, antérieurs à la fondation de Carthage. Mém. Vol. XXXVIII, 115; & Mém. Vol. XLII, 26.

Des principes de la religion des Phénicieus, de leur cosmogonie, de leur culte religieux, &c. Voyez RELIGION des Phéniciens. Des loix des Phéniciens, & des peines des delits chez ce peuple, par M. l'abbé MIGNOT. — Les formules étrangères des ferment leur étoient interdites. Mém. Volume XL,

48. Ils avoient des loix pour encourager la bravoure. Ibid. 5 1. Leurs magiltrats étoient appelés anciens, 52; & suffètes chez les Carthaginois: étymologie de ce mot, 53. Le vol n'étoit puni que d'une amende pécuniaire, 54. Peines capitales infligées pour diverses espèces de crimes, 57 & Juiv. Le meurtre involontaire étoit soumis à une sorte de punition, 58. L'aduhère ésoit puni par le feu, 60. Les loix civiles des Phéniciens devoient se rapprocher de celles des Egyptiens, 67. La justice se rendoit aux portes des villes, 120.

De la milice des Phéniciens, par M. l'abbé MIGNOT, 68. Leurs rois alloient à la guerre en personne, 69. Les divisions de leurs corps militaires se rapprochoient fort de celles des armées de Perse, 74 & 75. Les armes défensives des Phéniciens étoient le calque, la cuitalle, le bouclier & le brodequin; ce qu'elles avoient de particulier chez ces peuples, quant à la matière & 🕹 la forme, 76 & juiv. De leurs armes offensives 83 & Juiv. Les Phéniciens étoient habiles à tirer de l'arc, 8 5. Ils se servoient également bien de la fronde, dont Pline leur attribue l'invention, 80. Ils avoient coutume de suspendre leurs armes aux murailles des villes, pendant la paix, 92. Leurs armées étoient divilées en trois corps, d'infanterie, de cavalerie & de chariots de guerre, 98.

Sur la navigation & le commerce des Phéniciens, par M. l'abbé MIGNOT. Mém. V.XLII, 1. Les Phéniciens passoient pour les plus anciens navigateurs & les premiers commerçans. — On leur attribuoit l'invention des vais seaux de charge, de l'arithmétique, & de tout ce qui concernoit la factorerie. Ibid. 2, & faiv. Ils furent les premiers qui firent l'application de l'aftronomie à la navigation, 20. Différentes formes de leurs vailfeaux, & leurs ulages, 21, & fuiv. Voy. MA-RINE. Étendue de leur commerce maritime. — Tout ce que l'on trouvoit d'émin, hors de l'Espagne, en étoit apporté par eux, 25. Les princes qui vouloient équiper des flottes, ou entreprendre quelque commerce fur la mer, avoient recours aux Phéniciens; exemples à ce sujet, 36& fuiv. Leur commerce s'éténdoit jusque dans l'Inde; preuves de ce fait, 41 & suiv. Leur expédition en Afrique sous Nécos, 54. Atteinte portée à leur commerce par la conquête des Assyriens, 55 & 57. If reprend vigueur sous la protection des Perses, 57. Ptolémée-Philadelphe leur enlève le commerce de l'Orient, qu'il attire à Alexandrie, 58. Les Phéniciens passoient pour rusés & trompeurs. - Ils tentoient toute sorte de voie pour écarter la concurrence des autres nations, 59.

Des villes, des édifices, &

des meubles des Phéniciens, par M. l'abbé MIGNOT. Mém. Volume X L, 108. Defcription de la forme des villes Phéniciennes. - Quelques unes avoient une double, & même une triple enceinte de murailles. Ibid. 110. Les portes en étoient basses, de manière qu'on ne pouvoit y entrer qu'en se baissant, 112. Moyens employés alors pour l'attaque & la défense des places, 113 & suiv. Les Tyriens en inventent de nouveaux pendant le siége de leur ville par Alexandre, 118. Auprès de la porte de la ville, étoit la place publique où se tenoient les marchés. - Les galeries ou portiques dont elle étoit environnée, suppléoient à la rareté des hôtelleries, 122. Description du palais de Salomon, servant à donner une idée de l'architecture Phénicienne. 122 & suiv. L'usage étoit de mêler le bois avec la pierre, surtout dans la construction des murailles des principaux édifices; & ce mélange s'obfervoit même dans les fondations, 127. Les toits des maisons Phéniciennes étoient en terrasse; on y mangeoit, & on y couchoit même quelquefois, 129. Les femmes étoient logées séparément des hommes. — La plupart des maifons avoient des appartemens d'été, & d'autres d'hiver, 130. Idée du mécanisme de la fermeture des portes, 131. Quoi-Ppp ij

que l'usage des chaises ne fût pas inconnu, il étoit plus ordinaire de s'asseoir sur des tapis. Mém.

Volume XL, 134.

Des mariages & des vêtemens des Phéniciens, par M. l'abbé MIGNOT. A quel âge les Phéniciens avoient coutume de se marier. Ibidem. 137. La dot étoit fournie par le mari. - Aucune fille n'étoit marice qu'elle ne se sût prostituée à un étranger pour de l'argent, en Phonneur de Vénus, 138. Elles vivoient dans la retraite jusqu'à leur mariage. — Forme des fiançailles, 140. Comment se contractoit le mariage. -L'époux portoit une couronne pendant le festin nupuial, 142. On lui donnoit un paranymphe; ses fonctions.-La fête des nôces duroit sept jours; ce qui s'y pratiquoit, 144 & Suiv. La conduite de l'épouse à la maison de fon mari, se faitoit avec pompe, 148. Elle y occupoit un appartement léparé, & ne sortoit que voilée, 149 & 156. Les femmes Phéniciennes se peignoient les sourcils & les paupières; elles failoient consister une partie de leur parure dans l'arrangement de leurs cheveux, 149. Forme de leur bonnet appelé mitre, 150. Ornement qui leur étoit particulier, appelé dans l'Ecriture nezem, 151. Leurs colliers nommés par les Latins murenulæ, 152. Autres ornemens des femmes Phéniciennes, 153.

Vêtemens particuliers aux Phéniciens, 154 & suiv. Ils y employoient la laine, le lin & le byssus ou coton, 157 & suiv. Leur chaussure, 161.

Différens usages des Phéniciens, par M. l'abbé MIGNOT. Le pain de Phénicie étoit fort estimé. Mém. Vol. XLII, 60. Diverses sortes de pâtisserie qui y étoient en usage, 61. Les Phéniciens regardoient le porc comme impur. — Par quel moufils s'abstenoient de la chair de vache.-Remarcues fur leurs alimens ordinaires, & fur la manière dont ils les préparoient, 62 & suiv. Heures de leurs repas, & ce qui s'y pratiquoit, 64. Quelles étoient les occupations des femmes, 60 & 65. Purifications auxquelles elles étoient assujetties. — Ce qui s'observoit à la naissance des enfans, 66 & suiv. Le jour auquel on sevroit un enfant, étoit un jour de fête accompagné d'un festin. - En Phénicie, comme dans tout l'Orient, on ne connoissoit pas d'autre distinction d'états que la liberté & la servitude. — Comment les esclaves y étoient traités, & de quelle manière ils pouvoient recouvrer leur liberté, 71. Fête dans laquelle les maîtres servoient leurs esclaves, 73. Pourquoi elle étoit appelée sacaa, 74. De la lèpre Tyrienne, 75. État de la médecine chez les Phéniciens. 76. Eclaircissemens sur leurs ulages relatifs aux morts & aux funérailles, sur la forme & la durée du deuil. Mém. Volume XLII, 77 & Juiv. Preuves qu'ils ne brûloient pas leurs morts. Ibid. 84. Les tombeaux n'étoient pas toujours hors des villes comme chez les Grecs, 87. C'étoient ordinairement des grottes naturelles ou creusées de main d'homme, 88. Descriptions de quelques - uns de ces monumens, 89 & fuiv. Discussion critique sur la vérité d'un monument Phénicien dans la Mauritanie Tingitane, cité par Procope. Mém. Vol. XLII, 27. Les Phéniciens avoient leurs lettres Ammonéennes, qui n'étoient pas entendues du vulgaire. Mémoires, Volume XXXIV, 36.

Phérécydes, de l'île de Scyros, avoit emprunté sa théologie des Phéniciens. — Il croyoit sa matière éternelle, donnoit à l'univers trois principes, Dieu, la matière & l'amour. Mém. Vol. XXXIV, 358. Appelle Ophionée la divinité. V. Ophionée la divinité. V. Ophionée la divinité. V. Ophionée. — Il est un des premiers auteurs Grecs qui ayent écrit en prose. Mém. Vol. XLI, 383.

PHÉRÉTIME, femme de Battus III, roi de Cyrène, est massacrée par les habitans de Barca à cause de ses cruautés. Mém. Vol. XXXVII, 369.

PHIALÉPHORE, prêtresse des Locriens; elle devoit être noble & vierge. Mém. Volume XLII, 304. PHIDITTIE, association de citoyens vertueux chez les Lacédémoniens. Mém. Vol. XLII, 319. PHILÉMON & Baucis (La fable

PHILÉMON & Baucis (La fable de), est visiblement l'histoire altérée de la ruine de Sodome. Mém. Vol. XXXVIII, 442.

PHILÈNES, deux frères dont la mémoire étoit en grand honneur chez les Carthaginois; à quel fujet. — Monumens élevés sur le lieu de leur sépulture, appelés les Autels des Philènes. Mém. Vol. XXXVII, 371.

Philétas, poëte de l'île de Cos, qui se distingua dans l'élégie. — Quand il florissoit. — Ses ouvrages. — Cause singulière de sa mort, & inscription relative mise sur son tombeau. Hist. Vol. XXXIV, 64.

PHILÉTÈRE de Tios, jette les fondemens du royaume de Pergame. — Ses descendans. Hist. Vol. XXXVIII, 150.

PHILIPPE, fils d'Amyntas, roi de Macédoine, est envoyé en ôtage à Thèbes. Mém. Vol. XLI, 3 3 2. If y apprend les principes de la science des armes, fous les yeux d'Epaminondas. -S'échappe de Thèbes, & se fait reconnoître roi après la mort de Perdiccas son frère.—Enlève aux Athéniens Sydne & Potinée. — S'empare de Crenides. Ibid. 333. Il forme un corps d'infanterie redoutable, connu fous le nom de phalange Macédonienne, 282 & 333. Pourquoi il a passé pour l'instituteur

de cette ordonnance, quoiqu'elle ait été connue longtemps avant lui chez les Grecs, 285. Il se fait initier dans les mystères des Cabires. Hist. Vol. XXXVIII, 126. Est admis dans le conseil des amphictyons, & devient l'arbitre de toute la Grèce. Mém. Vol. XLI, 334; & Mém. Vol. XLIII, 39. II gagne la bataille de Chéronée. -Se fait nommer chef de l'expédition des Grecs contre les Perses. Mém. Vol. XLI, 334. Assiége Olynthe & s'en rend maître par trahison. Ibid. 336. Sa mort, 335; & Mim. Vol. XL, 504.

PHILIPPE II, roi de Macédoine, pénètre dans le Péloponèse, ravage la Laconie, & livre deux combats près de Sparte. Mém. Volume XLI, 342. Il est vaincu par Flaminius à la bataille des Cynocéphales. Ibid. 345.

PHILIPPE-AUGUSTE, rot de France, épouse Aguès de Méranie, du vivant de sa femme Ingelberge. Mém. Vol. XLII, 727. Sa mort. Mém. Vol. XLI, 695.

PHILIPPE III roi de France. Sa querelle avec Alfonse X roi de Castille, pour le soution des droits des fils de Ferdinand, ses neveux, sur ce royaume. Mém. Vol. XLI, 699 & suiv. Voyez CASTILLE. Sa mort. Ibid. 718.

PHILIPPE-LE-BEL, roi de France. Projets adressés à ce prince pour se recouvrement de la Terre-sainte. Mém. Volune XXXVII, 502 & 503. Observations sur une bulle ou sentence arbitrale de Boniface VIII, entre ce prince & Edouard I."; par M. GAILLARD. Mém.V. XXXIX, 642. Voyez BONIFACE VIII. Époques principales de sa que relle avec Boniface. Ibid. 652. Épitaphe Françoise faite par l'Académie pour son cœur, dans l'église des dames religieuses du monastère de S. Louis à Poiss. Vol. XL, 175.

PHILIPPE DE VALOIS, roi de France, fait de grands préparatifs pour une croisade. - Obligé de tourner ses forces contre Edouard III, sa flotte est battue. Mém. Vol. XXXVII, 504.

PHILIPPE-LE-BON, duc de Bourgogne, est dispensé par le traité d'Arras, de faire aucun hommage pour toutes les terres qu'il possède en France.—Sa mort. Mém. Vol. XXXVII, 453.

Philippe - Hurepel, fils de Philippe - Auguste & d'Agnès de Méranie. Remarques critiques au sujet de la date & des clauses de son contrat de mariage avec Mahau, fille & unique héritière d'Ida contesse de Boulogne. Mim. Vol. XLIII, 727, 728, & 730, note (y). Louis VIII, son frère, sui restitue le comté de Boulogne. Ibid. 730. Remarques critiques sur l'époque & le genre de sa mort, 727, note (i), 731 & 732.

PHILIPPE d'Amphipolis, romancier Grec. Hist. V. XXXIV, 62.
PHILIPPE, lieu célèbre par la défaite de Brutus & de Cassius.
Mém. Vol. XLI, 333. Voyez
DATUS.

PHILISTINS. Moile les fait delcendre de Mitzraïm, le père des Egyptiens.—Faulle conjecture de quelques interprêtes de l'Écriture, sur leur captivité chez des peuples voisins de la grande Syrte d'Afrique, auxquels ils donnent le nom de Caphtorim. Mémoires, Volume XXXIV, 145 & 146. D'autres les font séjourner dans la Colchide & la Cappadoce, avant leur établissement dans le pays de Canaan. Ibid. 146. Un troisième sentiment les fait venir de l'île de Crète. — M. l'abbé MIGNOT réfute ces opinions, & les soutient originaires d'Egypte, d'où ils arrivèrent immédiatement dans le pays de Canaan, 147. Il pense que ce peuple de neuroit à Péluse avant la migration, Pélusien & Philistin étant, suivant lui, un même nom diversement prononcé, 148. Il trouve la trace de cette migration dans la fable d'Ilis & Oliris, 149 & Juiv. Ses conjectures sur l'époque de cet événement, 157. Les Philistins avoient une forme de gouvernement établie, lorsque Abraham vint dans le pays de Canaan, où ils devinrent si puissans, qu'ils donnèrent leur nom à ce pays qui fut

appelé Palessine, 158 & 159. Rendus tributaires par Salomon, ils continuèrent de le gouverner par leurs propres loix, 170. Depuis la captivité des Juiss, le terrain qu'ils occupoient sut compris sous le nom général de Phénicie.—Il strpartie du gouvernement de cette province sous la domination des Perses, sous celle des successeurs d'Alexandre & ensuite des Romains, 336.

PHILOCTÈTE. Remarques de M.
LE BEAU junior sur les allusions
de cette tragédie de Sophocle.
— Son époque. Mém. Volume
X X X V, 441 & 442. Les
caractères en sont calqués sur

l'Odyssée. Ibid. 443.

Philon de Byblos met en grec l'histoire de Phénicie de Sanchoniaton, plutôt en paraphraste qu'en traducteur. Mém. Volume XXXIV, 70 & 71. En quel temps il vivoit. Ibid. 71 & 75. Philon, philosophe de la troisième Académie, se résugie à Rome pendant la guerre de

Mithridate, & y donne des

leçons. Mém. Vol. XLI, 482.
PHILOPŒ MEN est élu général des Achéens. — Il fait des reformes utiles dans l'infanterie & dans la cavalerie. Mém. Vol. XLI, 343. Défait près de Mantinée, Machanidas tyran de Lacedémone, qu'il tue de sa main. — Son habileté dans la tactique. — Honneurs publics qu'il reçoit aux jeux Néméens. Mém. Vol. XLI, 344.

PHILOSOPHES. Les philosophes, & sur-tout les Cyniques, affectoient de porter la barbe fort longue. Hist. Vol. XL, 20. Décret rendu par le sénat pour faire sortir de Rome les philosophes & les rhéteurs. Mém. Volume XLI, 472. On remarque dans les écrits des Chinois, les mêmes idées que dans ceux des philosophes Grecs, & sur-tout de Pythagore. Mémoires, Volume XXXVIII, 270. Les philosophes Chinois peu occupés de l'étude de la nature & de la physique, se sont presqu'uniquement livrés à la morale. Ibid. 271.

PHILOSOPHIE (La) embrassoit dans son origine toutes les connoissances naturelles. Mém. Vol. XXXVII, 237 (note). Longtemps inconnue aux Romains, elle ne leur fut pas nécessaire pour apprendre à bien vivre. Mém. Volume XLI, 466. Quand le goût a commencé à s'en introduire à Rome. Ibid. 472. Etat de la philosophie à Rome au temps de Cicéron, 478. Examen de la philosophie de Cicéron, par M. GAUTIER DE Sibert. Voy. Cickron. Essai historique sur l'étude de la philosophie chez les anciens Chinois, par M. DE GUIGNES. Mém. Volume XXXVIII, 269 & Juiv. Voyez Chinois.

PHILOSTÉPHANE, historien; sa patrie. — En quel temps il écrivoit. Mém. Vol. XLI, 254, note (h).

PHILOSTRATE qui avoit écrit sur l'Inde & la Phénicie, doit être différent de l'auteur de la vie d'Apollonius de Thiane. Mém. Vol. XXXIV, 63. Son récit fabuleux sur la pêche des perles. Hift. Volume XL, 99. Comment il peut être expliqué. Ibid. 100. Cet auteur ne mérite nulle confiance dans ce qu'il dit du commerce des Egyptiens dans l'Inde. *Mém. Vol.* X LII, 5.

PHINÉE, roi de Salmydesse, est désolé par les Harpies. Mém. Volume XXXV, 536. Voyez

HARPIES.

PHINÉE, chef d'une troupe de Mariandyniens, confondu par Eusèbe avec Phœnix fils d'Agénor. Mém. Volume XXXV, 480, note (g)

PHINTIAS, roi d'Agrigente. Hift. Vol. XXXIV, 96.

PHINTIAS, fontaine de Sicile où tous les corps surnageoient. - Suivant Sénèque c'étoit un lac. Histoire, Vol. XXXVIII, 176.

PHOCÉENS (Les) disputent aux Delphiens la souveraineté du temple de Delphes. Mém. Vol. XLI, 336. Les amphictyons font détruire la plupart de leurs villes, & les réduisent à de simples villages. Mém. Volume XLII, 356.

PHOCION Athénien, rival de Demolthène dans l'administration de la république. Mém. Vol. XLIII, 29. Sa politique adroite lui concilie l'amitié de

Philippe,

Philippe, d'Alexandre & d'Antipater. Mém. Volume XLIII, 30. Il opine pour que les orateurs du peuple Athénien soient livrés à Alexandre & à Antipater.

Remarques critiques sur ses principes politiques à ce sujet. Ibid. 31 & suiv.

PHŒBIE. Voyez RHEGIUM.
PHORONÉE dont parle Anticlides, ne doit pas être confondu avec le fecond roi d'Argos. Mémoires, Vol. XXXIV,

134. PHRYGIE. Pourquoi elle est appelée quelquefois Barbarie par les Romains. Mém. Volume XXXV, 478. Son étendue. Ibid. 479. Les Romains la cédent à Eumène roi de Pergame, après la défaite d'Antiochus. — Elle rentre en leur pouvoir par le testament d'Attale, dernier roi de Pergame. - Est comprise dans le département de Cilicie. Ibid. 661. Est réunie à la province proconsulaire d'Asie. - Sous Constantin, elle fut partagée en deux provinces, l'une à l'orient appelée Salutaris, l'autre à l'occident appelée Pacatienne; leur étendue & leur métropole, 642 & 662. PHRYGIE (Grande), Voyez

BITHYNIE.

PHRYCIENS, peuple émigré d'Europe en Asie.—Ils étoient originairementappelés Brygiens; étymologie de ce nom. Mém. Vol. XXXV, 478 & 480.

P HRYNIQUE, poëte tragique, Tome XLIV.

est condamné à une amende par les Athéniens, pour avoir osé mettre sur la scène des calamités nationales. Mém. Volume XXXIX, 19 & 145.

PHTAS, Phthas, le dieu le plus ancien des Egyptiens. - Il est pris par quelques-uns d'eux pour le feu matériel, & par d'autres pour le premier roi de l'Égypte inventeur du feu. Mém. Volume XXXVI, 55. C'est chez eux le feu vivant & intelligent. - Les Grecs en ont fait leur Vulcain. & l'ont pris pour le feu mécanique. — Ce que son nom signifie. Ib. 56 & 338. Cicéron le fait fils du Nil, & le nomme Opas, 56. Pourquoi il est reprélenté avec un œuf sortaux de la bouche, 339.

PHUT, fils de Cham. Son nom est conservé dans l'épithète de music donnée à Apollon. Mém. Vol. XXXVI, 73.

PHYCUS, port de la Cyrénaïque; sa position. Mémoires, Volume XXXVII, 371.

PHYLADÉE, fontaine de l'Argolide. Mém. V. XXXIX, 243.

PHYLARQUE, chef de tribu dans les villes d'Asse. Mém. Volume XXXVII, 402. Ses fonctions. Ibidem, 404. Le phylarque à Athènes commandoit les chevaliers de sa tribu. Mém. Vol. XLI, 296, note (c). Il n'y avoit pas d'officier au-dessous de lui, qui eût le droit de commander toute la tribu. Ibid. 323, note (c).

Qqq

PHYLARQUE, historien Grec. Sentimens divers fur le lieu de sa naissance. Histoire, Volume XXXIV, 70.

PHYLAS, roi des Dryopes, tué par

Hercule. Hist. Vol. XL, 87.
PHYSIQUE, science dont l'objet principal est la recherche des causes & des essets de la nature.

Les anciens rensermoient la métaphysique dans la physique.

Mém. Vol. XLIII, 62.

PIBEZET. Voyez BUBASTE. PICZINA. Voyez PEUCÉ.

PIÈCES de théâtre. Remarques de M. l'abbé BARTHÉLEMY fur le nombre de pièces qu'on jouoit dans un même jour fur le théâtre d'Athènes. Mém. Vol. XXXIX, 172. V. ATHÈNES.

PIED naturel, évalué à neuf pouces & une ligne. Mémoires, Vol.

XXXV, 749.

PIED Athénien, évalué à onze pouces quatre lignes & quelques points de celui de Paris. Mémoires, Vol. XLI, 288, note (i).

PIED Grec. Son rapport avec le pied Romain & avec le pied de Paris. Mém. Vol. XXXV, 751.

PIED Romain. Évaluations diverses du pied Romain. Mém. Volume XXXV, 197. Pourquoi appelé pes monetalis. Ibid. 198. Son rapport avec le pied Grec & avec le pied de Paris, 751.

PIERRE. Dans les premiers temps, la pierre suppléoit au fer. Mémoires, Vol. XXXIV, 161. Couteaux de pierre employés à la circoncision chez les Israëlies.

— Les Égyptiens se servoient d'un caillou tranchant pour ouvrir les corps avant de les embaumer. *Ibid.* 162.

PIERRE III, roi d'Arragon; la mort. Mém. Vol. XLI, 719,

note (k).

PIERRE l'Hermite fait le pélerinage de Jérusalem. Mém. Vol. XXXVII, 493. Prêche la croifade à son retour. Ibid. 494.

Pierre-Encise, entre Dora & Césarée: les templiers y bâtissent un château fort; sa description. Mém. Vol. XXXIV, 323. Il sut appelé le château du fils de Dieu ou des Pélerins. — Il est détruit par les Musulmans. Ibid. 324.

PIÉTÉ filiale (La) est en grand honneur chez les Chinois. Mémoires, Vol. XL, 253.

PI-KOU, nom donné par les Chinois à la secte la plus austère des Samanéens. — Ils se retrouvent dans l'Inde sous celui d'Oudoutes ou Bikouk. Mém. Vol. XL, 198. Leur genre de vie. — Les voyageurs Arabes les nomment Bicas. Ibid. 199.

PILUM. Voyez JAVELOT.

PILUS, nom affecté à chaque manipule de triaires, d'où a été formé celui de centurion primipile. Mém. Vol. XXXVII, 166.

PINDARE s'attire des distinctions particulières par ses sentimens religieux, & ses flatteries envers les Athéniens. Mémoires, Vol-

XXXIX, 17. Époque de sa mort. Id. ibid. note (n). Comparaison de ce poëie avec Homère. Mém. Vol. XXXV, 365 & Juiv. La différence des rythmes qu'ils ont employés, est une suite de celle de leurs génies. Ibid. 366. La marche de Pindare est la même dans tous ses ouvrages; c'est un tout dont les parties sont rapprochées & quelquefois liées, mais jamais ablo-· lument dépendantes les unes des aures, 368. Traduction en prose de la quatrième Pythique, à Argésilas roi de Cyrène, vainqueur à la course des chars; par M. DE CHABANON, 370. Elle fournit des notions curieuses sur l'origine reculée de la ville de Cyrène, 364. V. CYRÈNE. Remarques sur cette ode, 380. Traduction en prose de sa cinquième Pythique de Pindare, à Arcésilas roi de Cyrène, vainqueur à la course des chars; par M. DE CHABANON.—Avantpropos dans lequel il le défend sur le vice apparent de ses transitions, 386 & 388. Remarques fur cette ode, 391. Traduction de la sixième Pythique de Pindare, à Xénocrate d'Agrigente, vainqueur à la course des chars; par M. DE CHABANON. Mem. Volume XXXVII, 87. Note fur cette ode. Ibid. 88. Traduction de la septième Pyshique à Mégaclès Athénien, vainqueur à la courle des quadriges; par le même, avec des

remarques, 91. Traduction de sa huitième Pythique, à Aristomène de la ville d'Egine, vainqueur à la lutte & à la course des chars; par le même, 93. Note sur cette ode, 95. Remarques sur quelques endroiss de ses ouvrages. Hist. Volume XXXVIII, 30, 32, 34, 35, 36 & 51.

PINDÉNISSUS, ville de Cilicies Cicéron l'attaque & s'en rend maître. Mém. Vol. XXXVII,

427.

PINGRÉ (M.) chanoine régulier, de l'Académie des sciences. Sa chronologie des éclipses de soleil & de lune, qui ont été visibles sur terre depuis le pôle boréal jusque vers l'équateur, durant les dix siècles qui ont précédé l'ère chrétienne. Hist. Vol. XLII, 78.

PINTHIAS, roi ou prince de Syracule, cité dans Plaute, & dont aucun historien ne fait mention. Hift. Vol. XXXIV,

95 & Juiv.

PIPARE. Signification de ce mot chez les Olques, anciens peuples de la Campanie. Mém. Volume XLI, 98, note (m).

PIQUE. Sorte de pique appelée contus; la forme. — On pouvoit la tenir à la main , ou la darder. — Pique des Germains nommée framea. Mém. Vol. XXXIX, 494. Dimension des piques usitées dans la phalange. Mém. Volume XLI, 289.

PIRÉE (Le). Discussion critique

Qqqij

fur la véritable époque de la construction des murailles qui joignoient ce port à Athènes. Mém. Vol. XLII, 359.

PI

PIRÉE. Voyez AMISE. PIRGUL. Voyez DORA.

Piromis, mot mal interprété par Hérodote. — Ce qu'il fignifie dans la langue Cophte. Mém. Volume XXXVI, 362.

PIROU, château situé dans le Cotentin, célèbre par plusieurs singularités vraies & sabuleuses. Mém. Vol. XLIII, 384.

PISANDRE, général Lacédémonien; sa mort. Mém. Volume XL, 11.

PISIDIE. Observations sur les lettres numérales Grecques, gravées sur les médailles de plusieurs villes de Pamphylie & de Pissidie. Hist. Vol. XLII, 55. Voy. PAMPHYLIE.

PISISTRATE. Stratagème dont il use pour se faire donner des gardes. Mém. Vol. XXXIX, 142. Il rentre à Athènes accompagné d'un jeune homme déguisé en Minerve. Ibid. 143.

ΠΙΈΤΟΣ, pain de millet mondé qu'on donnoit aux soldats dans les pays qui ne produisoient pas de blé; étymologie Latine de ce mot. Mém. Vol. XLI, 132.

PITHŒGIE, le premier jour de la fête des Anthestéries chez les Athéniens. — Pourquoi il étoit ainsi nommé. — Sa date. Mém. Volume XXXIX, 174, 177.

PITHOM, ville d'Egypte. Voyez ABARIS & HÉROOPOLIS. PLACARDS. Leur usage chez les Romains. Mém. Vol. XXXIX, 290. Pourquoi on attachoit les placards distantatoires à la statue de Marsyas. Ibid. 291.

PLACITÉ, assemblée des hommes libres présidée par le come; ce qui s'y pratiquoit. — Le placité des vassaux, leudes ou bénéficiaires, étoit le placité du Roi. Mémoires, Vol. XXXVII, 553.

PLAISION, ordre de batálle chez les Grecs, propre à faire front par-tout, mais différent du plinthion ou bataillon carré. Mémoires, Vol. XLI, 267, 272, & 352, (note).

PLANCUS (P. Munacius) est emprisonné pour avoir enlevé la couronne de la statue de Marsyas. Mém. Vol. XXXIX,

291.

PLANÈTES. Les signes qui servent à les caractériser, ont varié suivant les temps & les lieux. Men. Vol. XLI, 5 18, note (b). Leur domination sur les signes du zodiaque, d'après les principes astrologiques des Egyptiens & des Chaldéens; origine de cette opinion. Ibid. 503. Leur in fluence sur les choses humaines, 509. On invoquoit, sansdillinction, les planètes bienfaisantes & les planètes malfaisantes, 511. · Voyez ASTROLOGIE judiciaire. Les Egyptiens & les Pythagoriciens désignoient les sept planètes par les fept voyelles.-Ordre dans lequel ils les rangeoient, 516. Ils prétendoient

que chaque planète formoit un fon, & que toutes ensemble formoient un heptacorde. Mém. Volume XLI, 518. Le nom de chaque planète pouvoit être ... exprimé, ou par l'une des sept voyelles de l'alphabet, ou par un des sons de la lyre à sept cordes, 519. Voyez MILET. PLATANUS, ville de Phénicie citée par Polybe. Mém. Volume

XXXIV, 262. Sa position. Ibid.

PLATÉ E. Comparaison du récit de Diodore & d'Hérodote, sur le nombre des troupes Grecques & Perses qui combattirent à la journée de Platée. Mém. Volume XLI, 257, note (1).

PLASTIQUES (Natures). Voyez NATURES plastiques.

PLATON, disciple de Socrate. Mém. Volume XLI, 486. II renonce au dessein de faire représenter une tétralogie, & la retire des mains des comédiens. Mém. Volume XXXIX, 178. II proscrit la poësse imitative; par quels motifs. Ibid. 84. Platon, selon plusieurs Pères, a eu connoissance du Verbe & de la Trinité. — Ce qu'il dit des trois principes des êtres est si obscur, qu'il n'est pas facile de démêler ia pensée. Mém. Vol. XXXVIII, 235. Son opinion fur l'origine des ames. Mém. Vol. XXXVI, 3 1 0 (note). Il prouve que le bonheur n'étant pas dans cette vie, on doit l'attendre après la mort. Reconnoît la dégradation de la

nature, & espère que l'Etre suprême viendra un jour enseigner aux hommes les moyens de la réparer. Ibid. 4. Rapport de son quartenaire avec le tystème de Ven-vang sur les nombres. Mém. Vol. XL, 172. Mémoire de M. l'abbé ARNAUD sur le style de Platon en général; & en particulier, sur l'objet que ce philosophe s'est proposé dans son dialogue intitulé lon. Mém. Volume XXXVII, 1. Éloges donnés à son éloquence par l'antiquité. — Il a été appelé l'Homère des philosophes. — Son style est mitoyen entre la prose & la poësie. — Difficulté de le bien traduire. Ibid. 4. Examen crisique du jugement de Denys d'Halicarnasse sur sa diction, 5. Moins les objets que Platon traitoit, étoient à la portée du commun des hommes, plus il lui devenoit nécessaire de les présenter sous des images sensibles & des couleurs agréables, 6. II a été mis mal-à-propos en parallele avec Démosthène. - Examen de l'objet & de la forme de ses ouvrages, 7. Il considère l'homme comme un composé de substances hétérogènes, l'ame & le corps, & divise l'ame en deux parties. — L'homme de Platon est l'anneau moyen de la chaîne immense des êtres. — Les deux principaux points de sa philosophie, sont la vertu & la vérité. - Ce que c'est que la vertu, 8. Il établit le fondement de la

PL

science sur les essences éternelles & invariables des choses, qu'il regarde comme les modèles de nos fensations. — Mot de Cicéron fur la philosophie de Platon. — M. l'abbé ARNAUD essaie de le justifier sur le reproche de la fréquence & de l'obscurité de ses allégories. — Chez toutes les nations, les premiers maîtres se sont servi de comparaisons, de métaphores & d'allégories, pour exprimer les choses relatives aux facultés intellectuelles. Mém. Vol. XXXVII, 9. Ce langage convenoit sur-tout aux Grecs, amateurs de la poësse. — Le principal but de Platon n'étoit point d'égaler en prose le style d'Homère, Jbid. 10. Celles de ses allégories qu'on n'a pu encore expliquer, n'ont trait qu'à des objets de pure curiosité. - Pourquoi il a donné à ses ouvrages la forme du dialogue, 11. Il n'est pas vrai qu'il soit le premier qui ait écrit dans ce genre. — Jamais il ne parle Jui-même dans ses dialogues. -La convenance y est parfaitement observée; chaque interlocuteur a sa tournure d'esprit, son langage & son caractère propres, 12. Comment il fait parler Socrate. — Il joint à la vérité, dans les débuts, l'art de préparer le sujet principal, & de conformer son Ilyle au sujet traité; exemple tiré du Menexène, 13. M. l'abbé ARNAUD remarque que, lorsque Platon s'adresse à l'esprit, il emploie le raisonnement; qu'il

a recours aux exemples s'il ne s'agit que d'une simple opinion, & qu'il réserve les fables pour s'emparer de l'imagination.-Ses dialogues sont comparés à un cercle par Albinus fon disciple; justesse de cette comparaison prouvée par des exemples, 15. Idée de sa méthode dans la dilcussion; elle étoit la même que celle de Socrate; 16: On l'a accusé à tort de l'avoir aliérée. -Elle consistoit dans l'induction & dans l'ironie. — Celle-ci, plus ou moins sensible dans ses ouvrages, ne se laisse apercevoir qu'à ceux qu'une longue étude a mis en état d'en faisir l'objet & l'esprit. - Marsile-Ficin & Serranus inculpés à cet égard, 18. Platon eut pour antagonistes, les sophistes, les rhéteurs & les poëtes. - Son but est de combattre les derniers dans le dialogue intitulé Ion, 19. Il ne les attaque qu'indirectement dans la personne des rhapsodes leurs interprètes, parmi lesquels il choisit Ion, le plus célèbre d'entre eux. - Erreur de Marsile-Ficin & autres, sur l'abjet de ce dialogue. - M. l'abbé ARNAUD prouve que, par l'enthousialme ou fureur divine, Platon a voulu défigner le génie appliqué à différens objets, & non exclusivement à la poësse, 20. Effet différent de l'enthousialme sur les poëtes & les philosophes, 21. Conclusion, 22. Traduction du dialogue de Platon intitulé los.

avec des remarques sur le texte, pai M. l'abbé ARNAUD. Mém. Volume XXXIX, 249 & suiv. Observations de M. l'abbé GARNIER sur le parallèle d'Homère & de Platon. - Les critiques les plus célèbres de l'antiquité s'accordent à remarquer une ressemblance singulière entre leurs écrits, mais sans l'avoir motivée. - Objections générales contre cette ressemblance. Hist. Volume X L I I, 11. Examen des points de comparaison établis par M. l'abbé MASSIEU, quant à la doctrine, à la manière d'enseigner & au style. — M. l'abbé GARNIER les trouve vagues & insuffisans. Ibid. 12. Cependant, Platon ressemble plus à Homère que ne l'a pensé M. l'abbé FRAGUIER, 14. Des principaux points de conformité entre l'Iliade & la République. 🗕 Rapports fenfibles entre la fin , l'objet & l'ordonnance générale de ces deux ouvrages, 15. Les resemblances sont encore plus frappantes dans le début, l'exposition du sujet, le nœud & le dénouement, 16 & suiv. Observations sur quelques rapports de détail, 22. Motif de Platon dans l'imitation d'Homère; sa circonspection à cet égard, 24. En quoi principalement la République diffère de l'Iliade, 25. Pourquoi Platon est moins lu & moins généralement goûté qu'Homère, 26. Pourquoi n'a-t-on jamais reproché les paradoxes à Platon & à Socrate, pendant qu'on les a si souvent & si vivement reprochés aux Stoïciens. Mém. Vol. XXXV, 315 & suiv. Les disciples de Platon se partagent en deux sectes, qui eurent pour ches Speusippe & Aristote. Mém. Vol. XLI, 486.

PLATONICIENS. Leur système fur la théorie de la vision. Mém. Vol. XLII, 530, noie (t).

PLAUTE. Réflexions de M. DE BURIGNY sur un passage de ses Ménechmes, relatif aux rois de Syracuse. Histoire, Volume XXIV, 95. Suppositions absurdes des commentateurs sur ce passage. Ibid. 97. Correction d'un autre passage où il faut lire albo pariere, au lieu d'albo rete. Mém. Vol. XXXIX, 319 & 321. Vatiations sur l'époque de sa mort. Hist. Vol. XXXIV, 96.

PLAUTILLE, femme de l'empereur Caracalla. Médailles de cette princesse. Mém. Volume XXXV, 616 & 618, note (a). PLÉRÉTENS (Les) obtienneur

PLÉBÉTENS (Les) obtiennent des protecteurs tirés de leur corps, dans la personne des tribuns. — Se servent pour attaquer, de ces officiers qu'ils avoient obtenus pour se défendre. Mém. Vol. XXXVII, 294. Ils parviennent au tribunat militaire & à la dictature. — Partagent avec les patriciens l'avantage d'entrer dans le collége des prêtres & des augures, Ibid. 295.

PLÉBISCITES (Les) obtiennent force de loix générales. Mém. Volume XXXVII, 295. Voyez LOI Hortensia.

PL

PLEUREURS. Les anciens avoient des pleureurs & pleureuses à gages, dans les cérémonies funèbres. Mém. Vol. XLII, 79. PLINE le naturaliste nie l'immortalité de ll'ame. Histoire, Vol. XXXIV, 123. Son système est un pyrrhonisme absolu. Ibid. 124. Justification de Pline sur l'étymologie de l'île d'Erythia, & fur l'origine Erythréenne des Phéniciens, par M. DE LA NAUZE. Mém. Vol. XXXIV, 175. Il se trompe dans ce qu'il dit de la manière dont les navigateurs de l'Inde à l'île de Taprobane dirigoient leur course. Mém. Vol. XLII, 21. Il fait quelquefois plusieurs villes particulières, des divers noms donnés à un même endroit à différentes époques. Ibid. 365. Ses citations des auteurs anciens sont souvent infidèles. Mém. Volume XLIII, 202. Remarques sur un endroit de ses ouvrages. Mémoires, Vol. XXXVII, 721.

PLINTHION, ordre de bataille chez les Grecs. Voyez PLAI-SION.

PLONGER dérive de plumbiare. Hist. Vol. XL, 116.

PLONGEUR. Précis des recherches de M. AMEILHON fur l'art du plongeur chez les anciens. Hist. Vol. XL, 96. Les plongeurs étojent néces-

saires pour la pêche, avant l'invention des machines propres à prendre le poisson.—Ils servent encore pour la pêche du corail, des éponges, des perles; détails sur la pêche de ces productions marines chez les anciens. Ibid. 97 & Suiv. La pêche des petits coquillages qui produisent la pourpre, se faisoit aussi par le moyen des plongeurs.—Ceux qui s'occupoient de la pêche des huîtres, étoient déjà fort connus du temps d'Homère, 101. On se servoit de plongeurs pour retirer les effets naufragés, 102. Il y avoit des plongeurs attachés au service des flottes. — Leurs fonctions dans les combats de mer, dans l'attaque & la défense des places maritimes, 103. Moyens que l'on employoit pour rendre leurs secours inutiles, 104. Les plongeurs formoient à Rome une compagnie nombreuse, qui avoit des statuts & un protecteur. - Exemples de la perfection de l'art du plongeur chez les anciens; remarques critiques sur quelques traits rapportés dans les auteurs à ce sujet, 105 & suiv. M. AMEILHON pense que les dieux marins, célébrés par les anciens poëtes, n'étoient que d'habiles plongeurs. — Réduit la fable de Glaucus au sens naturel, 109. Prouve que l'on doit porter le même jugement des hommes marins tant ancieus

que nouveaux dont il est parlé dans les relations des voyageurs. Histoire, Vol. XL, 111. Quelques - uns pouvoient ressembler à l'homme, comme de certains poissons ressemblent aux quadrupèdes dont on leur a donné le nom. Ibid. 1 13. Observation physiologique, d'où l'on doit conclure qu'il a pu se trouver des hommes capables de vivre long-temps fous l'eau, à raison d'une conformation particulière.-De tels hommes ont dû se rencontrer souvent chez les anciens, 114. Moyens em-🗻 ployés par les plongeurs pour leur sûreté, & la facilité de l'exercice de leur art, 115 & fuiv. Ebauche de la cloche du plongeur dans Aristote, 118.

PLUIE de sang, phénomène expliqué par la physique & l'histoire, d'une manière plus étonnante que le prodige même. Mémoires, Volume XXXIX,

43, note (n).

PLUMBATA, arme offensive que Végèce n'a point décrite. -Ce que ce pouvoit être. Mém. Volume XXXV, 268.

PLUTARQUE. Système théologique des mages selon Plutarque, comparé avec celui des anciens livres que les Parses attribuent à Zoroastre leur fondateur; par M. ANQUETIL. Mém. Volume XXXIV, 376. Ses erreurs à l'égard du culte des Juifs. Ibid. 377. Ce qu'il dit des deux principes, 378. Tome XLIV.

Voy. MAGES. Remarques sur un endroit de ses ouvrages. Mém. Volume XXXV, 396.

PLUTUS, dieu des richesses. Sa naissance allégorique dans Héfiode. Mem. Vol. XXXVI, 476.

PODALYRE, fils d'Esculape, médecin des Grecs au siége de . Troie. Mém. Volume XXXV,

Poériodékéschans, hommes de la première loi chez les Perses. Mém. Vol. XXXVIII, 180 & 182.

PERISADES, dernier roi Leuconien, cède sa couronne à Mithridate. Mém. Vol. XXXV,

Poësie. L'imitation & le rhythme sont les deux élémens constitutifs de la poësse. Mém. Vol. XXXIX, 91. Voy. NOMBRES poëtiques. Origine & définition de la poësie en général, selon Aristote. Idem, ibid. Le plaisir est la fin directe de la poësie dans toutes ses espèces, 73. Aristote ne distingue que deux genres dans la poësie; le noble ou l'imitation du meilleur, & le bas ou l'imitation du pire, 55. Platon rejette de sa république la poësse imitative, parce qu'elle livre l'esprit à l'erreur, & corrompt le cœur en y remuant les passions, 84. Système du père le Bossu, tendant à ramener toute poësse à l'apologue, 66. Réfutation de ce système, 123. La poësse Rrr

qui, chez les Romains, n'étoit guère qu'un objet d'amusement, fut chez les Grecs l'organe de la religion, des loix, de la politique. Mémoires, Volume X L I, 382. Au XII. siècle, on appeloit poësse Françoise les pièces de vers en langue Romance; ceux qui employoient la langue Provençale portoient le nom de poëtes Provençaux, queiqu'ils ne fussent pas nés dans cette province. Hist. Vol. XL, 155.

PΟ

POETIQUE d'Aristote. Voyez ARISTOTE.

Poignard, arme de parade chez les Romains, qui se portoit toujours du côté opposé à l'épée. Mém. V. XXXIX, 489.

POINTS diacritiques; leur usage dans les langues Orientales.—lls ne doivent pas être confondus avec les points voyelles. Mém. Volume XXXVI, 116. Voyez LANGUES Orientales. Points diacritiques des Syriens; leur usage. Ibid. 287

POINTS voyelles. V. LANGUE Hébraique, LANGUES Orientales. Poisson facré. Voy. Anthias.

POITIERS (Jean de) grand sénéchalde Provence; sa mort. Mém. Vol. XLI, 743, note (d).

PO-KIANG, de la dynastie de Hia, monte sur le trône de Chine. Mém. Vol. XLIII, 265.

Po-kieou-kong, philosophe Chinois; sa patrie.—Sa réponse au philosophe Ki-tse. Mém. Volume XXXVIII, 297.

POLÉMARQUE, frère de l'orateur Lysias, mis à mort par les trente tyrans d'Athènes. Mém. Volume XLIII, 12.

POLÉMARQUE, chef d'un corps de la phalange Lacédemonienne, qui avoit beaucoup de rapport à ce que nous appelons un bataillon.—Il avoit sous lui quaire locagues, huit pentecostères & seize énomotarques. Mém. Vol. XL, 554.

POLÉMON, roi de Pont, est reconnu roi du Bosphore Cimmérien par le secours d'Agrippa. Hist. Vol. XL, 63.

POLÉMON. Pourquoi cet auteur est nommé Στηλοκόπας dans Athénée.—En quel temps il écrivoit. Mém. Vol. XXXIV, 136.

POLIORCETIQUE, l'art d'attaquer & de défendre les places. Mém. Vol. XL, 529.

POLITIQUE. Exemples qui prouvent que la correspondance politique étoit encore bien imparfaite au seizième siècle. Mém. Volume XLIII, 492 & 529.

POLLIGEN, lieu confondu par Eccard avec une ville de Bavière. — Sa vraie position dans Bollinges, village voisin du lac de Constance. Histoire, Volume XXXVI, 201.

PO-LO-NAI. Voyez BÉNARÈS. ΠΟΛΥΜΥΘΟΣ. Remarque critique sur la véritable signification de ce mot, appliqué au poëme épique dans Aristote. Mém, Vol. XLI, 430 & Suiv.

POLUS, acteur, joue dans buit

tragédies en quatre jours, à l'âge de soixante-dix ans. Mém. Vol. XXXIX, 178.

POLYBE. Restitution d'un passage altéré de cet auteur, relatif aux exercices de la cavalerie Grecque. Mém. Vol. XLI, 363.

POLYDECTE, frère de Lycurgue.
—Sa mort fixée à l'an 774 avant
J. C. Mém. Vol. XLI, 251.

POLYDORE fait des changemens aux loix de Syracuse composées par Dioclès. Mém. Vol. XLII, 293.

POLYGAMIE (La) n'a jamais été autorisée par les loix d'Athènes, comme quelques-uns ont voulu l'inférer d'Athénée. Mém. Vol.

XXXV, 466.
POLYTHÉISME. Réflexions de M. l'abbé FOUCHER, sur la nature du polythéisme. Mém. Vol. XXXVIII, 357. Dire que les premiers hommes dans l'état de nature, étoient destitués de tout sentiment de religion, & que le polythéisme est la première religion du monde, c'est avancer une absurdité démentie par la raison & les monumens historiques. Ibid. 358.

POLYXÈNE, un des chefs du gouvernement de la république de Tauroménium. Mém. Vol. XLIII, 200.

POMPÉE excelloit dans les exercices du corps. Mém. Volume XXXV, 258 & 262. Il rend une loi contre la brigue. Mém. Vol. XXXIX, 420. Il perd la bataille de Pharsale. — Est

assassiné dans la chaloupe qui lui avoit été envoyée pour le conduire à Ptolémée. Mém. Vol. XXXVIII, 134.

PO

POMPES, sorte de marche triomphale. Mém. Vol. XLI, 303, note (p). On donnoit aussi ce nom à des exercices de parade de la cavalerie Grecque; détails de la manière dont ils s'exécutoient. Ibid. 306, note (x).

POMPONIUS-BASSUS. Elagabale le fait assassiner, & épouse Annia Faustina sa veuve. Histoire, Vol. XLII, 60 & 63.

PONG-TSU, philosophe de l'école du Tao; tradition Chinoise fabuleuse sur sa longué vie. Mém. Vol. XXXVIII, 294.

PONT (Le). Formule du serment des rois du Pont. Mém. Volume XLII, 383. Le Pont est appelé aujourd'hui Roum. Mém. Vol. XXXV, 490 (note).

PONT. Il y en avoit un grand nombre dans le champ de Mars à Rome; leur usage. Mém. Vol. XXXIX, 406.

PONTIFE (Le grand) des Romains étoit élu dans les assemblées du peuple par tribus. — Changemens introduits dans cette forme d'élection. Hist. Vol. XL, 73. Dans les six premiers siècles de Rome, le grand pontife ne sortoit pas de l'Italie. Mém. Vol. XXXV, 216.

PONTIFES Romains. Ils étoient décorés de toutes les marques de la haute magistrature; ils avoient leurs appariteurs, leurs Rrrij

greffiers & autres ministres tubalternes. — Connoissoient de p'usieurs crimes & condamnoient à mort.--Ils étoient juges des vestales prévaricatrices. Mémoires, Vol. XXXVII, 266. Leur juridiction s'étendoit à tout ce qui concernoit la religion des tombeaux & les legs pieux. -Ils intervenoient dans les testamens, pour la transmission des sacrifices privés. Ibid. 270. Ils rendoient des édits sur tout ce qui concernoit le culte des dieux. Mém. Volume XXXIX, 285.

PONTIQUE, arbre dont parle Hérodote, & qui pourroit être le li-tchi des Chinois. Mém. Vol. XXXV, 554.

Poplicola. Voyez Gellius.

Por, mot que l'on avoit coutume de joindre au prénom du maître, pour dénommer les esclaves. — C'est l'ancienne prononciation de puer. Mém. V. XXXVII, 83.

PORC. Il y en avoit un grand nombre dans les rues de Rome.

— Règlement de police fait par les édiles à ce sujet. Mém. Vol. XLII, 238 & 241. Les anciens jurisconsultes doutoient qu'on pût comprendre les porcs sous le nom général de bestiaux; par quels motifs. Ibid. 242. Le porc salé étoit d'un grand usage dans les distributions qui se fai-soient au peuple Romain. Mémoires, Vol. XLI, 134. Voyez Pourceau.

PORC marin, appelé par les La-

cédémoniens, φθραγφίσικ. — Les Marseillois l'appellent mole, les Espagnols bout; d'où est venu le mot Languedocien molebout. Hist. Vol. XXXVIII, 176.

POROWIS. Voyez BORYSTHÈNE.
PORPHYRÉON, villede Phénicie;
fa position. Mém. Vol. XXXIV,
262. Elle tiroit son nom de
la pêche de la pourpre, qui se
faisoit dans son voisinage. —
C'est, suivant M. D'ANVILLE,
celle qui est nommée Gaba par
Josèphe. — Son ancien nom
étoit Hessa, & son nom vulgaire Caisas, selon Guillaume
de Tyr. Ibid. 318.

PORPHYRION veut enlever les troupeaux d'Hercule. Mém. Vol XXXVII, 96.

Porséna, roi d'Etrurie, fait bâtir un labyrinthe pour lui fervir de tombeau. Mém. Vol. XXXV, 103.

PORTA (Jean-Baptiste). S'il n'a pas inventé le télescope, il en a au moins donné l'ébauche. — Sa mort. Mém. Vol. XLII, 535.

PORTE DU THEIL (M. DE LA).

Voyez Du THEIL (M. DE LA
PORTE).

PORTE. Comment les portes s'ouvroient & se fermoient chez les Phéniciens & au temps d'Homère. Mém. Vo.XL, 132, 133. Dans l'Orient, les portes sont sans gond ni penture.—
On voit en quelques endroits des portes d'une seule pierre, de la même construction. Ibid. 112.

Portes Albaniennes. Voyez Derbend.

Portes Amaniques, defilé fur la frontière de la Cilicie. Mém. Vol. XXXVII, 351.

Portes Ibériennes. Polition de ce pallage. Mém. Volume XXXV, 548.

PORTE-ENSEIGNES. Leurs noms particuliers chez les Romains. Mém. Volume XXXV, 299 & 306. Ils devoient savoir lire & écrire; par quelle raison. Ilid. 279. Ils étoient choisis parmi les soldats les plus vigoureux & les plus intrépides, & devoient être d'une probité reconnue. — Ils tenoient un rang distingué, & conservoient leur titre après la vétérance. - Les porte - enseignes d'une légion formoient entr'eux un corps différencié par des grades, 307. Ils avoient des habits distingués, & portoient un hausse-col d'or. 308.

PORTUS-BALLII; sa position.

— C'est aujourd'hui Port-bail.

Mémoires, Volume X L I,
581.

Portus-Julius, port d'Italie construit par Agrippa, qui lui donna ce nom en l'honneur d'Octave. Hist. Vol. XI., 43.

Porus est vaincu par Alexandre. Hist. Volume XXXIV, 86. Il conserve son royaume sous le nom de satrapie. Ibid. 89.

Posé 1 Don, dieu de la mer chez les Phéniciens, le même que Neptune. — Etymologie Phénicienne de ces deux noms. Mém. Vol. XXXVI, 80.

Posidium, ville du pays des Thesprotiens. Mém. Vol. XLII, 352.

Posidonius, philosophe Storcien. — Cicéron le glorifioit d'être son disciple & son ami. — Il reçoit une visite honorable de Pompée. Mém. Vol. XLI, 481.

Possessor bonorum. Distinction introduite par la substilité du droit prétorien entre bonorum possessor, & possessor bonorum. Mém. Vol. XLI, 122.

POSTE. Les Grecs en placent l'invention sous les premiers règnes des Perses. — L'histoire d'Esther prouve qu'elle existoit sous les Mèdes. Mém. Vol. XL, 504.

Post et voyage dans le Levant pour y rassembler à ses frais des sivres Grecs & Arabes. — Il publie, à son retour, une grammaire de plusieurs langues, toutes avec leurs caractères particuliers. Mém. Vol. XXXVII,

POTAMOS d'Alexandrie, fondateur de la secte des Eclechiques. Mém. Volume X LIII, 169, note (1).

POU-KONG, savant Samanéen Indien, passe à la Chine. Mém. Volume XL, 323. Ses ouvrages.

— Il apprend aux Chinois les noms que nous donnons aux douze signes du zodiaque. — Sa mort. Ibid. 324.

POUILLY (M. DE), conseiller

d'état, lieutenant général de la ville de Reims, est élu Académicien-libre. Hift. Vol. XXXVI, 5. Premier Mémoire sur la naissance & les progrès de la juridiction temporelle des églises, depuis l'établissement de la monarchie, jusqu'au commencement du XIV. siècle. Mém. Vol. XXXIX, 566. Second Mémoire. Suite de la même matière. Ibid.

POULETS sacrés, placés dans le camp, à côté du prétoire. — Servoient à réglet les opérations militaires des Romains. — Fonctions de l'augur pullarius, & du viator pullarius. Mém. Volume

XXXVII, 240.

Pouranam, livres sacrés & canoniques des Indiens. Mém. Vol. XXXVIII, 312. Ils sont au nombre de dix - huit. Ibid. 313. Voyez BAGAVADAM.

POURCEAU. Pourquoi on immoloit le pourceau à Cérès.

Hist. Volume XL, 82.

Pousa. Comment les Chinqis représentent cette déesse. — Ils la regardent comme la nature. Mém. Volume XL, 276. Ses noms divers. - C'est la Laetsemi des Indiens. - Elle est la femme de Vischnou, comme elle l'est de Fo ou Boudha. Ibid. 277

Pou-sa, nom que l'on donne dans la religion Indienne, à ceux qui parviennent au-dessus de l'o-lo-han, ou quatrième degré de perfection. — On leur rend un culte comme à des diviniés. Mém. Vol. XL, 204.

PO-Y, ancien philosophe de l'école du Tao. Mém. Vol. XXXVIII,

PRÆFECTUS, nom que l'on donnoit à ceux qui étoient chargés de quelque commandement, autre que celui des troupes légionaires. — Du temps de la république, il étoit attaché aux commandans des alliés. Mémoires, Volume XXXVII, 142.

PRÆFECTUS cohortis, legionis. Voyez Cohorte, Légion.

PRÆFECTUS fabrûm. Valtrinus prétend, mal-à-propos, qu'il n'y en avoit qu'un dans une armée entière; inscriptions qui prouvent que chaque légion avoit le sien. - Ce grade étoit fort honorable, mais inférieur aux autres préfectures militaires, & même au centurional. Mem. Vol. XXXVII, 232.

PRÆS, caution envers le public. Étymologie de ce moi, & ses dérivés. Mém. Val. XXXVII,

248.

PRÆTENTURÆ. Voyez STA-

TIONES agratia.

PRASINI, nom d'une faction qui étoit en concurrence avec les Veneti dans les jeux du cirque à Constantinople. — Singulière interprétation de ces noms. Mem. Vol. XXXVII, 473. Ils étoient relatifs aux couleurs distinctives des deux factions. Ibid. 474-

PRASRINPO, une des transmutations de Cenress, divinité du Thibet. Mém. Volume XL,

PRASUM, promontoire. Voy. MER Érythrée.

PRÉCAIRE. Requête & donation en formesprécaire; ce que c'étoit. Hist. Vol. XXXVI, 182.

PRÉFET de la cohorte, de la légion.
Voyez COHORTE, LÉGION.
PRÉFET du guet, établi à Rome
par Auguste; étendue de sa
juridiction. Mém. Vol. XLII,
181.

PRÉFET des ouvriers. Voy. PRÆ-FECTUS fabrûm.

PRÉFET du Prétoire. Il avoit l'intendance générale des vivres, & taxoit les provinces pour la fourniture. Mém. Volume XLI, 167. Constantin affoiblit son autorité, en lui ôtant le commandement des troupes. Hist. Vol. XLI, 144; Mém. Vol. XLI, 167, & Hist. Vol. XLII, 53.

PRÉFET de Rome, charge créée par Auguste. Hist. Vol. XXXIV, 103. Ses fonctions. Ibid. 104.

PRÉJUGÉ. Rien de plus propre à porter vers l'héroïsme, que celui qui supposoit une communication des dieux avec les hommes. Mém. Vol. XXXIX,

P R É M I C E S des fruits consacrés à la divinité; ancienneté & universalité de cet usage. Mém. Volume XXXVIII, 7.

PRÉMISLAS OTTOCARE II, roi de Bohème, est vaincu par Rodolphe de Hapsbourg, roi des Romains; suites de cette défaite. Histoire, Volume XL, 165.

PRÉTEURS. De l'origine de la préture, du nombre des préteurs & de leurs districts particuliers, par M. BOUCHAUD. La dénomination de préteur avoit anciennement une signification fort étendue; son étymologie. Mém. Vol. XLI, 2. Le nom de préteur fut en usage avant celui de consul, & servit, dès les premiers temps de la république, à désigner les généraux d'armée: M. BOUCHAUD ne pense pas que dans ce sens il fût propre aux Romains. - Il fut ensuite donné aux magistrats civils. Ibid. 3. Justinien n'a pas compris sous ce nom tous les magistrats, comme le prétend Maran. Mém. Vol. XXXIX, 366. Quand il fut remplacé par celui de consul. -Il n'a pas été donné aux prêtres, comme l'avance Scaliger. Mém. Vol. XLI, 5. Il devient spécialement affecté au magistrat chargé à Rome de l'administration de la justice; époque de la création de cette magistrature, 6. L'absence des consuls pour le commandement des armées, en fut le présexte, & l'ambition des patriciens, le motif secret, 7. Le préteur tenoit la place des consuls, lorsque ceux-ci étoient absens de Rome; cette coutume se perpétua jusque sous les empereurs, 8 & 9. Les préteurs étoient créés dans des comices assemblés par centuries. — Ils

PR

portoient la robe prétexte, & avoient les honneurs de la chaire curule, des licteurs & des faisceaux. - Siégeoient sur un tribunal, à la différence des magiftrats & juges inférieurs qui n'étoient assis que sur des bancs. Mem. Vol. XLI, 10. Les patriciens restèrent seuls en possession de la préture, depuis l'an de Rome 387, jusqu'à l'année 417, remarque critique à ce sujet. Ibid. 11. Création de deux préteurs, dont l'un avoit le département de la ville, & l'autre celui des étrangers, sous les noms de prætor urbanus & de prætor peregrinus. - Erreur de Pomponius sur la date de cette création, 11 & 12. Ils tiroient au fort leur département : la préture urbaine étoit la plus importante & la plus honorable, 16. Néanmoins, le pouvoir de ces deux magistratures étoit égal. — M. Bou-CHAUD prouve, contre Hotman & quelques autres commentateurs, que le préteur peregrinus ne jouissoit pas moins que le préteur urbanus de la prérogative de rendre des édits, 17 & suiv. Jusqu'à quel temps subsista la distinction de ces deux prétures, 20. Création de quatre préteurs, l'an 525 de Rome. – Le nombre en est porté à six, l'an 555; Conciliation de Tite-Live & de Pomponius à ce sujet, 21. Variations arrivées dans leur nombre fous les empereurs, 22. Il n'excéda jamais celui de dix-huit,

23. Quelques - uns eurent des districts particuliers, 21 & 23. Etablissement de préteurs fidiicommissaires : par l'empereur Claude, 24. Marc-Aurèle inftitue un préteur tutélaire. — On vit, pendant quelque temps, des préteurs chargés de l'administration des finances, sous le nom de prætores ærarii, 26. Mais il n'y en eût pas qui préfidaffent l'administration des grains sous celui de ceteales, comme l'avancent quelques commentateurs, 27. En quoi consissoient le pouvoir & les functions du préteur à Rome & dans les provinces Romaines. Mim. Vol. XXXIX, 298. Une de les principales fonctions à Rome, étoit de dresser le tableau de ceux qui devoient, chaque année, administrer la justice - Il étoit luimême chef d'un tribunal. Mém. *Vol.* XXXVII, 301, note (m). La fonction ordinaire des préteurs étoit de rendre la justice : les anciens exprimoient en trois paroles toute leur juridiction, Mém. Vol. X LI, 28. Le préteur donnoit l'action qui lui étoit demandée ou la refusoit, s'il le jugeoit à propos. — Il nommoit un juge, & dennoit en même temps une formule que la partie devoit suivre en formant sa demande. Ibid. 30. Il donnoit aussi les exceptions ou fins de nost-recevoir; des avocats à ceux qui n'en avoient pas, 31; des juges & des arbitres, dont il limitoit limitoit les pouvoirs par la formule qu'il joignoit à sa nomination. — Il régloit la possession provisoire d'une chose revendiquée : formalités usitées à ce sujet. Mémoires, Volume XLI, 32 & suiv. Les préteurs indiquoient les jeux & les féries. Ibid. 35. Le préteur urbanus donnoit les jeux Apollinaires, 36. Il en indiquoit le jour, & y présidoit en grande pompe, 37. La célébration des jeux votifs, publics & extraordinaires, appartenoit aux préteurs, 38. Ils présidèrent aux Augustales, & bientôt après, aux autres jeux dont auparavant les édiles & d'autres magistrats ésoient chargés, 39. Du temps de Constantin, & dans le siècle suivant, il y eut des préteurs appelés editores, chargés de donner les jeux du cirque & ceux du théâtre. — En quel cas le préteur adjugeoit, 42. Les affranchissemens & les adoptions étoient aussi du ressort de cette partie de sa juridiction, 43. Outre ces fonctions ordinaires, on lui déféroit extraordinairement le soin d'une infinité de choses; exemples à ce sujet. 45. Des différentes espèces d'édits rendus par les préteurs, à raison de leurs fonctions, 46. Voyez ÉDITS. Le préteur qui se trouvoit à la tête d'une commission perpétuelle, s'appeloit quasitor, & son lieutenant, judex queszionis, 47. Formalités qui accom- . Tome XLIV.

pagnoient la prise de possession de la préture, 56 & suiv. La chaire curule du préteur étoit placée, soit dans le comitium, toit dans les basiliques, sur un terrain élevé en forme de demicercle, 57. Les juges subalternes, qui composoient son conseil, etoient aisis sur des bancs, 58. Toutes les fois que le préteur siégeant sur son tribunal, connoissoit d'une affaire, il étoit obligé de se faire assister de ses assesseurs ou conseillers, 79. Le conseil du préteur étoit composé de cinq sénateurs & decinq chevaliers, nommés decemviri litibus judicandis, So. Voyez DÉCEMVIRS. Il leur associoit encore les centumvirs, suivant l'importance de l'affaire, 81. N'étoit point tet u de prendre des assesseurs lorsqu'il connoissoit d'une affaire de plano. 83. Les préteurs, chargés du soin de rendre la justice, avoient le droit de publier des édits, & non de rendre des loix; ils pouvoient seulement en proposer, 84. Si quelquefois, munis d'un pouvoir du sénat, ils firent des loix dans les provinces, elles étoient plutôt l'ouvrage du peuple Romain & du fénat, que le leur propre, 85. M. Bo u-CHAUD le propose de prouver que s'ils n'eurent jamais directement le pouvoir législatif, ils l'exercèrent indirectement & par usurpation, en renversant, par leurs édits, les loix reçues. SII

Mémoires, Volume XLI, 86 & fuiv. & 119. Du temps de la république, on se pourvoyoit contre un décret du préteur par appel devant les consuls. Mém. Vol. XXXIX, 371.

PRÉTEXTE, robe blanche bordée de pourpre, que les jeunes enfans de qualité de Rome portoient jusqu'à l'âge de dix-sept ans où ils prenoient la robe virile.

— Quand elle commença d'être permise aux fils des affranchis. Mém. Volume XXXV, 190; Mém. Vol. XXXVII, 339; & Mém. Volume XLI, 105.

Prêtres (Les) recevoient pendant l'exercice de leurs fonctions, des honneurs presque divins. — Ils étoient pris quelquefois pour le dieu même dont ils étoient les ministres. — De-là la multiplicité des dieux du même nom dans la mythologie Grecque. Mém. Vol. XXXV, 23. Variations qu'éprouva chez les Romains le droit de choisir les prêtres. Hift. Vol. XL, 73. Les prêtres des provinces recevoient leur nom de celui de la province où ils exerçoient leur facerdoce. — Ils donnoient des jeux publics à leurs dépens quand ils entroient en place. — En quoi consistoient ces jeux. Mém. Volume XXXIX, 427, note (i). Les Romains exigeoient d'eux une vie exemplaire.—Ils devoient se préparer aux sacrifices par la continence. Hist. Vol. XXXIV, 113. La

bigamie excluoit du sacerdoce chez ce peuple. Ibid. 1 14. Les prêtres Romains étoient exempts du service militaire, mais n'en étoient pas exclus; époque de la loi qui leur accorda cette dispense. Mém. Vol. XXXV, 216. Ce privilége passe aux ministres de la religion chrétienne sous Constantin; il s'étendoit même aux ministres inférieurs, à ceux qui étoient chargés du soin des funérailles. Ibidem, 217. Les prêtres des Germains jouissoient d'une autorité très - étendue. Mém. Vol. XXXIX, 573.

PRIE (Philippe de). C'est par lui que commence la suite des filiations prouvées de ceue maison. Hist. Vol. XL, 172.

PRIERES. Précis du Mémoire de M. DE BURIGNY sur les prières des payens. Hist. Vol. XLII, 27 & Suiv. Voyez Sur-plications.

PRIMICERIUS. Signification de ce mot dans la balle launité. Mém. Vol. XXXVII, 139.

PRIMIPILAIRE, commis qui étoit chargé de recevoir les contributions des provinces pour la subsissance des troupes, & de leur conduite aux magassins publics. Mémoires, Vol. XLI, 169. Il y en avoit plusieurs dans chaque province. — Les appariteurs des présidens ne pouvoient sortir de place qu'après avoir rempli cette fonction. — Ceux mênie qui avoient été dépouillés des autres em-

plois, n'en étoient pas exempts.

— Remarque critique sur une inscription qui paroît relative à l'emploi de primipilaire. Mém. Volume XLI, 170.

PRIMIPILE, centurion des triaires de la première cohorte; c'étoit le plus distingué de tous les centurions de la légion. Mêm. Vol. XXXV, 284; & Mém. Vol. XXXVII, 166. D'où lui venoit ce nom. — Lorsque la première cohorte fut composée de mille hommes, outre sa centurie, il commandoit quatre cents hommes dans sa cohorte. Mémoires, Volume XXXVII, 166. Il approchoit de bien près du tribun.-L'aigle de la légion étoit confiée à sa garde; c'étoit lui qui la levoit de terre quand l'armée se mettoit en marche, & étoit chargé de sa défense dans la bataille. -Cet office étoit d'un grand revenu. Ibid. 167. Le primipile n'étoit pas exempt des punitions militaires, 168. Le primipile dont il est parlé dans les deux codes, avoit des fonctions tout - à - fait différentes, 171. PRINCIPE. Les Perses reconnoissent un premier principe de toutes choses, qui est le Temps fans bornes. Mémoires, Volume XXXVII, 585. Ils admettent deux principes secondaires ou agens contraires dans la nature, Oromaze auteur de tout bien. & Arimane auteur de tout mal. Mem. Vol. XXXIV, 380. Voy. OROMAZE & ARIMANE.
Reconnoissent Mithra pour principe médiateur. Voyez MI-THRA. Conformité fruppante entre les Celtes, les Perses & les Égyptiens sur la doctrine des deux principes. Mém. Vol. XXXVIII, 524. Si les payens ont jamais ignoré le vrai Dieu: addition aux mémoires sur le principe actif, par M. l'abbé FOUCHER. Mémoires, Volume XXXV, 171. Voyez DIEU.

PRISONNIER. Dans la ville comme dans le camp, c'étoit la coutume chez les Romains, d'encheîner le prisonnier à son garde. — Le soldat qui s'échappoit de sa prison n'en étoit pas puni, à moins qu'il n'en eût forcé la porte. Mém. Vol. XLII, 267.

PRIX. Ceux des petits jeux de la Grèce réunissoient l'utile à l'honorable. — Éclaircissemens sur les prix qui s'y distribuoient. — Ceux des grands jeux ne consistoient ordinairement que dans une couronne de feuillages. Hist. Vol. XXXVIII, 3 4 & suiv. Prix de l'Académie. Hist. Vol. XXXVII, 2 & 3; Hist. Volume XXXVII, 1 & suiv. Hist. Vol. XL, 3 & suiv. & Hist. Vol. XL, 3 & suiv. & Hist. Vol. XLI, 2. La distribution

XXXVIII, 1 & Juiv. Hist. Vol. XL, 3 & Juiv. & Hist. Vol. XLII, 2. La distribution du prix fondé par M. le comte DE CAYLUS est remise à deux ans, à cause de la diminution de la rente. Hist. Vol. XL, 4. PROBUS empereur. Ouvrages Sss ji

importans & en grand nombre qu'il fait exécuter par les mains de ses soldats. *Mém. Vol.* XLI, 215. Il plante la vigne dans les Gaules. — Sa mort. *Ibid.* 216.

PR

PROCLUS brûle, avec des miroirs ardens, la flotte de Vitalien qui assiégeoit Constantinople. Mémoires, Vol. XLII, 394.

PROCONSUL. Auguste accorde ce titre aux gouverneurs des provinces prétoriennes échues en partage au sénat, quoiqu'ils n'eussent exercé que la préture. Mém. Vol. XXXVII, 376; Hist. Vol. XLII, 51.

PROCURATOR, intendant des revenus du domaine impérial. Mém. Vol. XXXVII, 376.

PROCURATOR Augusti, l'un des principaux officiers militaires de la légion. — Conjecture de M. L. E. B. E. A. U sur ses fonctions. — Ce pourroit être le même que le curator-sisci. — Mais il étoit différent des procuratores rei privata, & des procuratores Casaris. Mém. Vol. XXXVII, 233.

PRODANO, île de la Grèce, dont la position a été mal indiquée par M. de l'Isle. Mém. Vol. XLII, 374, note (i).

PROLEPSE, figure de rhétorique fréquemment employée par les historiens. Mém. Vol. XXXIX,

PROLETARII, fixième classe du peuple Romain, composée de ceux qui n'avoient aucun bien.—
Ils étoient appelés encore capite

censi. Mém. Vos. XLI, 84, note (a).

PROMÉNOE, l'une des prêtresses de l'oracle de Dodone, dans Hérodote. Mém. Vol. XXXV, 103. C'est la même que Paufanias nounme Phémonoë. Ibid.

PROMÉTHÉE est mis par les Athéniens au nombre des dieux.

— Il avoit un autel dans l'Académie même. — Jeux institués en son honneur; en quoi ils consistoient.—Son hittoire a fait le sujet de plusieurs tragédies Grecques. Mém. Vol. XXXV, 450. Conjectures de M. LE BEAU junior sur quelques allusions du Prométhée d'Eschyle. Ibid. 451.

PRONONCIATION. Remarques fur la prononciation de quelques lettres chez les Latins. Mém. Vol.

XXXVI, 246.

PRONUNCIARE pecuniam, promettre publiquement une fomme par chaque tribu, lors de la brigue des charges. — On se servoit, à cet effet, de gens appelés séquestres & interprètes. Mém. Volume XXXIX, 397.

PROPRÉTEUR (Le) avoit l'administration supérieure de la police, de la justice, des finances & du misitaire. Mémoires, Vol. XXXVII, 376.

PROSE. Mémoire de M. l'abbé ARNAUD sur la prose Grecque. Mém. Volume XLI, 382. Voyez LANGUE Grecque.

PROSERPINE. Voy. LIBERA.

MPO ΣΩΠΟΝ ΘΕΟΥ, la face de Dieu, nom donné par les Grecs à un promontoire de Phénicie; fa position. — Les pilotes modernes l'appellent Capo Grego, & Capo Pagro, Mém. Volume XXXIV, 250.

PROSTITUTION religieuse usitée chez les Phéniciens. — Cette pratique honteuse étoit commune à tout l'Orient; quel en étoit le motif. Mém. Vol. XXXVIII, 58 & 60; & Mém. Vol. XL, 60.

PROTAGORAS répand son système d'athérisme. Mém. Vol. XXXIX,

PROTÉE, roi d'Égypte, célèbre par sa sagacité. — Il avoit un temple à Memphis. — Les Grecs en ont fait un dieu marin. Mém. Vol. XXXVI, 393.

PROVENCE. Mémoire de M. DE BRÉQUIGNY touchant la réclamation que Marguerite reine de France, & Eléonore reine d'Angleterre, firent de leurs droits sur la Provence, qui avoit été donnée à Béatrix leur fœur, par Raymond - Béranger comte de Provence, leur père commun. Mém. Volume XLIII, 449. Principales dispositions du testament de Raymond-Béranger. Ibid. 450. Immédiatement après sa mort, Béatrix prend le titre de comtesse & marquise de Provence & de Forcalquier. --Elle épouse Charles, frère de Louis IX, roi de France, 450 & 451. Silence des auteurs contemporains sur les réclamations que les sœurs de Béatrix firent de leurs droits, d'abord, comme héritières instituées, & ensuite. comme héritières naturelles: & sur les négociations qui eurent lieu à ce sujet dans les cours de France, d'Angleterre & de Rome. — Erreurs des modernes qui en ont parlé, 451 & 452. M. DEBRÉQUIGNY se propole d'établir les faits sur des pièces authentiques & inconnues pour la plupart, 452 & 453. Béatrix néglige d'acquitter en vers ses sœurs, les charges du testament, 453. Elles font des protestations pour la conservation de leurs droits. - Mesures particulières de Marguerite pour la sûreté de ses prétentions, 454. Liles le bornoient pour lors à demander le payement des sommes qui devoient leur tenir lieu de partage, conformément au testament dont elles n'aitaquoient pas la validité, 456. Béatrix dispose par testament, des conités de Provence & de Forcalquier, en faveur de Charles son fils aîné, avec réserve d'usufruit au roi de Sicile fon mari, & ne rappelle, dans aucun cas, ni ses sœurs, ni leurs descendans, 458. Le roi de Sicile se fait prêter serment de fidélité par toute la Provence. Aigries par ces dispositions, les sœurs de Béatrix demandent le partage des états de leur père

commun, fans avoir égard à son testament. Mém. Vol. XLIII, 459. Divers événemens interrompent leurs réclamations. — Marguerite presse Edouard roi d'Angleterre, son neveu, de l'aider à recouvrer son héritage. Ib. 461. La médiation de ce prince détermine Rodolphe, roi d'Al-Iemagne, à recevoir l'hommage de Marguerite & d'Eléonor, comme héritières en partie du comté de Provence, 463, 464 & 470. Rodolphe n'avoit aucun droit à cet acte de suzeraineté, 464 & 470. Ce n'étoit point par droit de primogéniture que Marguerite réclamoit la Provence, mais comme cohéritière, 465 & 470. Philippe roi de France, ion fils, lui propose des voies de conciliation. — Ils recourent à la médiation du pape Nicolas III, mais sans succès, 467. Le roi de Sicile rend, de son côté, hommage pour la Provence à Rodolphe, qui en profite habilement, mais sans vouloir par-là préjudicier aux drojts de ses belles-sœurs, 469 & 471. On s'est étrangement mépris en regardant un diplome de Rodolphe relatif à cet hommage, comme un décret qui adjugeoit exclusivement la Provence au roi de Sicile, 471. Examen de cette pièce, servant à démontrer les erreurs des écrivains François, Allemands & Italiens fur sa nature, & sur les conséquences qu'ils en ont tirées,

472 & Suiv. Nouvelles démarches de Marguerite & d'Eléonor pour la poursuite de leurs droits sur la Provence, par la force des armes, 475 & Juiv. Edouard leur promet son secours, & négocie en leur faveur auprès du roi de Sicile & du pape, 478 & suiv. L'affaire est enfin terminée sous la médiation du pape Martin IV, par un traité qui assure la Provence aux descendans de Béatrix, 481. Quelles purent être les raisons qui portèrent ses sœurs à réclamer contre le testament de leur père, dont elles avoient d'abord reconnu la validité, 482. Conclusion de ce mémoire, 483.

PROVERBES. Origine & explication du proverbe Grec, le temps d'Annacus. Mém. Vol. XXXVI, 22. Proverbe Grec fur l'ache. Histoire, Volume XXXVIII, 38. Origine du proverbe, aller à Sutrium. Mém. Vol. XLI, 147. Proverbe fur la persidie des Locriens Épizéphyriens. Mém. Vol. XLII, 289. Sur la sâcheté des Réginiens. Ibid. 315, note (x). Sur la froideur du style d'Araros. Mémoires, Volume XLIII, 203.

PROVINCE (Une) étoit dite ornata, lorsque le cortége & les équipages du magistrat qui y étoit envoyé, étoient réglés par le sénat. Mém. Vol. XXXIX, 301. En quoi ils consistoient pour l'ordinaire. Ibid. 302.

PRUDENS (Interprétation des)

ne doit pas être confondue avec les commentaires des jurisconsultes sur les loix Romaines. Mém. Volume XXXVII, 284. PRUSE, ville principale de Bithynie, aujourd'hui Boursa. Mém. Volume XXXV, 478. PRYDÉ ou PRYDEA. V. BYRASP. PRYTANÉES, édifices publics qui répondoient à - peu - près à nos hôtels-de-ville. — Ils étoient bâtis ordinairement au milieu des villes. - Servoient de temple à Vesta. Mém. V. XXXIX, 228. PRYTANES, magistrats civils & sacrés. Hift. Vol. XXXVIII, 155. PSALTERIUM, instrument de musique à cordes, dont les baladins s'accompagnoient dans leurs bouffonneries. — Autre fignification de ce mot. Mém. Volume XLI, 106.

PSAMMÉTIQUE, roi d'Égypte, donne le premier accès aux étrangers dans son royaume, & procure un établissement à des pirates Cariens & Ioniens. Mém. Vol. X X X I V, 486. Par leur secours il remonte sur le trône. Ibid. 487.

PSILES ou armés à la légère. Les divisions de ce corps etoient établies sur le même plan que celles de la phalange. — Il y avoit quatre manières de le placer. Mém. Vol. XLI, 324, note (e).

PTOLÉMAIS, ville de Phénicie; sa position. — Son ancien nom étoit Aco ou Acco. Mém. Vol. XXXIV, 306. Les Grecs le prononçoient Am. Étymologie

qu'ils lui attribuoient, réfutée par M. l'abbé MIGNOT. Ibid. 307. Ptolémais passe de la domination des Lagides sous celle des Séleucides, 308. Trophée érigé en l'honneur de Neptune, dans un de ses faubourgs; à quelle occasion, 309. Tigrane s'empare de cette ville, 311; & Mém. Volume XXXVIII, 131. Elle passe sous la domination des Romains. Mém. Volume XXXIV, 311. Devient colonie Romaine. — Reçoit l'autonomie de César, & prendà cette époque une nouvelle ère. — Ptolémais embrasse le christianisme. - Son état sous les Arabes Musulmans, 1bid. 312. Elle est prise par les croisés, 313. Sa destruction par les Musulmans, 314. Les historiens des croisades l'appellent Accaron, Achilon & Acon. -Le lieu où elle étoit, se nomme aujourd'hui S. Jean d' Acre, 3 1 5. PTOLÉMÉE-SOTER obtient en partage le gouvernement de l'Égypte après la mort d'Alexandre. Mém. Volume XL, 15. Remporte une victoire signalée sur Démétrius, s'empare de Gaza, & devient maître de la Phénicie. Ibid. 18. Sa générosité envers Andronicus, général d'Antigone, 19. Il attire les savans de la Grèce à Alexandrie, & y fonde une bibliothèque. Memoires, Vol. XXXVIII, 582, Il est surnommé Soter. -S'empare de l'île de Chypre. — Sa mort. Mém. Vol. XL, 22.

PTOLÉMÉE-PHILADELPHE monte sur le trône d'Egypte. Il fait bâtir la ville de Berénice en l'honneur de sa mère. — Attire à Alexandrie tout le commerce maritime de l'Orient; travaux qu'il fait exécuter à cet effet. Mém. Volume XLII, 58. Sa puissance maritime. Mém. Vol. XXXVIII, 584. Il fait construire des vaisseaux d'une grandeur extraordinaire. Ibid. 585. Envoie une flotte au secours des Athéniens, contre Antigonus-Gonatas. - Fait des descentes dans les états d'Antiochus-Soter.—Augmente considérablement la population de l'Egypte en y bâtissant un grand nombre de villes, & y attirant les étrangers par des priviléges, 586.

PTOLÉ MÉE-PHILOPATOR monte sur le trône d'Égypte. Mém. Vol. XL, 22. Il fait exécuter le plus grand de tous les vaisseaux de guerre dont il soit question dans l'histoire; ses dimensions. Mémoires, Volume XXXVIII, 587 & suiv. Voy. MARINE. Sa mort. Mém. Vol.

XL, 27.

PTOLÉMÉE-EPIPHANE succède au royaume d'Égypte sous la tutelle & la régence du sénat Romain. — Épouse Cléopatre, fille d'Antiochus. Mém. Vol. XL, 28. Sa mort. Ibid. 29.

PTOLÉMÉE-PHILOMÉTOR est déclaré majeur & couronné solennellement roi d'Égypte. Mémoires, Volume XL, 30. Sa mort. Mém. Vol. XXXVII, 374. PTOLÉMÉE-ÉPIPHANE II, roi de la Cyrénai que, usurpe le royaume d'Égypte. — Pourquoi il fut surnommé Phylcon. — Sa mort. Mém. Vol. XXXVII, 374:

PTOLÉMÉE - APION lègue aux Romains son royaume de la Cyrénaïque. — Sa mort. Mém. Vol. XXXVII, 374.

PTOLÉMÉE est associé à Juba II son père, auquel il succède dans le royaume de Mauritanie.

— Il fournit des secours aux Romains contre Tacsarinas, & en obtient des marques de distinction. — Il est exilé & mis à mort par la perfidie de Caligula. Hist. Volume XXXVIII, 103. Sa filiation d'après un ancien monument. Ibid. 104. Ses médailles, 104 & 113.

PTOLÉMÉE erre en ne comptant que 500 stades au dégré. Mémoires, Vol. XXXV, 574 & 593. Son vice dominant est de donner aux espaces trop d'extension, & de prendre trop de longitude en courant d'occident en orient. Ibid. 590 & 594. Il prend 149 dégrés pour arriver au Gange, que les obfervations aftronomiques modernes fixent à 108. - Les 180 dégrés qu'il embrasse dans sa géographie, en courant vers l'orient, se réduisent à cent trente, 594. Le pays des Sines n'est connu dans l'antiquité que par lui seul, 595. Il ne home

point

point par l'Océan, le continent qu'il a prolongé vers l'orient, mais le laisse indéterminé.—M. D'ANVILLE regarde cette circonstance comme une des plus remaiquables dans l'ancienne géographie. Mémoires, Volume X X X V, 596. Ptolémée date toutes ses observations astronomiques de l'ère de Nabonassar. Mém. Vol. XXXVI, 171. Précieux pour les détails des provinces Romaines, il est souvent défectueux dans les positions des sieux. Hist. Vol. XXXVIII, 93.

PTOLÉMÉE de Mendès, prêtre Égyptien. — En quel temps il écrivoit. Mém. Vol. XXXIV,

136.

PTOLÉMÉE, mathématicien accueilli à la cour d'Othon. Mémoires, Vol. X L. I, 508. PUBLICAINS. Mémoire sur les sociétés que formèrent les publicains pour la levée des impôts, par M. BOUCHAUD. — En général, ce nom a été donné à tous les fermiers des revenus publics; son étymologie. Mémoires, Vol. XXXVII, 241. Entrepreneurs des ouvrages publics, appelés aussi publicains. Ibid. 242. Du temps de la république, les publicains furent tirés de l'ordre des cheyaliers, 243. Leur crédit étoit fort confiderable.—Ce fut principalement avec leur secours, que Jules-César parvint à se rendre maître de la république. Tome XLIV.

- Comment il se les attacha, 244. Plusieurs chevaliers s'associoient pour une même affaire. -Le département de chacun étoit proportionné à la mile de fonds; & les plus opulens cédoient à leurs amis une part dans la . serme, 245. Ce qu'il faut entendre par les affaires dans lesquelles ils les employoient, 246. L'adjudicataire de la ferme. étoit regardé comme le chef de la société; pourquoi il étoit appelé manceps. — Il étoit responsable de ses associés envers la république; mais différoit du maître de la société, qui étoit un des plus considérables parmi les chevaliers Romains. — Ses fonctions & prérogatives, 247. Il déléguoit un fous, - maître pour la perception des impôts dans la province. — Les adjudicataires donnoient au peuple des répondans appelés proprement prædes. - Etymologie de ce mot, 248. Quelquefois ils engagoient seulement leurs biens, mais quelquefois ils étoient tenus de donner ces deux sureies à la fois. — Il y avoit des chevaliers qui ne voulant être ni fermiers ni cautions, s'associolent aux adjudicataires. — Exemple de Pomponius-Atticus, 249. Les publicains avoient des commis subalternes dans les provinces. -Phrases consacrées pour désigner les fonctions & les gages de ces employés. — Combien ils différoient des publicains, 250. Ttt

C'étoit quelquefois des esclaves. — Des contrôleurs appelés tabularii. Mem. Vol. XXXVII, 251. Leurs fonctions. — Les magistrats ne pouvoient être admis à prendre la ferme des impôts, ni à s'associer avec les publicains. Ibid. 252. Les gens mal famés ou d'une condition abjecte en étoient pareillement exclus, ainsi que les étrangers. - Si les femmes hors de toute puissance & majeures de vingtcinq ans, pouvoient se charger de la ferme des impôts, ou entrer dans une société de publicains, 253. Ces sociétés continuèrent d'être composées de chevaliers Romains, lous les premiers empereurs. — Constitution & prérogatives de celles qui leur succéderent. - Elles n'étoient pas dissoutes par la mort d'un des associés; en quoi elles différoient essentiellement des autres sociétés, 255. Examen des loix constitutives de ce point de droit particulier, dont M. BOU-CHAUD développe l'esprit en réfutant les fausses interprétations de quelques commentateurs, 256 & suiv. Anciennement la ferme des impôts se renouveloit tous les cinq ans; ce soin regardoit les censeurs, 259. A la fin de chaque lustre, les publicains leur payoient la somme convenue dans le bail. — Ils s'entendoient avec les pontifes pour alonger ou raccourcir l'année, selon leur intérêt, 260.

Quoique les chevaliers Romains ne fussent pas tous de nécessité publicains, ils étoient les seuls traitans de la république, soit comme fermiers en titre, soit comme cautions, soit comme associés.—La loi Semprenia qui conféra aux chevaliers l'adninistration de la justice, blessoit toutes les régles de l'équité en les rendant juges & parties dans leur propre cause, & altéra toute l'harmonie du gouvernement, 303 & Suiv. Leur dureté & leurs exactions excitoient un cri général, mais elles furent rarement réprimées; les commandans, les proconsuls & les propréteurs avoient intérêt de les ménager, 304, 306 & 307. Changemens successifs qui eurent lieu sous les empereurs, dans la manutention des baux des revenus publics, 260.

Publicienne (Action). Voyez ACTION.

PUDEUR, singulièrement remarquable dans les mœurs des Grecs des siècles héroïques. Mém. Volume XXXVI, 441.

PUGILAT. Quand cet exercice fut admis dans les jeux Olympiques. — Les Lacédémoniens l'avoient exclu de leur gymnale. Hist. Volume XXXVIII, 46.

Puissances intermédiaires entre l'homme & la divinité, admises par Zoroastre. Mém. Volume XXXVII, 631. Ce système ne lève pas la difficulté qui l'a fait imaginer. Ibid. 632.

PULS Punica, espèce de houillie de différens grains & légumes. Mém. Volume X L I I, 63.

PUNITIONS militaires usitées chez les Romains. Voy. PEINES.

Pur (Du), favant critique. Sa mort. Mém. Vol. XXXIX, 646.

Puy-Du-Fou, famille qui a donné plusieurs camériers de France. Mém. Volume XLIII, 435. Remarques sur son origine & sa généalogie. Ibid. 437.

PYANEPSION, mois Athénien qui répondoit à la moitié de nos mois d'octobre & de novembre. Mémoires, Vol. XXXIX, 215.

Pygmalion monte sur le trône de Tyr.—Interprétation dece nom. Mém. Vol. XXXVIII, 101. Il tue Sicharbas son oncle, afin de s'emparer de ses trésors. Ibid. 103. Sa mort, 118.

Pylos. Strabon distingue trois villes de ce nom: la première, voisine de l'Alphée; la seconde, Pylos Lépréatique, & la troisième, Pylos Messéniaque. — C'est sans fondement que M. D'ANVILLE en admet une quarrième. Mém. Volume XLII, 375. Éclaircissemens sur leur position & seurs fondateurs. Ibid. 376.

PYRÉES, lieux confacrés au culte du feu & du foleil chez les Perses. Mémoires, Volume XXXVIII, 38.

PYRRHIQUE, danse militaire qui avoit pris naissance chez les Grecs, d'où elle passa chez les

Romains. Mém. Vol. XXXV, 262. Strabon en attribue l'invention à Minos. Mém. Volume XL, 544. Suivant d'autres, elle étoit due à un Crétois nommé Pyrrhus. — Cette danse étoit d'un grand usage chez les Lacédemoniens. Mém. Vol. XXXV, 263. Sa description. Ibid. 264 & 265; & Hift. Vol. XXXIV, 51. Noms qu'elle portoit chez les Romains. — Ils y exerçoient leurs soldats, & la faisoient aussi servir aux spectacles du cirque. - Elle étoit de deux espèces, celle d'infanterie & celle de cavalerie. Mémoires, Vol. XXXV, 265. Description de la pyrrhique équestre. Ibid. 266. Éléphans dansant la pyrrhique à Rome. — Jule-César Scaliger exécute cette danse antique devant l'empereur Maximilien, 267.

PYRRHONIENS, philosophes qui doutoient de tout, & les mêmes que les Sceptiques. Mém. Vol. XLIII, 131, note (a).

PYRRHUS, fils d'Achille, enlève du temple de Dodone, Lanassa petite-fille d'Hercule, & fonde le royaume d'Épire. Mém. Vol. XXXV, 123.

PYRRHUS, Ćrétois, inventeur de la pyrrhique. Mém. Volume XXXV, 263.

PYTHAGORE. En quel temps il vivoit.—Il s'instruit en Égypte dans la science des mages. — Prend les leçons de Zoroastre. Mém. Vol. XXXVII, 719.

Tt; ij

Il voyage en Phénicie, & se fait initier dans tous les mystères religieux de ce pays. — Il monte jusqu'au sommet du Carmel; vénération qu'il inspire à cette occasion. Mem. Vol. XXXIV, 319. Pythagore étoit regardé par ses disciples, comme une espèce de médiateur entre Dieu & les hommes. Mém. Volume XXXVIII, 231. Il révoquoit en doute la divination qui s'exerçoit par les sacrifices & par l'inspection des victimes. Mém. Vol. · XXXIX, 23. Il avoit emprunté des Egyptiens sa doctrine sur les · nombres, & elle se retrouve chez les Chinois. Mémoires, Volume XXXVIII, 280 & suiv. & Mém. Vol. XL, 169. Ce que c'est que ion quartenaire. — Pourquoi jurer par ce quartenaire, est le plus grand des sermens chez les Pythagoriciens. Mém. Vol. · XL, 170 & 171. lls avoient la plus haute idée du nombre trois. Ibid. 174. Voy. CHINOIS.

PYTHAGORICIENS (Les) composoient la lyre de sept cordes, & la comparoient au système du monde, dans lequel ils trouvoient deux tétracordes, l'un supérieur, l'autre insérieur, auxquels le soleil étoit commun. Mém. Volume XLI, 375. Les Égyptiens & les Pythagoriciens des sept voyelles. Ibid. 516. Voyez PLANÈTES.

PYTHÉAS doit une partie de sa célébrité comme navigateur,

à une extrême contrariété d'opinions for fon mérine. —Sa patrie; en quel temps il vivoit. - Sa relation est perdue depuis le v." siècle. Mém. Vol. XXXVII, 436. Phénomène des marées du nord de la Bretagne, rapporté par Pline d'après Pythéas. Ibid. 437. Il étoit habile astronome, 438. Mémoire sur la navigation de Pythéas à Thulé. Voyez THULE. PYTHIE, prêtresse de l'oracle de Delphes. Plusieurs historicus & orateurs n'ont fait aucune difficulté de dévoiler les fourberies. — Pythie interdite pour toujours de ses fonctions pour s'être laissé corrompre. Mem.

Volume X X X I X, 25.

PYTHIENNES (Petites) célébrées
par l'ordre de Démétrius-Poliorcète dans plusieurs villes de
Grèce, à l'imitation de celles
de Delphes. Histoire, Volume
X X X V I I 1, 51.

PYTHODORIS, reine de Pont, embellit la ville de Cabires, & lui donne le nom de Sébaste. Mém. Vol. XLII, 383.

Q

OUADRIGE, char fait en forme de coquille, monté sur deux roues, & attelé de quatre chevaux de front. — Ses noms chez les Grecs. Hist. Volume XXXVIII, 43. L'invention en est attribuée à Érichtonius. Mém Vol. XLI, 245.

QUADRUPLATORIS, délateurs

des criminels d'état. — Pourquoi ils étoient ainsi appelés. Mém. Volume XLI, 109.

QUARTE. Pourquoi les anciens regardoient la quarte comme la plus parfaite des consonnances après celle de l'octave. Mém. Volume XXXVII, 105.

QUARTENAIRE. Ce que c'est que le quartenaire de Pythagore. Mém. Volume XL, 170.

QUASI-PUBLICIENNE (Action). Voyez ACTION.

QUASI-SERVIENNE (Action). Voyez ACTION.

QUATRE. Rapports de ce nombre chez les Chinois. Mém. Volume XXXVIII, 282.

QUESTEUR, trélorier général des revenus d'une province Romaine. Mém. Vol. XXXVII, 376.

QUESTIONARIUS signifie également le juge qui présidoit à la question, & le bourreau qui la donnoit. Mém. Volume XXXVII, 236.

QUESTURE (La) étoit le premier degré des emplois civils chez les Romains. Mém. Volume XXXVII, 125.

QUINCURIONS, chefs de demi - file dans la phalange. Mém. Vol. XLI, 309, note (c).

QUINDECIMVIRI sacrorum. Fonctions de ces magistrats à Rome. Mém. Volume XXXIX, 402.

QUINQUATRIA, fêtes en l'honneur de Minerve.—Époque de leur célébration. Hist. V. XL, 65. QUINQUEVIRS cis & ulf Tiberim chargés de la réparation des tours & murailles. — Ils étoient les adjoints des triunvirs nocturnes. Mém. Vol. X LII, 179. Remarques critiques sur l'étendue de leur juridiction. Ibid. 180.

QUINQUEVIRS surnommés Mensarii; époque de leur création. — Quelles étoient leurs sonctions. Mém. Vol. XLII, 180.

QUINTAINE, nom donné par les vieux auteurs, au poteau contre lequel les cavaliers s'exerçoient à rompre la lance.—Il défigne quelquefois le jeu de lague.—Exercice des cavaliers, Romains appelé quintana. — Étymologie de ce nom. Mém. V.XXXV, 275.

QUIRITARE, synonime de clamare; étymologie de ce mot. Mém. Volume XLI, 91.

## R

RACINE. Observations de M. l'abbé BATTEUX sur sa Phèdre & sur l'Hippolyte d'Euripide. Mém. Vol. XLII, 452. Voyez Euripide.

RACOTIS, port d'Égypte sur la Méditerrance, qui sut ensermé dans l'enceinte d'Alexandrie. Mém. Vol. XLII, 4.

RADEAU. L'invention en a été attribuée par les uns à Erythras, & par d'autres à Chrysor. — On en reconnoît la disposition dans celui d'Ulysse décrit par Homère.

Mém. Vol. XXXVIII, 547; & Mém. Vol. XLII, 2.

RADULFE, historien de l'abbaye de Saint-Riquier; en quel temps il vivoit. Mém. Vol. XLI, 594.

RADULPHE, archevêque de Reims, refuse l'hommage & le serment de fidélité à Louis VI, lequel diffère de le reconnoître jusqu'à ce qu'il s'en soit acquitté. Mém. Volume XLI, 606.

RAF ( Montague de ). Voyez CAUCASE.

RAIMOND-BERTRAND, seigneur de Montpézat. Voyez MONTPÉZAT.

RAMESTÈS, roi d'Égypte, pourroit être le même que Sésostris. - Ce que ce nom fignifie. -Preuve de cette identité dans l'inscription d'un des obélisques du temple du soleil à Thèbes.

Mémoires, Volume X X X V I,

RAMEURS. Examen de diverses conjectures des savans sur la manière dont ils étoient placés dans la trière & autres vaisseaux du même genre. Mém. Volume XXXVIII, 562 & Juiv. Des thalamites, des thranites & des zygites. Ibid. 563 & 571. RANACHILDE, femme d'Alaric.

Voyez PÉDAUQUE.

RAPHANÉE, ville de Syrie; sa position. — Ce que son nom lignifie. - C'est aujourd'hui Rephaneh. Mem. Vol. XXXV, 66 r.

RAPHIA ou Raphea, ville de Phénicie; la polition. - Quand a commencé son ère particulière, Mem. Vol. XXXIV, 349.

RASOIRS. L'invention en est antérieure à Moyle. Hift. Vel. XL, 19.

RATIONALES, teneurs de rôles dans la légion. — Receveurs du domaine. Mémoires, Volume XXXVII, 235.

RATISBONNE fut pendant quelque temps la capitale du royaume de Bavière. -- Son nom dans les actes du moyen âge. Hist. Val. XXXVI, 186.

RAVAETS, requeils formés des lettres que les dellours du Kirman écrivent à ceux de l'Inde. Men. Vol. XXXIV, 380, note (c). Its out commencé dans l'Inde au xv.º siècle de l'ère chrésienne. Mémoires, Vol. XXXVII, 576.

RAYMOND V, cointe de Toulouse. Henri, roi d'Angleterre, lui dispute le comté de Toulouse, au nom de la samme Eléonor. Mém. Vol. XLIII,

372 & 375.

RAYMOND - BÉRANGER IV, comte de Provence, épouse Béatrix fille de Thomas comte de Savoie. — Ses enfans. — Il fait son testament. Men. Vol. XLIII, 449. Principales difpositions de cet acte par lequel il institue son héritière universelle du comté de Provence & de tous ses états, Béarix la dernière de les filles.—Sa mork Ibid. 450. Examen critique des réclamations que firent les trois antres filles, Marguerite, Éléonor & Sancie, de leurs droits dans la succession, & des négociations auxquelles elles donnèrent lieu dans les cours de France, d'Angleterre & de Rome, 451 & Juiv. Voyez PROVENCE.

RAZIN, roi de Syrie, prend l'Idumée sur Achaz, & chasse les Juiss d'Elath. Mém. Volume XLII, 37.

RECEVEURS. Voyez SUSCEP-TORES.

RECUPERATORES, juges auxquels on adressoit ses plaintes dorsqu'on croyoit avoir été injustement dépouillé. — Leurs fonctions dans les provinces étoient les mêmes que celles des décenvirs à Rome. Mémoires, Vol. XXXVII, 320.

REGANUM, dans l'anonyme de Ravenne, aujourd'hui Regen, rivière qui se jette dans le Danube. Histoire, Vol. XXXVI, 186.

REGIMBERT, duc de Turin, remonte sur le trône des Lombards dont Godeber son père avoit été chassé. — Sa mort. Mém. Vol. XLIII, 342.

REGNUM. Ce mot ne déligne pas essentiellement la souve-raineté. — Il est employé dans le moyen âge pour les provinces & duchés relevant de la couronne, & même pour de simples siefs possédés par des seigneurs particuliers. Mémoires, Volume XXXIX, 620.

RÉGULUS, prisonnier à Carthage, est renvoyé à Rome pour y négocier la paix. — Remarque critique sur les éloges donnés à l'héroïsme de sa conduite dans cette occasion. Mém. Vol. XLI, 360, note (d).

RELIGION. Plus on remonte vers l'époque de la création, ou plutôt du déluge, & plus on trouve de traces de conformité dans les idées religieuses des diverses nations de la terre. - La religion a commencé à s'altérer dans les pays méridionaux : les peuples septentrionaux l'ont coniervée plus long - temps dans sa première simplicité. Mém. Vol. XXXVIII, 520. Exemples qui prouvent qu'il ne faut pas toujours juger de la religion d'un peuple par ce qu'en disent les étrangers. Mémoires, Volume XXXVII, 572. Mémoire sur le respect que les Romains avoient pour la religion, dans lequel on examine jusqu'à quel degré de licence la tolérance étoit portée à Rome; par M. DE Burigny, Hift. Vol. XXXIV, 110. Voyez ROMAINS.

R E L I G I O N Celtique. On ne peut douter qu'elle ne soit une de ces religions mères qui, conjointement avec l'Égyptienne & la Phénicienne, a formé la religion Grecque. Mémoires, Volume X X X V I I I, 518. Elle enseignoit un dieu suprême auquel tout est soumis, & l'appeloit l'auteur de tout ce qui

existe, l'éternel, l'ancien, l'être vivant & terrible, l'immuable. - Les Celtes n'eurent d'abord ni temples, ni statues; ils regardoient comme une impiété, de représenter la divinité sous une figure humaine; de-là, le zèle des anciens Celtes contre l'idolâtrie. Mém. Volume XXXVIII, 519. Ils admettoient le chaos préexistant, & deux principaux génies, dont l'un présidoit au ciel, & l'autre à la terre. Voyez Odin & Frigga. Ils concevoient le premier, comme principe de la vertu masculine, & le second, comme principe de la vertu féminine. — Thor, dieu mitoyen, naquit d'abord de leur union, ensuite, douze autres dieux & douze déesses. Ibid. 521. On trouve chez les Celtes deux noms du dieu souverain, Teuth ou Tis, & Goodan, Wodan ou Odin. — Ils les transférèrent au dieu secondaire du ciel, ce qui répand une grande obscurité sur leur théologie, 522. Preuves qu'Odin ou Teut n'étoit ordinairement pour les Celtes qu'un dieu particulier, 523 & 524. Il a en tête un adversaire nommé Loke, que les Celtes mettent au rang des dieux, quoiqu'ils ne lui rendent pas d'honneurs, 5 24. La religion Celtique admet la destruction du monde actuel, le jugement dernier, & le renouvellement de la nature, 525. Les Celtes ont admis les théophanies; preuves

de cette affertion, 530 & fuiv.

RELIGION des Chinois. Voyez. CHINOIS.

RELIGION. des Égyptiens. Voyez ÉGYPTIENS.

RELIGION de Fo. Voy. RELIGION Indienne.

RELIGION des Grees. Recherches sur l'origine & la nature de l'hellénissime ou de la religion des Grecs, par M. l'abbé FOUCHER. Premier Mémoire. E'le tient à presque toutes les religions d'Occident. Mémoires, Vol. XXXIV, 435. Exposition du système d'Évhémère. Ibid. 437. Les dieux adorés dans la Grèce n'étoient, selon lui, que des hommes déifiés à cause des services qu'ils avoient rendus au genre humain, 443. Succès & contradictions qu'eprouva ce fystème, 446. M. l'abbé Fou-CHER prouve qu'Evhémère distingue les dieux céles, immortels par nature, des hommes élevés au rang divin, 449. Ce partage des dieux en deux classes, étoit adopté par les écrivains judicieux; c'étoit l'opinion commune des Romains, 450. Les nouveaux Platoniciens reconnoissoient cette distinction, & les Stoïciens professoient ouvertement la même doctrine, 451. Second Mémoire, 462. Ce que l'on appelle la religion Grecque n'étoit pas de la première antiquité, 464. Moul de croire que les anciens Grecs reconnoilToient reconnoissoient une intelligence suprême, formatrice & conservatrice de l'univers. Mém. Vol. XXXIV, 465. Ils étoient cependant polythéiltes, au rapport d'Hérodote: le soleil, & tous les grands agens de la nature étoient chez eux des dieux subalternes. — Simplicité primitive de leur culte. — On ne sait s'ils avoient des prêtres, ou si les chefs de famille en faisoient les fonctions. Ibid. 466. Coup-d'æil sur l'intérieur de la Grèce primitive, & sur les événemens qui en changèrent la forme, 467 & fuiv. Les Phéniciens commencent à civiliser les barbares de la Grèce. — Les Egyptiens, en y établissant des colonies, y apportent les loix, les arts & leurs dieux, 475. Les Pélasgues n'admettent de nouveau culte qu'après avoir consulté l'oracle de Dodone, & se joignent aux Egyptiens pour en instruire les Grecs, 476. Ce nouveau culte peut avoir pour époque le règne. de Cécrops, 131. Ces premières colonies Egyptiennes étoient de la nation des Pasteurs, ce qui explique pourquoi elles n'introduissirent point dans la Grèce le culte d'Osris, la grande divinité de l'Egypte. — Cadmus apprend aux Grecs à le révérer sous le nom de Bacchus, 478. Les Pélasgues avides de nouveautés, répandent en plusieurs endroits le rit des orgies, 479. Voyez SAMOTHRACE. Les Grecs Tome XLIV.

tenoient des Égyptiens l'institution des oracles; preuves tirées de l'oracle de Dodone & de celui de Délos, 479, 480 & 485. Suivant Hérodote, les noms même des divinités de la Grèce venoient de l'Egypte, 480. Le cophte pourroit servir de terme de comparaison à cet égard; raisons qui peuvent d'ailleurs justifier l'assertion d'Hérodote, 481 & 482. Ressemblance frappante entre la religion de l'Egypte & celle de la Grèce. - Rapports entre les dieux des deux pays, pour les filiations, les caractères, les fonctions & les aventures. - Les mystères de Cérès & de Bacchus sont copiés fur ceux d'Isis & d'Osiris. — On ne peut supposer que les Grecs ayent apporté leur religion dans l'Egypte & la Phénicie, où ils n'établirent jamais aucune colonie, 485. Cependant leur orgueil les portoit à le croire; fables extravagantes dont ils étayoient cette prétention, 489. Hérodote ne se laissa point séduire par la vanité nationale; & dans ses voyages d'Egypte & de Phénicie, ses conférences avec les prêtres de ces pays achevèrent de lever tous ses doutes. - Les Grecs honoroient les dieux de l'Egypte, tandis que les Egyptiens n'avoient aucun des dieux particuliers à la Grèce, 490. Ils ne les plaçoient pas dans le même rang, parce que ne les ayant pas connus tous à la Uuu

fois, ils ont daté leur naissance du temps auquel ils ont appris leurs noms. — Ils avoient emprunté des Égyptiens le nom de leur Hercule, fils d'Amphitryon. — Invraisemblance de ce qu'ils disoient de son voyage en Egypte. — Combien le culte d'Hercule étoit plus ancien en Phénicie. Mém. Vol. XXXIV, 491. Les Grecs croyoient que plusieurs de leurs dieux avoient été des hommes. Ibid. 492; que tous avoient eu commerce avec · des femmes mortelles, & que de ce commerce étoient sortis des demi-dieux. — Les Egyptiens avoient en horreur cette doctrine par laquelle les Grecs avoient corrompu leur théologie, 493. Troisième Mémoite. Les Grecs ne s'accordoient, ni sur la généalogie des dieux, ni fur leur nombre, ni fur leur rang; néanmoins, cette diversité ne causoit aucun schisme. Mém. · Volume XXXV, 2. On manque de monumens sur la théologie des premiers temps héroïques. Ibid. 3. Les seuls ouvrages d'Hésiode & d'Homère peuvent : faire connoître la religion du fiècle de Cadmus; soupçons devés contre leur véracité, 4. Hérodote paroît les acculer d'avoir dénaturé par des fables, la théologie primitive. — M. . i'abbé FOUCHER développe · le raisonnement caché dans le passage d'Hérodote, & prouve qu'il n'inculpe pas les deux

poëtes, 5. L'histoire de Dionysus & d'Hercule, atteste que l'égyptianisme étoit déjà corrompu dans le siècle même de Cadmus, 6. Les Grecs ne le connurent jamais complettement. - Homère & Hésiode n'ont point fabriqué un nouveau système de religion; ils n'ontfait que rendre exactement celui qu'ils ont trouvé établi dans la Grèce, 7. Les prêtres & le peuple même eussent réclamé contre l'innovation. - La mythologie de ces deux écrivains est absolument la même, & leur accord prouve qu'ils ont travaillé sur un fonds commun, 8. Suite de l'apologie d'Hésiode & d'Homère, 9 & fuiv. Dogme fondamental de l'hellénisme : les dieux sont de même nature que les homnes; d'où les Grecs ont tiré deux conséquences : la première, que du commerce des dieux & des déesses avec les hommes, étoient nés des héros sujets à la mort; la seconde, que les hommes par leur veriu & leurs grandes actions, pouvoient devenir des dieux, 15. Ce dogme est constaté par les ouvrages d'Homère & d'Hésiode. - Précis de leur doctrine sur la nature des dieux, 16. Examen de la première conséquence : hommes nés des dieux, 18 & fuiv. Examen de la seconde conséquence: hommes devenus dieux, 26 & suiv. Quelle idée les Grecs se formoient de leur apothéole,

Mém. Vol. XXXV, 26, 32 & 33. L'identité de la nature des dieux & des hommes étoit recue dès le siécle de Cadmus. - Les héros déifiés étoient - ils de véritables dieux dans la religion de la Grèce! Ibid. 29. Ceux qui ont paru dans le monde sous le nom d'anciennes divinités, ont été adorés dès leur vivant: & après leur mort, leur culte a été confondu avec celui de l'ancienne divinité : exemples de Bacchus & d'Hercule, 30. Les honneurs héroïques que l'on rendoit aux mânes des héros, se changeoient souvent en honneurs divins, soit par dévotion populaire, soit par décret public, 33. Les opinions & les usages n'étoient pas uniformes sur ce point dans la Grèce, 34. On croyoit les héros déifiés, associés à la puissance comme à la béatitude des dieux, 35. Quatrième Mémoire. Examen du fystème d'Evhémère, 39 & suiv. Tableau de la fable transformée en histoire, suivant les Evhéméristes, 42 & suiv. Selon eux, un peuple aussi sauvage que les premiers habitans de la Grèce, n'a pu imaginer de peindre Dieu, ses attributs, les opérations de la nature, sous des allégories, 46. Tous les dieux Grecs, tant anciens que nouveaux, avoient habité la terre, & leurs tombeaux répandus dans la Grèce, attestoient qu'ils avoient été des hommes, 49 & Juiv. Les adversaires d'Evhémère opposent à ce système, 1.° que la religion Grecque ayant été empruntée des Phéniciens & des Egyptiens, les grands dieux de la Grèce n'étoient autres que ceux de ces peuples, dont Evhémère a placé les aventures dans la Crète, 53 & suiv. 2. Que cette religion est allégorique au moins en partie, 57 & suiv. 3.° Que l'histoire de Jupiter & de sa famille, est un roman dénué de toute vraisemblance, 60 & suiv. 4.° Que le culte des dieux de la Grèce n'a pu commencer par l'apothéose. — Observations de M. l'abbé FOUCHER sur un argument de M. FRÉRET à l'appui de cette assertion, 67 & Juiv. Jugement sur les systèmes des Evhéméristes & des Allégoristes, 71 & Suiv. Il y a du vrai dans le système d'Evhémère. car on ne peut nier qu'il n'ait existé un Dionysus ou Bacchus Grec, un Hercule Grec, & que plusieurs hommes ayent pris le nom d'anciens dieux, 73 & fuiv. Mais il a mal expliqué l'origine & la nature de ce qu'il appelle les dieux animés, par l'hypothèse d'une simple apothéose, 80. Si tout n'est pas vrai dans le système d'Evhémère, tout n'est pas faux dans celui des Allégoristes, 85. Le goût pour les allégories ne vient pas des premiers Grecs; pourquoi elles sont quelquesois difficiles à démêler dans leur mythologie, 86. Le système de Uuuij

la théophanie ou de l'apparition prétendue des dieux sur la terre, concilie les différens faits sur lesquels s'appuient les Evhéméristes & leurs adversaires. Mém. Volume XXXV, 81 & suiv. & Mem. Vol. X X X V I , 293 & suiv. La théophanie a dú précéder l'aporhéole; erreur née de la confusion de ces deux systèmes dans l'explication de la religion des Grecs. Mém. Vol. XXXVI, 299. Cinquième Mémoire. Les théophanies païennes. Ibid. 292. Sixième Mémoire. Les théophanies Egyptiennes, 329. Septième Memoire. Les théophanies Phéniciennes. Mém. Volume XXXVIII, 337. Huitième Mémoire. Théophanies Indiennes, Péruviennes, Ausoniennes, & Celtiques. Ibid. 505. Voyez Théophanie. Corrections importantes à faire dans les mémoires sur la religion de la Grèce; par M. l'abbé FOUCHER. Mémoires, Vol. XXXIX, 761.

RELIGION Indienne. Recherches historiques sur la religion Indienne, & sur les livres sondamentaux de cette religion qui ont été traduits de l'indien en chinois; par M. DE GUIGNES. Mém. Vol. XL, 187. L'objet principal de ces recherches, est de faire voir que les Chinois n'ont pas été policés par les Indiens. Ibid. 189. État de l'Inde à l'époque de l'établissement de la religion, 190. Les Sama-

néens sont les instituteurs de la religion & des sciences dans l'Inde, 191. Ils reconnoillent pour leur légissateur Che-kiameou-ni, appelé ensuite Fo-fotou & Boudha, 195 & 197. Voyez CHE-KIA-MEOU-NI. Ses disciples se partagent en différentes sectes, 200. Il n'y en eut dans l'origine que deux, qui ont toujours subfisté depuis. — On distingue trois époques différentes dans la religion de Fo; leurs noms & leur durée, 201 & 203. Idée générale de la religion Indiense, 202. Dogme de l'immortalité de l'ame & de la metempsycose, admis par les Indiens, 203. Leurs livres facrés appelés Vides, contiennent la doctrine intérieure, 205. La religion vulgaire est rensermée dans le Dharma-chaftram, 207. Eublissement de la religion Indienne en Tartarie, 212. Elle fut reçue de bonne heure dans la partie méridionale du côté de la Bactriane, & au nord de l'Inde, 214. Elle avoit également pénétré chez les Gètes; & dès le sixième siècle dans le Captchac, nommé par les Chinois Kang-kiu, 215. Dans le pays de Khoten, il y avoit beaucoup de temples de Fo & un grand nombre de bonzes, vers le premier fiòcle de l'ère Chrétienne, 216. Les habitans du pays de Chen-chen suivoient la religion de Fo au quatrième

siècle. Mémoires, Volume XL, 217. Elle étoit aussi établie à Kaschgar. Ibid. 218. Florissoitau pays d'Igour dans les septième à huitième siècles. A présent les Mogols, les Kalkas, les Calmoucs la profesient, 219. Établiffement de la religion Indienne dans le Thibet par Samtan-poutra, vers l'an 65 de J. C. 220. Avant cette époque, les Thibétans n'étoient que des sauvages qui vivoient sans loix & sans écriture, 221. Identité de la doctrine communiquée aux Thibétans, avec celle des autres Indiens sur le fystème du monde. — En adoptant les divinités de l'Inde, ils en ont dénaturé les noms : Cenresi est le même que Brahma; sa forme & ses attributs, 222. On y retrouve l'idée du lingam, 223. Preuve manifeste de l'origine Indienne de la religion du Thibet. - Sous Tri-frongteu-thzen, les grands renversent la statue de Che-kia, & font un marché du temple de Lhassa, 225. Rétablissement des temples dans le Thibet, après l'arrivée d'Urchien, 226. Les Thibétans connoissent les deux doctrines. — Sectateurs de la doctrine secrète, divisés en deux classes, 227. Tarma persécute les lhamas, 228. Atiscia rétablit l'ancienne religion de l'Inde dans le Thibet, par ses prédications & ses exemples. - Kang-kangnin-be prend le

titre de grand lhama, & réunit ainsi que ses successeurs, la puissance ecclésiastique & civile, 229. Tous les peuples de la . Tartarie, de la Chine, du Tonquin, du pays des Uzbeks, de Kaschgar, qui suivent la religion Indienne, relèvent de co grand pontife, 230. Établissement de la refigion Indienne an-delà du Gange & dans les les, 231. Les Siamois ont reçu leur religion des Indiens vers l'an 336 de J. C. — Leur dieu Sommona-condom, est le Samanéen condom, 232. Rapport de l'ère des Siamois, qui part de l'an 544 avant J. C. avec la seconde époque de la religion Indienne, 233. La religion Indienne s'introduit dans la presqu'île de Fou-nan au IV. fiècle, 235. Eile est reçue dans le pays de Nantchao & de Piao, 236. Est apportée par les Brahmes à Ceylan, 237. Autres îles de l'Inde où elle étoit pratiquée, mais dont il est difficile d'indiquer la véritable position, 238 of suiv. Dans plusieurs, le culte religieux peut être un mélange de la religion Indienne & de celle de Tao-se, 239. Époque de l'introduction du culte Indien au Japon par les Chinois, fixée à l'an 552 de J. C. 242. Ses divers accroissemens, 243. Il devient en quelque sorte la religion de l'empire, 244. Dévotion singulière des Samanéens. qui peut avoir contribué à faire

RE

passer la religion Indienne dans beaucoup d'îles de l'Océan, 245. Etablissement de la religion Indienne à la Chine. Mémoires, Volume XL, 247. M. DE GUIGNES en fixe l'époque à l'an 65 de J. C. sous l'empereur Ming-ti, & donne son histoire depuis cette époque. Ibid. 247 & 251. Premier livre Indien concernant cette religion, apporté à la Chine. - Il est traduit en Chinois sous le nom de Su-che-ulh-chang-king, ou le livre des quarante-deux paragraphes. — Se trouve à la Bibliothèque du roi, 252. Précis de la doctrine de Fo, contenue dans ce livre, 253 & suiv. Progrès de la religion Indienne à la Chine sous Ouanti & Ling-ti. — Plusieurs Samanéens y apportent des livres Indiens qu'ils traduisent, 257. Ta-ti favorise la religion Indienne dans le midi de la Chine. - Elle fait de grands progrès dans les états de la dynastie des Goei. — Les Chinois commencent à se faire Samanéens, 259. Vou-lo-tcha traduit en chinois le Fang-kuang-puon-jo-king.

— Pourquoi il est appelé le Doctour rouge, 260. La communication de ce livre souffre de grandes difficultés de la part des habitans de Kotten. - On ne sait si c'est un des Vèdes, 261. Celui traduit par Tso-tanmo-lo-tla paroît être le même, 262. Les Samanéens séduisent

les princes & le peuple par leurs prestiges, mais sont vus d'un mauvais œil par les Lettrés, 264. Le bonze Heou-tlekouang-jo aspire au trône, & se forme un parti : sa mort met sin à la revolte, 265. Tao-gan se distingue par son savoir & son zèle pour la religion de Fo. 266. Le Samanéen Kieou-molo che, très - versé dans la doctrine Indienne, explique les livres Indiens & en traduit un grand nombre en chinois, 268. 1dée générale de quelques-uns de ces livres, 269 & suiv. Plufieurs autres traductions faites par des Samanéens, des livres contenant la doctrine du grand & du petit tching, étendent beaucoup la religion Indienne à la Chine, 291. Tai-vou-ti attaché à la religion de Tao-se, persécute les Samanéens dans le nord, 297. Il les fait enterrer vifs, brûle leurs livres, & détruit leurs temples & leurs monastères. — Ils recouvrent leur ancien crédit dans le nord & dans le midi, 298. Les princes Goei favorisent de plus en plus cette religion. - Vou-ti, premier empereur de la dynastie des Leang, en devient un des plus zélés protecteurs, 300. Cette religion n'autorise pas tous les crimes que les Chinois reprochent aux bonzes, 303. Combien leur nombre étoit considérable dans l'empire du nord au sixième siècle, 305.

Leur religion devient la dominante sous les Tsi du nord. -Les Heou-tcheou laissent subfister les trois religions dans leurs états. Mémoires, Volume XL, 308. Arrivée des bonzes du Ta-tsin à la Chine. Ce sont des Chrétiens Nestoriens; pourquoi les historiens - Chinois les confondent avec les bonzes Indiens. Lbid. 310. Taitiong approuve leur doctrine, 311; mais cette protection ne l'empêchoit pas d'être également attaché aux Samanéens, 313. La religion Indienne se soutient par la faveur de ses successeurs, & sur-tout des impératrices de la dynastie des Tang, 314 & Julv. Hiuentsong diminue le nombre des bonzes & bonzesses, devenu trop considérable, 319. Quelquesuns se livroient aux sciences & s'y distinguoient, 320. Attachement de So-tsong pour la religion de Fo. — Il est imité par ses successeurs, 323. Remontrances faites à Hien-tsong contre la religion de Fo; à quelle occasion, 325 & suiv. Elles ne sont pas écoutées, 329. Persécution excitée par les Tao-se contre les bonzes Indiens, sous Vou-tsong. -Edit de proscription rendu en 845, qui ordonne à ceux qui sont étrangers de s'en retourner chez eux, 330. Les Chrétiens y font compris fous le nom de bonzes de Ta - tsin; & les

· Ghèbres sous celui de bonzes de Mou - hou. — La religion Indienne reprend vigueur sous Siuen - tsong, 331. Elle est proscrite de nouveau sous Chitsong, empereur des Tcheou, 333. Son état sous les premiers princes de la dynastie des Song, 334. En général, ce fut les Tao-se qui, pendant le règne de cette dynastie, eurent le plus de crédit, 336. On ne laissa pas cependant de publier plusieurs ouvrages concernant la religion Indienne. — Echec qu'elle reçoit dans l'Inde par les conquêtes des Mahométans, 339. Les bonzes de Fo reviennent en crédit à la Chine sous les Mogols, 342. Les Ihamas du Thibet succèdent aux Samanéens de l'Inde, comme chefs de la religion Indienne à la Chine; causes de cette révolution, 343. Vaines tentatives des Tao-se pour contre-balancer le crédit des bonzes, 345; qui profitent de leur supériorité pour faire rechercher & brûler tous les livres des Tao-se. - Le Taose - king seul est conservé. -Les bonzes de Fo arrêtent une forme de gouvernement entre eux, & dressent des statuts pour leurs prières & leurs pénitences, 356. La grande faveur dont ils jouissent sous l'empereur Kublai, les rend insolens & prévaricateurs, 348. Ils furent toujours très-puissans à la cour sous · les Mogols, & sur-tout auprès

des princesses. Mémoires, Volume XL, 351. Les Chinois leur attribuent la ruine de cette dynastie. Ibid. 352. La religion de Fo continue d'être favorisée par la dynastie des Ming, sous laquelle le nombre des bonzes devient très-considérable, 352 & 353. Les Tsing protégent encore ces bonzes & soutiennent le grand ihama auquel ils donnent des titres. — A présent on distingue à la Chine les lhamas du Thibet, des bonzes originaires de l'Inde

RE

528

appelés Ho-chang; 355.

RELIGION des Perses. Examen des différentes époques de la religion des Perles. Mém. Vol. XXXVIII, 179 & Juiv. Exposition du système théologique des Perses, tiré des livres Zends, Pehlvis & Parsis, par M. AN-QUETIL DU PERRON.—Il est défiguré dans le culte actuel des Parles. & dans les ouvrages des étrangers qui en font mention. Mém. Vol. XXXVII, 571. Nécessité de consulter les anciens livres des Perses sur ce qui regarde leur religion. -Les Perses modernes prétendent qu'il en existe plusieurs, entreautres les liwes Zends que leurs docteurs auribuent à Zoroaltre. Ibid. 573. Examen de l'authenticité des livres Zends. Voyez LIVRES Zends & ZOROASTRE. La traduction Pehlvie du Boun-dehesch, est un monument respectable de la

croyance des Perses au vii.º siècle, 575. M. A NQUETIL démontre la tradition qui unit les Perses actuels à ceux du VII. liècle, par quatre ouvrages orientaux : les Ravaëts, le Traité des religions de l'Orient, écrit en arabe par Schahristani, le Modjmel el Tavarickh, & l'Eulina-estam, 576. Il se propose d'éclaireir deux points : le premier, que les Parles, unt du Kirman que de l'Inde, prétendent suivre la doctrine de leurs ancêtres, & s'accordent très-bien avec les Perses du XI.º siècle; le second, que rien de solide ne détruit leur témoignage, & qu'au contraire, plusieurs écrivains déposent en leur faveur. — Division du système théologique des Perses en différens chefs, 578. De l'essence du premier principe chez les Perses, & en particulier de son unité. - Le Boun-dehesch reconnoît un premier être au - dellus des deux principes de l'univers; c'eit le Temps sans bornes ou l'Eternel, 579. S'accorde sur ce point avec le Vendidad, 580. Suivant Schahristani, l'unité du premier principe est le dogme fondamental des prois sectes de mages, 580. Elses ne sont pas d'accord sur la manière dont Ormuzd & Ahriman, la lumière & les ténèbres, sont sonis du premier principe, 581. Mais leurs disputes sur la cause du mélange du bien & du mai dans

le monde, n'ont pu effacer chez les Perses la connoissance de l'être suprême. — Les livres même des Mahométans leur rendent justice sur ce point. - Les Parses de l'Inde, ainsi que ceux de Perse, ont conservé la même vérité. Mém. V. XXXVII, 582. Preuves de ce dogme des Perses, tirées des écrivains Grecs. -Zarouam, dans Photius, est le Temps, source de tous les êtres. Ibid. 583. L'entretien du sophiste Uranius avec un roi de Perse, en présence des mages, ne prouve rien moins que la croyance du dualisme au VI. siècle. — Témoignages opposés de Damascius, de Théodore, de Mopsuelle, de Théopompe, &c. 584 & 585. M. ANQUETIL conclut que l'unité absolue du premier principe a été généralement reconnue par les Perses depuis le règne des Parthes, & que la profession claire de cette doctrine est particulièrement due à Zoroastre. - Observe que, parmi les savans qui ont dejà traité ce point, quelquesuns n'ont cité que des écrivains Mahométans, 585. Que d'autres, tels que Mosheim & Brucker, au lieu du Temps sans bornes, ont regardé Mithra comme le dieu suprême admis par Zoroastre, 586. Brucker tente d'expliquer comment le mal, dans le système de Zoroastre, peut n'êire pas attribué à l'Etre suprême, quoiqu'il ait produit Tome XLIV.

Ahriman, 587. M. ANQUETIL fait voir que cette explication, fort éloignée des idées de Zoroastre, n'est fondée que sur des suppositions, & présente des contradictions, 588. Attributs du Temps sans bornes, qui prouvent que c'est chez les Perles un être actif, occupé des êtres qu'il a produits, & qui renferme toutes les perfections qui constituent le souverain maître de l'univers, 589 & 590. Si Zoroastre a cru la création proprement dite, c'est - à - dire, la production des êtres du néant, 591. M." Brucker & Mosheim foutiennent la négative; sur quels motifs, 592. Il n'est fait mention d'une matière éternelle, ni dans les livres Zends, ni dans les Pehlvis, ni dans les Parsis, 593. Le système de l'émanation n'est pas plus fondé dans les anciens livres des Parses, que la matière. première: tout y annonce, au contraire, un ouvrier qui a tité l'univers du néant. — Si l'on n'y trouve pas cette expression tirer du néant, il suffit que les termes employés défiguent une production absolue; exemples à ce sujet, 594. M. ANQUETIL fait voir que l'émanation renverseroit les principaux dogmes théologiques de Zoroastre, & produiroit dans son système des contradictions formelles, qu'il ne doit pas lui prêter sans des témoignages clairs & précis.  $\mathbf{X} \times \mathbf{x}$ 

Mém. Vol. XXXVII, 595 & 596. Réponse à quelques objections auxquelles plusieurs expressions des auteurs Grecs & des livres Zends pourroient donner lieu sur le dogme de la création. Ibid. 596. Productions du premier principe; leur nature, celle d'Ormusd & d'Ahriman, 598. Voyez ORMUSD & AHRIMAN. C'est par la Parole que le Temps sans bornes a créé Ormusd & Ahriman. -Nature de la Parole : ses caractères dans les livres Zends, 618. La Parole vient du premier principe. Ormuld, chargé par lui de créer l'univers, en a reçu la Parole qui, dans sa bouche. devient une source de fécondité; elle remplit toute la capacité de son être. - La Parole est-elle un attribut du Temps sans bornes, ou un nouvel être distinct! difficulté de cette question, 619. Observations de M. An-QUETIL à ce sujet, 620. Il regarde l' Honover, c'est-à-dire, la Parole dans les livres Parses, comme un être créé, inférieur au Temps sans bornes, mais supérieur à Ormusd, 620. Elle s'est manifestée par la création de l'univers, & par la loi qui en est comme le corps. — Raisons qui ont porté Ormus d'à produire l'univers, 621. Création des fereuers, premier modèle des êtres raisonnables, 622. Ahriman, ou le mauvais principe. crée un peuple semblable à lui.

- Partage de la durée du monde en douze mille ans, pendant lesquels doivent régner successivement Ormus & Ahriman, 624 & 625. Ormusd triomphe d'Ahriman, 626. Création des amschaspands ou intelligences destinées à l'intendance de l'univers. - Leurs noms & leurs départemens, 627 & 629. Ahriman produit un pareil nombre de dews ou génies mal-failans. Ormus de continue la création de l'univers; ordre qu'il y établit, 628. Toute la nature sortie immédiatement de ses mains, se trouve sous l'action de ses ministres, 630. Réflexions de M. ANQUETIL sur le système des puissances intermédiaires, conçu ou admis par Zoroastre, 631. Il a été renouvelé de nos jours par des savans distingués, 632. M. ANQUETIL établit que, dans la religion des Perses, le culte des agens subalternes, le respect pour les créatures animées & inanimées, se rapportoient en dernière analyse à l'auteur de leur être, 635. Témoignages de Dion - Chrysostôme & d'autres écrivains de l'antiquité, à l'appui de cette assertion, 636. Les mages rejetoient le sentiment de ceux qui admettoient des dieux mâles & des dieux femelles; ce qui paroît contraire aux livres Zends. Explication de cette contradiction apparente, 639. Création du premier taureau. -

Combats des bons & des mauvais génies. Mém. Vol. XXXVII, 641 & 651. Mort du premier taureau. - Production du premier homme appelé Kaïomorts. Ibid. 642 & 644. Signification de ce nom, 650. Suites de la mort du premier taureau, 644. Examen de la doctrine des Parses sur la nature de l'ame & sur ses facultés, 645 & suiv. Ils reconnoissent dans l'aine, comme quatre parties qu'ils distinguent de la vie animale; leurs fonctions, 647 & 648. Dans leur théologie, l'immortalité de l'ame ne vient pas de sa nature, 648. Ils admettent deux agens ou principes d'action, distingués de la substance de l'ame; mais ces impulsions étrangères ne captivent pas sa liberte, 649. Mort du premier homme accablé de maux par Ahriman, 651. Formation de Meschia & de Meschiané, pères du genre humain. - Ce que leurs noms signifient, 651. Réflexions sur l'origine de la cosmogonie des Parles, 654. Révolte de Meschia & de Meschiané contre Ormusd.— Distribution des eaux sur la terre, 656. Suite du combat des deux peuples produits par les deux principes secondaires, 657. Ahriman bouleverse la nature, & répand les maux sur la terre, 658. Suites de la révolte de Meschia & de Meschiané, 659. Hom, premier apôtre de la loi chez les Perses. — Mission de

Zoroastre, dont l'objet est de donner la victoire à Ormusd, principe du bien, 661. Il fixe le culte extérieur de la religion, rassemble les dogmes & les usages conservés par la tradition, & y joint ce qu'il feignoit d'apprendre de Hom, 663. Ce corps de doctrine, accompagné d'une morale fondée sur la raison, & soutenu d'un appareil pompeux de cerémonies relatives au système théologique de Zoroastre, forme la religion des Parses, confignée dans les livres Zends, Pehlvis & Parsis. — Sommaire de cette religion réduit à deux points, auxquels se rapportent les prières, les pratiques religieules, les usages civils & les préceptes de morale que prétentent ces livres, 664. Dogme consolant de la théologie Parse sur la mort, 665. Jugement des ames fur le pont Tchinevad. Distribution des récompenses & des peines, 607. Résurrection des corps au bout de douze mille ans. — Importance de ce dogme dans la théologie Parse, 668. Description des événemens dont elle sera précédée & suivie. 669. Séparation des bons & des méchans, 671. Destruction du règne d'Ahriman, rétablifsement de la nature, 672. M. ANQUETIL établit 1. qu'on ne peut conclure des Actes des martyrs de Perse, que, sous la dynastie des Sassanides, les Perles rendissent aux astres & Xxx ij

aux élémens un culte qui ne fut pas relatif & subordonné à celui du premier être; 2.º que ces Acles fournissent plusieurs traits qui prouvent le contraire, en plaçant clairement les astres, les élémens & les autres génies, au-dessous du principe du bien, comme productions de ce principe. Mém. Vol. XXXVII, 676 & 693. M. Assemani prétend au contraire, d'après ces mêmes Actes, que les Perses ont adoré le soleil & le feu, comme des êtres participant à la divinité; fes motifs. Ibid. 677 & Suiv. C'est aussi le sentiment de M. de la Torré, 676. Les mages croient voir, dans les progrès du christianisme, la chute de leur autorité, & animent les rois de Perse contre les Chrétiens, 680 & 685. Ces princes les persécutent, parce qu'ils les regardent comme des ennemis de l'état, ou par un motif de vengeance, & ont pour objet direct de les faire renoncer à leur religion pour leur ôter tout prétexte de communication avec les Grecs, 681, 683 & 692. Mais, ni ces perfécutions, ni le refus des marryrs de se prêter aux pratiques religieuses ou civiles qu'on exigeoit d'eux, ne prouvent que les Perses rendissent alors aux créatures l'honneur qui n'est dû qu'à · l'Etre suprême, 692. 1.º Parce que les rois & les mages affocient au même culte le soteil, l'air, le feu, l'eau, par des raisons qui

ne peuvent s'appliquer qu'à des êtres subalternes, 685, 686, 690 & 691. 2. Parce que les rois de Perse n'exigent, pour le soleil, que les honneurs qu'on leur rend à eux - mêmes, 687 & 688. Cependant, les Chrétiens ne pouvoient, sans prévariquer, se soumettre à leurs ordres à cet égard, parce que cette condescendance auroit été regardée comme un acte de renoncement au christianisme, 683. C'est donc à tort que M. Hyde taxe les martyrs de Perse d'obstination, 678 & 684. 3. Parce que ces princes appellent les génies, les astres, les élémens, les enfans de Dieu, distinguant positivement ce dieu des génies auxquels il a donné l'être, 690. 4.º Parce qu'ils ne condamnent, dans la profession de foi des Chrétiens, que ce qu'elle a d'exclusif, & qu'ils reconnoissent la supériorité du premier principe sur les bons êtres qui viennent de lui, 692. Mithra, dans la théologie Perse, étoit-il inférieur à l'Etre suprême ! étoit-ce un génie réellement distingué du Toleil! Voyez MITHRA. Supplément au traité historique de la religion des anciens Perses, par M. l'abbé Foucher. Mém. Volume XXXIX, 689. D'après la lecture des livres Zends, il ne voit presque plus rien dans cette religion qui l'clève au-dessus des autres religions payennes. Ibid. 690. Il persiste à croire qu'il

faut reconnoître deux Zoroastres. Mém. Volume XXXIX, 694 & suiv. mais se rétracte sur la qualité de Juif qu'il avoit donnée au second, d'après de faux rapports entre l'Ecriture sainte & le Zend-avesta. Ibid. 709 & suiv. Il entreprend de prouver que l'ancien Zoroastre n'est pas l'auteur des livres Zends, 711 & fuiv. Soutient qu'ils ne peuvent être attribués au second, 719 . & Suiv. Voyez LIVRES Zends. Si Zoroastre a reconnu un dieu supérieur aux deux principes, 727. M. l'abbé FOUCHER ne trouve pas la preuve de cette doctrine dans les livres Zends, 730 & suiv. Il pense que le second Zoroastre l'introduisit dans le magisme; comment il s'y prit, 733 & 739. Zarouam ou le Temps sans bornes, le premier principe de toutes choses, ne fut, pour les mages, qu'un objet de spéculation, 734 & 775. Ormusd est visiblement le dieu suprême de l'auteur de l'Avesta. - Réponse à quelques objections contraires tirées des livres Zends, 736 & fuiv. Son pouvoir est absolu dans son empire, mais il ne s'étend pas sur Ahriman également absolu dans le sien, ni sur ses productions, 738. Examen de la nature & des opé-, rations d'Ahriman, d'après le fystème des deux Zoroastres, 767 & Suiv. Ormusd & Ahriman n'ont aucun principe de leur existence dans les livres Zends,

740 & 768. Les Perses adoroient différentes classes de génies distingués des dieux naturels & physiques, 742. Ils en admettoient de l'un & de l'autre sexe, 743. Les amschaspands & les izeds sont de véritables dieux dans les livres Zends, 744 & 745. Les Perses honoroient Mithra comme un de leurs principaux dieux, & ce dieu n'étoit autre que le soleil, 746 & 747. Voyez MITHRA. Les férouers sont une troisième classe de dieux chez les Perses, 749. Voyez FÉROUER. Les Perses étoient vraiement Sabaïies, c'est-à-dire. adorateurs du soleil, de la June, & de ce qu'on appeloit alors l'armée du ciel, 751. M. l'abbé FOUCHER trouve de nouvelles preuves de cette assertion dans les livres Zends, 753 & suiv. Il soutient, d'après ces mêmes livres, que les Perses ont admis les théophanies au moins transitives, 762 & suiv. Conjecture de M. l'abbé Foucher, tendant à concilier différentes opinions fur la religion des Perses, 765. Tableau de la religion de Zoroastre, d'après les livres Zends, 777 & Suiv. RELIGION des Phéniciens. Des principes de la religion des Phéniciens; de leur cosmogonie, par M. l'abbé MIGNOT. Mémoires, Volume XXXIV, 352. Ils reconnoissoient que le monde avoit eu un commencement. - Admettoient deux principes

physiques ou matériels de toutes chofes; un air ténébreux & fubiil, & le chaos ou la matière confuse plongée dans l'obscurité. Mém. Volume XXXIV, 353. L'union de l'esprit à ces principes, fut appelé amour ou désir, & produisit toutes choses. - Sa première production fut le mot ou la matière limoneuse. Ibid. 354. M. l'abbé MIGNOT examine les dissérentes fignifications qu'on a données à ce terme, 363. Naissance d'Eon & de Protogonos, 355 & 368. Eusèbe prétend à tort que la théologie des Phéniciens conduit à l'athéisme. -Conformité de leur colmogonie avec celle de Moise, 355. L'esprit formateur de l'univers y est distingué des deux principes matériels, 357. Son nom est rendu par le mot A'yalis Δαίμων dans la traduction de Sanchoniaton.—Conjectures de M. l'abbé MIGNOT, sur celui qu'on lui donnoit en phénicien, 360. Un serpent à tête d'épervier étoit son symbole, 361. Son éternité, 362. Formation des zophasemin ou contemplateurs du ciel. — Quelques interprètes ont entendu par-là des intelligences ou des génies qui gouvernoient les astres, 354&365. Suivant M. l'abbé MIGNOT, ce terme désigne les animaux, 367 & 368. Il examine si les Phéniciens regardoient la mațière comme éternelle, 371 🏕

Juiv. Le symbole de l'œuf sortant de la bouche de l'esprit formateur de toutes choses, annonce qu'ils admetioient l'émanation, 374. Les Phéniciens avoient une idée des délices du jardin d'Eden, & de l'état heureux du premier homme. Mém. Vol. XXXVI, 2. Sanchoniaton les fait descendre de ce premier homme; pourquoi il déduit ses générations de Caïn. — Séries de ces générations. Ibid. 10. Le déluge étoit connu des Phéniciens, 19 & 25. Origine de l'idolâtrie chez ce peuple, 30 & suiv. & Mém. Volume XXXVIII, 34. Le culte du vrai Dieu existoit encore dans toute sa pureté en Phénicie au temps d'Abraham. - Comment il s'y altéra successivement. Mémoires, Volume XXXVI, 31, 37 & Suiv. & Mém. Vol. XXXVIII, 343 & Juiv. Le culte des astres formoit le fond & l'essentiel de la religion des Phéniciens. Mém. Vol. XXXVIII, 380 & 385. Ils les divinisoient sous le nom d'armée du ciel, dont ils regardoient le soleil comme le chef, 389. Baal étoit le soleil, & Asherah la lune. V. ASHERAH & BAAL. Suivant le système Phénicien, Basi étoit la source de la force virile, & Asherah la source de la force féminine, 394. Si ces deux divinités sont souvent prises dans l'Écriture pour les deux grands altres, elles en sont austi quelquefois distinguées.

Mémoires, Volume XXXVIII, 401 & 437. Conciliation de cette contradiction apparente. Ib. 402. Les idoles Phéniciennes étoient un composé de membres d'hommes & d'animaux, 417 & 438. Conjectures de M. l'abbé FOUCHER sur l'origine de cette pratique, 418. Animaux qu'ils regardoient comme sacrés. Mém. Vol. XXXVI, 41. Ils élevèrent au rang des dieux les chefs de leur nation & les inventeurs des arts. Ibid. 42 & 52. Des dieux mortels adorés en Phénicie, 53 & suiv. Les Phéniciens ont-ils adoré des hommes! Mémoires, Volume XXXVIII, 429. Examen de quelques passages des livres taints, allégués tans fondement en faveur de l'affirmative, 430 & suiv. Précis des objections négatives de M. FRÉRET, 435 & Juiv. M. l'abbé FOUCHER soutient que l'apothéose étoit absolument inconnue aux Phéniciens, & démentie par les principes de leur religion; mais que la nature de leurs dieux les rendoit tout-à-fait propres aux théophanies, 440 & 441. On ne peut douter qu'ils n'ayent admis les théophanies passagères, 443. Voyez Théopha-NIES. Quels hommes ont été regardés comme des dieux par les Phéniciens, 450. Les temps où ils les plaçoient, correspondent aux siècles antidiluviens, 463, 468 & 473. Ils adoroient

leurs dieux par le baiser de la main. Mém. Volume XXXVI, 89. Substituoient quelquefois à cette pratique des branches de palmiers dont ils se couvroient le vilage. Ib. 90. Autres signes d'adoration usités chez ce peuple, 91. Des lustrations précédoient tous leurs actes religieux, 92. Instrumens de musique ustrés dans leurs cérémonies, 103 & fuiv. Leurs offrandes dans les premiers temps ne furent que des productions de la terre. Mém. Vol. XXXVIII, 2. Ils confacroient les prémices de leurs fruits, & célébroient des fêtes après la récolte. Ibid. 8. Les Grecs empruntèrent d'eux l'usage d'y porter des branches d'arbres chargées de fruits, 9 & 11. A quelle époque ils commencèrent à sacrifier des animaux, 13. Ils n'immoloient ni porc ni vache, dont la chair leur étoit interdite. — Diverses coutumes observées dans les sacrifices des Phéniciens, 14 & 15. Les sacrifices humains ne furent offerts d'abord que dans les dangers imminens de l'état, mais devinrent ensuite ordinaires. — Cronos sacrifie son propre fils, 16. Enfans immolés par les Carthaginois devant la statue de Cronos, 17. Quelques traits de conformité entre le sacrifice de Cronos & celui d'Abraham, ne peuvent donner lieu d'en conclure l'identité; raisons qui doivent au contraire

la faire rejeter. Mémoires, Vol. XXXVIII, 18. Les sacrifices humains furent continués sans interruption dans la Phénicie jusqu'au règne de Xercès. - Attachement des Carthaginois pour cet usage barbare. Ibid. 27. Pendant long-temps les Phéniciens n'eurent pas d'autres temples que les bois & les hauteurs, 29; & lorsqu'ils les environnèrent de murailles, l'enceinte en sesta decouverte & sans toit, 30. Par quel motif, 31. Ces lieux se nommoient beth ou demeure. — Expression analogue employée par les Grecs, & son origine Phénicienne. — Les lieux particulièrement consacrés au culte du soleil, étoient appelés hhanmanim, 37. On y confervoit un feu perpétuel. Remarque fur la fignification propre de ce mot, 38. Les toits des maisons étoient aussi destinés à l'adoration du soleil & des autres astres, 39. Les Phéniciens avoient des temples portatifs en forme d'arche ou de coffre, 40. Ces petits temples étoient portés solennellement en procession certains jours de l'année. — Ils contenoient des symboles de la divinité, 41. Les Phéniciens & les Egyptiens repandirent par-tout l'usage de ces coffres. - Ceux qui avoient la fonction de les porter étoient appelés pastophores; interprétation de ce mot. — On conserva dans les mystères l'usage de ces

temples portatifs, 42. Les Phiniciens furent long-temps fans confacrer des statues à leurs dieux, & n'en élevèrent ensuite qu'aux dieux mortels, 43. Ils avoient néanmoins des monumens qui leur rappeloienr le souvenir de ceux qu'ils vouloient honorer, 44. Simplicité de ces premiers monumens, 45. Ce n'est que long-temps après l'entrée des Israelites dans la terre promise, que l'Écriture parle de statues placées par les Phéniciens dans leurs temples. - Statue de Dagon à Azoth, renversée par la présence de l'arche, 46. Comment ils représentoient leur dieu Cronos. - Ils consacroient au soleil des chars & des chevaux, fymboles de son action, 47. Décoroient la proue de leurs vaisseaux de ces mêmes symboles.-Croyoient que les monumens confacrés aux dieux devenoient leur demeure. - Leurs idées superstitieuses sur les bœtyles. Voyez BŒTYLES. Ils avoient un ordre particulier de prêtres, dont les chefs étoient pris dans les familles les plus considérables; leurs différens noms & ce qu'ils signifient, 52. Leurs habillemens. — Ils ne pouvoient se marier qu'à des filles vierges. — Lustrations & expiations qui leur étoient prescrites, ainsi qu'à ceux qui allistoient aux actes publics de la religion., 54. Les mystères pratiqués par les Egyptiens &

les Grecs étoient originaires de Phénicie; preuves de cette affertion. Mém. Vol. XXXVIII, 56. Ceux d'Adonis & d'Astarté étoient les plus célèbres. Ibid. 57. Voyez ADONIS & ASTARTÉ. Diverses sortes de divinations usitées chez les Phéniciens, 60 & fuiv. Ils étoient fort attachés à la magie, aux esprits de Python & à la nécromancie, 426.

RELIGION des Romains. Voyez ROMAINS.

RÉMISSION. Voyez LETTRES de. rémission.

REMONTRANCES présentées à l'empereur Hien-tsong par Han-yu, servant à donner une idée de celles qui ont été faites en différens temps contre les bonzes de Fo. Mém. Vol. XL,

RÉMPHIS, roi d'Égypte dans Diodore de Sicile, est le Rampsinite d'Hérodote.—Signification de ce nom. Mém. Volume XXXVI, 66.

RENAUD DE DAMMARTIN épouse Ida, comtesse de Boulogne. Mém. Vol. XLIII, 726. Il se revolte contre Philippe-Auguste, & encourt la consiscation de tous ses biens. — Est fait prisonnier à la bataille de Bovines, & meurt dans sa prison. Ibid. 729.

REPRESTATION, espèce de donation; en quoi elle consistoit. Histoire, Volume X X X V I, 182.

RESPIRATION. La suspension Tome XLIV.

de la respiration faisoit partie de la gymnastique. — Les médecins regardoient cet exercice comme salutaire. Hist. Volume XL, 115.

RESTION (Antius) est proscrit par les triumvirs. — La générosité d'un de ses esclaves lui sauve la vie. Mém. Volume XXXV,

RÉTHIE, comté d'Allemagne qui avoit Coire pour capitale.
— Son nom en allemand est Charwalacha; étymologie de ce nom. Histoire, Vol. XXXVI, 173.

REVALCEN est élevé à la place de Tarma son frère, sur le trône du Thibet, d'où il est ensuite chassé. Mémoires, Vol. XL, 228.

REVENDICATION, lis vindiciarum. Formalités fingulières qui accompagnoient cette action chez les Romains. Mém. Vol. XLI, 32 & suiv.

RHA, fleuve; aujourd'hui le Volga. Mém. Volume XXXV, 494 & 515.

RHAPSODE, gens qui chantoient les vers de Phocylide, de Simonide, &c. — Pourquoi ils étoient appelés Homérides. Mémoires, Volume XXXIX, 18.

RHÉGIUM, ville d'Italie dans la grande Grèce, fondée par une colonie de Chalcidiens & de Messéniens.— Erreur grossière de l'historien Antiochus sur l'époque de sa fondation. Mém.

Yyy

Vol. XLII, 312. Étymologie de fon nom. Mém. Vol. XXXVII. 65. Son gouvernement étoit ariltocratique. — Prérogatives dont y jouissoient les familles Messénéennes. - Anaxilas s'empare du pouvoir suprême. Ibid. 314. Rhégium est ruinée de fond-encomble par Denys le tyran. --Rebâtie par son fils sous le nom de Phœbie, elle recouvre dans la suite son ancien nom & sa liberté, 315. La lâcheté de ses habitans étoit passée en proverbe. Ibid. note (x). Son gouvernement sous la domination Romaine. — Elle jouissoit du droit de municipe. — Auguste y envoie une colonie. — Ses loix sont attribuées à Charondas. 3 16 & Juiv.

RHÉTEURS. Édit de proscription porté par les censeurs Domitius & Crassus, contre les rhéteurs & les philosophes. Hist. Volume XXXVI, 46- Les harargues de Scaurus & de Labiénus sont condamnées au seu. Ibid. 47. Examen de quelques passages des anciens rhéteurs, par M. l'abbé ARNAUD. Mém. Vol. XXXVII, 99. Voyez DÉMÉTRIUS de Phalère, DENYS d'Halicarnasse & LONGIN. RHETHORES; leurs fonctions

dans la cavalerie Grecque. —

Ils ressembloient beaucoup à ceux qu'on appeloit sur mer minimai. Mém. Vol. XLI, 297, note (d).

RHÉTORIQUE. Sa nature & son

importance chez les Athéniens. Mém. Vol. XXXIX, 134.

RHINFELDEN, ville qui étoit comprise autresois dans le duché d'Allemanie. Mémoires, Volume XXXV, 680. L'origine de ses contes n'a pas encore été éclaircie; ce qu'en dit l'anonyme de Muri. Ibid. 679.

Voyez Rudolf.

RHINOCOLURE, RHINOCORURE, ville d'Égypte bâtie
par Actifane. — Pourquoi elle
étoit ainst appelée. Mém. Vol.
XL, 55. Sa position. Mém.
Volume XXXIV, 349. Étymologie Grecque de son nom.
—Cellarius soupçonne que son
nom ancien étoit Janytus ou
Janysus. Ibid. 350. Raison qut
empêche d'admeture cette conjecture, 351.

RHINOCORURE, ville de Syrie.

— Fleuve du même nom. Mémoires, Vol. XXXIV, 168.

RHYTHME, étendue du discours coupée en portions égales ou inégales, marquées dans la prononciation par une affection plus ou moins sensible de la voix. Mémoires, Vol. XXXV, 414. Voyez Nomes et poétiques et oratoires.

RICHARD - CŒUR - DE - LION.
Remarques critiques sur quelques dispositions de son testament, en faveur d'Othon son neveu. Mém. Volume XXXV, 723 & 745.

RICHARD, comte de Cornouailles, épouse Sancie, fille cle Ray-

mond Béranger IV, comte de Provence. Mém. Vol. XLIII, 450. Il est élu roi des Romains. Sa mort. *Ibid.* 461.

RICINIUM, vêtement de deuil que les femmes portoient pendant les sept jours qui précédoient le convoi. Mém. Volume XXXIX, 363.

RIPHÉES (Monts). Voyez

Monts Riphées.

Risus (Le Dieu) étoit particulièrement honoré en Thessalie. -Il avoit un temple à Lacédémone, où Lycurgue lui avoit dédié une statue; par quels motifs. Hift. Vol. XXXIV, 52.

RITROBA, sectateur de la doctrine intérieure au Thibet. Mémoires, Vol. XL, 227.

RIX, finale commune dans les noms propres Gaulois, fignifie tiche. Mem. Vol. XXXVII, 397.

ROBE blanche affectée aux candidats; ce qu'elle avoit de particulier. Mem. Vol. XXXIX, 394. Robe prétexte. Voy. Pré-TEXTE.

ROBERT, évêque d'Evreux, de 1139 à 1164. Mém. Volume XLIII, 379.

ROBERT, roi de France. Fable qui lui attribue l'institution de l'ordre de l'étoile. Mém. Vol. XXXIX, 662.

ROBERT, frère de Louis VII, épouse Harvise, veuve de Rotrou II, comte du Perche. Mém. Vol. XLI, 633. Porte le titre de comte du Perche

concurremment avec Rotrou III. Ibid. 634. Son premier mariage avec Agnès de Garlande. - Il épouse en troisièmes noces Agnès de Braine, 637.

ROBERT, comte d'Artois. Précis de la notice d'une pièce manuscrite, qui fournit quelques détails historiques concernant Robert d'Artois, par M. DACIER. Hift. Vol. XL, 170. Elle contient la preuve du projet formé par Philippe de Valois, de le faire arrêter. Ibid. 171. Si la conduite de Robert d'Artois étoit très-blâmable, le procédé du roi n'en paroît pas plus juste, 172.

ROBERT, fils aîné de Guillaumele-Conquérant, prend querelle avec ses frères pour une plaisanterie. Mém. Volume XLIII, 356. Il se retire sur les terres de France, fait la guerre à son père & est près de le tuer sans le connoître. — Reçoit en partage la Normandie & le Maine. qu'il vend ensuite à Guillaumele-Roux. Ibid. 358 & 360. Cède à Henri I. er ses droits à la couronne d'Angleterre, 359. Est vaincu & fait prisonnier par lui à la bataille de Tinchebrai, 360.

ROBERT, grand inquisiteur de France fous Saint Louis.—Son avarice & ses cruautés. Mém. Vol. XXXIX, 610.

ROBERT de Thorigny, chroniqueur, nommé communément Robert du Mont, parce qu'il Yyyij

fut abbé du mont S.' Michel.

— Il est honoré de la visite des rois de France & d'Angleterre.

— Sa mort. Mém. Vol. XLIII, 376, note (u).

ROCHEFORT. Lettres confirmatives d'exemption de tailles & autres impositions, accordée par Charles VIII aux habitans du Château - viel de Rochesort. Mém. Vol. XLIII, 675.

ROCHEFORT (M. de), élu Associé en 1767. Hist. Vol. XXXVI, s. Premier Mémoire sur les mœurs des siècles héroïques. Mém. Volume XXXVI, 396. Second & troisième Mémoires sur le même sujet. Ibid. 428 & 460. Observations genérales sur l'état de la Grèce avant le règne de Thésée, pris pour l'époque de la naissance des siècles héroïques, 481. Premier Mémoire sur la morale d'Hérodote; combien il s'est attaché à imiter Homère. Mém. Vol. XXXIX, 1. Second Mémoire sur Hérodote comparé à Homère. Ibid. 29. Premier Mémoire sur l'objet de la tragédie chez les Grecs, 125. Second Mémoire sur le même sujet, pour servir de réponse à M. l'abbé BATTEUX, 159. Recherches sur la symphonie des anciens. Mém. Vol. XLI, 367. Considérations sur l'utilité des orateurs dans la république d'Athènes. Mém. Vol. XLIII, 1. Considérations sur les qualités de Demosthène, considéré comme orateur & comme politique. *Ibid.* 21. Deuxième Mémoire fur l'éloquence & la politique de Demosthène. — *Première partie*, comprenant ses trois premières harangues politiques, 46.

RODOALD, roi des Lombards. Mém. Volume XLIII, 313. Sa mort. Ibid. 314. Difficultés fur la fixation de son époque,

324.

RODOLPHE I. cr., fondateur du royaume de la Bourgogne Transjurane en 888. Recherches de M. le baron de Zur-Lauben fur son origine. Hist. Volume XXXVI, 142 & suiv.

RODOLPHE, conseiller de Charles-le-Chauve, & premier officier de son palais. — Sa mort. Hist. Volume XXXVI, 150.

ROGER, roi de Sicile, reçoit dans son île Louis VII & les croisés de sa suite, à leur retour de la Terre-sainte. — On doit regarder comme une fable, qu'il l'ait délivré des mains des Grecs qui l'avoient fait prisonnier avec toute sa flotte. Mém. Volume XLI, 625. Discussion critique de ce fait, par M. DE BURIGNY. Voyez LOUIS dit le Jeune.

ROHAIHAT. Voyez MER

. Erythrée.

ROI. Dans les temps héroïques, les rois de la Grèce étoient électifs; & si les fils succédoient à leurs pères, ce n'étoit que du consentement de la nation. — Souvent, dans ce choix, on

avoit égard aux qualités corporelles. Mém. Volume XXXVIII, 79. Les Ethiopiens déféroient la royauté aux plus grands d'entre eux. - Les dieux étoient quelquefois consultés pour ce choix, & leurs oracles décidoient de la préférence. - Mais de quelque manière que les rois fussent montés sur le trône, leurs personnes étoient sacrées. Ibid. 80. Doctrine des anciens poëtes à ce sujet, conforme à celle de l'Ecriture. — Pourquoi ils étoient appelés pasteurs des peuples. -Leur autorité étoit absolue à la tête des armées, 81. Hors de ce cas, ils consultoient les anciens & les principaux de leurs sujets, 82. Quelques vexations qu'ils exerçassent, leurs personnes furent toujours réputées sacrées & inviolables, 83.

ROIS-PASTEURS. M. l'abbé MIGNOT pense que ce furent des Cananéens ou Phéniciens qui régnèrent sous ce nom en Egypte, d'où ayant été chassés, ils revinrent dans la Palestine. Mémoires, Volume XXXIV, 105. Manéthon les fait venir de l'Orient sous le règne de Timaüs. Ibid. 106. M. l'abbé MIGNOT croit que ce prince est le même que Manès, 139. Manéthon ne nomme que six rois - pasteurs auxquels il donne 259 ans 10 mois de règne; cependant, Josèphe dit qu'ils avoient été maîtres de l'Egypte pendant 511 ans, ce qui sembleroit en indiquer un plu grand nombre, 107. Manéthon parle, à la vérité, d'autres roispasteurs, mais qu'il distingue des premiers, comme d'une origine différente, & formant deux autres dynasties, 108. M. l'abbé MIGNOT discute le fragment de Manéthon concernant les rois-passeurs, rapporté par Josèphe, 108 & suiv. & conclut que le texte de ce dernier a été altéré dans le nombre de 511 ans, 110. Ces Passeurs ont pû être également appelés Arabes & Phéniciens 1 12. Leurs noms étoient Phéniciens: M. l'abbé MIGNOT en recherche la signification, 113. Les Pasteurs s'établirent dans le nome Séthroïte, & y fortifièrent la ville d'Abaris 121. Voyez ABARIS. Ce canton est le même que celui. appelé Goshen par Moïse, 127. Ils attaquent les différens princes qui régnoient alors en Egypte. - Se rendent maîtres de Memphis, 128. Portent leurs ravages jusqu'à Thèbes. — Fait rapporté par Hérodote, qui prouve cette expédition, 129 & suiv. Les rois de la Thébaïde, ligués avec les autres princes de l'Egypte, leur font une guerre longue & cruelle. — Les Pasteurs sont forcés de se renfermer dans un canton de dix mille arpens qu'ils fortifient. - Assiégés par Amosis, ils capitulent, fortent de l'Egypte, & vont se fixer dans la partie de

Syrie, qui fut appelée depuis Judée. - Cette sortie des Pasteurs doit être antérieure à l'arrivée de Joseph en Egypte. Mém. Volume XXXIV, 135. M. l'abbé MIGNOT recherche la date de cet événement. Ibid. 136 & *suiv*. Quelques auteurs l'ont confondu mal - à - propos avec la sortie des Israëlites de ce pays, 137. M. l'abbé MI-GNOT fixe cette date à l'an 1818 ou environ avant J. C. Il en établit la certitude sur le synchronisme du règne d'Inachus à Argos, que tous les auteurs Egyptiens sont contemporain d'Amolis, le vainqueur des Pasteurs, 139. Tableau chronologique des rois de Thèbes & des Rois - pasteurs, 143. Remarques de M. l'abbé Fou-CHER fur la durée de la domination des Pasteurs en Egypte, & l'époque de leur expulsion. Mémoires, Volume XXXVI, 390. Le reproche des sacrifices humains, fait aux Egyptiens, doit retomber sur les Pasteurs; ils cessèrent en Egypte après leur expulsion. Mém. Volume XXXIV, 188.

ROLLIN (M.) reproche sans fondement, à Cicéron, d'avoir dit qu'il aimoit mieux se tromper avec Platon, que de penser juste avec les autres philosophes. Mémoires, Volume XLI, 494.

ROMAINS. Romulus divise les Romains en trois tribus, qu'il sous-divise en trente curies, —

Servius les divise en six chasses, à raison des biens de chacun, & en centuries. Mém. Volume XXXV, 208; Mêm. Volume XXXVII, 287 & 289; & Mém. Volume XXXIX, 294. On ne tenoit presque aucun compte de la dernière classe, ce qui fait que, dans quelques auteurs, cette division est réduite à cinq. Mém. Vol. XXXVII, 287 & 288. Quelle étoit la somme au-dessous de laquelle on étoit rejeté dans la sixième classe. Mém. Volume XXXV, 208 & 209. Quels étoient ceux que les Romains appeloient proletarii; en quoi ils différoient des capite censi. Ibid. 210. Dans les assemblées, les suffrages ne se comptoient point par classes, mais par centuries. — Si les centuries de la première classe se trouvoient unanimes, on n'appeloit pas les classes inférieures. Mém. Vol. XXXVII, 288. Les Romains ne furent appelés Quirites que long-temps après la mort de Romulus. Mém. Volume XXXIX, 294.

Numa règle le culte des Romains. Hist. Volume XXXIV, 110. Ils furent très-long-temps fans avoir de statues de leurs dieux. Mém. Vol. XXXVI, 402. Les Romains avoient un culte public & un culte privé. Mém. Vol. XXXVII, 269. Ils passoient pour le plus religieux de tous les peuples. Mém. Vol. XLI, 466; & Hist. Volume

XLII, 29; & pour celui qui respectoit le plus la foi du ferment. Mém. Vol. XXXV, 225. Mémoire sur le respect que les Romains avoient pour la religion, dans lequel M. DE BURIGNY examine jusqu'à quel degré de licence la tolérance étoit portée à Rome. Hist. Vol. XXXIV, 110. Ils étaloient une grande magnificence dans les cérémonies de la religion. Ibid. 111. Attribuoient leurs succès à leur piété envers les dieux, 112. Preuves de leur confiance dans la divinité, 113. Ils avoient une grande aversion pour les dieux étrangers, & n'admettoient aucun nouveau culte sans la sanction du sénat. De-là, les recherches sévères faites à cet égard, & les persécutions contre les Chrétiens, sous les princes les plus humains, 117, 118 & 110. Cependant, la licence des déclamations contre la religion nationale étoit ouvertement tolérée; examen critique de cette contradiction, 1 20. Leurs pièces de théâtre ridiculisoient les dieux, 120 & 121. Peu de poëtes Latins dans lesquels on ne trouve de grandes impiétés, 120 & suiv. Leurs plus sages écrivains n'en sont pas exempts, 123 & 124. Mémoire de M. DE BURIGNY sur les erreurs populaires des Romains. — Chez eux, l'opinion de l'apparition des morts n'étoit point particulière à la populace. Hist. Volume XXXVI, 48.

Exemples de la crédulité de Pline le jeune & de Pline le naturaliste à ce sujet. - Fait du même genre, rapporté gravement par Phlégon. — Cette croyance tenoit à celle des magiciens, auxquels ils attribuoient un pouvoir illimité. — Idées superstitieuses des Romains sur l'influence des astres: sur la vertu des nombres impairs; fur l'apparition de quelques animaux. Ibid. 50 & 53; sur le cri de la souris, 50; sur les jours heureux & malheureux, 53; sur certaines pratiques, 50 & 54. Ils croyoient les grands événemens toujours annoncés par des prodiges; leurs meilleurs historiens en sont remplis. - L'art des auspices, des aruspices, s'étendoit sur tout, 51. Les songes faisoient partie de la divination. — Ils croyoient à l'apparition de leurs dieux tutélaires. -Castor & Pollux combattent & cheval pour la république. -Miracles continuels dans certains temples. - Prestige des Hirpi marchant impunément sur des charbons ardens, récompensé par des exemptions de la part. du sénat, 52. Le nom du dieu protecteur particulier de Rome étoit tenu secret, de peur que les ennemis ne se le rendissent favorable, 54.

Précis des causes de la grandeur & de la décadence des Romains. Mém. Volume XLI, 466 & suiv. Exemples du zèle des dames Romaines pour le

bien public. Mém. Volume XLI, 468. Mémoire de M. DE BURI-GNY sur la corruption des Romains & fur les caufes de la guerre civile entre César & Pompée. — Elle commence à la destruction ' de l'empire des Carthaginois. — La conquête de l'Asie en hâte les progrès. Hift. Vol. XXXVI, 27. Les danseurs, les histrions & les musiciens détruisent les mœurs. - Suites fàcheuses du Iuxe. - Vexations des gouverneurs des provinces. — Brigandages de Verrès & de Pison. Ibid. 28. Les élections des charges deviennent vénales, 29. La guerre civile entre Célar & Pompée, amène la ruine de la république avec la perte de sa liberté, 30 & suiv. Recherches sur les édits & ordonnances des magistrats Romains. Voy. EDITS. Précis des éclaircissemens & coniectures de M. BOUCHAUD fur quelques anciennes loix Romaines. Voy. LOIX Romaines. Les Romains étoient extrêmement minutieux dans leurs formules judiciaires. Mém. Volume XLI, 111. Origine, progrès & variations de l'éloquence chez les Romains. Hift. Vol. XXXVI, 34. Voyez ELOQUENCE. Quand ils ont commencé à cultiver la philosophie. Mém. Vol. XLI, 472.

Les Romains régloient par des édits, la plupart de leurs opérations militaires. *Mém. Volume* XXXIX, 282. Cérémonies par

lesquelles ils commençoient une guerre. Ibid. 225. Prière par laquelle ils conjuroient les dieux des villes qu'ils affiégeoient. Hift. Vol. XLII, 29. Les Romains jettoient le cri du combat avant d'aller à la charge, & se mettoient ensuite à la course en frappant de leurs armes fur leurs boucliers. Mém. Vol. XL, 540, 541 & 547. Leurs instrumens de guerre étoient des trompettes, des cornets & des buccines. Ibid. 544. Il régnoitune police admirable dans leurs camps. Mém. Vol. XXXV, 237. Mémoires de M. LE BEAU fur la légion Romaine. Voyez LÉGION. Des delus & des peines militaires chez les Romains. Mém. Vol. XLII, 253. Les Romains avoient un tresor en réserve pour faire face aux invasions subites des Gaulois. Mém. Vol. XXXV, 216. Les Romains accordoient d'abord, par politique, aux peuples foumis, des priviléges qu'ils savoient dans la suite restreindre ou anéantir suivant les circonstances. Mém. Volume XXXVII,

État du commerce des Romains dans les Indes au VI.º siècle. Ibid. 469. Voyez COMMERCE des Romains dans les Indes. Quels étoient les revenus de la république avant & après Pompée. Mém. Vol. XLI, 199. Il y avoit à Rome, du temps de la république, trois dépôts de l'argent public; ce qu'ils

contenoient

contenoient. Mém. Vol. X L I, 200. Auguste en établit un quatrième, qu'il appelle la caisse militaire. — Comment il la compose. Ibid. 201.

Les jeunes Romains portoient la robe prétexte jusqu'à dix - sept ans. Mém. Vol. XXXV, 190, & Mém. Vol. XXXVII, 339. Dans les premiers temps de la république, cette robe étoit interdite aux fils d'affranchis. Mém. Volume XXXVII, 339. Mémoires sur les esclaves Romains, & sur leur état avant & après l'affranchissement, par M. DEBURIGNY, Voy. ESCLAVES. Les Romains abandonnoient l'exercice des métiers aux étrangers & aux esclaves. Mém. Vol. XXXV, 211. La guerre & l'agriculture furent leur unique occupation dans les premiers temps. Ibid. 212. Vers la fin de la république, les artifans furent reçus au rang des citoyens, 213. L'année n'étoit pas fixe chez les anciens Romains; elle yarioit au gré de leurs pontifes. *Mém. Vol.* XXXVII, 260. Observations critiques sur les lettres missives des anciens, & principalement des Romains. Voyez LETTRES missives. Les Romains n'admirent que fort tard le haut-de-chausses dans l'usage civil; jusque-là, ils portoient les jambes nues sous la toge. Mém. Vol. XXXIX, 527. Les gens délicats les entouroient de bandes d'étoffe. Ibid. 528. RUMAN. Les romans Grecs, cutoi-

Tome XLIV.

que futiles, peuvent éclaircir sur les usages anciens, les arts, les sciences & la géographie. Hist.V. XXXIV, 43. Romans appelés fables Milésiennes. Ibid. 44. Ceux du bas âge de la Grèce, ne contiennent qu'un merveilleux outré, 58. On donnoit autrefois le nom de romans à toutes les pièces composées en langue Romaine. — Il fut restreint depuis, aux seules histoires fabuleuses & galantes. Hist. Vol. XXXVIII, 69 (note).

ROME est partagée par Romulus en trois tribus. Mémoires, Vol. XXXV, 208; & par Servius-Tullius en quatre, Palatine, Suburrane, Esquiline & Colline. - Les trois anciennes tribus formoient une division de nation en Romains, Sabins & Toscans, & les quatre nouvelles une division de quarrier. — On ajouta ensuite à la ville trois nouvelles montagnes, le mont Cœlius pour les Albins, le mont Aventin & le Janicule pour les Latins. Mém. V. XXXVII, 290. Rome avoit un autre nom secret, qui selon quelques-uns étoit Valentia. -Valerius - Soranus est puni de mort pour l'avoir divulgué. Hift. Vol. XXXVI, 54. Rome étoit appelée urbs par excellence. Mém. Volume XLIII, 173.

ROMULUS. Éclipse de soleil arrivée lorsqu'il fut conçu, célèbre dans la chronologie. Mémoires, Vol. XLII, 334. Diverses éclipses données par les

**Z** z z

savans pour celle de la conception de Romulus. Ménoires, Volume XLII, 344. Il divise le peuple en trois tribus qu'il sousdivile en trente curies, & crée des commandans appelés tribuns. Mém. Vol. XXXVII, 113; & Mém. Vol. XXXIX, 294. Les sénateurs s'en défont secrètement, & le déifient pour appaiser le peuple. — Observations de M. l'abbé FOUCHER fur le récit de cet événement dans les auteurs Latins. Mém. Vol. XXXVIII, 515 & 516. Romulus étoit adoré sous l'emblème d'une pique, d'où lui vint le nom de Quirinus. Mém. Vol. XXXVI, 51; & Mém. Vol. XXXVIII, 45 & 517.

Rose Aux d'une grosseur prodigieuse dont les Indiens faisoient des canots. Mém. Vol. XLII, 11.

ROSEMONDE fait assassiner Alboin, roi des Lombards, son mari; par quels motifs. Mém. Vol. XXXV, 778 & 779. Elle époule Helmige, complice de ce crime. Ibid. 779. Sa mort

tragique, 780.

ROSIÈRES, archidiacre de Toul; sa patrie. Hift. Vol. XXXIV, 173. C'étoit un ligueur fanatique, très-attaché à la maison de Lorraine. — Il publie son Stemmata Lotharingiæ ac Barrensium ducum; idée de cette compilation & son objet. Ibid. 173 & 174. Henri III le fait arrêter à cause de cet ouvrage. - La connoissance de l'affaire est in-

terdite au parlement; par quel secret motif. — Rosières avoue devant le conseil, ses calomnies contre la vérité de l'histoire & la majesté royale, 175. La reinemère obtient sa grâce. — Son ouvrage est lacéré; ménagemens gardés dans cette occasion. - Le procès-verbal en existe à la bibliothèque du Roi. — Le système de Rosières sur la descendance de la maison de Lorraine, est renouvelé en 1712 par plusseurs auteurs, 176; & flétri par arrêt du parlement, 177. Réfutations diverses de ce faussaire, 178 & 179. La maison de Lorraine n'a point adopté son système, 180. Examen critique de plusieurs chartes & diplomes qu'il a suppolés; par M. le baron DE Zur-Lauben. Voyez Dago-BERT & LOUIS le Débonnaire. ROTHARIS monte sur le trône des Lombards, par le choix de Gundeberge qui lui donne la couronne & sa main. — Ses grandes qualités. Mém. Volume XXXV, 802. Sa mort. Ibid. 806, & Mém. V. XLIII, 324. ROTHARIS, duc de Bergame, essaie d'envahir la couronne sur Aribert roi des Lombards. — II est pris & rasé. — Sa mort. Mé-

moires, Vol. XLIII, 343.

ROTENBOURG, au canton de Lucerne. Notice sur les barons de ce nom. Mém. Vol. XXXV, 700, note (z).

ROTROU II, comte du Perche, épouse 1.º Mathilde, fille de Henri I." roi d'Angleterre; 2.º Harvise, fille d'Edouard de Saresbury. — Sa mort. Mém. Volume XLI, 632.

ROUCY, l'une des plus illustres maisons de France. Mém. Vol. XLI, 628.

ROUMI, nom donné aux Grecs dans les livres Parles. Mém. Vol. XXXVIII, 209.

ROWAD. Voyez ARAD.

RUDOLF, duc de Suabe, appelé de Rinfelden par l'annalitte Saxon. — Il est élu Anti-César contre l'empereur Henri IV.— Renseignemens sur sa famille. Mém. Vol. XXXV, 679.

RUFFACH, ville de haute Alface, le plus ancien patrimoine de l'églife de Strasbourg, Histoire, Vol. XXXVI, 199.

RUTILIUS (Publius) est condamné à une amende & à l'exil, par la vengeance de l'ordre des chevaliers. Mémoires, Volume XXXVII, 308.

## .5

SABA, fils de Joctan suivant l'Écriture, & son petit-fils ou arrière petit - fils suivant les Arabes. Mém. Vol. XXXIV, 225; & Mém. Vol. XXXVI, 271.

SABA, ville de l'Arabie heureuse; par qui elle a été fondée. — Elle étoit appelée aussi Mareb. Mém. Vol. XXXIV, 225.

SABA (Reine de). Voyez PÉ-DAUQUE.

SABAÏSME, adoration des astres.

— Les Perses étoient véritablement sabaïtes. *Mémoires*, Vol. XXXIX, 751.

SABÉENS. Voyez ARABES.

SACÆA, fête en faveur des efclaves, qui avoit lieu dans tout l'Orient.—Sentimens divers sur son origine. Mém. V. XLII, 74.

SACERDOCE. Dans les premiers temps, les princes se faisoient honneur des fonctions du sacerdoce. Mém. Vol. XXXV, 23. Le sacerdoce étoit héréditaire dans certaines familles chez les Grecs; d'autres avoient seulement le droit de pratiquer certaines cérémonies dans les sacrifices ou pompes annuelles. Mém. Vol. XXXIX, 243.

SACES. Polition de ce peuple. Mém. Vol. XXXVI, 27.

SACRIFICES. Simplicité des premiers sacrifices. Mém. Vol. XXXVIII, 2. Par-tout on n'offrit d'abord aux dieux que les choses de première nécessité. .— Ces sacrifices simples furent conservés en faveur des pauvres. Ibid. 3. La farine, le sel, l'huile & le miel étoient employés dans tous les sacrifices. — Sacrifice appele Ֆύλημα. —Si celuid'Abel fut un sacrifice sanglant, 4. M. l'abbé MIGNOT penie que l'ulage des lacrifices langlans ne fut pas antérieur au déluge, 6. M. l'abbé FOUCHER les fait remonter à l'origine du monde. - Dans tous les siècles, chez toutes les nations, les hommes sans concert, sans loi écrite, se Zzz ij

sont accordés à regarder les facrifices sanglans comme le plus parfait hommage qu'on pût rendre à la divinité. Mém. Vol. XXXVIII, 397. Réflexions de M. l'abbé Foucher à ce sujet. Ibid. 398. Les Romains avoient un culte & des sacrifices particuliers aux familles. — Les chefs de famille instituoient & régloient à leur grè ces sacrifices. Mém. Vol. XXXVII, 269. Ils se transmettoient avec la succession. Ibid. 270. Sacrifices appelés suovetaurilia ou solitaurilia. Mém. Vol. XXXIX,

SACRIFICES humains. Raisons de douter qu'ils ayent été en ulage dans les temps héroïques. Mém. Vol. XXXVI, 406. Réflexions de M. l'abbé FOUCHER sur leur origine. Mémoires, Volume XXXVIII, 400. Les sacrifices humains étoient pratiqués par les Cananéens. Mémoires, Vol. XXXIV, 187. Ils furent introduits dans l'Égypte par les Pasteurs, & y cessèrent à leur expulsion. Ibid. 188. Les sacrifices humains étoient usités chez les Phéniciens. Mém. Vol. XXXIV, 215; & Mém. Vol. XXXVIII, 16. Les Carthaginois immoloient des enfans à Cronos, & tiroient tous les ans les victimes au sort. Mém. Vol. XXXVIII, 17. Combien cette superstition étoit enracinée chez ce peuple. Ibid. 27. Les sacrifices humains furent pratiqués

en Egypte dans les temps les plus reculés. — Erreur d'Hérodote à ce sujet, 20. L'usage en fut apporté en Grèce par les Pélaiges. Mém. Vol. XXXIV, 190. C'étoit chez eux la manière ordinaire d'appaiser le courroux des dieux dans les calamités publiques, & fur-tout dans les épidémies. — La victime ne pouvoit le soustraire au trépas, à moins que quelqu'un s'offrît de mourir à sa place. -Quelquefois, mais rarement, elle étoit remplacée par le sacrifice d'un animal. Mém. Vol. XXXV, 125. Sacrifices humains ordonnés par les oracles. Ibid. 123. Les Lacédémoniens sacrifioient un homme au dieu Mars. Mém. Volume XXXIV,

SADDER (Le) passe pour contenir l'abrégé de la doctrine de Zoroastre. Mémoires, Volume XXXVIII, 234. Mépris de M. l'abbé RENAUDOT & de M. Etienne - Evode Assemani pour ce livre. Ibid. 169.

SADDUCÉENS (Les) nioient l'immortalité de l'ame & la résurrection. Mém. Vol. XXXIV, 433.

SADID, fils de Cronos, est offert par son père en holocauste à Ouranos. Mémoires, Volume XXXVIII, 16. Il est appelé aussi Jehoud; interprétation de ce nom. Ibid. 18.

SAGALASSUS. Remarque sur un médaillon de cette ville, repréfentant Valérien le jeure. Hist. Vol. XLII, 58.

SAGARTIEN, peuple nomade de la nation des Perses, qui combattoit avec un poignard & un filet. Mém. Vol. XL, 90. SAGITTA. Voyez SIDON.

SAGUM, le saye, étoit l'habit de guerre des Romains.—Dans les . alarmes soudaines, toute la ville quittoit la toge & prenoit le sagum. Mém. Vol XXXIX, 509. Cet habit militaire étoit en usage chez toutes les nations Celtiques. — Le nom n'en est pas Grec comme le prétend Vosfius. — Les Romains l'avoient emprunté des Gaulois. Ibid. 511. Il est appelé aussi quelquefois quadrum; sa description. - Il se mettoit par-dessus la cuirasse, & s'attachoit sur l'épaule droite, 511. Preuve que le sagum étoit ouvert & flottant.-On le quittoit pour le combat & pour les travaux militaires.— Matière du sagum. - Conjectures sur la couleur, pour l'officier & pour le soldat, 5.13 & Suiv.

SAID. Voyez SIDON.

SAINT-AIGNAN (Paul-Hippolyte de Beauvilliers duc de ), Honoraire; sa mort. Hist. Vol. XLII, 4, & 161. Son éloge par M. DUPUY.—Sa naissance. Ibid. 155. Il est admis dans l'ordre de Malthe. — Entre aux mousquetaires. — Son frère lui fait don de son duché-pairie, 156. Il est nommé premier

gentilhomme du duc de Berri.— Ses services militaires, 157. Sesambassades en Espagne & à Rome, 157 & 158. Il est admis au conse sde régence.—Obtient le gouvernement du Havre. — Conserve celui de Bourgogne jusqu'à la majorité de M. le prince de Condé, 158. Ses talens littéraires. — Il entre à l'Académie, 159. Devient membre de plusieurs autres sociétés. — Son caractère, 160.

SAINT-ALDHELIN. Voyez ALDHELIN (S.').

SAINT-ARNOUL. Voyez ARNOUL (S.').

SAINT-AUGUSTIN. Voyez AUGUSTIN (S.').

SAINT-BENOÎT. Voy. BENOÎT

SAINT-CLÉMENT d'Alexandrie. Voyez CLÉMENT (S.').

SAINT-DÉMÉTRIUS. Voyez DÉMÉTRIUS (S.').

SAINT-FLORENTIN (Le comte de). Voyez VRILLIÈRE (Le duc de la).

SAINT-GUILLAUME. Voyez Guillaume (S.').

SAINT-JAMES, bourg qui paroît être l'emplacement d'un Fanum Martis. Mém. Volume XLI,

SAINT-JEAN (Hospice de), construit à Jérusalem en faveur des pélerins, sut le berceau des Templiers. Mémoires, Volume XXXVII, 486 & 488.

SAINT - JEAN - D'ACRE. Voyez PTOLÉMAÏS. SAINT JÉRÔME. Voy. JÉRÔME (S.').

SAINT-LOUIS. Voyez Louis IX. SAINT-MICHEL (Le mont), appelé dans les titres, de periculo maris. Mém. Vol. XLI, 577.

SAINT-MICHEL (Ordre de). Son institution. Mém. Volume

XXXIX, 682.

SAINT-OUEN-lès-Saint-Denys. Le roi Jean y avoit un palais appelé la Noble-maison. — Il y établit le chef-lieu de l'ordre de l'Étoile ou des chevaliers de la Noble-maison, & y fonde un chapitre. Mém. Vol. XXXIX, 666 & 674. Diverses dotations de ce chapitre. Ibid. 674 & 675. Son extinction. - La Noble maison devient une maison de plaisance.—Elle est abandonnée au Dauphin, 677.

SAINT-SACERDOS, vulgairement Saint - Sardos. Querello élevée entre Charles-le-Bel & Edouard II, au sujet de la construction d'une bastide dans ce lieu. Mém. Vol. XLI, 644. Preuve que le roi de France avoit le droit de la faire construire, Ibid. 645. Suites fâcheuses de cette querelle, 646 & suiv. La contestation sur la mouvance des droits de Saint-Sacerdos duroit encore en 1331, 691.

SAINT-SARDOS. Voyez ci-dessus SAINT-SACERDOS.

SAINT-SARDOS évêque. Voyez SARDOS (S.1).

SAINT-VALLIER (Jean de Poi-

tiers seigneur de), marquis de Cortone. — Sa mort. Mem. Vol. XLI, 743, note (d).

SAINT - WILFRID. Voyer

Wilfrid (S.').

- SAINTE CROIX ( M. le baron de) remporte le prix double de Pâques 1772. Histoire, Vol. XXXVIII, 2; celui de la S.1 Martin 1773. Hift. Vol. XL, 4; celui de la S. Martin 1777. Hist. Volume XLII, 3. Il est nominé Associé-libre étranger. Ibid. 4. Premier mémoire sur la législation de la grande Grèce. Mémoires, Volume XLII, 286. Deuxième niémoire sur le même sujet. Ibid. 309. Observations géographiques & chronologiques sur le Périple de Scylax, 350. Eclaircissement sur le lecond mémoire concernant la législation de la grande Grèce. Hist. Vol. XLII, 75.
- SAINTE MAURE. Voyez LEUCADE.
- SAINTE-SOPHIE de Coustantinople. Dimensions de cette églife. Mém. Volume XXXV, 752.

SATTIQUE (Nome). Voyez NOME Saitique.

SALARIUM. Voyez STIPEN-DIUM.

SALATIS, chef de la dynastie des rois-pasteurs. — Commencement de son règne. Mim. Vol. XL, 69.

SALENTE, colonie de Crétois; fa position. — Son promontoire étoit nommé pointe d'Yapigie; c'est aujourd'hui cap Leuca. Mémoires, Vol. XXXVII, 57.

SALIQUE. Ce qu'on entendoit par terres saliques: quoiqu'héréditaires, elles ne passoient jamais aux femmes.—En quoi consistoit le droit salique. Histoire, Volume XXXVI, 172.

SALIVAGANA ou Salivaganam, roi de l'Inde, dont l'époque est fameuse parmi les Tamouls. Mém. Vol. XL, 212.

SALLUSTE. Le Périple de l'Euxin, tel qu'on peut présumer que Salluste l'avoit décrit, &c. par M. le président DE BROSSES. Mém. Vol. XXXV, 475. La seconde guerre servile, ou la révolte de Spartacus en Campanie; fragmens de Salluste, tirés des 3. & 4. livres de son histoire générale, par M. le président DE BROSSES. Mém. Volume XXXVII, 23.

SALMANAZAR, roi d'Assyrie, fond sur les états d'Osée roi d'Israël, s'empare de Samarie, & transporte la plupart des Israëlites dans le royaume des Mèdes. Mém. Vol. XXXVIII, 118 & 477. Il fait des conquêtes dans la Phénicie. Ibid. 118. Sa flotte est détruite par les Tyriens, dont il bloque inutilement la ville pendant cinq ans. — Sa mort, 119; & Mém. Volume XLII, 51.

SALOMON fait construire une flotte nombreuse à Assongaber, & en donne la conduite aux Phéniciens. — Il envoyoit des flottes à Ophir & à Tarss,

où elles faisoient un commerce considérable. — Recherches sur la position de ces pays. Mém. Volume XLII, 37. Description de son palais appelé le bois du Liban. Ibid. 122. Interprétation fautive d'un de ses proverbes. Mém. Vol. XXXVIII, 50. Le livre de la Sagesse, suivant les plus habiles critiques, ne doit pas être attribué à Salomon, mais à un juif Helléniste. Ibid. 432. Conjecture de M. l'abbé-Foucher à ce sujet, 433.

SALVIENS, peuple de Provence. Hist. Volume XL, 32.

SALUS, déesse de la santé, fille d'Esculape; ses attributs sur des médailles impériales. — Elle avoit un temple à Rome, & donnoit son nom à la porte de la ville, qui en étoit voisine. — Son type se rencontre fréquemment sur les médailles des villes d'Asie. Mém. Volume XXXV, 658.

SALUT. Formules de salut différentes chez les Grecs, chez les Romains, & chez les François. Mém. Volume XXXIX, 253, note (b).

SALUTARIS. Observations de M. l'abbé BELLEY sur le titre de falutaris, donné à plusieurs provinces de l'empire Romain.— Ce titre n'a commencé que depuis le règne de Constantin; il ne peut avoir aucun rapport à la religion chrétienne. Mém. Vol. XXXV, 657; ni au culte de la déesse Salus. — M. l'abbé BELLEY pense qu'il a été attribué

à certaines provinces à cause des eaux médicinales qui s'y trouvoient. — Médaille de la ville de Tibériade, sur laquelle il sonde son opinion. Mém. Vol. XXXV, 658. Cinq provinces de l'empire Romain ont porté ce titre. Voyez GALATIE, MACÉDOINE, PALESTINE, PHRYGIE & SYRIE.

SALUTATORES. Voy. LOI Julia. SAM, général du Touran. Sa mort. Mém. Vol. XLII, 336. SAMANÉENS, philosophes Indiens, sectateurs de la doctrine intérieure de Fo ou Boudha. -Ils sont les fondateurs de la reli--gion & des sciences dans l'Inde. Mém. Vol. XXXVIII, 507; & Mém. Vol. X.L, 190, 194 & 198. Ce que leur nom signifie. - Strabon en parle fous celui de Germanes. — Ils font les mêmes que les Sarmanes. — Les Chinois les nomment Sem & Pikou. Mém. Vol. XL, 198. Les Samanéens se rasoient les cheveux & la barbe, & vivoient dans des monastères. — Ils avoient deux cent cinquante préceptes particuliers, & les femmes cinq cents. Ibid. 202. En 966 de J. C. l'Inde étoit encore remplie de Samanéens. — Leur nom, plutôt que leur doctrine, a été détruit; - Les Sanjassis, les Avadoutas, & les autres pénitens des Indes la professent encore, 208. Les Samanéens entreprenoient de longs voyages pour étendre leur religion, 233 & 245, Les Sama-

néens sont profonds, méditalis. & mortifiés à l'excès. — Ils font consister la persection dans un anéantissement total de soi-même. Ils doivent abandonner leur père, leur mère & toute leur famille, 253; & Mém Vol. XXXVIII. 507. Ils établiffent quatre degrés de perfection. Mém. Vol. XL, 204 & 254. Admettent deux ames, l'une suprême, nommée paramatma, l'autre animale, appelée sivatma, Ibid. 255. Les Samanéens prétendoient faire des miracles par le secours de la magie. - Ils traçoient à cet effet, fur une table blanche, des figures accompagnées de paroles mystérieuses, 264. Ils sont hais & mépriscs des Chinois, 253; & des Brahmines. Mém. Volume XXXVIII, 507. Le Sommona-Codom des Siamois, fignifie le Samanéen Codom. Ibid. 508; & Mém. Volume XL, 232.

SAMARCANDE. Tradition Arabe fur l'origine de cette ville. Mém. Vol. XXXVI, 272.

SAMARDIUS, mage contemporain du fecond Zoroastre. Mém. Vol. XXXIX, 707.

SAMARÉENS, l'un des peuples anciens du pays de Canaan.—
M. l'abbé MIGNOT croit qu'ils occupèrent d'abord la ville de Samaraïne.— Ils fondent ensuite celle de Simyra entre Antaradus & Orthosie.— Eusèbe leur attibue encore la fondation de cette dernière ville.—Conjecture de M. l'abbé MIGNOT sur l'étymologie

l'étimologie de leur nom. Mém. Volume XXXIV, 97.

SAMARIE est prise par Salmanazar. Mém. Vol. XXXVIII,

SAMAROBRIVE, principale villedes Ambiani. Hist. Vol. XL,

SAMBUQUE, espèce de lyre inventée par les Phéniciens: — En quoi elle disséroit de la lyre ancienne. — Machine de guerre du même nom. Mém. Volume XXXVI, 107.

SAMOTHRACES. Voyez CABIRES (Dieux).

SAMSCRET, langue savante de l'Inde, dans laquelle sont écrits les Vèdes. — Peu d'Indiens sont en état de l'entendre. — Les Chinois en ont conservé l'alphabet. Mém. Vol. XL, 188 & 206. Livres Chinois qui traitent de l'origine des caractères Indiens, de ceux du Tibet à des Tartares. Ibid. 189. On trouve des mots Grecs & Latins dans le samscret, 210.

SAMTAN-POUTRA, légissateur du Thibet; sa naissance. — Il voyage dans les Indes, d'où il rapporte la religion de Che-kia. Mém. Vol. XL, 220. Il simplifie l'alphabet Indien, & compose des soix morales & civiles. Ibid.

221.

SANÀA capitale de l'Iémen; autrefois Ozal. Mém. Volume XXXVI, 271.

SANCHE est reconnu pour préfompuif héritier du royaume de Tome XLIV. Castille, à l'exclusion des sils de Ferdinand, ses neveux. Mém. Vol. XII, 698. La couronne lui est confirmée par décision des états. Ibid. 704. Il s'en empare sur Alsonse X son père, est deshérité, & obtient ensuite son pardon en rentrant dans le devoir, 717. Épouse sans dispense Marie de Molina sa proche parente, & se resuse à la quitter, 718. Sa mort, 722. Voyez CASTILLE. Légitimation de ses ensans par le pape Boniface VIII, 723.

SANCHONIATON, historien Phénicien dont Eusèbe a conservé un fragment. - Etymologie de son nom. Mém. Vol. XXXIV, 64. Les critiques ne s'accordent point sur le lieu de sa naissance. — Il consulta pour les temps anciens, les mémoires qui avoient été laissés par Taaut ou Thoth, & qu'il trouva à Béryte où ils avoient été déposés par les Cabires. — Il fit aussi la recherche des actes qui étoient gardes dans les villes de Phénicie, particulièrement de ceux qui étoient écrits en caractères secrets, & conservés dans les temples des Ammonéens. — M. l'abbé MIGNOT pense qu'il ne peut être ici question d'un peuple de la Libye, mais des Ammonites, voisins de la Phénicie. Ibid. 65 & 66. Voyez AMMONITES. Il consulta aussi les mémoires des Juifs, & en particulier ceux de

Aaaa

Jérombal prêtre du dieu Jévo. Voyez JEROMBAL. Eusèbe & Suidas le placent vers la guerre de Troie. Mem. Vol. XXXIV, 68. Porphyre ajoute qu'il avoit écrit sous le règne de Sémiramis reine d'Assyrie. — M. l'abbé MIGNOT concilie ces deux époques qui ont paru à quelques savans se contredire. Ibid. 69. Le fragment de Sanchoniaton conservé par Eusèbe, a été regardé long-temps comme un des plus précieux restes de l'antiquité, après les récits de Moile. - Scaliger est le premier qui ait répandu des doutes sur son authenticité; plusieurs savans ont depuis soutenu la négative ou l'affirmative. M. l'abbé MIGNOT entreprend de discuter les raisons des uns & des autres, 72. Le premier moyen qu'on ait opposé, est le silence des anciens sur cet ouvrage; mais la langue Phénicienne n'étant entendue que de peu de personnes, il a dû être peu connu.-Plusieurs auteurs l'ont cité après qu'il a été traduit, 73. Les conjectures de ceux qui le croient supposé, se détruisent mutuellement, 74. Les uns l'attribuent à Philon de Byblos même, & croient qu'il écrivit sous les Ptolémées; mais cette allégation est sans preuve', 75. D'autres prétendent que l'ouvrage de Philon de Byblos n'exista jamais, & que les fragmens qu'on cite de

lui sont supposés. — Cette supposition ne peut être attribute à Porphyre, sectateur zélédusyltème allégorique, que Sancheniaton combat, 76. Sanchoniaton & Philon de Byblos, avoient d'ailleurs été cités par Athénée, un siècle avant Porphyre. — La supposition eût été sans moiif de la part d'Eusèle, 77. Les philosophes défenseurs du paganisme, n'auroient pas manqué de la relever. — On a cru apercevoir dans ce fragment, des traces des écrits de Moise: cette ressemblance ne doit point frapper dans un auseur Phénicien, voisin des Israëlites; d'ailleurs le rapport n'est pas aussi marqué qu'on le prétend. - Sanchoniaton ne parle point de la chute de l'homme ni du déluge; La première formation des choles y est extrêmement défigurée, 78. Un petit nombre d'expresfions communes à Sanchoniaton & aux Gnostiques, n'est point une raison d'attribuer ce fragment à ces sectaires. - Ceux-ci empruntèrent leurs dogmes particuliers des philosophes, & surtout des Orientaux. - La ciution d'Héliode fort possérieur à Sanchoniaton, dans le fragment, doit être attribuée au traducteur, 79. M. l'abbé MIGNOT combat les autres anachronilmes qu'on a cru y trouver, sur Tyr & sur Athena ou Minerve, & la contradiction sur l'origine des Cabires, 80, 81 & 82.

Quelques noms fignificatifs de choses abstraites, donnés aux enfans d'Ouranos, ne lui semblent pas devoir former une difficulté. — Les anciens & les Orientaux en fournissent des exemples. Mém. Vol. XXXIV, 83. Ce que dit Sanchoniaton de l'apothéose des mortels, s'accorde avec les historiens du paganisme; c'étoit ce que l'on apprenoit aux initiés dans les mystères. M. l'abbé MIGNOT conclut en faveur de l'authenticité du fragment de Sanchoniaton. Ibid. 84. Histoire des premiers hommes felon Sanchoniaton. Mém. Vol. XXXVI, 1 & tuiv. Observations de M. l'abbé FOUCHER sur l'authenticité de son fragment. Mém. Volume XXXVIII, 451. Il se propose de concilier ceux qui le dépriment & ceux qui lui accordent trop d'autorité. — Nulle preuve cju'il ait été composé originairement par un auteur Phénicien. - L'autorité de Porphyre & celle de Philon de Byblos sont Sans poids à cet égard Ibid. 452. Le Jérombal confulté par Sanchoniaton, ne peut être Gédéon, comme l'a cru M. Huei. - Preuve qu'il n'a pas eu connoissance de la Genèse, 453. Objection contre l'existence de l'histoire Phénicienne dont ce fragment est supposé avoir été tiré, 454. L'auteur ignoroit l'histoire antidiluvienne; il passe sous silence la race de Seih, de

laquelle descendoient les Phéniciens, & se contredit s'il leur donne Caïn pour auteur, 455. Ne fait pas mention du déluge, qui est attesté par les monumens Phéniciens, 456. Joint la mauvaise foi à l'ignorance, & décèle lui-même sa supposition, 457 & 458. M. l'abbé Foucher pense que ces raisons ne doivent pas empêcher de faire usage du fragment, pour éclairer la doctrine des Phéniciens à certains égards.—Que leur cosmogonie y est assez exacte, puisqu'elle est dans le goût de celle d'Héfiode, & que les Grecs ne peuvent avoir reçu la leur que des Phéniciens, 458 & 459. Le caractère d'Ouranos & de Cronos y est si conforme à l'idée que les Grecs s'en sont formée, qu'on ne peut douter qu'elle ne leur ait été transmise par les Phéniciens, 461.

SANCIE, fille de Raymond Béranger IV, comte de Provence, épouse Richard comte de Cornouailles. Mém. Vol. XLIII, 450. Sa mort. Ibid. 461.

SANDROCOTTUS étoit d'une très-basse extraction.—Il sert dans l'armée d'Alexandre. — Évite sa colère par la fuite, & arrache l'Inde au joug des Macédoniens. Hist. Vol. XXXIV, 89. Seleucus recherche son alliance. Ibid. 90. Ce personnage doit être le même que Sandragouten dans le Bagravadam. Mém. Vol. XXXVIII, 322.

Aaaa ij

SANEM - SOUMENAT, ville de l'Inde, que M. d'Herbelot place à Visapour, & M. D'AN-VILLE à la pointe de Jaquette. Mém. Vol. XL, 341.

A

SANG. Voyez PLUIE de Sang.

SANGAR, fleuve de Bithynie; aujourd'hui Sakaria. Mém. Vol. XXXV, 480. Sa fource. — Plusieurs rivières, en dissérens pays, portent le même nom. Ibid. 482.

SANGARES, grands canots faits d'un seul tronc d'arbre, qui étoient en usage dans une partie de l'Inde. Mém. Vol. XLII,

SAN-HOANG, princes fabuleux que les Chinois supposent avoir vécu immédiatement après le débrouillement du chaos. Mémoires, Vol. XXXVIII, 294. SANJASSIS, sorte de Brames fort austères; leur genre de vie.

Mém. Vol. XL, 198.

SANKRA-CHARYA, fondateur de la secte Indienne appelée Vedantam. Mém. Vol. XL, 227. SANTAFIORE, branche de la maison des Sforces. Mémoires, Volume XLIII, 600.

SANTAVÉR. Voyez CONTREBIA.

SAN-TSANG, ou les trois trésors;
collection des livres sacrés, ainsi
nommée chez les Chinois. Mémoires, Vol. XL, 200 & 275.

SANTÉRINI. Voyez Théra.

SANUTE offre de grandes vues qui ont été très-utiles au commerce, dans son projet d'entreprise d'une nouvelle croisade, Mém. Vol. XXXVII, 501. Il propose de faire venir des cannes à sucre en Sicile, dans le dessein de ruiner le commerce d'Égypte.—On trouve dans cet auteur, le germe du grand commerce que nous avons sait depuis dans les Indes. Ibid. 509.

SAOSDUCHIN, fils d'Assarddon; pourroit être le même que Nabuchodonosor, roi d'Assyrie. Mém. Vol. XXXVIII, 474. Ses conquêtes dans la Syrie.— Il fait exterminer les dieux des peuples vaincus, & désend d'en reconnoître d'autres que lui même.— Recherche des moisss secrets de politique qui le dèterminèrent dans ce projet. Ibid. 475 & suiv. Il avoit été conçu par Sannachérib son père, & il ne sit que l'achever, 477.

SAPANDOMAD, amschaspand, génie femelle qui préside à la terre. Mém. Vol. XXXVII, 627; & Mém. Vol. XXXIX, 743. Ses rapports avec Minerve & avec Vénus-Uranie.

— Hérodote se trompe en lui donnant le nom de Mithra. Mémoires, Vol. XXXIX, 744 & 744.

SAPORII, roi de Perse, persécute les Chrétiens; par quel motif. Mém. Vol. XXXVII, 680.

SAPPHO, est inventrice du mode Mixolydien. Mémoires, Vol. XXXIX, 138.

SARAGOSSE. Jar y est l'abrégé

de César. Hist. Vol. XXXVIII,

SARAPIA. Voyez SAREPTA.

SARASINS. Pline & Ptolémée font les premiers auteurs chez lesquels on trouve des Arabes désignés par ce nom; son étymologie. — L'histoire ne les nomme pour la première fois que sous Marc-Aurèle. — Ils battent les Romains sous Commode. — Se déclarent pour Pescennius-Niger. — Sévère tente inutilement de les réduire. Mémoires, Vol. XXXVIII, 157. Paix conclue avec eux sous Valère & sous Anastase. Ibid. 158.

SARBURG, lieu appelé Pons-Saræ dans la table Théodosienne. Hist. Vol. XXXIV, 187.

SARDANAPALE, le dernier des rois Assyriens. Mém. Vol. XL, 469. Ce que son nom signisse. Ibid. 472. Explication de l'intcription du tombeau de Sardanapale, par M. DE GUINES. - Elle étoit à Anchialé en Cilicie. Mém. Vol. XXXIV, 4, 6. Suivant Cléarque elle étoit à Ninive, & dans ces deux endroits suivant Suidas. Ibid. 417 & 418. Cette inscription mise en vers par le poëte Chéryle. - La formule bois, mange & réjouis-toi, étoit fort commune fur les tombeaux des princes Assyriens, 418, Critique qu'en fait Ciceron, 419. M. DE GUIGNES soutient que cette formule ne tend point à exciter

les hommes à vivre dans la débauche; c'étoit une espèce de salutation que le mort faisoit au vivant. — Preuve de cette opinion, tirée du génie de la langue & des mœurs des Orientaux. 420 & Suiv. M. DE GUIGNES en conclut que cette inscription. regardée julqu'ici comme impie, ne contient qu'une maxime reçue de tous les Orientaux, 424. Qu'elle n'a point été imaginée par les historiens d'Alexandre. — Que le sens qu'elle présente étant conforme au style & aux mœurs des Orientaux, on n'en doit pas chercher d'autre, 434. Sardanapale ne manquoit pas de courage. — Il est trois fois vainqueur d'Arbace. - Il se brûle avec ses richesses dans Ninive, après une longue défense, 421. Il s'habilloit en femme & se fardoit dans son sérail, - M. DE GUIGNES prouve que c'étoit un acte religieux chez les Babyloniens, 422.

SARDES, ville de Lycie. Mém.

Vol. XLII, 387.

SARDONYX, pierre précieuse composée en partie de sardoine, qui, suivant M. LE BLOND, formoitla matière des vases murrhins. Mémoires, Vol. XLIII, 235. Sentiment contraire de M. LARCHER. Ibid. 237 & 238.

SARDOS (S.'), évêque de Limoges, qui vivoit au commencement du VIII.° fiècle. Mém. Volume XLI, 644., note (b), SARE Babylonien, période de deux cent vingt-trois mois synodiques moyens, de vingt-neuf jours douze heures & quelques minutes. Mémoites Vol. XL, 403.

SAREPTA, ville de Phénicie; sa position.—Le géographe Arabe la nomme *Thzarphand*, & les Grecs Sarapia. Mém. Volume

XXXIV, 275.

SARLAT. L'abbé & les religieux de ce monastère, donnent au roi de France leur temporel en pariage. Mém. Vol. XLI, 645. SARMANES, philosophes Indiens.

Voyez SAMANÉENS.

SARMATES; peuples compris fous ce nom. Mémoires, Vol. XXXV, 518.

SARNIA, l'île de Guernesey. Mém. Volume XLI, 568.

5 A R O N; canton de Phénicie, célèbre par son vin.—Sa position.—Étymologie de son nom. Mém. Val. XXXIV, 329.

SARUS, rivière qui prend sa source dans l'Anti-Taurus.—
C'est la même que Φάρος dans Xénophon.—Son cours; son embouchure dans la Méditerranée.

Mém. Vol. XXXV, 612.

SASSOS, dernière terre de l'Éthiopie, voisine de l'Océan, suivant Cosmas Indopleustès. Mém. Vol. XXXVII, 520.

SATIRE (La) a été le berceau de la comédie. Mémoires, Vol. XXXIX, 92. Son objet principal est de corriger les mœurs. Mém. Vol. XLIII, 157. Le

mot satura fut appliqué indistinclement à toute espèce de mélange, aux loix qui contenoient plusieurs chefs, &c. -Les premiers poëres Latins enfantèrent les vers Saturniens & les vers Fescenins. Ces impromptus dégénérant en invectives, furent réprimés par la loi des XII tables. — Le mélange de ces vers aux danses Tolcanes. après l'établissement des jeux scéniques, fait naître ensuite des pièces un peu moins informes sous le nom de saires, Ibidem, 159. Andronicus y substitue des drames plus réguliers. - Les satires reparoiltent d'abord dans les intermèdes à la place du chœur, & ensuite à la fin des pièces Atellanes sous le nom d'exodes, dont la repréfentation subsista environ sso aris à Rome.—Deux autres sortes de satires succédèrent à celle-ci; Ennius composa des discours en vers, & fut imité par Pacuvius, Lucilius s'aidant de la vieille comédie & des saires Grecques, fut regardé comme l'auteur d'un genre qu'il n'avoit fait que perfectionner. — Seconde espèce de saire appelée Varronienne & Ménippee; ouvrage de ce genre, 160. Les silles des Grecs avoient beaucoup de conformité avec la satire Romaine, 161. M. DUSAULX observe que le droit d'invention prétendu par les Romains, no porte que sur la forme. - Que

la suite des différentes formes de la saire Romaine, ne prouve pas qu'elles dérivent immédiatement l'une de l'autre, 162. La signification du mot saire, n'étoit pas la même à Rome que parmi nous; la louange étoit de son ressort. Mém. Vol. XLIII, 163. Dans son idée la plus étendue, c'est la morale & le goût appliqués aux discours & aux écrits. — Les caractères & les circonstances en diversisient le genre. Ibid. 164.

SATIRIQUES. Premier mémoire de M. DUSAULX sur les saisriques Latins. Mémoires, Vol. XLIII, 157. Origine de la fatire. Voyez SATIRE. Sentimens divers des critiques sur Horace, Juvénal & Perse.-M. DUSAULX se propose de considérer chacun d'eux relativement à son siècle & à ses intentions. Ibid. 166. Se borne dans ce mémoire à l'examen d'Horace. Voyez HORACE. Génie caractéristique de ces trois poëtes comme satiriques, 177. Perse enseigne, Juvénal plaide & tonne, Horace badine & tranche tout avec l'arme du ridicule, 180. Chacun d'eux a sa manière d'employer la louange & le blâme, les deux principaux ressorts de la satire, 184.

SATURNALES, fête pendant laquelle les esclaves prenoient la place de leurs maîtres. — Les Grecs en étoient les auteurs : on est incertain sur le temps où elles

furent étables à Rome. Mém. Vol. XXXV, 354. Les Saturnales n'étoient d'abord que d'un jour; Auguste voulut qu'elles fussent de trois, & Caligula les porta à cinq.—Fête des Sigillaires ajoutée aux Saturnales.—Le 13 dumois d'août étoit aussi une fête en faveur des esclaves. Ibid. 355.

SATURNE, l'un des grands dieux de la Grèce, dont le règne a été appelé le siècle d'or. — II dévore ses enfans; Jupiter, Neptune & Pluton échappent à sa cruauté. — Il est renfermé dans une étroite prison par Titan son frère, & délivré par Jupiter qui le détrône ensuite. Mém. Vol. XXXV, 43. Explication allégorique de son histoire. Ibid. 61. Saturne chassé du ciel; vient régner dans le Latium. Mém. Vol. XXXVIII, 514. Son arrivée dans ce pays, n'est autre chose que l'admission de son culte apporté par les Phéniciens. — Janus, Faunus, Picus n'étoient que des Saturnes sous différens emblèmes. Ibid. 515. Les Egyptiens comptoient Saturne au nombre de leurs dieux, quoiqu'ils ne lui rendissent pas un culte particulier. Mém. Vol. XLII, 75.

SATURNIENS (Vers). Voyez SATIRE.

SATURNINUS infulte le censeur Métellus dans ses propres foyers. — Il poignarde le tribun Nonius & se fait élire à sa place. — Est tué dans une émeute. Mém. Vol. XXXVII, 311.

SATYRE, pièce badine, souvent même sascive par saquelle les Grecs terminoient la représentation de seurs tragédies, & qui fut ainsi nommée, parce qu'on y introduisoit ordinairement des satyres. Mém. Volume XXXV, 433. C'étoit la dernière des quatre pièces que les poètes faisoient représenter, sous le nom de tétralogie. Mém. Vol. XXXIX, 141, 172 & 174. Voyez SATIRE.

SAUROMATES, peuple de la Scythie, qui étoient appelés aussi Laxes; leur position. Mem. Volume XXXV, 545. Ils ne doivent pas être confondus avec les Lazes. Ibid. 546.

SAUT, exercice qui étoit compris dans le pentathle. Hist. Volume XXXVIII, 46.

SAX, l'une des plus anciennes maifons de la Rhétie. – Ses différentes branches. *Hift. Vol.* XL, 158.

SAXA, gouverneur de Syrie pour les Romains, est vaincu & tué par Labiénus, Mém. Volume XXXVIII, 138.

SAYE. Voyez SAGUM. SAYETA. Voyez SIDON.

SCABINS. Etymologie de ce mot.

— Les scabins étoient les asserfeurs du comte, nommés dans
le placité des hommes libres.

— Ils étoient toujours choisis
parmi les habitans de la même
cité ou du même territoire. Mémoites, Vol. XXXVII, 553.

Ils réunissoient toutes les fonctions présentement partagées entre les officiers municipaux & de justice. — Les scabins étoient admis à l'assemblée générale du roi. Ibid. 554.

SCALÆ-GEMONIÆ, espèce de puits où l'on précipitoit les cadavres des criminels à Rome. Hist. Vol. XL, 79, note (c).

SCALIGER (Joseph) interprète mal Diodore de Sicile au sujet de l'époque du commencement du cycle de Méton. Mém. Vol. XXXV, 134. Sa disposition des mois Athéniens est conforme aux anciens monumens. Ibid. 136. Son système sur l'ancienneté & la durée de l'empire Assyrien. Mém. Vol. XL, 370 & suiv. Leçon qu'il propose dans le passage d'Hérodote à ce sujet. Ibid. 372.

SCANDINAVES (Les) issus de la Scythie orientale, croyoient que c'étoit le séjour des dieux. Mém. Vol. XXXVIII, 534.

SCARABÉE placé par les Égyptiens au rang de leurs divinités; raison qu'en donne Apion. Hist. Vol. XXXVIII, 1776

SCEAU. Les sceaux d'or apposés aux diplomes, ont été institués par Charlemagne.—La mention de l'apposition du sceau, n'étoit pas usitée sous les rois de la première race. Hist. Vol. XXXIV, 182, note (p). Celui de Louis VII est le plus ancien où s'on voie des fleurs de lis. — Charles IV sut le premier empereur qui y porta

y porta l'aigle à deux têtes. Hift. Vol. XXXIV, 201. Les sceaux des ducs de Lorraine avec des alérions, ne sont pas antérieurs au XII. siècle. Ibid. 182.

SCENÆ VETERANORUM, poste militaire de l'Égypte. -Raison de la grande étendue que lui assigne l'Itinéraire d'Antonin. Hift. Vol. XXXVI, 107. SCEPEAUX (François de),

maréchal de Vielleville. Voyez

Vielleville.

SCEPTIQUES, philosophes qui soutenoient que tout étoit douteux. — Ils furent appelés Pyrrhoniens, de Pyrrhon célèbre Sceptique. Mém. Vol. XLIII, 131. S'il y a véritablement de la différence entre la doctrine des philosophes académiques & celle des philosophes sceptiques. Voyez ACADÉMIE d'Athènes.

SCHAH-NAMAH, ouvrage composé dans le x.º siècle, sur des originaux Pehlvis. - Les prinpaux personnages qui y sont nommés, se retrouvent dans les livres Zends. Mém. Vol. XLII,

337· SCHAHRISTANI, auteur du traité des religions de l'Orient; en quel temps il vivoit. Mém.

Vol. XXXVII, 576.

SCHALISCHIM, officiers d'armée chez plusieurs peuples de l'Orient. Mém. Volume XL, 71. Remarques critiques qui tendent à prouver que ce mot désignoit aussi une troupe d'élite, comme il y en avoit dans toures Tome XLIV.

les armées des nations l'Orient. Ibid. 73.

SCHAMMANS, prêtres des Tongoules de la Sibérie, espèce de forciers. Mém. Vol. XL, 213.

SCHEUCHZER, botaniste célèbre. - Il découvre, dans la maison d'un paylan, l'original du traité de Dijon, fait en 1513 entre Louis de la Trémoille & les Suisses. — Sa mort. Mém. Vol. XLI, 728.

SCHMIDT (Frédéric-Samuel) de Berne, remporte le prix de la S. Martin 1764, & celui de la S.' Mastin 1765. Mém. Volume

XXXIV, 2.

SCHOÈNE. Hérodote donne cette mesure pour soixante stades. — M. DE LA NAUZE l'évalue à fix milles Romains. Hift. Vol.

XXXVI, 90.

SCHOEPFLIN (M.), historiographe du roi, professeur en histoire & belles-lettres à Strasbourg, Académicien-libre; sa mort. Hift. Vol. XXXVIII, 4 & 267. Son éloge par M. LE BEAU. — Sa naissance; sa famille & ses études, 257. Il est nommé professeur d'éloquence & d'histoire à Straf. bourg, à l'âge de vingt-six ans. — Divers états de l'Europe s'efforcent en vain de l'attirer par des offres avantageuses. Ibid. · 258. Ses discours publics, 257 & 259. Il est défrayé par la ville de Strasbourg dans ses voyages de France, d'Italie & d'Angleterre. - Accueil distingue qu'il Bbbbb

reçoit des souverains & des savans, 260 & 263. Il est nommé à un canonicat luthérien. — Devient Associé-libre de l'Académie; mémoires qu'il y a fournis. — Il attribue l'invention des lettres mobiles à la ville de Strasbourg, & défend constamment cette opinion. Histoire, Volume XXXVIII, 261. Il est employé par le ministère dans les affaires politiques. Ibid. 264. Entreprend l'histoire d'Assace, & confère avec M. le chancelier d'Aguesseau du plan de cet ouvrage, 263. Obtient le titre d'historiographe du roi & une pension. - Plaide avec succès la cause de l'université protestante de Strasbourg. — Ses Vindicia Celtica. - Son histoire de Bade. - Hommage rendu à son intégrité par le canton de Basse. Il détermine la fondation de l'Académie de Manheim, & en est nommé président honoraire. - Rend publique sa bibliothèque, & en fait présent à la ville de Strasbourg, 265 & 266. Son panégyrique est prononcé de son vivant, 266. Honneurs rendus à sa mémoire, 267.

SCHOLASTIQUE (Sainte). Voyez

BENOÎT (Saint).

SCHULTENS donne trop d'importance à la dénomination des lettres aspirées des Hébreux. Mémoires, Volume XXXVI, 247.

SCHWARZMURER (Jean), chef de la ville & canton de Zug;

fon écu sur un ancien scess.— Notice de ses principales actions. Mém. Volume XLI, 735, note. Sa mort, Ibid. 736.

Scie. Supplice de la scie, ordonné pour certains crimes par la loi des douze Tables. *Mémoires*, Vol.

XXXVI, 446.

SCIENCES. Les Chinois ne doivent pas être regardés comme les inventeurs des iciences. Mémoires, Vol. XL, 186. Voyez CHINOIS. La conjecture de ceux qui veulent que les arts & les sciences ayent pris naissance dans le Nord, est dépourvue de fondement. Ibid. 192 & 213.

S C 1 P 1 O N ( P. Cornélius ) est accusé de péculat par les tribuns du peuple. *Mém. Vol.* XXXIX, 3 2 S. Sa conduite dans cette circonstance. *Ibid.* 3 2 6.

SCIPION l'Africain se forme dès sa jeunesse à tous les travaux de la guerre. Mém. Vol. XXXV, 254. Règlemens sévères par lesquels il rétablit la discipline militaire. Mém. Vol. XLI, 235.

SCIPION - NASICA (P.) échoue dans la poursuite de l'édilité curule, pur une plaisanterie. Mémoires, Vol. XXXIX, 390.

SCOPAS, général de Ptolémée-Épiphane, est défait à Panéas par Antiochus-le-Grand. Mém. Vol. XL, 28.

SCORPION, machine assez semblable à la catapulte. Mém. Vol. XL, 114.

SCRIBE. Cette charge étoit plus considérée chez les Grecs que

chez les Romains. Le scribe étoit le premier magistrat dans quelques villes. — On voit son nom sur plusieurs médailles Grecques. Hist. Vol. XXXIV,

SCRIBONIUS s'empare du royaume du Bosphore Cimmérien, après la mort d'Asandre dont il épouse la veuve. Hist. Volume XL, 62. Sa mort. Ibid. 63.

SCULTENNA, rivière d'Italie, aujourd'hui le Panaro. Hist. Vol. XL, 104.

SCYLAX de Caryande, le plus ancien des géographes. — Il est chargé par Darius de la découverte des bords de l'Indus; comment il s'acquitte de cette commission. Mémoires, Volume XXXIX, 556; & Mém. Vol. XLII, 56. Observations géographiques & chronologiques de M. le baron DESAINTE-CROIX sur le Périple de Scylax, dans lesquelles il se propose d'établir la haute antiquité de cet ouvrage contre Vossius & Dodwel. Mem. Vel. XLII, 350. Scylax dédie son Périple des côtes de l'Europe & de l'Asie, à Darius fils d'Hystaspe. - Il est envoyé par ce prince, à la découverte des régions situées à l'orient de son empire, pénètre en Égypte & publie la relation de son expédition. — Gérard & Isaac Vossius distinguent deux navigateurs de ce nom; autorité contraire de

Strabon. Ibidem, 350 & 351. Preuves de l'antiquité du Périple de Scylax, tirées de l'ouvrage même, 352. M. le baron DE SAINTE-CROIX prouve que Scylax doit être antérieur au siècle d'Alexandre, 356; qu'il écrivit son Périple après la destruction de Byzance & la fondation de Mezembria, 357. Il place la publication de cet ouvrage en l'année 492 avant J. C. 358. Vossius la rejette au règne de Darius-Nothus; examen critique des raisons sur lesquelles il appuie son assertion, 359 & Juiv. Paulmier fait Scylax postérieur à Eschine, mais sur une induction mal fondée, 366 Guiv. Dodwel soutient la supposition du Périple de Scylax, & le regarde comme un extrait de plusieurs Périples publiés à différentes époques, 368. Objecte 1.º que les Carthaginois n'avoient aucun établissement en Espagne au temps du Scylax d'Hérodote. — Ils ont été établis fur les côtes d'Espagne, 723 ans avant l'ère vulgaire, 369. 2.º Qu'au temps de l'ancien Scylax, les Celtes n'habitoient pas les côtes de la mer Adriatique. -Ils se fixèrent en Italie dans la LXI. olympiade, 370. 3. Que Scylax fait mention de Leucade comme d'une île, & Thucydide comme d'une péninsule, 371. Leucade ayant été en différentes époques tantôt île, tantôt presqu'île, ces deux auteurs en ont Bbbb ii

parlé d'après l'état où elle étoit de leur temps. Mém. Volume XLII, 373. 4.º Que Messène dont le nom se trouve dans le Périple de Scylax, n'existoit plus au siècle de cet auteur. -Preuve de la corruption de ce passage, rétabli par M. le baron DESAINTE-CROIX. Ibid. 373 & suiv. 5.º Que Scylax n'a pu parler de la ville d'Acrothoo. Erreur de Dodwel sur l'époque de sa fondation. — 6.° Que ses détails sur les côtes occidentales de l'Afrique, prouvent qu'il a copié Polybe. - Il a dû plutôt profiter du Périple d'Hannon, 377. Réponse à quelques autres objections de Dodwel, 378

SCYLAX d'Halicarnasse se rend recommandable par la sagesse de sa conduite dans le gouvernement de sa patrie, & par ses connoissances astrologiques.

— Suidas a confondu mal-àpropos les différens auteurs de ce nom. Mém. Volume XLII,

350.

SCYLLA, fille de Phorcus & de la nymphe Crétéis, est métamorphosée en monstre par la jalousie de Circé sa rivale. — Autres sentimens sur la cause & l'auteur de cette métamorphose. — Elle se précipite dans la mer. — C'est un écueil dangereux, dont la fable a fait un monstre marin. — Il présente de loin quelque apparence de la statue d'une semme. — Sa position.

. Mém. Volume XXXVII, 70; & Hift. Volume XL, 109.

SCYLLIAS, fameux plongeur dont Hérodote & Paulanias parlent diversement. Hist. Vol. XL, 107. Les amphictyons lui décernent une statue & à Cyana sa fille, dans le temple de Delphes. Ibid. 108.

SCYNDAPTE, instrument d'origine Phénicienne, composé de quatre cordes. *Mém. Vol.* XXXVI,

108.

SCYTHA, fils d'Hercule, donne fon nom à la Scythie. Mém.

Vol. XL, 524, note.

SCYTHES, nom générique sous lequel on comprenoit tous les peuples de la Chersonèse, & au-delà, entre le Tanaïs & le Borysthène. Mémoires, Volume XXXV, 523. Origine & mœurs diverses de ces peuples. Ibid. 524 & Suiv. Mémoire dans lequel M. DE GUIGNES entreprend de fixer la situation de quelques peuples Scythes dont il est parlé dans Hérodote. Mém. Vol. XXXV, 539. II borne ses recherches aux Scythes Asiatiques. Ibidem, 540. Prend pour base la marche de Darius dans son expédition contre ce peuple, 544. Voyez ÆGIPODES, ARGIPPÉENS, ARIMASPES, BUDINS, GRYPHONS, ISSEDONS & THISSAGÈTES. Époque de l'invasion des Scythes dans la Médie, 562. Ils défont Cyaxare Le & s'emparent de

son empire. — Pénètrent dans la Syrie & jusqu'aux frontières de l'Egypte, d'où Psammétique les éloigne à force de présens. Mém. Vol. XXXV, 563; & Mém. Volume XXXIX, 698. Difficulté que présente le récit d'Hérodote, sur la position des Scythes nomades & des Scythes laboureurs. Mém. Vol. XXXV. 581. Position des Budini, des Geloni, des Melanchlæni & des Neuri. Ibidem, 583 & 585. Les Scythes nomades n'ont habité l'Asie qu'après l'irruption des Massagètes. Hift. Vol. XXXVI, 70. Rapports entre les divinités des Scythes & celles des Perses. Mém. Volume XXXVII, 707. M. ANQUETIL retrouve dans le persan les noms Scythes de ces divinités, conservés par Hérodote. Ibid. 708.

SCYTHÈS, fils de Jupiter, inventeur de l'arc. Mém. Volume

XL, 84.

SCYTHIE. Tout ce que rapporte Hérodote concernant la Scythie Assatique, est fort obscur. - Confusion des recherches géographiques de Cellarius sur cet objet. Mem. Vol. XXXV, 539. Précis de la description qu'en donne Hérodote. Ibid. 541. Examen critique de ce qu'Hérodote rapporte de la Scythie, par M. D'ANVILLE. Sa description est renfermée dans un espace de quatre mille stades en tout sens, 573. M. D'ANVILLE fait l'application

de cette étendue sur le local depuis l'Ister jusqu'au Borysthène, & depuis le Borysthène jusqu'au Palus Méotide, 574. Hérodote n'a pas eu connoissance des sauts du Borysthène, 577. M. D'ANVILLE nie l'existence du fleuve Panticapes dont il fait mention, 579. Pense que l'Hypacaris rivière, est la Carcinitis de Ptolémée. -- Erreur d'Hérodote sur le cours du Gerrhus, 580 & 581. Position de la contrée appelée Basiania ou Scythie royale: noms modernes de quelques-unes de ses limites, 581. Evaluation de l'espace depuis l'entrée du Boigsthène jusqu'au Taphros, 581. Oarus, rivière, pourroit être la même qu'Agarus dans Ptolémée. -Syrgis paroît être Hyrgis dans un autre endroit, & le confondroit ailément avec Hyrgis dans Ptolémée, 582. Difficultés que présente le récit d'Hérodote. sur l'emplacement de quelques peuples de la Scythie, 581, 583 & 585.

SÉBASTE, ville de Cilicie, dans une île appelée auparavant Elæusa, bâtie par Archélaus en l'honneur d'Auguste. - Ses titres sur les médailles. Mém. Volume

XXXVII, 426.

SÉBASTE des Tectolages en Galatie. Sentimens divers sur la position de cette ville. - M. l'abbé BELLEY prouve que c'est la même ville qu'Ancyre. Mem. Volume XXXVII, 392. 566

Elle prend le nom de Sébasse en l'honneur d'Auguste à qui elle fait élever un temple. -Reprend fon nom primitif d'Ancyre sous Caracalla. Mémoires, Vol. XXXV, 649.

SÉBASTE, ville de Phrygie. Observations sur ses médailles, par M. l'abbé BELLEY. Mém. Vol. XXXV, 648. L'inscription kpa surenntos, indique qu'elles ont été frappées dans une ville de la proconsulaire d'Asie. — Médaille de cette ville, attribuée à tort par Haym à Sébaste de Galatie. Ibid. 649. Le gouvernement en étoit démocratique, & présidé par des archontes annuels. -Son nom primitifavant Auguste, est inconnu, 650. Ses évêques étoient sous la métropole de Laodicée, 651.

SÉBASTE, ville du Pont. Voyez HÉRACLÉE dans le Pont.

SÉBASTE. Voy. CABIRES, ville. SÉBASTOPHANTE, prêtre confacré au culte des empereurs. - C'étoit le même, suivant plusieurs savans, que le flamen Augusti à Rome. Mém. Volume XXXVII, 408.

SEBEN, évêché en Tyrol; sa translation à Brixen. Hist. Vol.

XXXVI, 205.

SE-CHOU ou les quetre livres par excellence, sont auribués à Confucius, mais n'ont été publiés que par ses disciples. Mém. Volume XXXV, 195; & Mém. Vol. XXXVIII, 273. SECRÉTAIRES d'état (Les) portoient le nom de secrétaires des finances avant M. de Laubespine. — Ils prêtoient autrefois serment entre les mains du chancelier. — Signent les lettres de grâce & de pur commandement du roi, sans l'adjonction des noms des personnes présentes au conseil, depuis M. de Villeroy. Mėm. Vol. XLIII, 696.

SECRÉTAIRES des finances. Voy. ci-dessus Secrétaires d'état. SÉGUIER (Le chancelier). Quelques-uns de ses manuscrits sont dans la bibliothèque Harléiene. Mém. Vol. XXXVII, 532.

SÉGUIER (M.) de Nismes succède à M. Fevret de Fontette dans la place d'Académicien libre - regnicole. Mém. Volume

XXXVIII, 4.

SÉJAN, favori de Tibère, répudie Apicata la femme, & fait périr Drus - Cétar par le poison. Hist. Volume XXXVIII, 192. Sa disgrâce. — Il est arrêté, condamné & exécuté le même jour, avec ses enfans & ses amis. Ibid. 193.

SEIBOUSE, rivière d'Afrique. Mém. Vol. XXXIX, 556.

SEID. Voyez SIDON.

SEL (Le) fut toujours chez toutes les nations le principal assaisonnement. - Se prend dans plusieurs expressions de la langue Grecque, pour la nourriture en général. — C'étoit la principale des offrandes faites aux dieux. -On en donnoit au soldat Remain. Mém. Vol. XLI, 133.

SELASIE, ville de la Laconie sur l'Euroias. Mém. Vol. XLI, 343.

SÉLÈNE fille de Cléopatre, mariée à Ptolémée-Lathyre, puis à Antiochus-Grypus, épouse Antiochus-Eusèbe. Mém. Vol. XL, 44 & 46. Devenue veuve d'Antiochus-Eusèbe, elle conferve sous la dépendance de Tigrane une partie de la Phénicie, & quelques villes de la Célésyrie.—Se soulève contre Tigrane, qui la fait prisonnière & l'emmène à Séleucie où il la fait mourir. Mémoires, Volume XXXVIII, 131.

SÈLEUCIE comptoit la première année du règne des princes au commencement de son année civile, quelque peu de temps qu'ils eussent regné auparavant. Mém. Vol. XXXV, 627.

SÉLEUCIE sur le Calycadnus en Cilicie, une des neuf villes fondées par Seleucus-Nicator. Mém. Vol. XXXVI, 610; Mém. Vol. XXXVII, 426; & Mém. Vol. XLII, 387. Elle prend le titre d'éleuthère sur ses médailles.—Il lui avoit été accordé dès le règne de Sévère. Mém. Vol. XXXVII, 426.

SELEUCUS-NICATOR, l'un des généraux d'Alexandre, tente après la mort de ce prince, de recouvrer ses conquêtes dans l'Inde; il enlève plusieurs provinces à Sandrocottus roi de ce pays, avec lequel il contracte ensuite alliance. Histoire, Vol. XXXIV, 89 & 90; & Mém.

Vol. XL, 209. Il est dépossédé du gouvernement de Babylone par Antigone, & se retire en Égypte auprès de Ptolémée. Mém. Volume XL, 17. Il lui enlève la Suziane & la Médie. — Sa rentrée dans la Babylonie donne lieu à l'ère qui porte son nom. Ibid. 19. Voyez ERE des Séleucides.

SELEUCUS-PHILOPATOR monte sur le trône de Syrie. — Meurt empoisonné par Héliodore. Mém. Vol. XL, 29.

SELEUCUS, fils de Demetrius-Nicator. Cléopatre sa mère le tue de sa propre main. Mém. Vol. XL, 41.

SELEUCUS, fils d'Antiochus-Grypus, succède à son père dans le royaume de Syrie. — Devient maître de tout l'empire par sa victoire sur Antiochus - le - Cyzicénien. — Il est détrôné par Antiochus-Eusèle. — Sa mort. Mém. Vol. XL, 45.

SELEUCUS-CYBIOSACTE. Interprétation de ce furnom. Mém. Volume XXXVIII, 132.

SELINGINSKOI. Ćeux qui veulent que le berceau de toutes les sciences ait été en Sibérie vers Selinginskoi & le lac Paikal, ne peuvent produire aucun monument à l'appui d'une conjecture aussi peu vraisemblable. Mém. Volume XL, 192 & 213.

SELINUS, rivière de Mysie. Hist. Vol. XXXVIII, 148.

SELLE. Recherches fur l'invention des selles, sur leur forme, & l'époque où l'usage commença d'en être adopté chez les Romains. Mém. Vol. XXXIX, 530 & suiv. & Mém. Vol. XLI, 319, note (x).

SELVE (M. de) ambassadeur de France à Rome auprès de Paul IV. Mém. Vol. XLIII, 603. Relation de sa querelle avec Charles de Marillac archevêque de Vienne, plénipotentiaire de France à Rome. Ibid. 628 & suiv.

SELYMBRIA, ville d'Asie, fondée par les Mégariens. Mém. Vol. XLII, 357.

SEM. Voyez SAMANÉENS.

SE-MA-KOUANG, un des plus célèbres historiens de la Chine; en quel temps il vivoit.—Notice de les ouvrages. Mém. Volume XXXVI, 221, 222; & Mém. Vol. XLIII, 280.

SE-MA-TSIEN ou Su-ma-tsien
est regardé comme le père de
l'histoire Chinoise, & passe
cependant pour menteur. —
Son Se-ki contient à peuprès tout ce qui existe sur les
antiquités Chinoises; à quelle
époque il remoine, & vers quel
temps il le publia. Mém. Volume
XXXVI, 167 & 210; & Mémoires, Vol. XLIII, 274.

SÉMIRAMIS, reine d'Assyrie, étoit contemporaine de Sanchoniaton, selon Porphyre, & voisine du siège de Troie. — Scaliger rejette cette époque comme fausse, & prétend que le règne de cette princesse a précédé le siège de Troie au moins de mille ans. Mém. Vol. XL, 370. Sémiramis soumet les Babyloniens révoltés, & fortifie Babylone. Ibid. 450 & 451. Elle porte la guerre dans l'Inde. - Stratagème dont elle use pour suppléer aux éléphans. - Récit exagéré de Ctésias sur les préparatifs de cette expédition. Hift. Vol. XXXIV, 82. Elle est blessée & son armée défaite. Ibid. 83. Hérodote ne parle que de deux Sémiramis reines d'Assyrie, mais il y en a eu d'autres. — La plupart des auteurs appellent ainsi la femme de Ninus premier roi d'Assyrie, dont Hérodote n'a pas fait mention. Mém. Vol. XXXIV, 69. Le père Tournemine distingue trois princesses de ce nom. Mémoires, Vol. XL, 389.

SÉMIRAMIS - ATOSSA, fille de Bélochus, est confondue par plusieurs historiens avec Sémiramis femme de Ninus. — Elle règne douze ans avec son père. — Épouse son propre sils. Mémoires, Vol. XL, 432.

SEMPRONIA possédoit parfaitement les langues Grecque & Latine, & faisoit des vers avec facilité. Mém. Vol. XLI, 479. SEMPRONIA (Loi). Voyez Loi Sempronia.

SÉNATUS - CONSULTES (Les) etoient conservés dans le temple de Cérès à Rome. Mém. Vol. XLII, 157.

SENDEBAD ou Sendebar, philosophe; fophe; en quel temps il vivoit.

— Ouvrage qui lui est attribué.

Mém. Vol. XLI, 554 & 560.

SÉNÉCHAL, charge d'abord annuelle, puis triennale, dont les fonctions furent ensuite prolongées au gré des comtes souverains. Hist. Vol. XL, 171, note.

SENIOR, titre de suzeraineté qu'on donnoit aux rois, aux ducs, aux comtes & aux marquis. Hist. Vol. XXXVI, 158.

SENNACHÉRIB s'empare de la Syrie, & détruit les temples & les statues des dieux. Mém. Vol. XXXVIII, 475. Ses conquêtes dans la Judée.—Il assiège Ezéchias dans sa capitale:—Blasphèmes de Rabsacès son général. Ibid. 478. Sa défaite, 479.

SENTINELLE. Le mot des tentinelles Romaines à ceux qui les venoient relever, étoit: vigila. Mém. Vol. XLI, 225.

SEPPHORIS, aujourd'hui Séfouriel, ville qui faisoit partie de la Galilée, où elle avoit été connue sous le nom de Diospolis. Mémoires, Vol. XXXIV, 316.

SEPT. Rapports attribués à ce nombre par les Pythagoriciens & les Chinois. Mémoires, Vol. XXXVIII, 283.

SEPTIME-SÉVÈRE épouse une Syrienne nommée Julie, sur son horoscope qui lui promettoit un trône. Mém. Vol. XLI, 508. Il accorde aux soldats la permission de se marier. Ibid. 228. Autres atteintes qu'il porte

Tome XLIV.

à la discipline militaire, 239. Jeux solennels institués à Tarse, en mémoire de sa victoire sur Pescennius - Niger; ce qui s'y observoit. — Ils se célébroient encore sous le règne de Dioclétien. Mém. Volume XXXVII, 351. Mot qu'il donne au sit de la mort, au tribun qui venoit sui demander l'ordre. Mém. Volume XLI, 216.

SEPTNER (Le mont) fait partie des Alpes Juliennes: sa position. Hist. Vol. XXXVI, 174. SÉPULTURE. Les anciens regardoient comme le plus grand des malheurs, d'en être privés. Mém. Volume XXXIV, 433. L'usage des anciens étoit de déposer les morts dans des creux ou cavernes, sans se servir de fer ni d'airain pour faire des fosses dans la terre. Mém. Vol. XLII, 88. Voy. LECTICARII.

SEQUESTER. Remarque sur diverses acceptions de ce mot, & sur son étymologie. — Les anciens se servoient de sequester & de sculna comme synonymes. Mém. Volume XXXIX, 397, note (d). M. BOUCHAUD ne pense pas que ces deux mote dérivent de la même racine. Ibid. 398.

SÉRAPIS, dieu des morts & des lieux souterrains chez les Égypticns. Mém. Vol. XXXV, 64. Destruction de son temple à Rome.—Théodose-le-grand fait abattre sa statue à Alexandrie. Hist. Vol. XXXIV, 116.

Cccc

SÉRAPIU, mansion Romaine dans l'Arabie. — M. DE LA NAUZE détermine sa position d'après l'Itinéraire d'Antonin, & trouve qu'on a supposé mala-propos deux endroits dit même nom. Hist. Vol. XXXVI, 105.

SERF. Des différentes espèces de serfs qui étoient connus au douzième siècle, & de leur condition. Hist. Vol. XXXVIII, 202 & suiv. V. SERVITUDE. SÉRIQUE (La) n'est bien connue

que d'après Ptolémée seul. Mé-

moires, Vol. XXXV, 590.

SERMENT. Formule de serment appelée korban, usitée chez les Juiss. Mém. Volume XL, 49.

Respect religieux des Romains pour leurs sermens. Mém. Vol. XLI, 466. Forme du serment chez les François, avant & après l'établissement du christianisme. Mém. Vol. XXXIX, 587. Le serment accompagnoit toutes les

conventions. Ibid. 603.

SERMENT militaire. Du serment militaire dans la légion Romaine, par M. LE BEAU. — Le soldat légionaire en prêtoit trois différens; ils étoient distingués par le temps comme par l'objet. Mém. Vol. XXXV, 224. Du serment de l'engagement. Ibid. 225. Il se prêtoit au moment de la levée, 225, 229 & 236. Étoit prononcé par chaque soldat en particulier, 228, 229. Étoit appelé sacramentum. Ibid. 225 & 228. En quel cas ce mot signifie aussi la levée même, 228.

Peines de la violation de ce serment, 226. Il se faisoit entre les mains des consuls ou du dictateur. - Les soldats s'engagoient å eux personnellement, & prêtoient un nouveau serment à chaque mutation de consuls, 227. Formule de ce serment, 228. Du serment d'enrôlement; quelle en étoit la formule, 229. Il fut d'abord volontaire; les soldats le prêtoient entre eux, lorsqu'ils étoient enrôlés dans leurs différens corps, 229 & 239. Le serment d'engagement & celui d'enrôlement furent réunis en un seul, qui étoit reçu par les tribuns au nom du général, 229, 230 & 236; & quelquefois par le questeur, 234. Un seul le prononçoit pour toute la légion, 230 & 235. Examen d'un passage de The-Live, relatif au serment militaire, 230. M. LE BEAU recherche quelle différence il met entre jusjurandum & sacramentum, 23 t of suiv. Pense que sacramentum indique la première panie du ferment, & jusjurandum la 1econde, 234. Du serment de police, 237. Il se prêtoit dans le camp devant les tribuns. Observations de M. LE BEAU sur la formule de ce serment rapportée par Aulugelle, 2 3 8 & Juiv. Serment par lequel les soldats promettoient de ne rien détoutner du butin pour se l'approprier. - Sous les empereurs, il n'est plus question que d'un seul

ferment militaire. — Les soldats leur juroient obéissance, à leur avénement à l'empire. — Ce serment se renouveloit tous les ans au 1.er janvier; il étoit conçu dans les termes les plus énergiques. Mém. Vol. XXXV, 241. Les Chréciens prêtoient le serment militaire, mais ils en retranchoient tout ce qui sentoit l'idolâtrie. — Sermens extraordinaires exigés des foldats lorsqu'on se défioit de leur fidélité, ou qu'on vouloit augmenter leur courage. Ibid 24.2. Exemples de ces sermens, 243. Jamais ils ne furent plus fréquens que pendant les guerres civiles, 244.

SEROSCH, ized fameux dans les livres Zends; fon emploi. Mémoires, Vol. XXXIX, 745.

SERPENT. Les Egyptiens & les Phéniciens en faitoient le fymbole de la divinité ou de la cause formatrice de l'univers. — Les Phéniciens y ajoutoient une tête d'épervier. — Culte qu'ils lui rendoient. Mém. Vol. XXXIV, 361; & Mém. Vol. XXXVI, 41. Voyez CNEPH. Serpens facrés auprès de Thèbes.—Serpent adoré à Mélite. Mém. Vol. XXXVI, 41. Divination par les serpens, usitée chez les Phéniciens. Mém. Vol. XXXVIII, 61. Fontaine du serpent. Voy. FON-TAINE du setpent.

SERTORIUS defait par les Cimbres & blessé, se jette dans le Rhône qu'il passe à la nage. Hist. Vol.

XXXVIII, 16.

SERVIENNE (Action). Voyez ACTION.

SERVITUDE. Mémoire de M. DUPUY sur les causes de l'abolition de la servitude en France, & sur l'origine du gouvernement municipal. Histoire, Vol. XXXVIII, 196. État des Gaules sous la domination Romaine. Ibid. 197. Trois ordres de citoyens s'y faisoient remarquer : celui des grands & des nobles, qui formant le corps des lénateurs. étoit chargé du gouvernement & de la justice, sous l'inspection des officiers de l'empire. — Celui des bons & honnêtes bourgeois, qui avoient droit de suffrage dans le choix des décurions chargés des affaires communes. — La classe des possesseurs, comprenant ceux qui à raison de l'infériorité de leur fortune & de leur condition, ne pouvoient être admis dans la curie, 198. Les Romains apportèrent l'usage de la servitude dans les Gaules; mais le sort des esclaves ne dut être ni aussi dur ni aussi avilissant chez les Gaulois que chez les Romains, à en juger par ce qui se pratiquoit chez les Germains leurs voisins, 199. Les Francs, dors de leur conquête, n'imposèrent pas aux nations vaincues le joug d'une servitude générale, 196 & 198. Mais en les confervant dans leurs loix & teurs usages, ils leur laissèrent l'autorité dont ils jouissoient sur Cccc ij

leurs esclaves. — La douceur de leurs mœurs dut seulement contribuer à diminuer encore la rigueur de l'esclavage dans les Gaules. Mém. Vol. XXXVIII, 201. Différentes espèces de serfs connues au XII. siècle. Ibid. 202. Quelque grande que fût en France l'autorité du feigneur fur son homme de la condition la plus servile, elle n'approchoit pas de celle du citoyen Romain fur son esclave. - Règlement fait par les Capitulaires pour la restreindre, 203. Le serf ne pouvoit être vendu que par l'autorité du juge, du comte ou de l'évêque. — La personne du colon n'étoit pas aliénable; il suivoit le sort de la glèbe à laquelle il étoit attaché. — Les serfs n'étoient pas entièrement privés des effets civils. - Avantage de la constitution qui unissoit le serf au vassai, & le vassai au souverain. — Les successeurs de Charlemagne soutiennent mal cette balance, 204. Charles-le Chauve rend héréditaires les bénéfices militaires. — Suites facheuses de cette innovation pour le souverain dont elle diminua l'autorité, & pour les peuples livrés aux vexations des grands vassaux devenus plus puissans, 204 & 205. Les grands officiers de la couronne, après s'être approprié les provinces dont ils n'étoient que les gouverneurs, anéantirent presque par - tout l'administration

municipale. — Mais l'oppression des particuliers fut portée à son comble, par les impositions exorbitantes, les servitudes humiliantes & bizarres, & tous les moyens odieux auxquels les barons eurent recours pour réparer leur fortune ruinée par leurs guerres intellines, les dépenses des voyages d'outre-mer, celles de la chevalerie, &c. 207. L'État étoit surchargé d'une multitude de serfs sans vie & sans mouvement; il lui falloit des citoyens: une foule de petits tyrans accabloit le peuple; il falloit les miner insensiblement, 208. Louis - le - Gros jette les fondemens de cette révolution; il affranchit la plupart des villes du domaine de la couronne, & y établit des communes. Leurs fonctions & leurs priviléges.-En quelques endroits, les juges de la nouvelle création furent décorés du nom de pairs. — Les bourgeois étoient tenus de lever des troupes dans l'étendue de leur territoire, 209. Tentatives des seigneurs contre ce nouveau système de gouvernement municipal, qu'ils prénnent ensuite le parti d'imiter dans les villes de leur domaine. - Ils ne peuvent y ériger des communes qu'avec le confertement exprès du roi, 210. Louis VI établit lui-même & supprime des communes dans le territoire de ses vassaux sans les consulter. — Louis VIII

déclare qu'il regarde comme de son domaine direct, toutes les villes où il y a des communes. - Des bourgeois fieffés du roi; exemptions, & charges attachées à ce titre. - Tout homme pouvoit l'obtenir. Mémoires, Vol. XXXVIII, 211. Tandis que les villes, à titre de priviléges, d'exemptions, d'immunités, s'affranchissoient de l'esclavage, la liberté s'étendoit dans les campagnes, moyennant un cens annuel.-Cependant la servitude personnelle subsissoit toujours pour ceux qui ne pouvoient s'en racheter à prix d'argent. -Décission d'Alexandre III, pour l'abolition de la servitude dans la chrétienté. — Efforts de nos rois pour y parvenir. - Lettres de Louis-le-Hutin, portant loi générale pour l'affranchissement de tous ses sujets, moyennant de raisonnables compositions. Ibid. 212. L'histoire fournit des exemples d'affranchissemens jusqu'au règne de François I.e, & il reste encore dans quelques provinces des traces de l'ancienne servitude, 214.

SERVIUS-TULLIUS partage le peuple Romain en six classes proportionnelles aux biens de chacun, qu'il sousdiviséen cent quatre-vingt-treize centuries. Mém. Vol. XXXVII, 287; & Mém. Vol. XXXIX, 294. Il divisée Rome en quatre différens quartiers ou tribus. Mémoires, Volume XXXVII, 290. Il

établit un tribut proportionnel, pour fournir à la subsissance du soldat & aux autres besoins de la guerre. Mém. Vol. XLI, 147.

SÉSAK, un des noms que portoit la ville de Babylone. Mém. Vol. XLII, 74.

SÉSAME, ville du périple de l'Euxin.—Aujourd'hui Amastro. Mém. Vol. XXXV, 486.

SESONCHIS roi d'Egypte, nommé Sésak dans l'Écriture.

— Il fait irruption dans la Palestine. Mém. Vol. XXXVIII, 97.
SÉSONCHOSIS, conquérant

Egyptien, inventeur des cartes geographiques selon quelquesuns. Mém. Vol. XLII, 8.

SÉSOSTRIS est confondu par quelques-uns avec Osiris, mais les Egyptiens ont toujours distinguê ces deux personnages. — Traits de ressemblance de son histoire avec celle d'Osiris. Mémoires, Vol. XXXVI, 390. Obélisques élevés à Thébes, en l'honneur de ce prince, dans le temple du Soleil. — Il pourroit être le même que Ramailès. -Ce que son nom signifie. *Ibid*. 391. Son époque. — Il fait la conquête du pays de Canaan, & y fait élever des colonnes pour en perpétuer la mémoire. Mém. Volume XXXVIII, 78. Emblèmes singuliers qu'il faisoit graver fur les monumens publics dans ses conquêtes. Mém. Volume XXXIV, 423. Il arme une flotte de quatre cents navires dans le golfe Arabique,

& se rend maître de toutes les îles de la Mer rouge jusqu'aux Indes. Mém. Vol. XXXVIII, 553. Ses conquêtes dans l'Inde iont révoquées en doute par Hérodote. Hist. Vol. XXXIV, 83. On doit les regarder comme fabuleuses. Mém. Vol. XLII, 6. Ces conquêtes n'eurent pas le commerce pour objet, & ne furent d'aucune utilité à l'Egypte. - Mouf de son expédition d'Éthiopie, selon Strabon. - Il ferme le côté oriental de l'Égypte par une longue muraille, & coupe l'intérieur du pays par une multitude de canaux. — Quelques - uns lui attribuent l'invention des cartes géographiques. Ibid. 7 & 8.

SESTERCE. Le petit sesserce équivaloit à deux as & demi ou le quart d'un denier. Mém. Vol. XLI, 97. Il doit être évalué à trois sous onze deniers & trois trente-deuxièmes de denier. Ib.

101.

SE-TCHUEN, province de la Chine; époque de sa réunion à l'empire Chinois. Mém. Vol. XLII, 110.

SETH, un des noms que les Égyptiens donnoient à leur Typhon; ce qu'il fignifie. Mémoires, Volume XXXIV,

SETH, ville d'Égypte; sa position. Mém. Volume X X X I V,

SETH ROITE ( Nome ). Voyez Nome Séthroite. SÉVÈRE - ALEXANDRE. Voyez ALEXANDRE (Sévère).

SEXTIUS (L.) premier plébéien élevé au consulat. Mém. Vol. XLII, 160.

- SEXTUS EMPIRICUS, médecin & célébre sceptique; en quel temps il vivoit. Il identifie les philosophes académiques avec les sceptiques; résutation de son sentiment. Mémoires, Volume XLIII, 144.
- SHECHINAH, fymbole de la présence de Dieu. C'étoit chez les Juiss, l'arche d'alliance surmontée du propitiatoire & des chérubins. Mémoires, Volume XXXVIII, 409. La plupart croyoient que Jéhovah étoit contenu dans l'arche & dans les chérubins. Ibid. 410.

SHET-LAND, îles que M. D'ANVILLE conjecture être la Thulé de Pythéas. Mém. Vol. XXXVII, 438.

SIAFÉRIM, gros bourg de Phénicie; sa position. Mém. Vol. XXXIV, 316.

SIAMOIS (Les) ont une langue favante appelée Bali. Mém. Vol. XL, 232. En quoi ils font confister le bonheur éternel.

Ibid. 258.

SIANG, de la dynastie de Hia, monte sur le trône de Chine.— Il perd la vie avec l'empire. Mémoires, Volume XLIII, 264.

SIANG-FA, l'une des trois époques de la religion de Fo; son

commencement & sa durée. Mém. Vol. XL, 201.

SIAO-TCHIN-TSIE, philosophe Chinois; sa patrie. — En quel temps il vivoit. Mém: Volume XXXVIII, 298.

SIBERT (M. Gaultier de), Associé en 1767. Hist. Vol. XXXVI, 5. Sa differtation sur la loi Sempronia. Mém. Volume XXXVII, 293. Mémoire dans lequel il examine s'il y a eu sous les deux premières races de nos rois, un ordre de citoyens à qui on puisse appliquer le nom de tiers-état. Ibid. 541. Précis de fon mémoire sur les idées religieuses, civiles & politiques des anciens peuples, relativement à la chevelure & à la barbe. Hist. Vol. XL, 13. Ses recherches historiques sur le nom de cour plénière, & sur les différentes acceptions données à cette dénonomination. Mémoires, Volume X L I, 583. Examen de la philosophie de Cicéron. Ibidem. 466. Deuxième mémoire sur le même sujet. Mém. Volume XLIII, 61. Troisième mémoire sur le même sujet. Ibid. 101. Mémoire dans lequel il examine s'il y a véritablement de la différence entre la doctrine de s philosophes académiques & des philosophes sceptiques; c'est-àdire, si être académique ou être sceptique est une même chose, 131. Notice du registre 219 du trésor des chartes, 693. SIGAYENBRIA, ville peu éloignée de Carthage. — D'où lui venoit ce nom. Mém. Vol. XXXVIII, 59.

SICHARBAS, grand prêtre d'Hercule, nomme Sichée dans Virgile & Acerba dans Justin.

— Il épouse Elifa. — Est qué par Pygmalion son neveu. Mém. Vol. XXXVIII, 100 & 102.

SICHÉE. Voyez SICHARBAS.

SICHOR ou Sihor, l'un des noms que l'on a donnés au Nil.
— Ce qu'il fignifie. — Moyse assigne pour limites à la terre promise, le fleuve de l'Égypte, que Josué nomme le Sihor. Mém. Volume XXXIV, 167. Celui-ci ne peut être le même que le Nil. Ibid. 168.

SICILE (La) n'étoit autrefois qu'une peninsule, tenant à l'Italie par un isthme; sentimens des anciens & des modernes à ce sujet. Mém. Vol. XXXVII. 65. Son ancien nom, chez les Grecs, est Trinacrie. — Opinions diverses sur l'origine de ceux de Sicanie & de Sicile, qu'elle a portés successivement. - Les Phéniciens sont les premiers qui ayent conduit des colonies dans ce pays. Ibid. 67. Ils ont dû le nommer Segul à cause de ses vignobles, 68. Dimension du détroit de Sicile, suivant plusieurs anciens historiens ou géographes, 69. La Sicile avoit ses droits & ses magistrats fous les Romains, mais cinq de ses villes seulement étoient éleuthères, 431. Réflexions de

M. DE BURIGNY sur un pallage de Plaute, qui a rapport à l'hiltoire de Sicile. Hist. Vol. XXXIV, 95.

 $\cdot$  S I

SICILIENS (Les) passent pour les inventeurs des cheveux postiches. Hifl. Vol. XL, 21 & 28.

SICYONE, dans le Péloponèse. Époque de la fondation de ce royaume; sa durée. Mém. Vol. XXXIV, 132. Si le trône de Sicyone a été occupé par une hiérarchie Carnéenne. Mém. Volume XXXIX, 192.

Sidé en Pamphylie. Mém. Vol.

XLII, 387.

SIDON, fils aîné de Canaan, père des Sidoniens. Mém. Vol.

XXXIV, 231.

SIDON, ville de Phénicie; sa position. — Elle se nomme aujourd'hui Said ou Seide. Mêm. Vol. XXXIV, 263. Quel étoit le pays natal des premiers Phéniciens qui l'ont occupée. - En les supposant venus d'Egypte, on doit reconnoître en eux les Pasteurs Phéniciens chassés de ce pays. Ibid. 264. Sidon est conquise par les Perses; conferve ses rois particuliers. — On voit les Sidoniens dans l'armée de Darius contre les Scythes.— Leur roi commandoit une flotte nombreuse dans la guerre de Xercès contre les Grecs, 265. La révolte de la Phénicie contre les Perses, cause la ruine de Sidon, 266. Détail du siège de cette ville, 267. Les Sidoniens s'y brûlent avec leurs femmes &

· leurs enfans, 268. Rétablissement de Sidon, 268. Sidon tombe fous la domination Romaine. - En quel temps a commencé son ère. — Titres qu'elle prenoit sur ses médailles : quelques-unes portent son nom en grec & en phénicien, 270. Son état sous les Chrétiens & les Musulmans. - Elle est appelée par les hiltoriens des croisades, Sagetta ou Sayeta, 271 & 272. Description des monumens qui l'avoisinent,

SIDUNIENS. Le nom de ce peuple indique que c'étoit une tribu de pêcheurs. Mém. Vol. XXXIV, 92 & 93. Les Sidoniens envoient une colonie à Tyr. Mém. Volume XXXVIII,

88.

SIE, de la dynastie de Hia, commence à régner en Chine. Mém. Vol. XLIII, 265.

SIÉ (Le royaume de ). Sa position. — Epoques de la fondation & de sa destruction. Mém. Vol.

XLII, 120.

SIÈCI.Es héroiques. Mémoire de M. DE ROCHEFORT, sur les mœurs des siècles héroïques.-Division de l'antiquité Grecque en trois âges. Mémoires, Volume XXXVI, 396. Les temps héroïques doivent être distingués des temps barbares. M. DE ROCHEFORT en fixe l'époque depuis le règne de Thélée julqu'à Homère. — Ces siècles n'eurent rien de commun AYEC

avec l'âge d'or. Mém. Volume XXXVI, 397 & 398. L'amour de la patrie est le lien commun des héros Grecs : l'établissement du conseil des amphictyons fut la suite de cet esprit d'association. Ibid. 399. Le culte des idoles n'étoit pas encore introduit alors chez les Grecs; preuves à l'appui de ce sentiment, 400. Homère ne fait jamais mention de statues dans les descriptions des sacrifices, 402. Simplicité de la religion des anciens Grecs; elle étoit presque fondée sur le principe de l'influence de Dieu sur les actions des hommes, 403. Les dévouemens expiatoires leur étoient inconnus. — Le droit d'asyle n'étoit pas admis encore dans les siècles héroïques, 404. Si les lustrations y étoient en usage, 405. Le culte des héros n'étoit pas établi dans les siècles héroïques. - Homère ne parle jamais de temples ni d'autels élevés en l'honneur des fils de Jupiter, de Neptune, d'Apollon, 408. Comment doit être entendu ce qu'il dit du séjour d'Hercule dans l'Olympe, 409; & de la prétendue apothèose de Ganymède, 411. Les oracles proprement dits n'étoient pas encore fort accrédités dans les temps héroïques; ceux concernant Iphigénie & Philoctète, sont d'une invention postérieure au siège de Troie, 412. Les Tome XLIV.

inspirations, les songes & les prélages étoient regardés comme des indices certains de la volonté des dieux. — Principe de cette croyance, & de la divination qui en écoit une suite, 413 & 414. Celle qui avoit pour objet la connoissance des prodiges & l'inspection des entrailles des animaux, étoit peu répandue dans les siècles hérorques, 415. L'astrologie ne paroît pas avoir été connue des Grecs au temps d'Homère, non plus que les sortiléges. Du droit des gens; combien celui de l'hospitalité étoit sacré, 416 & 417. Il se transinettoit par héritage. -Droit des gens entre ennemis. .418. Considération dont jouissoient les hérauts, 419. Le métier de la guerre ne donnoit pas une distinction particulière au citoyen, 420. Celle pour la défente, étoit le plus saint des devoirs.—Des combats particuliers entre les rois; suite de cet usage dans le droit des gens, 421. Respect pour les morts. – Si la piraterie a été véritablement en honneur dans les temps héroïques. — Preuves du contraire par l'autorité d'Homère contre Thucydide, 422. Moiif honorable de l'avidité des guerriers dans les combats. 424. Force de l'amour paternel, 429. De l'amour filial; exemples de ses effets, 427 & 430. Plusieurs causes physiques & morales contribuoient à fomenter

Dddd

578

ce sentiment. Mém. Volume XXXVI, 431. Autorité attribuće aux aînés. Ibid. 432. Preuve du respect des Grecs pour le mariage, tirée d'Homère. - On ne voit pas d'exemples de polygamie parmi eux, 434. Ils avoient en horreur les unions entre proches parens. — A quoi se réduisoient alors les cérémonies du mariage, 435. Le divorce étoit fort rare dans les siècles héroïques.—Les femmes vivoient fort retirées; leurs appartemens séparés des hommes, étoient dans le lieu le plus élevé de la maison, 437. Elles n'en sortoient guère que pour asfister aux cérémonies religieuies, 439. Leurs occupations. -Souvent elles apportoient une dot à leurs maris, qui en échange payoient un douaire au père de leurs femmes, 437. Le mariage n'étoit pas incompatible dans Pun ni l'autre sexe, avec le ministère de la religion.-Toutes les fêtes religieuses étoient mêlées de chants & de danses, 439. Il ne paroît pas qu'Homère ait eu connoissance des fêtes licencieuses de Bacchus, telles qu'elles furent célébrées depuis dans la Grèce, 440. Établissement du gouvernement monarchique; ses avantages, 442. Le sceptre étoit héréditaire, 443. Jusqu'où s'étendoit alors le pouvoir des rois; ils étoient généraux, juges & pontifes, 444. Ils commettoient les plus sages de la

SI

nation pour rendre.la justice.-Ces juges s'assembloient dans les places publiques, ordinairement entre le lever du foleil & le milieu du jour. — Ils prenoient des mains des hérauts, le sceptre qui étoit la marque de leur pouvoir, & le déposoient après le jugement de l'affaire, 445. Les supplices cruels ne furent en usage que chez les peuples que les Grecs traitoient de barbares. — Trois genres de punition sont formellement énoncés dans un vers d'Homère; la radiation de la tribu, la note d'infamie & le bannissement, 446. De la loi du talion en cas d'assassinat; à qui l'exercice en étoit confié, 447. Moiif de cette loi, 448. Il ne paroît pas que les rois eussent le droit de vie & de mort sur leurs sujets, hors les cas où le bien général rendoit nécessaire cette extension de leur autorité, 450 & 451. Des récompenses & distinctions accordées par les rois ou par la patrie, aux guerriers qui l'avoient illustrée, 452. On ne leur élevoit pas de statues, mais on leur bâtissoit des tombeaux ou plutôt des cénotaphes, 453. Le suicide étoit puni par la privation des honneurs funèbres, 454. Jusqu'à quel point les Grecs portoient la sévérité de cette loi. — Ce crime fut rare dans les temps héroïques chez les hommes, mais commun chez les femmes.

Mém. Vol. XXXVI, 455 & 456. Le caractère distinctif des grands hommes des siècles héroïques, est un respect profond pour les dieux. - Le respect pour les chefs, étoit une suite de ce sentiment religieux. Ibid. 462. Les hérauts sont toujours représentés comme des vieillards aussi respectables par leur âge que par leur ministère. - Comparailon de la politesse de ces siècles, avec la politesse moderne, 463. Exemples de la franchise des héros de ces temps, 464. La plupart de leurs actions portoient sur une sensibilité extrême, 466. Souvent elle leur fait répandre des larmes; justification d'Homère & de Virgile à cet égard, 467. Combien la pudeur étoit un sentiment vif & puissant chez les anciens. — Energie de l'amitié dans les siècles héroïques, 469. Des festins publics, de leur pompe religieuse & de leur influence sur les liens de la société; usage de s'y saluer en buvant, 471. Danses religieuses usitées dans les solennités publiques. — Il y avoit aussi des danses profanes; cet exercice faisoit partie de la gymnastique, & quelquefois l'objet d'un combat, 472. Pouvoir de la musique sur la sensibilité des Grecs, 473. Du luxe. — La description de la toilette de Vénus dans Homère, en atteste les progrès, 474. Si la monnoie étoit déjà connue au

siècle de ce poëte, 475. Les Grecs durent être agriculteurs, mais ils ne cultivoient pas euxmêmes leurs champs, 476 & 477. Leurs richesses consistoient dans d'immenses troupeaux, dont l'intendance & la garde étoient confics aux enfans même des rois, 477. Cette occupation fut cependant moins distinguée chez les Grecs que chez les peuples de l'Asie, 478. La chasse étoit dans ces temps antiques, un objet d'utilité publique, 479. De-là tant de faits d'illustres chasseurs, consignés dans l'histoire, & le prix attaché aux qualités propres à cet exercice, 480. Observations générales sur l'état de la Grèce avant le règne de Thesée, pris pour l'époque de la naissance des siècles héroïques, 481.

SIÉGE. La longueur des siéges anciens rapportés dans l'histoire, prouve que les machines de guerre n'étoient pas encore connues alors. Mém. Vol. XL, 114. Ces siéges ne pouvant être que des blocus, on avoit recours aux stratagèmes. 1bid.

115.

SIGA, ville royale du royaume. de Siphax dans la Numidie. Hist. Vol. XXXVIII, 97.

SIGÉE, ville de Grèce; sa pofition. — Les Athéniens & les Mityléniens s'en disputent la propriété. — Ils remettent la décision de l'affaire à un combat fingulier, par l'issue duquel elle

D d d d ij

reste aux Mityléniens. Mém. Vol. XXXV, 439.

SI

SIGILLAIRES. Voyez SATUR-NALES.

SIGISBERT devient roi d'Aus-`trasie. — Néglige le soin du gouvernement, mais rétablit la ditcipline monastique. — Sa mort. - Il est mis au nombre des saints. Hist. Vol. XXXIV, 189.

SIGLARII. Voyez NOTES Tironiennes.

SIGRAIS (M. de), capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal & militaire de S. Louis, Penfionnaire en 1770. Hift. Vol. XXXVIII, 3.

SIHON. Voyez JAXARTE.

SILÉ, ville épiscopale de l'ancienne Egypte. Hist. Valume XXXVI, 105.

SILENCE. Hiéroglyphe singulier par lequel les Egyptiens l'exprimoient. Mém. Vol. XXXIV, 22. Ce qui a donné lieu à Ammien Marcellin de croire que les Perses l'adoroient comme un dieu. Mém. V. XXXVIII, 202.

SILIQUATICUM, impôt d'un vingt-quatrième sur les ventes, établi par Théodose-le-Jeune. Mém. Vol. XLI, 161.

SILIQUE, vingt-quatrième partie du sou d'or Romain; évaluation de cette monnoie. Mém. Volume XLI, 161.

SILLES, espèce de poësse mordante chez les Grecs, qui avoit beaucoup de conformité avec la satire Romaine. Mém. Vol.

XLIII, 161. Auteurs qui ont écrit dans ce genre. Id. Ibid. notes (f) & (g).

SILPHIUM, plante précieuse chez les anciens. — Le plus estimé venoit de la Cyrénaïque. — Il paroît souvent sur les médailles de ce pays; sa description. Hift. Vol. XXXVI, 22. Son suc appelé laser, étoit d'un grand usage dans la médecine; il se vendoit au poids de l'argent. — On s'en servoit aussi pour l'apprêt des viandes dans les tables délicates. — Combien il étoit recherché par les Romains; sa rareté au temps de Strabon. Ibid. 23. On sui substituoit au besoin la plante magydaris. -Ce que disent quelques auteurs anciens de son entière destruction, n'est pas vraisemblable. -Raisons qui portent à croire que le *filphium* existe encore dans la Cyrénaïque, 24. La plante trouvée dans le royaume de Borno, n'est pas la même, 25. Quelques modernes ont confondu le laser ou suc Cyrénaïque, avec l'assa fætida & avec le benjoin, 26.

SIMMIAS de Rhodes. Suidas lui donne le titre de grammairien. - Ses ouvrages. - Il fonde une colonie dans l'une des Cyclades, & y bâtit trois villes. Hift. Vol. XXXIV, 72. Poësies singulières qui lui sont attribuées, mais à tort suivant M. LE BEAU junior, ainsi que l'invention du vers iambe. Ibid. 73.

SIMON, abbé de Saint-Bertin, rend des services au pape Alexandre III pendant son séjour en France, & en obtient des faveurs pour son abbaye. Mémoires, Vol. XLIII, 724.

SIMON (Richard). Son système sur l'origine des points-voyelles dans la langue Hébraïque. Mémoires, Vol. XXXVI, 256.

SIMYRA, ville de Phénicie; sa position. — Ptolémée la nomme Himyra, & Strabon Taximyra. — Ses ruines se nomment encore Sumrah. Mém. Vol. XXXIV, 97.

SINÉENS (Les), l'une des tribus du pays de Canaan. — On trouve plusieurs villes de Sin: M. l'abbé MIGNOT croit qu'elles ont appartenu au même peuple. Mém. Volume XXXIV, 96.

SINES, peuple connu dans l'antiquité par Ptolémée seul. — Leur pays se retrouve par une chaîne de positions de proche en proche, avec des signes évidens de reconnoissance. — C'est Camboja, & ce qu'on nomme la Cochinchine par altération de Kao-tsi-tsin. — Les géographes Orientaux adoptent cet emplacement. Zaba & Tingora se voient dans le rapport marqué par Ptolémée sous les noms de Saban & de Tingovan. — Son grand golse est le golse de Siam. Mém. Volume XXXV,

SINGES (Les) sont en grand nombre & très - familiers dans l'Inde.—Ils sont révérés dans le district de Rajapour. Mém. Vol. XLII, 48. Ruses diverses employées pour les prendre. *Ibid.* 49.

SINOPE, ville de la côte méridionale de l'Euxin, reconnoît Autolyque pour son principal fondateur, & sui élève un temple où il y avoit un oracle. — Les Milésiens en font une de seurs principales colonies. Mémoires, Vel. XXXV, 486 & 487. Sa splendeur sous Mithridate, qui la choisit pour capitale de ses états.—Elle est prise par Lucullus. — Ses ruines. Ibid. 488.

SINTHIENS, peuple Thrace. Mém. Volume XXXV, 499, note (a).

SINUS CARCINITES, appelé dans les auteurs Byzantins Ne-cropyla, porte chez les Turcs le nom d'Olu-degniz ou mer morte. Mém. Vol. XXXV, 580 & 581.

SIR. Voyez JAXARTE.

SIRAF, ville du golfe Persique, célèbre par son commerce. Mém. Vol. XXXVII, 508.

SIRE. L'usage d'affecter ce titre aux rois, ne paroît constant & uniforme que depuis François I. " Mém. Vol. XLI, 712, note (n).

SI-ROUZÉ, un des livres Zends.

— D'où lui vient ce nom qui fignifie trente jours. Mémoires, Vol. XXXVIII, 223.

SISINNA, noble Cappadocien, obtient de Marc-Antoine le royaume de Cappadoce, par le crédit de Glaphyra sa mère, & en est ensuite dépouillé par Ariarathe-Évergète-Philadelphe,

roi légitime. Hist. Volume X L,

SISTRE, instrument dont l'invention étoit attribuée à Iss.
— Ses prêtres en portoient dans les cérémonies. — Forme de cet instrument. Mém. Vol. XXXVI, 109.

ΣΊΤΩ. Voyez C É RÈS.

SIVATMA. Voyez SAMANÉENS. SIUE CHAN, chaîne de montagnes

qui sépare la Tartarie & le Thibet de l'Inde, nommée aussi Tsongling. Mém. Vol. XL, 193.

SIUEN-TSONG, de la dynastie des Tang, commence à régner en Chine, l'an 846 de l'ère chrétienne. Mém. Vol. XL, 331. Il meurt victime de sa confiance dans le breuvage d'immortalité des Tao-se.

SIX. Rapports attribués à ce nombre par les Chinois. Mém. Volume XXXVIII, 282.

S M E R D I S, frère de Cambyle qui le fait tuer secrètement. — Supposition d'un faux Smerdis, placé sur le trône de Perse par l'archimage Passitine, son frère. — Il est assassimé. Mém. Vol. XXXIX, 706.

SOCRATE, fondateur de la première secte académique. Il introduit l'usage de philosopher par demande & par réponse; son motif. Mém. Vol. XLI, 484. Il avoit coutume de répéter fréquennment, qu'il savoit qu'il ne savoit rien; comment cela doit être interprêté. Ibid. 485. Socrate est déclaré par l'oracle, le plus sage de tous les hommes, 485; & Mém. Vol. XLIII, 93 & 155. Pourquoi n'a-t-on jamais reproché les paradoxes à Socrate & à Platon, pendant qu'on les a si souvent & si vivement reprochés aux Stoïciens. Mim. Volume XXXV, 315 & suiv. Raisons de douter que Socrate ait eu deux semmes à-la-sois. Ibid. 466.

SODALES Titii, collége de prêtres.
Contradiction de Tacite sur leur institution. — Sentimens divers des critiques à ce sujet. Mém. Volume XXXVII, 271.

SODRES (Les), peuple de l'Inde dont Pline & Cellarius ne parlent pas. Hist. Volume XXXIV, 88. SOFALA. Voyez OPHIR.

Soie. Les anciens croyoient que c'étoit une laine très-fine, qui croissoit sur les feuilles des arbres.

— Elle ne nons a été connue qu'après le rétablissement du commerce avec la Chine. Mém. Vol. XXXV, 556. L'empereur Justinien fait venir des vers à soie de Sérendib. Mémoires, Volume XXXVII, 470.

SOIS SON S. Quand le comté de Soissons est entré dans la maison de Nesse. Mém. Vol. X LIII, 382.

SOLDAT. La profession de soldat faisoit un état particulier chez les Égyptiens. Mém. Vol. XL, 75. La paye du fantassin étoit plus forte à Athènes qu'à Rome. Mémoires, Volume XLI, 191.

SOLDAT Romain. Quelle devoit

être la taille du soldat Romain. Mém. Vol. XXXV, 749. Les devoirs du soldat Romain étoient de trois espèces, qu'il s'obligeoit à remplir par trois sermens différens. Ibidem. 224. Voyez SER-MENT militaire. Mémoire sur la paye du soldat Romain, par M. DE MAIZEROY. Son origine. Hift. Vol. XLII, 40 & 41. Son évaluation au temps de Polybe. - On faisoit une retenue au soldat pour ses habits, & pour le froment que la république se chargeoit de lui fournir. Ibid. 41. César augmente le premier la solde des troupes. — Pourquoi la disproportion entre la paye du soldat & celle de l'officier, n'étoit pas aussi grande que dans les gouvernemens modernes, 42. La paye du soldat Romain étoit d'un denier sous Tibère. — Ceux qui jouissoient d'une double paye, étoient appelés duplares. Mém. ♥ol. XXX VII, 206. Quelquesuns recevoient jusqu'à cinq payes ou rations. Ibid. 208. Comment le retranchement de la paye se notoit sur le rôle. Mém. Vol. XLII, 258. Dela paye du soldat légionaire; de ses armes. Voy. LÉ-GION. L'armure complette du soldat Romain, étoit fort pesante; en quoi elle consistoit. — Son bagage, quand il étoit en marche. - Marius établit l'usage de le lui faire porter au bout d'une perche. Mém. Vol. XXXV, 257 & 258. Miles étoit le nom propre du fantassin. Mém.

Vol. XXXVII, 179.V. MILES. Nouvelles levées appelées tirones. Ibid. 180. Elles recevoient une paye, mais inférieure à celle des soldats, 181. Elles étoient divifées en plusieurs bandes appelées familia, 182. Les surnuméraires étoient une autre sorte de soldats destinés à recruter la légion; noms fous lesquels ils sont connus dans les auteurs, & leurs fonctions, 183. Les surnuméraires institués par l'empereur Claude, n'étoient des soldats que de nom, 184. Division des soldats en munifices, obligés aux fonctions onéreuses de la milice, & en immunes. — Quels étoient ceux nommés principales qui jouissoient de l'exemption par la loi, ou par l'usage, ou par la faveur, 185. Voyez Bénéficiaires. Ceux qui achetoient cette exemption étoient appelés vacantes, 188. Des tesséraires. Voyez TES-SÈRE. Des teneurs de livres. Voyez LIBRARII. Soldats qui sonnoient des instrumens de guerre. Voyez TROMPETTE. En quoi consistoit la différence du foldat vagabond, emansor, d'avec le déserteur : il y avoit peine de mort contre l'un & l'autre, 233; & Mém. Vol. XXXIX, 283, note (a). Les foldats Romains étoient libres de leur engagement, lorsque leur général tomboit entre les mains des ennemis. Mém. Volume XXXV, 236. Ils étoient punis du vol par la bastonade, châtiment plus terrible

que les baguettes, 240. Voyez PEINES. Les Romains regardoient les foldats de marine comme inférieurs à ceux de terre. — Les bons auteurs n'appellent jamais les premiers milites, mais socii navales, 207. Voyez ENRÔ-LEMENT & LÉGION.

S O

SOLEIL(Le) étoit la grande divinité de l'Orient; ses attributs sur quelques médailles. Hist. Volume XXXVI, 12. Ses noms, comme astre & comme dieu chez les Egyptiens. Mém. Vol. XXXVI, 344. Ils le représentoient faisant sa course dans une barque, & les Phéniciens dans un char attelé de plusieurs chevaux. Ibid. 41. Dans la plus haute antiquité, on croyoit que le soleil étoit porté sur un char & traîné par des chevaux de feu. Mém. Vol. XXXVIII, 384. Le soleil étoit adoré à Emèle sous le nom d'Elagabale. Ibid. 150. Voyez ELAGABALE. Les Phéniciens l'adoroient sous celui de Baal. Voyez BAAL. Les Ammonites, les Moabites & les Syriens lui donnoient des noms fynonymes, Molok, Milcom, Chamos, Anamalek, Adramelek, &c., 390. Le soleil étoit adoré des Syriens; il n'avoit pas chez eux de statue. — Son trône étoit placé à l'entrée de leurs temples. Mém. Vol. XXXVI, 26. Contradiction apparente de Lucien à ce sujet. Ibid. 71. Le soleil étoit honoré, chez certains peuples, sous la forme d'une pierre. Mém. Volume XXXVII,

703. Si Mithra, chez les Perses, étoit réellement un génie distingué du soleil. Voyez MITHRA. Sentimens des anciens & des modernes, sur la cause de la grandeur apparente du soleil & de la lune, vus près de l'horizon. Mém. Volume X LII, 501. Voyez ÉCLIPSE.

SOLITAURILIA. Voyez SUOVE-

SOLON. Sa loi pour les testamens, est le type de celle des douze Tables. Mém. Vol. XXXVII, 281 & 282. Sa leçon à Crésus sur l'inconstance de la fortune. Mém. Vol. XXXIX, 31. Stratagème par lequel il sit abroger la loi qui désendoit de parler de Salamine. Ibid. 143.

SOMMONA-CODOM, philosophe de la secte des Samanéens, que les Siamois révèrent comme un dieu & consondent avec Budda.

— Ils l'appellent aussi Pouci.

Mém. Vol. XXXVII, 572;

Mém. Vol. XXXVIII, 507

& 508; & Mém. Vol. XL, 232

& 233.

SONG. Polition de ce royaume & sa fondation. Mém. Volume XLII, 125.

SONG. Quand cette dynastie a cessé de régner dans la Chine. Mém. Volume XL, 299. Le règne de cette dynastie est appelé chez les Chinois le siècle philosophique. Ibid. 338.

SONGES. Les anciens y trouvoient quelque chose de merveilleux & de divin. — Ceux qui consultoient

toient les oracles, se couchoient au pied de l'autel pour y attendre un songe favorable. Mém. Volume XXXVI, 413. Mémoire de M. DE BURIGNY, sur la superstition des peuples à l'égard des songes. Hist. Vol. XXXVIII, 74. Leur interprétation formoit un art distingué chez les Égyptiens. — Sabacon descend du trône d'Égypte, pertuadé par un songe.—Les Chaldéens étoient célèbres dans l'art d'expliquer les songes. Ibid. 75. Crédulité des anciens Persans à ce sujet. - Songe de Dogdo, mère de Zoroastre. — La même superstition régnoit chez les Mèdes, 76. Croyance générale des Grecs à cet égard. -Oracles célèbres pour l'interprétation des songes. — Songes trompeurs envoyés par les dieux, 77. — C'étoit pour les prévenir, qu'on exhortoit à ne pas négliger le culte des mânes. -Pratiques ufitées chez les Grecs pour en détourner les effets, 78. Exemples de la superstition des songes chez les Romains, même dans les plus grands hommes. - Les plus célèbres philosophes n'en ont pas été affranchis; leurs diverses opinions sur les songes, 79. Dieux qui y présidoient, appelés Somniales. - Ceux qui détournoient les songes funestes, étoient nommés Averrunci. — Leur culte & leurs offrandes, 80. Cependant la divination des songes a été re-Tome XLIV,

jetée par plusieurs dans l'antiquité payenne, 81. Notice des auteurs qui ont écrit sur cette matière, 82. La divination par les songes, la plus ancienne de toutes, est fondée sur le préjugé de la communication des dieux avec les hommes. Mémoires, Volume XXXIX, 22.

SONS. Comment les Grecs les divisoient, suivant leur système musical. Mém. Vol. XXXVII, 108. Voyez MUSIQUE.

SOPHOCLE. Jophon fon fils veut le faire interdire comme insensé. - De quelle manière il repousse cette accusation. — Sa mort. Mémoires, Vol. XXXV, 440. Recherche des allusions contenues dans quelques - unes de ses pièces. Ædipe à Colonne. Ibid. 439. Philoctète, 441. Ajax, 454. Electre, 456. Antigone, 457. Argument d'une de ses pièces qui se sont perdues, intitulée Euryale, tiré de Parthénius de Nicée. Hift. Vol. XXXIV, 65. Observations de M. l'abbé BATTEUX sur l'Œdipe de Sophocle, en réponse aux critiques de quelques modernes. Mém. Vol. XLII, 473 & Suiv. Plusieurs savans ont pensé que c'étoit sur cette pièce qu'Aristote avoit rédigé la plupart de ses règles de la tragédie. Ibid. 488. Analyse de cette pièce, 490. Pourquoi le sujet d'Œdipe n'a pu être traité aussi heureusement par les

Eeee

modernes que par les anciens. Mémoires, Volume XLII, 492. Erreur de quelques critiques qui ont cru que le tragique de l'Œdipe Grec étoit porté trop loin. — Observation sur les conformités & la différence de l'Œdipe & de l'Iliade. Ibid.

 $\mathbf{S}$ 

SORCIERS, crus spécifiquement plus légers que les autres hommes, & soumis par cette raison à l'épreuve de l'eau froide. Mém. Vol. XXXVII, 558. Faits qui donnent lieu de croire que ces prétendus sorciers n'étoient que des personnes attaquées de maladies vaporeuses. Ibid. 562. Ce qui explique pourquoi le nombre des magiciennes l'emporte beaucoup sur celui des sorciers, 564.

SORTS. Oracles rendus par les forts. Voyez DODONE.

Sostrate dispute à Thynion le gouvernement de Syracuse. Hist. Vol. XXXIV, 96 & 98. Sotoktais, grand apôtre du Japon, est noimmé d'abord Fat-sismo, en chinois Ching-tetai-tseu. — Sa naissance, son enfance merveilleuse. Mém. Vol. XL, 243. Sa mort. Ibid. 244.

Sou (Le) d'or étoit la foixantedouzième partie de la livre Romaine. Mém. Volume XXXV, 349. Son évaluation au taux de notre monnoie. Ibid. 350; & Mém. Vol. XLI, 161.

Soui (La dynastie des) réunit

les empires du nord & du midi de la Chine. Mém. Vol. XL, 309. Sa destruction. Ibid. 310. SPARGAPYSE, fils de Tomyris reine des Massagètes, périt dans une expédition contre Cyrus. Mém. Vol. XL, 495.

SPARTACUS, chef d'une troupe de gladiateurs & d'esclaves révoltés, fait la guerre aux Romains. — Son origine & son caractère. — Ses talens militaires. Mém. Vol. XXXVII, 24 & 25. Ses exploits. Voyez G U E R R E servile. Sa mort. Ibid. 81.

SPARTEMBAS, premier roi des Indiens. Hist. Vol. XXXIV, 79.
SPARTIATES (Les) font jeter dans un puits des députés de Darius, chargés de leur demander l'eau & la terre. Mém. Vol. XXXIX, 38. Les Spartiates avoient une vénération singulière pour les sêtes Carnéennes. Ibid. 197.

SPARTIEN est le seul historien dans lequel le présendu dieu Lunus se trouve nommé. Mém. Volume XLII, 381. Voyez LUNUS.

SPAUTA. Voyez MARCIANÈS.
SPECTACLES. Il y avoit des places payées & des places gratuites dans les spectacles Romains. — Il étoit défendu d'en donner gratis par tribus. Mém. Vol. XXXIX, 400.

SPECULA (Le mont); le Tarvesède d'Antonin suivant Tschudi. Hist. Vol. XXXVI, 173. SPÉCULATEURS, soldats attachés au service de la légion. - Inscription qui donne lieu de croire qu'ils étoient au nombre de dix par légion. — M. LE BEAU conjecture qu'ils étoient joints à la centurie des frumentaires, & se fonde sur les rapports de leurs fonctions. — On les employoit en qualité d'espion dans le camp ennemi ou dans les villes assiégées. Mém. Volume XXXVII, 2 1 6. Les empereurs se servoient d'eux pour porter leurs dépêches. - Sous les premiers, depuis Jules-César, ils composoient une partie de la garde du prince, & avoient alors la même forme de milice que les prétoriens. - Ils servoient d'exécuteurs pour trancher la tête à ceux qui avoient été condamnés. -Erreur de quelques éditeurs qui, dans ce dernier cas, ont substitué mal-à-propos le mot de spiculatores. Ibid. 217. Les spéculateurs dans la cavalerie, étoient des auxiliaires attachés à une légion, & commandés par un chevalier Romain. - Ces foldats étoient du dernier rang. -Festus en distingue à tort les exploratores, 218.

Speusippe, disciple de Platon, & chef des philosophes académiques. Mém. Vol. XLI, 486.

Sphacterie (Isle de); sa position. Mém. Volume XLII, 374. Erreur de M. de l'Isle à ce sujet. Idem, ibid. note (i).

SPINA, ville d'Italie; sa position. Mém. Vol. XLII, 370. SPIBALE; ce que c'étoit que cet ordre de bataille chez les Grecs & les Romains. Mém. Volunie XLI, 292.

SPIRE. Noms divers de cette ville dans les auteurs de la basse latinité. Hist. Volume XXXVI,

200.

S P O N se trompe sur la patrie du poëte Callimaque. Mém. Vol. XXXIX, 192. Correction d'une mauvaise leçon de son inscription de Milet. Mém. Volume XLI, 515.

S S I J O-M E 1 commence à régner dans le Japon, en l'an 629 de l'ère chrétienne. Mém. Vol. XL,

244.

ST. Les anciens avoient coutume de placer ces deux lettres devant les mots Latins commençant par un l. Mém. Volume XXXIX, 324.

STADE, édifice public destiné pour la course dans les jeux solennels Mém. Vol. XXXVII, 358. Sa forme & ses dimensions

ordinaires. Ibid. 359.

STADE, étendue de la carrière dans les jeux publics. — Le stade Pythien étoit de mille pieds. Hist. Vol. XXXVIII, 40. Celui d'Olympie étoit de six cents mesurés sur le pied d'Hercuse. Id. ibid. & Mém. Vol. XXXV, 751. Remarque critique de M. DE LA NAUZE sur l'étendue du stade Italique de Pythagore, du stade Olympique & du stade Pythique. Hist. Vel. XXXVI, 97 & 98.

Eeee ij

STADE, mesure itinéraire. Sur la mesure du stade employé par Hérodote; par M. DE LA NAUZE. Il en distingue trois principaux; un grand de huit au mille Romain environ, un petit de quinze, & un moyen de dix. Hift. Vol. XXXVI, 86. Il soutient qu'Hérodote n'a employé que le moyen stade exclusivement, & n'en connoissoit pas d'autre. Ibid. 88 & 96. Prouve que le schoëne, dans cet auteur, est de soixante stades ou six milles Romains. tandis qu'il n'est que de quatre milles dans le système des désenseurs du petit stade, 90. Ramène au moyen stade les mesures données par Hérodote dans la description de l'Egypte, pour la distance du mont Casius au golfe Arabique; pour l'étendue de la côte maritime de l'Egypte, du lac Sirbonide au golfe de Plinthiné, 91; pour le circuit du lac Mæris, 92; pour la comparaison de la route d'Héliopolis à la mer, avec celle d'Athènes à Pise, 93; pour la longueur de l'Egypte, depuis la mer jusqu'à Eléphantine. — Pourquoi cette dernière mesure est plus longue dans Hérodote que dans Eratofthène, 94. Difficulté contre le sentiment de M. DE LA NAUZE sur l'origine de la diversité & de la confusion des stades, 97. Les stades employés par Scylax, sont de dix au mille Romains, Mém. Volume XLII, 379.

ST

STANISLAS est élu roi de Pologne. — Il traverse l'Allemagne sous un nom emprunté. Hift. Volume XXXVI, 246. II est reçu à Varsovie avec des transports de joie. — Plusieurs Palatins concertent une nouvelle élection. — Il sort de Dantzic déguilé en paylan. — Fermeté de ce prince dans l'adversité. Ibid. 247.

STATIONES, lieux de rendez-. vous public chez les Romains. . Mém. Volume XXXIX, 391. STATIONES agrariæ, redoutes

construites de distance en distance sur les chemins de voiture, pour la sûreté des convois. -Elles étoient appelées aussi pratenturæ. Mém. Vol. XLI, 155.

STATOR, huissier des magistras, confondu mal - à - propos avec firator écuyer. Mém. Volume

XXXIX, 537.

STATUES. Les Romains furent très-long-temps sans avoir de statues de leurs dieux. Mém. Volume XXXVI, 402. Quand l'usage en fut introduit dans leur religion. — Les Perses n'en avoient pas dans leurs temples, non plus que les anciens Germains. Mém. Vol. XXXVIII, 44. Les payens croyoient à l'animation des statues de leurs dieux. Ibid. 48 & 414. Voyez THÉRAPHIM. Mais ils ne les regardoient pas toutes comme également divines; ils donnoient la préférence à celles qui avoient servi de modèle originaire, 416.

Comment se concilioit cette distinction avec la doctrine de l'animation. — Quelle étoit la forme des statues des divinités Phéniciennes & Egyptiennes. Mém. Volume XXXVIII, 417. Le but de leur composé monstrueux, étoit d'expliquer par des emblèmes, les attributs de la divinité. — Conjectures de M. l'abbé FOUCHER sur l'origine de cette pratique. Ibid. 418. Mémoire de M. le comte de CAYLUS sur l'habillement des statues des divinités & leurs lotions. Hist. Volume XXXIV, 35. Elles étoient

gâtées par les vapeurs & la fumée

des sacrifices sanglans, ce qui introduisit l'usage de les laver

& de les baigner. — Ces lotions

devinrent ensuite cérémonies expiatoires. *Ibid.* 37. C'étoit pour

les garantir de ces exhalations,

qu'on les couvroit de voiles &

autres habillemens qu'on changeoit & lavoit de temps en temps,

38. Preuves de ces deux usages chez les Grecs & les Romains,

37 & 38. Raisons physiques &

morales de l'usage de purifier les statues des dieux par des

ablutions & des bains. Mém. Volume XXXIX, 241.

STELLATURA, portion qui étoit retranchée sur la paye ou sur la ration du soldat, au profit du tribun. Mémoires, Volume XXXVII, 135. Cette sorte de concussion sut tantôt tolérée, tantôt sévèrement punie

par les empereurs Romains. Mémoires, Volume XLI, 165 & 193.

STHÉPHANÉPHORE, prêtre d'un ordre distingué qui, dans les cérémonies publiques, portoit une couronne de laurier, & quelquesois d'or. — Il étoit éponyme en plusieurs villes. Hist. Volume XXXVIII, 161.

STIPENDIUM, paye que les gens de guerre recevoient de la république ou du prince. — Salarium étoit l'étape des officiers. Mém. Vol. XXXVII, 788.

STLATA, espèce de navire plus large que haut. Mém. Volume XXXIX, 324.

STOBI, métropole de la feconde Macédoine, reçoit une colonie Romaine. — Son nom est altéré dans les manuscrits d'Hiéroclès & dans Constantin Porphyrogénète. Mém. Vol. XXXV, 664.

STOÏCIENS (Les) posent les paradoxes pour base de leur morale. Mém. Vol. XXXV, 309. Le reproche de contradiction que leur fait Plutarque, est peu fondé. Ibid. 316. Parallèle de leur méthode démonstrative avec celle de Platon, 317. Esquisse de leur système de morale, 320. Leur habileté dans la dialectique, leur fait négliger l'art de la persuasion, 321. La subtilité de leurs raisonnemens, les rend inintelligibles à la multitude, 3 24. On les tourne ouvertement en ridicule, 325. Manyais traitemens que leur attire la dureté de leur censure. Mém. Volume XXXV, 326. Leur philosophie sublime embrassoit & lioit ensemble toutes les parties du monde physique & moral. Mémoires, Vol. XLI, 374. Précis & éloge de leur morale. Ibid. 474. Exposition de leur doctrine sur la division & le mouvement continuel des corps. Hist. Vol. X LII, 66. Thales, Pythagore, Héraclite, l'avoient enfeignée long-temps avant eux. Ibid. 68. Les Stoïciens sont, de tous les anciens philosophes, ceux qui ont donné les meilleures preuves morales de l'existence de la divinité. Mém. Vol. XLIII, 69. Ils n'avoient, en matière de physique & de métaphysique, que des notions très - imparfaites. - Ils considéroient l'éther comme étant, par excellence, le principe intelligent. — Croyolent à l'animation des astres. Ibidem. 71. Admettoient un tout universel, raisonnable & animé. — Représensoient le monde comme un animal sphérique, espèce de forme à laquelle ils disoient que rien ne peut nuire, 72. Réfutation de leur système, 73. Les Stoïciens admettoient la divination, 83.

STOLE, manteau que les Grecs portoient à la ville; c'étoit encore une forte de veste militaire. Mém, Vol, XLI, 300, note (k).

STRABON. Observations de M. DE BRÉQUIGNY sur sur un passage de Strabon qui, entre Gènes & Plaisance, femble placer deux autres villes sous les noms de Diacuifta & Jelleia. Hift. Vol. XXXVIII. 52. Leur position indiquée s'oppose à ce que Jelleia soit Velleia. — Ces deux noms ne se trouvant nulle part ailleurs. & les leçons variant sur le premier, M. DE BRÉQUIGNY soupçonne le texte altéré dans cet endroit, 53. Il conjecture avec Calaubon & plusieurs autres critiques, qu'Aquæ Statiliæ (aujourd'hui Aqui) dont Strabon parle plus haut, pourroit être le lieu dont les copistes Grecs ont formé les deux noms inconnus, 53. Démonstration du mécanisme de cette altération, confirmée par le rapprochement de la leçon d'un manuscrit du roi, 54. Remarque sur un passage de Strabon, appliqué mal-à-propos au télescope. Mém. Vol. XLII, 498. Remarque sur un endroit de ses ouvrages. Mém. Vol. XXXV, 156, note (d).

STRAETHLINGEN. Position ancienne du chef - lieu des barons de ce nom, en Suisse. — Leur extinction. Hist. Vol. XXXVI, 144.

STRANGOLI. Voyez PÉTÉLIE.

STRATAGÈME. Sens de ce mot,
plus étendu chez les Grecs & chez les Romains que dans

notre langue. Mêm. Vol. XL,

STRATÉGIE. Voy. PHALANGE.
STRATON, roi de Sidon; sa vie
molle & effeminée. — Il est détrôné par Alexandre-le-Grand,
qui lui donne Abdolonyme
pour successeur. — Sa mort.
Mém. Vol. XL, 11 & 14.

STRATON (La tour de ). Voyez CÉSARÉE en Phénicie.

SUBALTERNE. Voyez CENTU-

SUCCESSION. La succession déférée par le droit prétorien, s'appeloit bonorum possession; & celle déférée par le droit civil, hæreditas: raison de cette dissérence. Mém. Vol. XXXIX, 372.

SU-CHE-ULH-CHANG-KING, c'est-à-dire, le livre des vingt-deux paragraphes. — La traduction en chinois en est fort ancienne. Mém. Vol. XL, 252. Sommaire de la doctrine de Fo, qu'il contient. Ibid. 253.

SUCRE, dérive du phénicien zucra. — Les cannes à sucre n'étoient pas indigènes dans la Phénicie; elles y avoient été apportées de l'Inde. Mém. Vol. XXXIV, 249. On cultivoit autresois des cannes à sucre dans le territoire de Tripoli; preuves de ce fait. — Description de leur culture. — On en trouvoit aussi dans l'île de Chypre, à Rhodes & dans deux endroits nommés Amorea & Morta. — Transplantation des cannes à sucre en

Sicile. — Elles passent de-là en Grenade, puis à Madère, d'où on les apporte au Brésil & dans le reste de l'Amérique. Mém. Vol. XXXVII, 509.

SUFFÈTES, nom donné aux principaux magistrats des Carthaginois, & à ceux qui gouvernèrent les Israëlites depuis la mort de Josué jusqu'à l'établissement de la royauté.—Étymologie de ce mot, suivant M. l'abbé MIGNOT, différente de celle donnée par Drusius & Selden. — Comment il a été traduit par les Grecs. Mémoires, Vol. XXXIV, 289; Mém. Vol. XXXVIII, 25; & Mém. Vol. XL, 53.

SUFFOLK (Charles Brandon duc de). Sa famille. - Il est élevé avec Henri VIII, roi d'Angleterre. Mém. Vol. XLIII, 533. Ce prince devenu roi, le fait duc. Ibid. 485. Il est envoyé ambassadeur extraordinaire en France, pour assister au couronnement de Marie sœur d'Henri VIII & femme de Louis XII, 506. Sa bonne grâce & ses succès dans les tournois donnés à cette occasion, lui gagnent le cœur de Marie, qui après la mort de Louis XII, lui propose de l'épouser, 512 & 520. C'est à tort qu'on assigne d'ordinaire à cet amour, une époque beaucoup plus ancienne, 507 & fuiv. Voyez MARIE reine de France.

SUFFRAGATORES, personnes en

place & en crédit, qui reconmandoient au peuple les candidats. Mém. Vol. XXXIX, 387.

SUGAMBRES (Les), peuple de l'Inde, oublié par Pline & Cellarius. Hist. Vol. XXXIV,

SUICIDE (Le) étoit puni chez les Grecs, par la privation des honneurs funèbres. Mém. Vol. XXXVI, 454. Sévérité de cette loi envers le guerrier qui par désespoir, se précipitoit dans les rangs ennemis.—Peine du suicide à Athènes. Ibid. 455, note (s). Sentiment de Platon favorable au suicide.—Pourquoi on en trouve peu d'exemples parmi des peuples anciens renommés par leur bravoure, 456. Réflexions de M. ROCHEFORT contre le suicide, 457.

SUIDAS se trompe sur le temps où . écrivoit Parthenius de Nicée. Hift. Vol. XXXIV, 45. Il ie trompe & se contredit sur la fignification du mot διμωμίτης. Mém. Vol. XXXVII, 206. Donne à tort les lixæ pour une espèce de soldats. Mém. Vol. XXXVII, 229. Il donne une fausse étymologie du mot ancon, nom que l'on donnoit à la prison de Carthage. Mémoires, Vol. XL, 66. Confond les différens Scylax, & attribue sans aucune vraisemblance leurs ouvrages à un seul auteur de ce nom. Mém. Vol. XLII, 350.

Suisse (La) est divisée en

cantons aristocratiques & démocratiques. Mém. Volume XLI, 730, note (n).

SUISSES. Mémoire de M. le baron DE ZUR-LAUBEN sur le traité de Dijon, conclu en 1513 entre les Suisses & Louis de la Trémoille. Mém. Volume XLI, 726. Voyez DIJON.

SULLA (Cornélius), tribun du peuple, après avoir été questeur de l'armée de Pompée. — Il est auteur de la Ioi Cornélia concernant les édits des préteurs. — Troubles excités sous son tribunat, par son zèle ardent contre la puissance & les vexations des grands. Mém. Volume XLI, 19, 20, 66 & suiv.

SULLY (Henri de), nommé grand-bouteiller de France en 1317. — Ambassadeur de Philippe-le-Long à Rome en 1319. — Il est envoyé par le pape, vers Édouard III. — Est nommé plénipotentiaire de ce prince, pour terminer ses dissérends avec Charles-le-Bel. Mém. Vol. XLI, 664. Charles-le-Bel le nomme sénéchal de Guyenne. Ibid. 684.

SULPITIUS, tribun du peuple, chasse de Rome les consuls.—
Sylla le fait tuer, & attacher fa tête à la tribune aux harangues.

Mém. Vol. XXXVII, 311.
SUMÈS. Voyez THOTH.

SUMRAH. Voyez SIMYRA.

SUOVETAURILIA, facrifices
dans lesquels on immoloit trois
fortesde victimes.—Pourquoils
font

sont appelés Solitaurilia par Fesrus. Mém. Vol. XXXIX, 351. SUPHIS, roi d'Égypte, y établit 'l'idolatrie. — Texte fautif d'Eusèbe au sujet de ce prince. Mém. Volume XXXVI, 36.

SUPPLIANTES (Les). Remarques de M. LE BEAU fur les allusions qu'Euripide a eues en vue dans cette pièce. - En quel temps elle parut. Mém. Vol. XXXV, 446. Exposition du sujet. Ibid. 447.

SUPPLICATIONS, actions de grâces solennelles que les Romains rendoient aux dieux après les victoires. - La durée en étoit réglée par décret du fénat. — Elles ne furent d'abord que d'un jour. - La flatterie, plus que la piété, en augmenta ensuite de beaucoup le nombre. Histoire, Volume XXXIV, 111. Sur. Voyez TYR.

SURÉNA, première dignité de la cour du roi de Perse; étymologie de ce mot. Mém. V. XL, 54. SURNUMÉRAIRES. Voyez SOLDAT Romain.

SUSCEPTORES, nom commun aux receveurs de quelque chose que ce fût, qui étoit levée au nom du prince. — Quelles étoient les fonctions des receveurs des vivres. — Leurs exactions. Mém. Vol. XLI, 173. Ils étoient pris dans les curies ou entre les divers offices. Ibid. 174. S'ils faisoient banqueroute, le magistrat qui les avoit nommés, payoit pour eux. --Tome XLIV.

Ils n'étoient créés que pour un an. — Honorius permet de les continuer pendant cinquans, 175.

Suse, capitale de l'Elymaïde. Mém. Vol. X L , 479.

SUZUMA, Susumus, ville de l'Arabie Pétrée, citée par Albert d'Acqs. Histoire, Vol. XXXIV, 131. Ce pourroit être la Sodoma dont parle Étienne de Byzance, & qu'il fait métropole de dix villes. Ibid. 131 & 132.

Sutrium, ville de Toscane. – Origine du proverbe aller à Sutrium, pour dire porter avec soi ses provisions. Mém. Volume

XLI, 147.

SUZERAIN. Pouvoir du suzerain sur les enfans de son vassal décédé. Mém. Vol. XLIII, 432.

SYBARITES (Les) sont expulsés par les Thuriens, avec lesquels ils ont été confondus par quelques écrivains. Mém. Vol. XLII, 319 & 328.

SYCAMINOS, ville de Phénicie; sa position. — Ce n'étoit plus, au temps d'Eusèbe, qu'un bourg qui s'appeloit Epha. -Conjecture sur son étymologie. Mém. Volume XXXIV, 320.

SYÉDRA en Pamphylie. Mem. Vol. XLII, 387.

SYLLA. Origine de ce surnom, que le préteur P. Cornélius porta le premier. Mém. Volume XL1, 36.

SYLLA abroge tous les plébiscites concernant le droit de jugement qu'il rend aux sénateurs,

Ffff

& dédommage les chevaliers par une promotion de 300 d'entre eux à la dignité sénatoriale. Mém. Volume XXXVII, 300.

SYLVESTRE (Le pape) donne les îles de Sardaigne & de Corfe à ceux qui pourront s'en emparer sur les Sarrasins. Mém. Volume XXXVII, 499.

SYMBOLE, port de la Taurique.

— A présent lambol; autrement
Boluklava. Mém. Vol. XXXV,
522.

SYMBOLUM, lieu de la jonction du Pangée au mont Hœmus. Mém. Volume XLII, 365.

SYMPHONIE. Recherches de M. de ROCHEFORT sur la symphonie des anciens. Mém. Vol. XLI, 365. Voyez Musique.

SYNAPISME, ordre de bataille qui répondoit chez les Grecs, à ce que les Romains appeloient la tortue. Mém. Vol. XLI, 288. Il peut avoir été connu au siége de Troie. Ibid. 285, note (f).

SYNÉSIUS, évêque de Ptolémaïde. — Sa patrie & ses ouvrages. Mém. Vol. XXXVII, 384.

SYNTHÈSE, nom donné par les grammairiens à une figure de rhétorique, qui n'en avoit pas chez les anciens. — Vossius l'appelle synèse. Mém. Volume XLII, 240, note (x).

SYNTIPAS. Notice d'un manuscrit Grec de la bibliothèque du roi, intitulé Syntipas, par M. DACIER. — Sujet de ce roman. — Sa marche générale. Mém. Volume X L I, 546. Traduction de quelques morceaux propres à en donner une idée. Ibid. 549 & fuiv. Cet ouvrage paroît avoir été interpolé par un Chrétien. — Il a été traduit du syriaque en grec, 546 & 554; & originairement de l'indien, 555. Quel en est l'auteur, 554 & 555. Il a servi de modèle au premier auteur du Dolopathos, 556. Ce qu'en ont dit plusieurs bibliographes, 561.

SYPHAX, roi de Numidie, est défait par les Romains, & dépouillé de ses états. Hist. Vol.

XXXVIII, 97.

SYRACUSE. Discussion de diverses autorités sur l'époque de la sondation de cette ville. Mém. Volume XLII, 287 & 310. Réflexions de M. DE BURICNY sur un passage de Plaute où sont nommés deux rois de Syracuse, dont les historiens ne fontaucune mention. Hist. Vol. XXXIV, 95 & suiv.

SYRGIS. Voyer SCYTHIE.

Syrie. Tigrane chasse Antiochus-Eusèbe, & prend possession de la couronne de Syrie qui lui avoit été désérée. Mém. Volume XXXVIII, 131. Pompée le force à en faire cession aux Romains, y rétablit l'ordre, & fait reconstruire ses places sortes. Ibid. 132; & Mém. Volume XXXV, 661. La Syrie réduite en province Romaine, comprenoit la Syrie supérieure, la Célésyrie, la Phénicie, & enfuite la Palestine. — Ses démembremens sous Adrien & sous Constantin. — Elle est partagée en deux provinces sous Théodose le jeune; seur étendue & leurs métropoles. — La seconde Syrie étoit nommée falutaris à cause de ses bains chauds. Mém. Volume XXXV, 66 r. Invasion des Parthes dans la Syrie. Mém. Volume XXXV III, 138. Ils en sont chassés par Ventidius. Ibid. 139.

SYRIE (La déesse de ). Voyez DÉESSE de Syrie (La).

SYROPULE (Sylvestre), un des prélats Grecs qui ont souscrit le décret d'union au concile de Florence. — Il est appelé, malàpropos, Sguropulus, Mém. Vol. X LIII, 289, note (e).

## T.

TABLE. Ce que c'est que la table appelée Lo-chu chez les Chinois. Voyez LO-CHU.

TABLE de l'année commune Grecque. Mém. Vol. XXXV, 145. Table des années embolimiques. Ibid. 146. Table des cycles de Méton qui ont précédé la période Callippique, avec les jours de l'année Julienne où a commencé l'année Athénienne, 147. Table de la première période Callippique, avec les jours de l'année Julienne auxquels a commencé l'année Grecque pendant cette période, 148. Table

de l'année Julienne, 149. Table chronologique comparative des empereurs de la Chine des trois premières dynasties, selon divers auteurs Chinois. Mém. Volume XXXVI, 184 & suiv.

TABLEAU. Ni dans le paganisme, ni parmi les Chrétiens, on n'a guère rendu d'honneurs superstitieux à de simples tableaux; par quels motifs. Mém. Volume XXVIII, 416.

TABLES de cuivre découvertes à Héraclée. Notice de ce monument chargé d'inscriptions Grecques & Latines, d'après l'explication qu'en a donnée M. l'abbé MAZOCHI. Hist. Vol. XXXVIII, 287.

TABLES (Loix des douze). Voyez LOIX des douze Tables.

TACITE se contredit sur l'origine de l'institution des prêtres appelés Sodales Titii. Mém. Vol. XXXVII, 271.

TACTIQUE. Définition de cette science. Mém. Vol. XL, 529. Les Grecs avoient des écoles publiques de tactique. Ibid. 532 & 550. On ne voit pas qu'il y en ait eu de maîtres chez les Romains, 534. Mais ce sut dans les livres des Grecs qu'ils puisèrent la parsaite connoissance de cet art, 538. La tactique Grecque avoit deux parties; l'une systématique rensermée dans la théorie, & l'autre pratique. Mém. Vol. XLI, 325, note. Voyez Guerre.

TAI-KANG, de la dynastie de Ffff ij Hia, fils & successeur de Ki au trône de Chine. Mém. Volume XLIII, 259. Sa mort. Ibid. 263.

TAI-KI ou le grand terme, premier principe d'où les Chinois font fortir deux principes secondaires, & auxquels ils attribuent l'origine de toutes choses. Mém.

Volume XXXVIII, 288.
TAI-KONG-LIU-CHANG reçoit

en apanage de l'empereur Vou-

vang le royaume de Tsi. Mém. Volume X L I I, 121.

TA1-TSONG, empereur de la dynastie des Tang, monte sur le trône de Chine. Mém. Vol. XL, 310 & 323. Sa mort. Ibid. 314 & 325.

TAI-TSOU, fondateur de la dynastie des Song. Mém. Vol.

XL, 334.

- TAI-TSOU, fondateur de la dynastie des Ming, parvient au trône de Chine l'an 1368 de J. C.—Son nom propre ésoit Hong-vou.— Il avoit été bonze, & non valet de bonzes, comme le disent plusieurs miffionnaires. Mém. Vel. XL, 352 & 353.
- TAI-YO-CHAN, montagne & rivière de Chine. Mém. Vol. XLII, 99.
- TALA, arbre dont l'écorce servoit de nourriture aux Indiens avant leur civilisation. Hist. Volume XXXIV, 77.
- TALAPOINS, prêtres de Siam. Motif singulier par lequel ils éloignent le peuple du christia-

nisme. Mém. Vol. XXXVII,

TALENT Babylonien. Il étoit composé de sept mille drachmes.
— Son évaluation suivant notre monnoie. Mém. Volume XLII, 13, note (a).

TALENT Euboique (Le ) étoit à peu-près le même que le talent Attique. Hist. Vol. XXXIV, &5.

- TALION. La loi du talion étoit appelée la loi de Rhadamante. - Quelle en étoit la formule. - Sentiment d'Aristote sur la manière la plus juste de l'exerces. Mémoires, Volume XXXVI, 447. Étymologie du mot talion. Mém. Volume XLI, 100. Dispute entre le philosophe Favorinus & le jurisconsulte Sextus-Cœcilius, sur l'équité du chef de la loi des XII tables concernant la peine du talion. Ibid. 101. Changement fait à la loi du talion en faveur des borgnes. Mem. Vol. XLII, 300.
- TAMBOUR (Le), instrument des peuples Orientaux, ne sut jamais connu dans les armées Romaines.—Il n'étoit en usage en Italie, que parmi les bacchantes & les sanatiques de Cybèle. Mém. Vol. XXXVII, 197. Les Parthes avoient des tambours garnis de petites clochettes. Le tambour a été apportéen Europepar les Arabes. Mémoires, Vol. XL, 546.

TAMERLAN, Timurbec ou Timurlenk; sa naissance. — Il joignoit une santé robuste à beaucoup d'esprit, de courage & d'ambition. — Précis de ses expéditions militaires. Mém. Vol. XXXVII, 413. Motifs de la guerre qu'il déclare à Bajazet. Ibid. 414. Bataille d'Ancyre dans laquelle Bajazet est fait prisonnier; fixation de la date de cette journée, 415. Suite du precis des conquêtes de Tamerlan. — Sa mort, 416.

T'AMOULS (Les) de la côte de Coromandel, sont originaires du Tanjaour & du Maduré. Mém. Vol. XL, 211.

TAN, termination commune aux noms de pays par toute l'Afie; ce qu'elle fignifie. Mém. Vol. XXXV, 477, note (b).

TANAÏS, fleuve, appelé Silée par les naturels du pays, aujourd'hui le Don. — Sa source.
— Il ne gèle jamais. — Il servoit autresois de bornes aux trois parties du monde. Mém. Vol. XXXV, 518. Son cours a été mal connu des auciens. — Ses embouchures. Ibid. 521.

T'ANAïs., ville Grecque. Mém. Vol. XXXV, 521.

TAN-FOU. Son établissement au pied de la montagne Ki, est regardé comme le berceau de la dynastie des Tcheou. Mém. Vol. XLII, 105.

TANG. Position ancienne de ce canton dans la province de Chan-si. — Ses rois portoient le titre de rois de Tçin, mais différens des Tsin du Chen-si. Mém. Vol. XLII, 122.

TANG. La dynastie des Tang remplace celle des Soui sur le trône de Chine, l'an 619 de J.C. Mém. Vol. XL, 310.

TANGER. Voyez TINGIS.

TANIS, villed Égypte qui donnoit fon nom au nome Tanitique. — Pourquoi il étoit ainsi appelé. Mém. Vol. XXXIV, 126.

TANOUI. Voy. MANICHÉISME. TAO, divinité suprême des philosophes Chinois de la secte de ce nom; sa définition, suivant Kouang-tching-tse. Mém. Vol. XXXVIII, 295. Ce qu'en dit Lao-tse. Ibid. 305. Ce terme signifie la même chose que le rous de Timée de Locres. Mém. Vol. XL, 167. L'école du Tao ne se prétend pas moins ancienne que celle des lettrés. Mém. Vol. XXXVIII, 292. Voyez LAO-TSE. Les philosophes de cette école qui est en même temps une secte de religion, en se livrant à la recherche des moyens de parvenir à l'immortalité par des breuvages, & en s'attribuant le pouvoir de faire des choses extraordinaires par la magie & la chimie, ont acquis une grande considération auprès de quelques empereurs & parmi le peuple. - Mais leur religion n'a jamais été adoptée par l'empire, & s'est corrompue de plus en plus. Ibid. 309. Voyez CHINOIS. Idée de leur doctrine. — En quoi ils se rapprochent des contemplatifs de l'Inde. — Ils se

flattent de trouver un breuvage qui rend immortel, & se livrent pour cet esset à la chimie & à la magie. Mém. Vol. XL, 338.

TAO-GAN, Samanéen Chinois de naissance, qui se distingua par son savoir & son zèle pour la religion. Mém. Volume XL, 266.

TAO-KIA, l'école du Tao. Voyez

TAO-SE, philosophes Chinois de l'école du Tao. Voyez TAO. Tao-te-king, le principal des livres sacrés de l'école du Tao. Voyez LAO-TSE.

TAPHRÉ, ville de l'isseme de Crimée, bâtie par des esclaves fugitifs. Mém. Vol. XXXV, 517.

TAPROBANE, île qui est la même que Serendib, aujourd'hui Céilan. Mém. Vol. XXXVII, 469; Hist. Vol. XL, 99; & Mém. Vol. XLII, 43. C'étoit le principal entrepôt du commerce des Orientaux dans les Indes au VI.º siècle. Mém. Vol. XXXVII, 469.

XXXVII, 469.
TARABOLOS. Voyez TRIPOLI.
TARABOSAN. Voyez TRAPÉZUNTE.

TARAXIPPE, statue ou monument placé dans l'hippodrome chez les Grecs, dont la vue essarouchoit les chevaux. — A Némée c'étoit une grosse roche couleur de feu. — Les Eléens érigent à la place un autel à Neptune. Hist. V. XXXVIII, 44.

TARENTE, capitale de la Calalire, de l'Apulie & de la Lucanie; la polition. — C'étoit l'entrepôt général du commerce de l'Italie & de la Grèce. — Ses habitans étoient célèbres par leur goût pour les fètes & la volupté. Mém. Volume XLII, 330. Le même goût a passé aux Tarentins modernes. — Leurs excès à la prise de Carbinna. - La constitution de Tarente fut d'abord ariltocratique, & enfuite démocratique, 331. Ses magistrats étoient appelés polianomes, & présidés par un éphore éponyme & annuel. — Le choix des généraux étrangers cause sa ruine, 332.

TARGITAÜS, premier roi des Scythes. — Ses enfans. Mém. Vol. XL, 480.

TARMAT, roi du Thibet, excite une violente perfécution contre les lhamas. — Il est détrôné. — Remonte sur le trône. — Meurt percé d'une slèche. *Mém. Vol.* XL, 228.

TARSE, ville métropole de Silicie, bâtie par Sardanapale. Mém. Vol. XXXIV, 417; & Mém. Vol. XLII, 40. Observations de M. l'abbé Belley, sur l'histoire & sur les monumens de cette ville.—Sa position. Mém. Vol. XXXVII, 340 & 350. Fertilité de son territoire; il produisoit le nard.— Erreur de Strabon sur la distance de son port. Ibid. 341. Sentimens divers sur l'origine de cette ville,

& sur l'étymologie de son nom, Mémoires, Volume XXXVII, 342 & 350. Ce n'est point le Tarsis de l'Écriture. — Elle s'appeloit encore Crania, & Hiéra à cause du grand nombre de dieux qu'elle adoroit. - Elle prend le nom d'Antieche en l'honneur d'Antiochus-Epiphane, & celui de Juliopolis en l'honneur de Jules-César, & ensuite d'Auguste. - Eile conserva longtemps celuid' Hadriana. - Autres surnoms employés sur ses monumens. Ibid. 343. Le sort de cette ville suivit celui de la Cilicie, qui devint ensuite province Romaine. Voyez CILICIENS. Elle embrasse le parti de César, 346. Est cruellement traitée par Cassius. - Marc - Antoine la déclare libre & exempte d'impofition. - Auguste confirme ion autononie & la comble de biens, 346, 353 & 354. Son gouvernement étoit démocratique. - Elle avoit trois ordres. -Ses magistrats. — Son prytane n'étoit en charge que six mois, 347. Ses médailles, 341, 342, 343, 349, 350 & Suiv. Médaillon autonome de cette ville en argent, 357. M. l'abbé BELLEY prouve que le mot χοποβόυλιον qui se lit sur quelques médailles, doit être appliqué à la ville de Tarse, & non à l'assemblée générale de la Cilicie, 343. Jupiter y étoit appelé Tersius. — Hercule en étoit regardé comme le dieu tutélaire. — On

célébroit tous les ans son apothéose, & on lui dressoit un bucher très-orné, 349. Conjecture de M. l'abbé BELLEY sur le rapport des types de quelques médailles avec cet usage, 357. Autres divinités adorées à Tarle. — Solennité de ses sacrifices. — Fêtes Démétriennes en l'honneur de Cérès, 350 & 351. Jeux célébrés en l'honneur de Commode, & de Sévère après sa victoire sur Pescennius-Niger, 351. Preuves de la magnificence des jeux publics de Tarle, 352. Ses privilèges. - Ses médailles lui donnent le titre de métropole & d'autonome. Anazarbe lui disputoit le premier rang. ... Tarle fait graver sur ses médailles les lettres A. M. K. pour désigner sa primauté. — Explication des lettres F. F. & F. B. qui y étoient jointes, 3 5 3. Si elle étoit colonie Romaine ou municipe. — Elle bâtit des temples en l'honneus des empereurs, 354. Obtient deux fois l'honneur du néocorat. - Son goût pour les sciences. - Savans qu'elle a produits, 355. S. Paul, citoyen de Tarse. établit une église. — Ses évêques, 356. Conciles tenus dans cette ville, 360 & 361. Elle est ravagée par une inondation. - Sous Héraclius, elle fut compisse dans le thème de Séleucie. — Elle passe au pouvoir des Arabes Mahométans. -Haron-Reschid la fait réparer. - Les empereurs Grecs

reprennent, & en sont dépouillés par les Selgiucides. — Elle est prise par les croisés. Mém. Vol. XXXVII, 360. Les Arméniens s'en emparent. — Elle passe dans les mains des Ottomans qui la possèdent encore. Ibid. 361. Est comprise dans le pachalik d'Adana sous le nom de Tarsous. — Son état actuel. — Ses ruines, 362. Inscription relative à son Stade, 358.

TA

TARSIS, pays où les flottes de Salomon alloient chercher différentes choses précieuses. -Sentiment de M. Huet sur sa position. Mém. Vol. XLII, 40. Il paroît qu'il faut le chercher dans l'Inde. Ibid. 41. Ou y trouve tout ce qui étoit apporté

de Tarsis, 43.

TARTARES. Anciennement ils suppléoient à l'écriture par des petits morceaux de bois, dont l'ordre & l'arrangement significient différentes choses. — Ils n'étoient vêtus que de peaux de cochon. - N'ont connu les sciences que par leurs fréquentes conquêtes dans la Chine. — Il n'en reste aucun monument ancien. Mém. Vol. XL, 213. Presque tous ont embrassé la religion Indienne, & relèvent du grand lhama du Thibet. Ibid. 219.

TARTARES Goei, distingués en deux dynasties, dont l'une régnoit à la Chine dans le III.° fiècle. Mém. Vol. XXXVI, 218.

TARTARIE. Preuves de l'ancienneté de l'établissement de la religion Indienne dans la Tartarie, tirées des auteurs Chinois. Mémoires, Volume XL, 212&

TARTESSUS, ville située aux colonnes d'Hercule. — Ne peut être la Tarsis de l'Ecriture. Mim. Volume XLII, 40.

TASCHTER, ized qui présidoit à la constellation Sirius. - Ses métamorphoses. Mém. Volume

XXXIX, 745.

TA-TSIN, nom que donnoient les Chinois aux pays soumis à la domination Romaine. Mém. Vol. XXXVIII, 301. Chréciens Nestoriens appelés bonzes du Ta-tsin. Mem. Vol. XL, 310.

TAVAKKOL, auteur du Tavarikhschah-namah. — En quel temps il vivoit. Mém.V. XXXVIII, 187.

TAVERNIER (Pierre), capitaine de Fribourg; son écu tur un ancien sceau. Mém. Vol. XLI, 736 ( note ).

TAVIUM, capitale des Trocmi, peuple Galate. Mém. Volume XXXVII, 392 & 394.

TAUREAU (Le) étoit, chez les anciens, le symbole de la force & de la puissance. Mém. Volume XXXVI, 69.

TAUREAU (Le premier). Sa production. Mém. Vol. XXXVI, 640. Il donne naissance au genre humain, à tous les animaux & à tous les végétaux, suivant la cosmogonie des Perses. Ibid. 643 & fuiv. Sa mort, 642.

TAUREAU (Le), constellation bienfailante, désigne l'agricul-

ture & la fécondité. Hist. Volume XXXVI, 13.

TAURES (Les) passoient pour anthropophages. – Férocité de leurs mœurs. Mém. Vol. XXXV, 522.

TAURIQUE, presqu'île appelée autresois petite Scythie, & à présent petite Tartarie ou Crimée. Mém. Vol. XXXV, 516 & 522. Ses principaux promontoires. — Ses productions. — Osiris y enseigne à labourer la terre avec des taureaux. Ibid. 521.

TAUROMÉNIE, ville de Sicile; fa polition. — Par qui elle a été fondée. — C'est à présent Taormina. Mém. Vol. XXXVII, 72.

TAURUS (Le mont), appelé par les Turcs Ramadan-ouglou. Mém. Volume XXXV, 623.

TAXIARQUE, commandant de grande division dans la phalange. Mém. Volume XLI, 289.

TAXIMYRA. Voyez SIMYRA.
TAXILE, nom qui étoit commun
aux rois d'une contrée de l'Inde.
Histoire, Volume XXXIV, 86.

TCHANG, mesure de dix pieds Chinois. Mém. Vol. XL, 215, note.

TCHANG-CHI, historien Chinois furnommé Kin-fou & Nan-hien; en quel temps il vivoit. — Il calcule les événemens par les koua. Mém. Vol. XLIII, 282,

TCHANG-SENG-YO, breuvage d'immortalité dont les philofophes Chinois de l'école du Tao prétendent avoir le fecret. Mém. Volume XXXVIII, 299.

TCHANG-TI, empereur de la dynastie des Han, commence à Tome XLIV.

régner en Chine l'an 76 de J.C. Mém. Volume XL, 256.

TCHAO (Le royaume de). Sa position. — Par qui il a été fondé. — Sa destruction par les Tsin. Mém. Volume XLII, 123.

TCHAO-FOU, ancien philosophe de l'école du Tao, qui passoit sa vie perché sur un arbre. Mém. Volume XXXVIII, 293.

TCHAO-HOA, historien Chinois; en quel temps il vivoit. Mém. Volume XLIII, 276.

TCHAO-KONG-CHE est établi roi d'Yen par l'empereur Vou-vang, son parent. Mém. V. XLII, 121.

TCH E-KIANG, province de la Chine; quand elle a été soumise à l'empire Chinois. Mém. Volume XLII, 116.

TCHENGRÉGHÂTCHAH, un des principaux chefs des Braines, embrasse la loi de Zoroastre, & reçoit de lui un exemplaire du Zend - avesta. Mém. Vol. XXXVIII, 232.

TCHEN-KOUE, ou les guerres civiles, l'une des époques de l'hilloire Chinoile. Mém. Vol. XLII, 143.

TCHEOU. Branches des Tcheou orientaux & des Tcheou occidentaux; incertitude de leur histoire. Mém. Vol. XLII, 109.

TCHEOU (Le royaume de). Examen critique de son étendue sous Vou-vang. Mém. V. XLII, 131.

TCHEOU, ville du second ordre à la Chine. — Ce mot designoit autresois une province. Mém. Volume XLII., 131 & 137.

Gggg

TCHEOU (La dynastie des) commence à régner l'an 1122 avant J. C. Mémoires, Vol. XXXVIII, 297. Tradition Chinoise sur l'origine de cette dynastie. Mém. Volume XLII, 106. Table chronologique des empereurs de cette dynastie. Mém Vol. XXXVI, 186. Quelle étoit la distribution de l'empire Chinois sous cette dynastie. — Méprise du P. Ko à ce sujet. Mém. Volume XLII, 131 & 136.

TCHEOU-KONG. Vou - vang fon frère lui donne le pays de Lou. — C'est le légissateur de la dynastie des Tcheou. Mémoires, Volume XLII, 119.

TCHEOU-VOU-CHI. Voyez VOU. TCHE-TOU, pays appelé aussi Lo-lo dans une grande carte Chinoise. Mém. Volume XL, 240.

TCHI-MONG, Samanéen Chinois, voyage dans l'Inde d'où il rapporte des livres qu'il traduit. Mémoires, Volume XL, 290.

T C H I N ( Le royaume de ). Sa position. — Époques de sa fondation & de sa destruction. Mém. Volume X L I I, 124.

TCHING. Ce que les Chinois entendent par le grand tching & le petit tching dans la religion Indienne. Mém. Volume X L, 227. Cela correspond à ce que les Thibétans appellent kiute & doté. Ibid. 227 & 228.

TCHING (Le royaume de).

Sa possiion. — Époques de sa fondation & de sa destruction. Mémoires, Volume X L 1 I, 125.

T C H I N G - F A, l'une des trois époques de la religion de Fo; fon commencement & sa durée. Mém. Volume X L, 201.

TCHING-TSONG. Voy. TIMOUR-KHAN.

T C H I N G-T S O U, empereur de Chine de la dynastie des Ming, le même qu'Yong-lo. Mém. Volume XL, 353.

T C H I N G - T A N G, fondateur de la dynastie des Chang; sa naissance. Mém. Vol. X L I I I, 266. Il désait l'empereur Kie qu'il détrône. Ibid. 268. Division de la Chine sous ce prince. Mém. Vol. X L I I, 104.

TCHIN-LA, pays dépendant du Fou-nan, a été soumis aux Tchen-tching, peuples de la partie méridionale du Tonquin. Mém. Volume XL, 240.

TCHONG-KANG, empereur de la dynastie de Hia. Mém. Vol. XLIII, 259. Quand il a commencé à régner. Ibid. 263.

TCHONG-KOUE, le royaume du milieu, nom par lequel on désigne la Chine. Mémoires, Volume XLII, 137 & 144.

TCHONG-NI. Voyez CONFUCIUS.
TCHONG-TSONG, de la dynastie
des Tang, succède à Tai-tsong
dans l'empire de Chine. Mém.
Vol. XL, 314. Sa mere le fait
déposer & règne à sa place. Ibid.
315. Il remonte sur le trône, 318.

TCHOU, de la dynastie de Hia, monte sur le trône de Chine. Mém. Volume XLIII, 264.

TCHOU-HI, célèbre écrivain Chinois; en quel temps il vivoit. Mém. Volume XLIII, 244.

TCHU-HEOU, anciens grands vassaux de l'empire Chinois, qui formoient cinq classes de dignités. Mém. Vol. XLII, 135.

TCHUN-TSIEOU, ouvrage de Confucius. — Époque de l'histoire Chinoise appelée le temps du Tchun-tsieou. Mém. Volume XLII, 142.

T C H U-T S E, célèbre philosophe Chinois; ce qu'il dit des ouvrages de Fo. Mém. Volume XL, 251.

TCIN du Chan-si (Les) ne doivent pas être confondus avec les Tsin du Chen-si. Mém. Vol. XLII, 122.

TCIN, nom d'une dynastie Chinoise. Quand elle a commencé à régner. Mém. Vel. XXXVI, 209.

TCING-MING. Voyez GOEI-MO-KIE.

TECTOSAGES, peuple de la Galatie. Voyez GALATES.

TEFESSAD. Voyez TIPASA.

TEHMOURETS; son règne dans les temps fabuleux des Perses. Mém. Volume XL, 442.

Teïum, colonie Grecque Ionique; fa position. — Par qui elle a été fondée. Mém. Vol. XXXV, 485.

TÉLÉGONUS, fils d'Ulysse & de Circé, tue son père avec une arète venimeuse. Histoire, Volume XXXIV, 65.

TELE-MARK, en Norwège, pourroit être la Thulé dont Procope fait mention. Mém. Volume XXXVII, 439.

TÉLÉPHUS, fils d'Hercule & d'Augé, est exposé sur la mer rensermé dans un coffre, & recueilsi par Theutras, roi de Mysie. Hist. Volume XXXVIII, 149.

TÉLESCOPE. Mémoire de M. A MEILHON, dans lequel il examine s'il est prouvé que les anciens ayent connu le télescope ou les lunettes d'approche. comme quelques modernes le prétendent. Mém. Vol. XLII. 496. Aristote fait mention d'un tube à travers lequel on regardoit les objets éloignés; mais la manière dont il en explique les propriétés, en exclut toute idée de verres. Ibid. 497. Il ne dit pas que ce tube eût celle de rapprocher les objets, 498, note (b). Examen d'un passage de Strabon, dans lequel Isaac Vossius a cru à tort voir le télescope, 498. Mauvaile interprétation de ce passage dans l'Origine des découvertes attribuées aux modernes, 409. Autorité de Sénèque à l'appui de celle qu'en donne M. AMEILHON, 501. Fausse conjecture de quelques critiques au sujet d'un miroir placé par Ptolémée-Évergète sur le phare d'Alexandrie, pour la découverte des vaisseaux, 503. Le dioptra des anciens géomètres ne présente pas la moindre trace du télescope, qu'on a cherché aussi mal-à-propos dans Gggg ij

le specillum. Mém. V. XLII, 503 & 504. Discussion critique sur un passage de Ditmart, d'après lequel on a prétendu que le moine Gerbert avoit connu l'usage du télescope. Ibid. 504. M. AMEILHON prouve qu'il n'y est question que d'un tube sans verres, & qu'on ne peut conclure que l'instrument avec lequel Prolémée est représenté considérant les astres, dans un manuscrit du XIII. siècle, cité par D. Mabillon, foit autre chose, 506. L'opinion de Démocrite sur les taches de la lune & sur la voie lactée, ne peut être citée raisonnablement en faveur de l'existence du télescope, 508. Les deux passages de Mercure sous le disque du soleit, observés dans le VIII. & le 1 x.º siècle, pourroient fort bien n'être que des taches solaires, lesquelles sont quelquefois visibles à la simple vue; exemples à l'appui de cette affertion, 511. La disparition de quélques corps célestes, & l'impossibilité d'apercevoir maintenant, sans le secours du télescope, quelques autres dont les anciens nous ont parlé, ne donnent pas le droit d'en inférer qu'ils ayent connu l'usage de cet instrument; réponses à quelques difficultés à ce sujet, 512. Il a été également ignoré des Chinois, 512 & 513. Diverses causes auxquelles on peut attribuer la connoissance qu'on suppose que seurs astronomes ont

eue de quelques - unes de nos étoiles télescopiques, 5 14. Si les anciens avoient eu l'usage du télescope, ils auroient à plus forte raison connu les lunettes vulgaires, dont on ne trouve nul vellige, même dans les ouvrages de ceux de leurs médecins qui ont traité des maladies des yeux, 516. Les loupes & les verres lenticulaires leur étoient également inconnus; & quand ils parlent d'un verre qui acquiert la propriété de brûler ou de grossir, c'est toujours sous la forme sphérique, 517 & 519. Nouvelle preuve de la nonexistence des lunettes, tirée de la défense de graver certaines émeraudes concaves propres à fortifier la vue, 520. Si les anciens avoient connu le télescope, ils n'auroient pas ignoré les loix de la réfraction, 521. Recherches de M. AMEILHON, tendant à prouver qu'aucun de leurs écrivains n'a parlé de cet instrument, même dans les circonstances où il leur eût été impossible de le passer sous silence s'il eût existé de leur temps, 523. Le télescope une fois trouvé, - n'auroit jamais pu se perdre, 532. Incertitude sur l'époque de son invention, attribuée mal - à - propos au moine Roger - Bacon, 534; & dont Jean-Baptiste Porta a au moins fourni l'ébauche, 535.

TELLUS LAVERNA. Remarque critique sur un monument relais

à cette divinité. Mém. Vol. XLII, 171, note (t).

TELUM, mot générique qui signifioit tout ce qui sert à blesser. Mem. Volume XXXIX, 500. TÉMOIN. Raison de l'usage qui avoit lieu chez les Romains, de pincer l'oreille aux témoins. Mem. Vol. XXXVII, 287. Les loix des Francs exigeoient un nombre infini de témoins. Ils ne déposoient, ni de ce qu'ils avoient vu, ni de ce qu'ils avoient entendu, mais affirmoient que l'accusé étoit innocent ou coupable. Mém. Vol. XXXIX, 586. TEMPLE. Pourquoi les lieux élevés & les bois, furent préférés dans l'origine pour le culte public de la religion. Mém. Vol. XXXVIII, 28, 35 & 36. Les temples ne furent d'abord que des enclos découverts; par quel motif. Ibid. 31. Signification propre du mot templum, 33; & Mém. Volume XXXV, 92. On donnoit ce nom au lieu destiné aux observations des augures. Mém. Vol. XXXVIII, 33. Les Perses n'avoient pas de temples clos & couverts. Ibid. 32 & 38. Les temples fermés & couverts ne furent d'abord que de simples niches, dans lesquelles on plaçoit les statues des dieux, 34. Usage des temples portatifs dans les mystères, 40 & 42. Les temples étoient originairement des tombeaux. Mém. Volume XXXVI, 45. Temple merveilleux d'Achille dans l'île

Leucré. Ibid. 528. Temple d'Alexandre-le-Grand à Arca. Mém. Volume XXXIV, 245. Temples élevés à Auguste à Lyon, à Pergame & à Césarée. Hist. Vol. XXXVIII, 110 & 158; & Hist. Vol. XL, 58. Temple de Bacchus - Lénéen à Athènes. Mém. Volume XXXIX, 175. Temple de Cafius-le-Nautonnier sur le mont Casius. Mém. Vol. X X X I V, 154. Temple élevé à la clémence de César. Hist. Volume XL, 74. Temple de Dagon à Gaza. Voyez DAGON. Temples des autres divinités des Gazéens. Mém. Vol. XXXIV, 348. Temple célèbre d'Esculane à Pergame. Mém. Vol. XXXV, 658; & Hist. V. XXXVIII, 149 & 158. Les Phéniciens adoroient Hercule dans des temples découverts. Mém. Vol. XXXIV, 242. Temple d'Hercule à Gadès. Mém. Vol. XXXVIII, 115. Temple d'Hercule à Tyr. Mém. Vol. XXXIV, 291. Temple d'Hercule dans l'île de Thase. Ibid. 491 & 492. Temple d'Hiérapolis, construit par Deucalion de Scythie. Mém. Vol. XXXVI, 25 & 26. Temple de Junon dans l'île de Samos. Mém. Vol. XXXVIII, 31. Temple de Jupiter-le-Hêtre, Jupiter-Pelasgique à Dodone. Mém. Vol. XXXV, 92 & 94. Temple de Jupiter Λαβραδεύς à Mylasa en Carie. Mém. Volume XL, 89. Temple de Jupiter - Néméen à Némée. Hift. Vol. XXXVIII,

31. Temple de Jupiter Triphylien dans l'île Panchée. Mém. Volume XXXIV, 438. Temple du dieu Mars à Æa en Colchide. Mém. Vol. XXXV, 507. Temple de Neith à Saïs (note). Mém. Vol. XXXVI, 339. Temple du mois Pharnace à Améria dans le Pont. Mém. Vol. XLII, 383. Temple de Vénus Aphacite. Mém. Vol. X X X I V, 255. Temple de Vénus - Uranie à Gaza. Voyez V É N U S - U R A N I E.

TEMPLIERS. Leur origine & objet primitif de leur institution. - Ceux qui restent attachés au service intérieur, conservent le nom d'hospitaliers. Mém. Vol. XXXVII, 488. Outre leur grand maître qui résidoit en Orient, ils avoient un maître particulier dans chaque pays où ils étoient établis. Mém. Volume XLIII, 383. Les Templiers font nommés séquestres des principales forteresses du Vexin Normand. Ibid. 370. M. DE BRÉ-QUIGNY fait voir que la remise qu'ils en firent à Henri II, après la célébration du mariage de Marguerite, fille de Louis VII, étoit conforme aux clauses du traité conclu entre les deux rois, en 1160; que Louis n'en eut aucun ressentiment contre eux, & que c'est à tort qu'ils ont été taxés de perfidie à cet égard, par quelques historiens. Ibid. 387, 391, 393 & Juiv. Examen de la conduite des Templiers dans cette affaire, par M. GAIL- LARD, 402. Il soutient, au contraire, qu'ils manquèrent aux loix du séquestre envers Louis, & encoururent son indignation par leur connivence coupable aux démarches d'Henri VII, pour accélérer sa jouissance du Vexin, 410 & suiv. Destruction des Templiers. Mém. Volume XXXVII, 504.

TEMPS (ans bornes (Le), premier principe de toutes choses, suivant la théologie des Perses. Mém. Vol. XXXVII, 585. Ses attributs prouvent que c'est, chez les Perses, un être actif, occupé des êtres qu'il a produits. Ibid. 589 & 590. Productions de ce premier principe, 598. C'est par la Parole que le Temps sans bornes a créé Ormusd & Ahriman, 618. Si la Parole est un attribut du Temps sans bornes, 619 & suiv. M. l'abbé Foucher soutient que Zarouam ou le Temps sans bornes, premier principe de toutes choses, ne fut pour les mages qu'un objet de spéculation. Mém. Volume XXXIX, 734 & 775.

TEMSA, ville de l'Abbruzze; sa position. — Elle avoit été bâtie par les Ausones, & augmentée par les Étoliens. — Étoit nommée Thémèse par les Grecs. — Elle avoit le titre de colonie sous la domination Romaine. — Aujourd'hui c'est Mélivite. Mém. Vol. XXXVII. 84.

XXXVII, 84.

TENAILLE, forceps, ordre de bataille emprunté par les Romains de la tactique Grecque. Mém. Volume XL, 539.

TENBU monte sur le trône du Japon en l'an 672 de J. C. Mém. Volume XL, 244.

TENG. Polition de ce royaume.

—Époques de la fondation & de la destruction. Mém. Vol. XLII,

TENGUE, ou Ertengue, ou Arjingue, livre attribue à Manès. Mém. Volume XXXVIII, 257.

TENTE. Chez les Orientaux les tentes étoient ordinairement de peaux, quelquefois de drap, de poil de chameau ou de toile. Mém. Volume XL, 103.

TERCIER (M.), Pensionnaire. Sa mort. Hift. Vol. XXXVI, 5 & 252. Son éloge par M. LE BEAU. - Sa naissance & ses études. - Il accompagne en Pologne, M. le marquis de Monti en qualité de secrétaire d'ambassade, pour l'élection du roi Stanislas. Ibid. 245. Tableau de cette révolution. — Services importans de M. TERCIER, 24.6 & 247. Dangers auxquels il se trouve exposé. - Il est fait prisonnier par les Russes. — Sa conduite lui mérite la protection du roi Stanislas, 248. Il accompagne M. le comte de Saint-Séverin aux conférences d'Aixla-Chapelle. — Devient premier commis des affaires étrangères. -Difgrace que lui attire sa place de centeur, 249. Il rédige des Mémoires historiques sur les négociations, pour M. le Dauphin. —

Ses extraits anonymes dans la Bibliothèque raisonnée. — Sa facilité pour l'étude des langues.-Il entre à l'Académie. — Ett chargé de l'entretien de la correspondance entre l'Académie des Belles-lettres & celle des Sciences. — Manière dont il s'en acquitte, 250. Il se marie & obtient des lettres de noblesse du roi de Pologne. — Son caractère, 251.

TÉRENCE, affranchi de Terentius-Lucanus, vécut dans la plus grande familiarité avec ce qu'il y avoit de plus grand à Rome. Mém. Volume XXXVII, 330. Il fut aidé dans la composition de se pièces par Scipion, Lœsius & d'autres. Ibid. 331.

TERMESSUS prend le titre d'autotonome sur ses médailles. — Deux villes de ce nom en Pissidie, suivant Étienne de Byzance. Mém. Volume XXXVII, 4.24.

TERRE. Remarque de M. le président DE BROSSES, sur les causes physiques des ruptures ou séparations qui ont eu lieu dans plusieurs parties du globe de la terre. Mém. Volume XXXVII, 62, note (q).

TERRE (La) avoit un temple à Athènes, sous le nom de la grande mère. — C'est la même que Cérès, sous un autre nom. Mém. Volume XXXIX, 207. Voyez TELLUS LAVERNA.

TERRE-SAINTE. Le voyage de la Terre-sainte étoit une peine expiatoire que les papes avoient coutume d'imposer aux princes

contre lesquels ils se déclaroient. Mém. Volume XXXIX, 648. Ces voyages ont souvent eu pour objet le commerce autant que la religion. Voyez COMMERCE des François dans le Levant.

TERRE sigillée, employée par les anciens pour cacheter; ce que c'étoit. Hist. Vol. XXXVI, 202.

TESSÈRE, plancheue sur laquelle étoit écrit l'ordre ou le mot du général, & qui se passoit de main en main. - Elle tiroit son nom de sa forme ordinairement carrée. - Sa matière. Mém. Vol. XXXVII, 190. Le nibun écrivoit sur la tessère, le mot qu'il avoit reçu du général. — Tessera expeditionalis est celle qu'on faisoit courir dans le camp avant une marche. - Ordre de distribution de la tessère. Ibid. 191. Chacune portoit le nom du corps auquel elle étoit adressée. — Elle devoit être revenue au tribun avant le coucher du soleil. -Fonctions diverses des tesséraires, 192. Ils étoient exempts des travaux militaires, 185. Cet emploi étoit permanent, 193. Tessère qui étoit en usage pour les factions. Mém. Vol. XLI, 223. TESTAMENT. Mémoire de M. BOUCHAUD sur différentes sortes de testamens qui avoient cesséd'être en usage à Rome longtemps avant Jullinien. — Trois espèces de testamens étoient devenus insolites; le testament calatis comitiis, le testament in procinclu, & celui per as & libram.

- Difficulté de fixer l'époque précise de l'institution des deux premiers. Mém. Vol. XXXVII, 262. M. BOUCHAUD prouve contre les commentateurs, qu'ils furent en ulage bien avant la loi des douze Tables. Ibid. 263. Le testament calaiis comitiis se portoit dans l'assemblée du peuple que l'on prenoit à témoin. — Ce que c'étoit que les comices appelés calata, 264. Voyez Co-MICES. Les testamens n'en étoient pas le premier objet, comme le prétend Théophile, 268. Conjectures de M. Bou-CHAUD fur les motifs qui firent choisir ces sortes de comices pour y porter les testamens, 269. Rapports de cet usage avec les matières de religion qui se traitoient dans ces assemblées. — Comment se faisoit le testament calatis comitiis, 273. Il subsista jusqu'à la loi des douze Tables. – Du testament *in procinc*tu, 274. Il tiroit son nom de ce qu'il étoit fait par les gens de guerre qui marchoient à l'ennemi in cindu gabino, 275. Voyez CINCTUS gabinus. Pourquoi il avoit force de loi écrite. -- Cette sorte de testament étoit fort rare, 276. Il s'introduisit par un motif de religion, & fut lui-même un acte religieux. — M. BOUCHAUD prouve que ce ne fut pas, comme quelques - uns l'ont pensé, un privilége accordé à l'ignorance & à la simplicité des gens de guerre; & qu'il ne doit pas être confondu

confondu avec le testament militaire. Mém. Vol. XXXVII, 277. Premier exemple de celuici sous Jules - César. — Trajan rend cette grâce perpétuelle. — Le testament in procinctu avoit cessé d'être en usage long-temps avant Jules - César, 278. Mais cette cessation a pu être postérieure à la loi des douze Tables. - Remarques fur la disposition textuelle de cette loi par rapport à la faculté de teller, 279. M. BOUCHAUD pense qu'elle tire son origine du droit Attique, 280. Loi de Solon pour les testamens. — Tous les peuples de la Grèce s'accordoient à leur donner beaucoup de poids, 281. Formule commune à quelques testamens Grecs, 282. La loi des douze Tables donne occasion d'introduire une nouvelle forme de testament per as & libram, 284. Pourquoi il étoit ainsi nommé, 283. Il doit son origine à l'interprétation des Prudens, & consistoit dans la vente simulée de la succession, & dans la déclaration du testateur, que ce qu'il présentoit étoit son testament, 284. Pourquoi dans la suite, cette vente ne se fit plus directement à l'héritier, 826. Formalités de la vente, les mêmes que dans la mancipation. — Observations critiques sur la formule de la déclaration. - Elle n'annonce pas qu'on récitat la teneur du testament, 285 & fuiv. La formule se prononçoit devant Tome XLIV.

cinq témoins appelés classici, 287. Sentimens divers des commentateurs sur cette dénomination. — M. BOUCHAUD prouve qu'ils ne représentoient pas les cinq classes du peuple Romain, 288; ni les tribus, 289. Pense qu'il faut entendre, par ce mot, que les témoins devoient être citoyens Romains. - Le testament prétorien se faisoit en présence de sept témoins qui y apposoient leur cachet. -Il fit tomber insensiblement dans l'oubli celui per æs & libram. -Réfutation de Théophile sur la cause à laquelle il attribue cet oubli, 291. Comment il faut entendre Justinien, lorsqu'il dit que cette forme de testament subsissoit encore de son temps. - Distinction entre la nuncupation du testament & le testament nuncupatif, 292. L'action d'ouvrir un testament & d'en divulguer le secret, étoit mise au rang des sacriléges par les loix Romaines. — L'usage s'étoit établi de les déposer dans un temple; souvent même on les confioit aux vestales. — Ce dépôt . ne communiquoit pas aux prêtres le droit de connoître de l'execution des testamens. - Leurs prétentions à ce sujet, lorsqu'ils contenoient des legs pieux ou autres dispositions religieuses. Mém. Vol. XXXIX, 581. Oblesvations de M. DE BRÉQUIGNY fur le testament de Guillaume X. duc d'Aquitaine & comte de Hhhh

Poitou, mort en 1137. Mém. Vol. XIIII, 421. Voyez GUIL-LAUME X.

TÉTRALOGIE, réunion des quatre pièces que les auteurs tragiques devoient présenter au concours sur le théâtre d'Athènes. — La tétralogie étoit composée de trois tragédies & d'une sayre. Mémoires, Volume XXXIX, 172 & 174.

TETRAMNESTUS, fils d'Allidus, roi de Sidon. Mém. Vol. XL, 7.

TEUTH ou Tis, nom de l'Étre suprême chez les Celtes. Mém. Volume XXXVIII, 522. Ils l'ont donné plus ordinairement au dieu secondaire du ciel. Ibid. 522 & 528. Voyez TIS.

TEUTOMATE, roi des Salviens, est vaincu par le proconsul C. Sextius. Hist. Vol. XL, 32.

O. Remarques critiques sur la prononciation de cette lettre chez les Grecs anciens & modernes. Hist. Vol. XXXVIII, 67 (note). Elle se voit dans plusieurs inscriptions Latines, pour désigner une personne morte. Mém. Volume XLI, 203.

THABIT, nom que les Scythes donnoient à Vesta, déesse du feu. Mém. Vol. XXXV, 497.

THALAMITES, rameurs qui occupoient la partie la plus basse du navire dans la trière. Mém. Volume XXXVIII, 563.

THALÈS de Milet. Époques de sa naissance & de sa mort. Mém. Volume X LII, 21. Ce philosophe attribuoit la formation du

monde à un être intelligent; quelle idée il avoit de cette première cause. Mém. Vol. XXXIV, 357. Il donne le premier aux Grecs l'année de 365 jours. Mém. Vol. X L I I I, 255.

THALÈS ou Thalétas, de Gortynium, musicien celèbre; en quel temps il florissoit. Mém. Volume XLII, 291.

THALESTRIS, reine des Amazones, vient visiter Alexandre.

Mém. Volume XXXV, 498,

note (7).

THALLOPHORES, nom qu'on donnoit aux vieillards qui, dans les Panathenées, portoient des branches d'olivier, de palmier. Histoire, Volume XXXIV, 54.

THALTYBIUS, fameux heraut d'Agamemnon, qui avoit un temple à Sparte. Mem. Volume XXXIX, 38.

THAMNUS, divinité Syrienne; étoit appelé dans les fêtes Allonai, seigneur, d'où les Grecs ont sait leur Adonis. Mem. Vol. XXXIV, 482. Voyez A DONIS. La conformité du culte & des aventures de Thamnus & d'Osiris, prouve que c'étoit un même dieu. Ibid. 483; & Mém. Vol. XXXVIII, 446. Sa femme Assharté est la même qu'Iss. — Temple de Thamnus à Hiéropolis en Syrie; ce qu'on y voyoit de particulier. Mém. Volume XXXVIII, 439 & 447. Noé doit être le véritable Thamnus. Ibid. 448 & 467.

THAMUS, roi d'Égypte, dans Platon, ne doit point être distingué de Ménès. Mém. Vol. XXXIV, 139.

THARGÉLION, mois des Arhéniens qui répondoit à la moitié de nos mois de mai & de juin. Mém. Volume XXXIX, 198.

THASOS. Recherche sur l'époque de l'établissement d'une colonie Phénicienne dans cette île. Mém. Volume XXXIV, 172.

THÉÂTRE. Quand les théâtres de Rome commencèrent d'être couverts. Mém. Volume XXXV, 604. Remarques de M. l'abbé BARTHÉLEMY sur le nombre de pièces qu'on jouoit dans un même jour sur le théâtre d'Athènes. Mém. Vol. XXXIX, 172. Voyez ATHÈNES. Le peuple d'Athènes recevoit une distribution de deux oboles pour payer sa place au théâtre. Mém. Volume XLIII, 51. Une loi prononçoit la peine de mort contre quiconque proposeroit de changer la destination de cet argent. Ibid. 52. Voyez DÉMOSTHÈNE. Il y avoit des places gratuites au théâtre de Rome; mais il étoit défendu d'en donner gratis par tribus. Mém. Volume XXXIX, 400.

T H É B A I N S, vainqueurs des Athéniens à Délie; quelles étoient leurs forces & la disposition de leurs troupes dans cette journée. Mém. Vol. X L I, 263.

THÈBES, ville d'Égypte, portoit aussi le nom de No-Ammon chez les Égyptiens, & de Diospolis chez les Grecs. Mém. Volume XXXIV, 480; & Mėm. Volume XXXVI, 338.

THÈBES, ville de Grèce. Pourquoi ses portes étoient appelées oncées. Mem. Vol. XXXVI, 76. Remarques de M. LE BEAU junior sur la tragédie d'Eschyle intitulée: Les Sept devant Thèbes. Mem. Volume XXXV, 452. Ses conjectures sur sa date & sur les allusions qu'on y peut trouver. Ibid. 453. Les Athéniens saisoient un cas singulier de cette pièce, 454.

THEGLATH - PHALASAR détruit le royaume de Syrie, & rend tributaires tous les princes de cette contrée & ceux de la Paleftine jusqu'aux frontières d'Égypte. Mém. Vol. XXXVIII,

474 & 477.

THÉME. Après Héraclius, l'empire d'Orient fut partagé en différens départemens militaires qu'on appela thèmes θίματα. Μέπ. Volume X X X V II, 413. Ils étoient ainsi nommes des corps de troupes auxquels on en avoit confié la garde. — On en comptoit dix-sept en Orient, & douze en Occident. Hist. Volume X L II, 53.

Thémis Cyre, contrée habitée par les Amazones. — Sa position. Mém. Volume XXXV, 496. Sa capitale du même nom, signisse ville de Thémis. Mém. Volume XXXV, 497.

THEMSAN, royaume puissant fur la mer méditerranée, qui comprenoit les villes d'Oran, Hhhh ij de Tennez, de Ser-sel, & d'Algé-sair ou Alger. Histoire, Volume XXXVIII, 118.

THÉOCLÈS, navigateur Athénien. Remarques sur l'époque de ses deux expéditions en Sicile, où il fonda la ville de Naxos. Mém. Volume X L 1 1, 311.

THÉODEBALD envoie des ambassadeurs à Justinien. Mém. Volume XXXVII, 474.

Thé ODOs E-le-Grand, malade à Théssalonique, reçoit le baptême des mains de l'évêque Ascole. Hist. Vol. XXXVIII, 135.

THÉODOSE-le-Jeune établit l'impôt du vingt-quatrième sur les ventes, pour subvenir à la subsistance des, troupes. Mém. Vol. XLI, 161.

THÉODOSIEN (Corps).
Voyez ANIEN.

Théogonie Égyptienne. Mém. Volume XXXVI, 339. Théogonie Celtique. Voyez Religionie Grecque. Voyez Religionie Grecque. Voyez Religionie Grecque. Voyez Religionie Grecque. Voyez Religionie des Perses. Voyez Religionie des Perses. Voyez Religionie des Phéniciens. Voyez Religion des Phéniciens. Voyez Religion des Phéniciens. Les théogonies des anciens peuples sont de vraies cosmogonies. Mémoires, Volume XXVIII, 336.

THÉOLOGIE payenne (La) étoit de trois espèces: la poëtique ou celle du peuple; la physique ou celle des philosophes; la civile ou celle des politiques. Mém. Volume XXXIV, 454; & Mém. Vol. XXXV, 187. On manque de monumens contemporains sur la théologie des premiers temps héroïques; les hymnes attribuées à Orphée & à Linus sont supposées. Mém. Vol. XXXV, 3.

ΘΕΟΛΟΓΟ'Σ, ministre qui recevoit ses réponses des dieux, & les écrivoit sur des tablettes pour les communiquer à ceux qui ses consultoient. Histoire, Volume XXXVIII, 161.

THÉOPHANIE, ou apparition des dieux aux hommes, opinion généralement répandue dans l'antiquité; son origine. Mém. Volume XXXVI, 6 & 8. La théophanie doit être bien distinguée de l'apothéose dans la religion des Grecs. Ibid. 296 & 303. Les théophanies ont dû précéder les apothéoses, 299. Elles devinrent plus rares à mesure que la Grèce se poliça. - Alexandre essaye en vain de les renouveler, en se faisant déclarer fils de Jupiter Ammon. - Les empereurs Romains ambitionnoient les honneurs de la théophanie, sans oser les exiger. - Les anciens ont reconnu deux sortes de théophanies, les unes passagères, & les autres permanentes. - Leur définition. -Les Grecs admettoient les théophanies passagères, 303. Voyez RELIGION des Grecs. - Cette doctrine fut apportée dans la Grèce par les Egyptiens,

& étoit répandue dans tout l'Orient. Mém. Vol. XXXVI, 304, 330, 332 & 335. Exemples des théophanies passagères, consignées dans les livres saints, dont la tradition répandue chez les autres peuples, leur donna lieu d'en imaginer de pareilles. Ibid. 304 & 306. Conjectures sur quelques autres fondemens de leur opinion à ce sujet, 307. Des théophanies permanentes. - M. l'abbé FOUCHER recherche par quelle analogie les peuples ont été conduits à l'idée d'un dieu qui se sait homme, 309. Il en trouve le fondement dans la promesse d'un dieu réparateur, faite au premier homme & perpétuée dans le fouvenir de ses descendans, 311 & suiv. Prouve que l'attente de ce réparateur étoit un dogme universellement reçu, 311 & 315. Quels étoient les dieux qui, dans l'opinion des nations, pouvoient se manifester sous une forme humaine. - S.' Clément d'Alexandrie en excepte les dieux physiques & naturels; cependant il est certain que les peuples assujettissoient aux théophanies tous leurs dieux indifféremment, 317. – Examen de la difficulté résultant à l'égard des dieux naturels & physiques, tels que le ciel, la terre, le soleil &c, auxquels il paroîtroit absurde d'avoir attribué un corps, 318. M.

l'abbé FOUCHER rejette la distinction des dieux naturels & des dieux animés; prouve que l'adoration des premiers supposoit leur animation, 319; que les payens regardoient le ciel & da terre non comme la divinité, mais comme le principe de son existence; & les diverses portions du monde, moins comme la substance des dieux que comme leur habitation & le siége de leur empire. 321; qu'ils considéroient le même dieu tantôt comme un être purement physique, & tantôt comme un être personnifié. -Conséquences de ce système pour le dogme des théophanies. 324. Les Égyptiens ont admis des théophanies permanentes, 330. Preuves du mélange de l'historique vrai ou supposé, à l'allégorique dans la mythologie Egyptienne. - Isis, Ofiris, Typhon, &c. font des dieux & en même temps des hommes, 334. Deux points étoient regardés comme certains dans la religion des Égyptiens; que leurs dieux étoient aussi anciens que le monde, & que ces dieux avoient paru sur la terre sous une forme humaine. 🗕 Sentimens des anciens à l'appui de cette opinion, 346. - Le système des théophanies fait voir dans la mythologie Egyptienne, l'histoire des dieux dans leurs différens états, soit dans le ciel, soit sur la terre, sous

dissérens symboles, qui caractérilent tantôt ses actions divines & antôt ses actions humaines. -M. l'abbé FOUCHER soutient que tous les Égyptiens admettoient la théophanie. Mém. Vol. XXXVI, 349. Manifestation des dieux dans les animaux sacrés. Ibid. 354. Ils s'incorporoient dans le bœuf Apis, dans le bœuf Mnévis, & dans le bouc de Mendès .-- Honneurs que l'on rendoit à ces animaux, 355. Liaison de cette croyance avec le dogme de la métempsycose, 356. En quel temps faut-il placer les grandes théophanies des Egyptiens. - Erreur de quelques mythologues qui ont cru voir les hommes-dieux de l'Egypte dans Sélostris, Moyse, Joiné & d'autres héros contemporains.—Une tradition conftante plaçoit le règne de ces immédiatement avant Ménès, c'est-à-dire non loin du déluge, 361 & 362. M. l'abbé FOUCHER en conclut que la mythologie Egyptienne est une histoire allégorique du premier âge du monde, & que les personnages célèbres qu'on faisoit règner sur la terre avant Ménès, étoient les patriarches antidiluviens, 363. Développement des causes qui ont amené les Egpytiens à regarder ces patriarches comme des dieux revêtus d'un corps humain, 364. Comparaison des principaux événemens du règne

des dieux avec l'histoire du monde antidiluvien, 367. Premier trait de ressemblance : le combat des dieux avec les Titans, 368. Révolte des anges, 370. Inimitiés perpétuelles des races de Caïn & de Seth, fous les noms d'enfans de dieu & d'enfans des hommes, 369. Second trait de ressemblance : les géans, 371. Les Egyptiens d'accordavec Moyle, les placent avant le défastre du monde.—Combats symboliques d'Osiris contre Typhon, 374. Troisième trait de ressemblance: mort & renaissance d'Osiris. Ce personnage ne peut-être que Noé. Preuves de cette indentité par le rapprochement des temps, des caractères & des événemens, 375 & suiv. Les Egyptiens ont-ils admis des théophanies depuis le roi Ménès, 383. Véritable sens de l'assertion négative des prêtres à Hérodote à ce sujet, 385. Exemples de plusieurs théophanies postérieures à ceue époque, 386 & suiv. La nature des dieux Phéniciens prêtoit beaucoup aux théophanies. Mém. Vol. XXXVIII, 441. M. l'abbé Foucher ne doute pas que les Phéniciens n'en ayent admis de passagères, c'est-à-dire, la manifestation de Dieu ou des génies célestes fous un corps d'emprunt. -S'ils croyoient aux théophanies permanentes. Ibid. 443. On

ne voit pas dans la Phénicie, de traces d'aucun culte rendu à des princes vivens ou morts depuis peu de temps. Mém. Volume XXXVIII, 444. Les Phéniciens admetioient d'anciennes théophanies, c'està-due, le règne des dieux sur la terre; preuves de cette assertion. Ibid. 445. La fable d'Osiris leur étoit connue sous des noms & des symboles analogues, 446. Voyez THAMNUS. Les . theophanies reques influoient peu dans le culte, qui continua toujours en Phénicie de se rapporter directement aux astres, ou plutôt aux genies gouverneurs du monde, 449. Par quelle raison, 468. Sous le règne de Manassé roi de Juda, juiqu'à la sin de la captivité de Babylone, la manie de diviniser les hommes revint plus en vogue que jamais. -Comment les Orientaux concevoient qu'un homme peut être un dieu, 473 & 484. En proclimant leurs princes dieux de leur vivant, ils avoient l'idée d'une théophanie & non d'une apothéose. — Théophanies Assyriennes. Exemple de Nabuchodonosor roi d'Assyrie, 474. Il extermine les dieux des nations vaincues, & défend de reconnoître d'autre dieu que lui - même, 475. Théophanies admifes chez les Chaldéens, 480. Nabuchodonosor roi de Babylone, enflé

de ses prospécités, veut se faire passer pour un dieu, 484. M. l'abbé FOUCHER conjecture que la statue colossafé que les compagnons de Daniel refuscient d'adorer, étoit celle de ce prince, 485. Balthazar se fait rendre les honneurs divins, 491. Hest imité par Darius-Médus, après la prife de Babylone, 493. Développement des motifs qui portèrent les Perses & les Mèdes, disciples de Zoroastre, à lui suggérer un projet ausli destructif de leur religion. 496. Alexandre-le-Grand essaye de saire revivre les théophanies, 497. Nouvelles théophanies Égyptiennes; exemple d'Apriès, le l'haraon-Héphra de l'Ecriture, 498. Nouvelles Phéniciennes ; théophanies exemple d'Itobal roi de Tyr, 499. Dans les temps pollerieurs, les Phéniciens imbus du dogme de la théophanie, furent toujours prêts à reconnoître pour un dieu vivant, tout homme qui se dislinguoit des autres par des qualités émmentes, 501. Exemples à ce sujet, 502, M. l'abbé FOUCHER conclut contre M. FRÉRET, 1.º que l'anthropolatrie étoit très-commune en Orient, 503; 2.° que ce culte ne s'adressoit gu'aux hommes vivans, & jamais aux hommes moris; — 3.° que si la doctrine de l'apothéose étoit absolument ignorée en Orient, celle des

théophanies y étoit générale. Mémoires, Volume XXXVIII, 504. Si la Perse, la Médie & la Bactriane avoient admis les théophanies, elles les oublièrent d'assez bonne heure, sans doute à la persuasion de ·Zoroastre. Ibid. 505. M. l'abbé FOUCHER croit devoir revenir contre son premier sentiment à cet égard, & prouve d'après les livres Zends, que les Perles ont admis des théophanies au moins transitives. Mém. Vol. XXXXIX, 762 & fuiv. Le dogme de la théophanie fait la base de la religion des Indiens; manifestation du dieu Wischnow. Mémoires, XXXVIII, 506. Quoiqu'ils ayent adoré les astres, ils ne les ont jamais pris pour la substance de leurs dieux, mais pour le lieu de leur séjour. Ibid. 511. Théophanies admites chez les Péruviens, dans la personne de Manco-capac & des incas ses descendans, 513. Théophanies Ausoniennes, 514. La déification de Romulus doit être plutôt regardée comme une théophanie, que comme une fimple apothéole, 515. Remarque de M. l'abbé FOUCHER sur la manière dont ce fait est ies écrivains raconté par Romains. — Les Romains ne pouvoient souffrir les théopha-516. Frigge se fait reconnoître chez les Celtes pour le dieu Odin manisesté,

TH

532. Il seroit difficile qu'il y eût si parfaitement réussi, si la doctrine des théophanies eût été inconnue jusqu'alors chez les Celtes, 534.

THEOPHILE d'Épidaure, poëte de l'ancienne comédie. Mémoires, Volume XLIII,

THÉOPHRASTE est un des auteurs de l'antiquité qui a le plus écrit, mais la plupart de ses ouvrages sont perdus. Meursus donne les titres de 220. Histoire, Volume XXXIV, 68.

THÉOPOMPE. En quel temps vivoit cet écrivain. Mém. Vol. XXXIV, 376.

Théores, députés que les villes Grecques envoyoient pour assister aux sêtes & aux jeux publics. — Ils avoient un ches appelé architéore. Mémoires, Volume XLII, 310. Les Athéniens envoyoient chaque année des théores à Delphes avec des présens. Mém. Volume XXXVII, 381. Le vaisseau destiné à les porter étoit appelé Otopic. Mém. Volume XXXIX, 188.

T HÉOXÉNIES, jeux institués par Castor & Pollux en i'honneur de tous les dieux.

— Ils se célébroient à Pellène en l'honneur d'Appollon. — M. de VILLOISON prouve que les naturels du pays n'étoient pas les seuls qui sussent admis

à ceux-ci. Hift. Vol. XXXVIII, 36.

- THÉRA, l'une des Sporades, étoit primitivement fortie d'un volcan. -Sa position & son étendue.-Elle fut d'abord appelée Callisté; c'est aujourd'hui l'île Santerini ou Santorin. Mém. Vol. XXXVII, 365; & Mem. Vol. XXXIX, 192. Théras y conduit une colonie de Minyens & de Lacédémoniens, & lui donne fon nom: — II y établit le gouvernement de Sparte & le dialecte Dorique. Colonie des Théréens dans 1'île Platée. — Théras forme un second établissement à Azilis, & fonde la ville de Cyrène sous la conduite de Battus. Mém. Volume X X X V I I ,
- THÉRAPEUTES (Les) avoient leurs danses sacrées. Mém. Volume XXXVI, 112.
- Théraphim, petites statues consacrées, dans lesquelles les Chaldéens croyoient que la divinité venoit faire sa résidence. Mémoires, Volume XXXVIII, 242.
- THÉRAS, fils d'Antélion & sixième descendant d'Œdipe, fonde la colonie de Théra, & y apporte le culte d'Apollon Carnéen. Mém. Vol. XXXVII, 366; & Mém. Vol. XXXIX, 190.

THÉRICLÈS, potier de Corinthe. Voyez V A S E S Théricléens. THÉRINIENS, peuple inconnu Tome XLIV. dans Nicomaque. Leçons diverses substituées à ce nom. Mém. Vol. XLI, 520, note (c). THERMA. Voyez MYRICION. THERMA. Voyez THESSALONIQUE.

THERMAÏQUE (Le golfe) fur la mer Égée, aujourd'hui le golfe de Salonisci. Histoire, Volume XXXVIII, 122.

- Thésée. Son règne est pris pour époque de la naissance des siècles héroïques. Mémoires, Volume XXXVI, 397 & 481. Il établit des fêtes dans l'île de Chypre en l'honneur d'Ariane, & lui consacre deux statues. Ibid. 401. Il sait frapper le premier une monnoie qui portoit l'empreinte d'un bœuf, 475.
- THESMOPHORIAZUSES, femmes qui étoient admises aux sacrifices des Thesmophories. Mémoires, Volume XXXIX, 216.
- Thesmophories. Recherches de M. DU THEIL fur les Thesmophories, pour servir de prolégomène à la comédie d'Aristophane intitulée: Les Thesmophoriazuses, & à l'hymne de Calli maque en l'honneur de Cérès - Thesmophore. Mém. Volume XXXIX, 203. Elles ont été instituées par Triptolème en l'honneur de Cérès légissatrice. Ibid. 205 & 207. Leur but étoit de célébrer l'établissement des loix, quoique presque rien de ce qui s'y pratiliii

quoit ne paroisse répondre directement à leur nom & le justifier. Mémoires, Volume XXXIX, 207 & 208. Ces fêtes étoient établies dans la plupart des villes de la Sicile. Ibid. 208. Elles ont eté reçues dans toutes celles de la Grèce un peu considérables, & étoient fameules à Athènes. -Elles furent d'abord établies dans le Péloponèle, où, suivant Hérodote, elles furent apportées d'Egypte par les Danaides. -Remarques critiques à l'appui de fon récit, 209; & Mém. Vol. XXXIV, 478. The smophories célébrées à Sparie. — Ces fêtes étoient appelées Μεγαλαρτία ou la fète des grands pains, en Béotie ainsi qu'à Delos. — On les voit introduites en Asie, à Ephèse & à Milet. Mém. Vol. XXXIX, 210. Elles avoient également lieu dans la Thrace à Abdère; preuves de ce fait échappé à Meursius. Ibid. 211. Raisons de croire qu'elles étoient déjà établies à Troie dans le temps que les Grecs l'assiégeoient, 212. Temple appelé le Thesmopherion, destiné à la célébration des Thesmophories à Athènes. — Ses prêtresses choisses par le peuple, & nourries à les dépens, devoient vivre dans la plus grande chafteté; elles étoient nommées Minissai, 213. M. Dutheil pense qu'il y avoit pour les Thesmophories, une femme hiérophante & une femme dadouque.-Erreur de Meursius qui

y place un stéphanophore. 214. L'entrée du Thesmophorion étoit interdite aux hommes; le caractère distinctif des Thesmophories étoit même que les femmes seules pouvoient en être les ministres. — En quel temps elles se célébroient, 215. Quelles femmes pouvoient y être admiles. - Il n'y avoit qu'un certain nombre de femmes mariées qui eussent part aux sacrifices, 216 & 218. Elles en étoient exclues à un certain âge, 216. L'assemblée se faisoit par tribu, & chaque tribu élisoit deux présidentes; le reste des femmes s'arrangeoit par chambrées, 218. Leur départ pour aller chercher la corbeille sacrée ou calathus à Éleusis, étoit appelé le jour de la montée. — Elles portoient sur leurs têtes les livres facrés appelés Osepei.-Combien de jours elles couchoient à Eleusis. Pratiques qu'elles y observoient pour se maintenir chastes .- Erreur de Meursius sur l'usage de l'ail, 219. On ne peut douter cependant que ces fêtes ne fussent licencieuses, 222. On s'y abstenoit de vin; méprise des critiques à ce sujet. - Pourquoi les Thesmophoriszuses se permettoient les propos les plus lascifs, 223. Jour du jeune, le plus solennel de la fête. — A rrivée du calathus traîné par quatre chevaux blancs; explication de cette allegorie. — En quel temps on le reportoit à Éleulis, 224. En accompagnant la pompe, les

Thesmophoriazuses marchoient les cheveux épars & pieds nus. - Corbeilles appelces xarai. Mémoires, Volume XXXIX, 226. On ne les confioit qu'aux filles de la plus grande qualité; ce qu'elles contenoient. Ibid. 227. - Hymnes chantées pendant la marche; Spanheim les confond mal - à - propos avec les iules. Voyez I u L E S. — La pompe devoit passer d'abord au Prytanée, 228. Là, les jeunes filles non initiées devoient la quitter. - Jour du sacrifice; ce qui s'y pratiquoit, 229. Pourquoi il étoit appelé la poursuite de Chalcis, 230. Il est vraisemblable qu'il se faisoit vers le soir, 232. Sacrifice expiatoire qui avoit lieu le dernier jour. — Conciliation des différens passages des auteurs sur la durée de la fête, 233 &

THESMOTHÈTES, magistrats d'Athènes chargés d'indiquer au peuple le jour & le lieu où chaque tribunal devoit se tenir, ainsi que le nombre des juges. — Origine de leur création. Ném. Volume XXXIX, 345. Comment ils procédoient chaque année à la réformation des loix; solution d'une difficulté à ce sujet. Ibid. 246.

THESPIE, ville de Grèce, détruite par les Thébains. Mém. Volume XLIII, 59.

THESSALIE | La | étoit féconde en magiciens. Histoire, Volume XXXIV, 46; & abondante en chevaux. Mém. Vol. XLI, 338, note (h).

619

THESSALIENS (Les) sont les premiers instituteurs de la cavalerie dans la Grèce. Mém. Vol. XLI, 249. Ils la préféroient à l'infanterie. Ibid. 257. La cavalerie Thessalienne étoit merveilleuse dans les batailles rangées, mais n'avoit plus la même valeur dans les actions détachées. — Ello étoit de l'espèce mitoyenne appelée doriphore ou contophore, 337 & 338.

THESSALONIQUE, sœur d'Alexandre-le-Grand. Hist. Vol.

XXXVIII, 123.

THESSALONIQUE. Observations de M. l'abbé BELLEY sur son histoire & sur ses monumens. Sa polition. Hift. Vol. XXXVIII, 121. Elle étoit appelée A'λία à cause de sa situation. — Son nom ancien, le plus connu, étoit Therma. — Elle est agrandie par Cassander, qui lui donne celui de Thestalonique, suivant Strabon. — Elle en étoit redevable à Philippe, selon Étienne de Byzance. Ibid. 1 23. Constantin y fait construire un port, 122 & 134. Son état sous les rois de Macédoine. — Elle passe sous la domination Romaine; elle étoit comprise dans la seconde région de la Macédoine, 123. Son gouvernement. - Ses magistrats étoient appelés politarques, 133 & 134. Ses divinités. Hist. Vol. X X X V I I I, 124. Elle fait célébrer les jeux Olympiques, Iiii ij

1

les jeux Actiaques, les jeux Pythiques, & les jeux Cabiriens. Histoire, Volume XXXVIII, 126. Jeux célébrés à Thessa-Ionique en l'honneur des empereurs. Ibid. 127. Son cirque nommé à présent l'hippodrome, 127 & 134. Capitale de la seconde Macédoine, elle porte le titre de métropole sur ses médailles.-Dans le v.º siècle, elle fut métropole de la Thessalie & de l'Achaïe, 128. Valérien lui accorde le titre de colonie, 129. Elle obtient trois fois le néocorat, 126, 129 & 130. Devient église apostolique, 130. Ses évêques. — Théodose le jeune lui accorde l'exemption de tributs, 131. Savans qu'elle a produits. — Ses médailles & ses inscriptions, 1 3 2. Médaille éleuthère de Thessalonique. Mém. Volume XXXVII, 429. Ses monumens dans le château des Sept-tours. Hift. Vol. XXXVIII, 133. Elle devient capitale de l'Illyrie orientale. — Théodose y établit sa demeure. Ibid. 135. Massacre de Thessalonique, 127. Elle est ravagée par les Sarrazins & par les Siciliens, 137 & 139. Boniface, marquis de Montférat, obtient de Baudouin le royaume de Thessa-Ionique. — Il est ensuite réuni à l'empire, & devient l'apanage des puînés sous les Paléologues, 139. Ce royaume titulaire passe successivement à plusieurs princes. — Prise de Thessaloni-

que par Bajazet, 140. An dronic Paléologue la vend aux Vénitiens. — Siège de cette ville par Amurath, 14. Elle est prise & saccagée. — État actuel de Salonique sous les Turcs. Sa population nombreuse, 142. Ses principaux édifices, 143. Son port & fon commerce, 144. Son. gouvernement civil, militaire & ecclésiastique, 145.

THETMOSIS roi d'Egypte. Voyez Amosis & Thummosis.

THEUDELINDE, fille de Garibald roi des Bavarois, épouse Autharis roi des Lombards. Mémoires, Volume XXXV, 790.

THÉVÉTAT, frère & ennemi de Sommonakodom. Mém. Volume

XXXVII, 572.

THIBAUD, prieur de Crépy en Valois, puis abbé de Cluny & cardinal. — Il passe en Orient pour les affaires de son ordre. & est chargé par Louis VII de diverses commissions auprès de Guillaume II roi de Sicile, & de l'empereur Manuel Comnène. Mém. Volume XLI, 626.

THIBET (Le). Samtan-poutra y apporte l'écriture, des loix & une religion, vers l'an 65 de J. C. Mémoires, Vol. XL, 220. La religion Thibétane est originaire de l'Inde. Ibid. 220 & 222. Voyez RELIGION Indienne. Le grand Ihama du Thibet réunit la puissance ecclésiastique & civile, 229. Tous

ceux de la Tartarie, de la Chine, du Tonquin, du pays des Uzbeks, de Kaschgar, qui suivent la religion Indienne, relèvent de ce grand pontise Mém. Volume X L, 230.

THIBÉTANS (Les) font foumis par les Chinois. Mém. Vol. XL,

229.

THIERRY d'Alface, comte de Flandre, fait hommage de son comté au roi de France. — Sa mort. Mém. Vol. X LIII, '381.

THIETBERGE, femme de Lothaire roi de Lorraine, est accusée par lui de plusieurs crimes. — Elle se purge par l'épreuve de l'eau chaude, & est confinée dans un monastère. — Elle en sort & se résugie chez son frère Hugbert. Hist. Vol. XXXVI, 154.

THITÉE femme d'Ouranos, divinisée sous le nom de ri. Mém. Vol. XXXVI, 61. Étymologie Phénicienne de ce premier nom. Ibid. 62.

THOLOUNIDES. Époques du commencement & de la fin de cette dynastie des Califes. — Pourquoi elle est ainsi appelée. Mém. Volume XXXVIII, 162.

THOR, dieu mitoyen, le premierné d'Odin & de Frigga. — Son département chez les Celtes. Mém. Vol. XXXVIII, 521, 524, 525 & 529. Il correfpond à Vulcain, à Apollon & à Mercure. Ibid. 530.

THOROMACUS. Voyez
CUIRASSE.

THORISIUM, dans l'Adherbidgiane, est Tauris. Mém. Vol. XXXVII, 507.

THOTH, inventeur des premiers caractères, fait consigner l'histoire de son temps sur des monumens durables. Mémoires, Vol. XXXVI, 76. Il remporte des avantages sur Typhon, affermit Isis sur le trône, & lui succède. — Il étoit connu des Grecs sous le nom d'Hermès, de Κάμιλλος, & des Latins sous celui de Casmilus. — Il est appelé Sumès par les Carthaginois, & Anubis chez les Egyptiens. — Origine & signification de ces noms divers. Ibid. 77 & 78. Les Egyptiens comptoient trois personnages de ce nom; quel pouvoit être le premier, 386 & 388. Ils faisoient honneur à. Thoth de toutes les inventions dans les arts & dans les sciences. Mém. Vol. XXXIV, 151.

THOU, poste militaire de l'Augustamnique, nommé Chou dans le manuscrit de l'Escurial, & le même que Butus au-delà du Delta.— M. DE LA NAUZE détermine sa position d'après l'Itinéraire d'Antonin. Histoire

Vol. XXXVI, 106.

THOU. (M. de) Discussion critique de son récit de la ligue entre la France & le pape Paul IV. Voyez PAUL IV.

THRACÉ, nymphe aimée de Saturne & de Jupiter, & fille de l'un des Titans. Mém. Vol. XXXV, 476.

THRANITES, rameurs qui occupoient la partie la plus haute du navire dans la trière. Mem. Vol. XXXVIII, 563.

ТН

THRASILLUS, mathématicien accueilli à la cour de Tibère. Mém. Vol. XLI, 508.

THRASYMAQUE, inventeur de la période. Mémoires, Volume XXXVII, 2; & Mém. Vol. XLI, 401.

THRIAMBUS, surnom donné à Bacchus, parce qu'il reçut le premier l'honneur du triomphe, conduit par des éléphans. Hist. Vol. XXXIV, 79.

THRONIUM, ville de la Locride orientale. - Diverses entreprises des Locriens contre cette ville. Mém. Vol. XLII, 367 & Suiv.

THUCYDIDE. Sa critique de ceux qui ont écrit avant lui, dans excuser laquelle il paroît Hérodote de conter des fables. Mém. Volume X X X I X , 4 & s. Il n'a cru pouvoir réussir à mettre en crédit le nouveau genre d'histoire qu'il vouloit suivre, qu'en s'assujettissant à prendre Homère pour modèle, autant que ce genre pouvoit le permettre. - M. de ROCHE-FORT ne trouve pas cette ressemblance aussi frappante que Marcellin, & pense qu'elle convient mieux à Hérodote. Ibid. 6 & 7. Parallèle de Thucydide & d'Hérodote, 10. Traduction libre du commencement de l'hiftoire de Thucydide par M. de ROCHEFORT, tendant à prou-

ver que la Grèce étoit presque barbare avant le règne de Thélée. Mém. Vol. XXXVI, 482. Son récit de la bataille de Mantinée, curieux pour la connoissance de la taclique des Grecs, & surtout des Lacédémoniens. Mém.

Vol. XLI, 264.

THULÉ. Mémoires sur la navigation de Pythéas à Thulé, & observations géographiques fur l'Islande, par M. D'AN-VILLE. — Idée générale de sa relation d'après Strabon & Pline. - M. D'ANVILLE examine si l'application de ce qui y porte le nom de Thulé, peut convenir à l'Islande. Mém. Vol. XXXVII, 436. Preuve contraire tirée de l'évaluation des six jours de sa navigation depuis la côte Britannique, julqu'à la station la plus prochaine de celle d'Islande. - Il l'estime à 162 lieues communes de France, dans la plus stricte dimension. Ib. 437 & 441. Conjecture que les îles de Shet-land pourroient être la Thulé de Pythéas, 438. Il semble que le nom de Thulé ou de Thylé devienne appellatif dans cette région septentrionale. - Thulé dont parle Tacite. - Procope fait mention d'une Thulé dans la Scandinavie: on croit la retrouver dans Tele-marck, en Norwege. Mém. Vol. XXXVII,

Thum mosis, foi d'Égypie.

nommé aussi Thetmosis ou Amosis, chasse les Patieurs de l'Égypte. Mémoires, Volume XXXIV, 135, 137 & 139. Est le même qu'Amosis. Voyez AMOSIS.

Thurium, ville de la grande Grèce, bâtie par une colonie d'Athéniens des débris de celle de Sybaris. Mém. Vol. XXXVII, 37. Fixation de la véritable époque de la fondation. Mém. Volume XLII, 319. Charondas lui donne ses loix. Ibid. 320. Remarques critiques de M le baron de S." CROIX sur quelques articles de la légissation, 325. Son gouvernement étoit d'abord démocratique, 3 28. Il fut changé en aristocratie, ou peut - être en oligarchie, 329. Quelques écrivains ont confondu les Thuriens avec les Sybarites, 328. Thurium s'appelle aujourd'hui Terra - nuova. Ibid. note (p).

THURO, successeur de Ninus, adoré chez les Chaldéens sous le nom de Belatzar. Mém. Volume XXXVI, 35.

THYNIAS. Position de ce cap & d'une sie du même nom. Mémoires, Volume XXXV, 48c.

THYNIEN'S (Les), peuple de Thrace, viennent habiter les bords de l'Euxin, & y sont distingués sous le nom de Bithyniens & sous celui de Mariandyniens. Mém. Vol. XXXV, 476, 477 & 480.

THYNION s'empare du gouvernement de Syracuse sur Icétas. — Pyrrhus le fait tuer. Histoire, Volume XXXIV, 96.

THYRSE porté dans les fêtes de Bacchus. — Son origine. — Étymologie de ce mot. Mém. Vol. XXXVIII, 11 & 12.

THYSSAGÈTES, nation Scythe décrite par Hérodote. Mém. Vol. XXXV, 542. Polition que leur assignent quelques géographes. Ibid. 543. M. DE GUIGNES les place dans les plaines du Captchac. 550.

THEARPHAND. Voyez SAREPTA.

TI. Voyez TIEN.

TIBÈRE épouse Vipsania-Agrippine. Hist. Volume XXXVIII, 188. Il la répudie pour prendre Julie, fille d'Auguste, qu'il fait périr de faim. Ibid. 187 & 189. Il obtient le tribunat, 194. Prend son fils Drusus pour collégue au consulat. — L'associe à la puissance tribunitienne, 191. Fait mourir Séjan son favori, 193. Médailles de ce prince, 188 & 191.

TIBÈRE, empereur, se déclare en faveur de Gondebaud qui prétendoit à la couronne de France, & lui fournit de grands secours d'argent. — Il engage Childebert à attaquer les Lombards Mém. Vol. XXXVII,

TIBÉRIADE, ville de Palestine.

Mém. Volume X LII, 387.

TIE, peuples barbares qui occupoient autrefois le nord de la Chine; signification de ce mot. Mém. Volume XLII, 133.

TIEN (Le), synonyme de Changeti, est l'Etre suprême chez les Chinois. Mém. Volume XXXVIII, 274.

TIEN-TSO. La description de ce vaste pays, dans les auteurs Chinois, ne peut convenir qu'à l'Indoustan. Mém. Volume XL, 1 92. Sa division en cinq parties. Ibid. 193.

TIEN-TSO-KIANG, fleuve qui paroît devoir être l'Indus. Mém. Volume X L, 235.

TIERS-ÈTAT. Mémoire de M. GAUTIER DE SIBERT, dans lequel il examine s'il y a cu, sous les deux premières races de nos rois, un ordre de citoyens à qui on puisse appliquer le nom de tiers - état. — Cette dénomination étoit inconnue alors. — La plupart de ceux qui ont écrit fur notre ancien gouvernement, n'ont point admis une pluralité d'ordres de citoyens. — M. DE SIBERT se propose de prouver que la servitude ne fut pas le sort des vaincus après la conquête des Gaules par les Francs, & qu'il y eut alors un ordre de noblesse distinct d'une classe d'hommes libres non-nobles. Mém. Volume XXXVII, 541. Réfutation du système opposé de M. le comte de Boulainvilliers, par les raisonnemens & par les faits. — Il est inconciliable avec l'avantage qu'avoient les Gaulois d'être admis aux charges & aux hon-

neurs, concurremment avec le vainqueurs, — Clovis leur laissa la liberté de vivre selon leurs loix. Ibid. 542. Chacun pouvoit même choisir la loi qu'il vouloit suivre; & dès qu'un Gaulois avoit fait choix de la loi Salique, il étoit censé François d'origine, & jouissoit des mêmes prérogatives. — Pourquoi le Gaulois coupable envers un Franc, étoit condamné à une plus forte composition, 543. Les François & les Gaulois réunis sous un même chef, formoient différens ordres de citoyens. — On ne peut douter que senatovium ne fût une expression générique qui désignoit la noblesse Gauloise. — Elle étoit relative à l'extraction & non à la magiftrature; autorités à l'appui de cette opinion, 545. Les Francs n'étoient pas tous nobles. — Les nobles étoient désignés sous le nom de majores; & ceux qui ne l'étoient pas, sous celui de minores.—Cette noblesse n'étoit pas simplement réelle ou attachée l'office, mais transmissible par la naissance, 546. Ceux qui ne veulent pas reconnoître de noblesse sous la première race, prétendent qu'après la réunion des deux nations, la noblesse Gauloise disparut, que les conditions se confondirent, & qu'il n'y eut que des hommes libres & des serfs. — Contradiction de cette affertion avec ce que disent ces mêmes écrivains, que les François

François devinrent plutôt les associés des Gaulois que leurs maîtres. - On ne pourroit dire qu'ils leur eussent laissé leur droit & leurs coutumes, s'ils leur avoient ôté les distinctions qui fixoient l'ordre des citoyens. -Preuve tirée des loix saliques, qu'il y avoit des Gaulois nobles & des Francs nobles. Mém. Volume XXXVII, 547. La loi des Bourguignons distingue trois ordres de conditions; les nobles, les hommes libres & les serfs. Ibid. 548. Ils avoient un ordre de noblesse, parce que c'étoit le droit public de ce temps-là. -Capitulaire de Charlemagne dans lequel il est fait mention de nobles, de non-nobles & de ferfs. - Les loix saliques parlent fouvent d'ingenus, 549. Ce mot ne doit pas être confondu avec celui d'affranchi ni de noble. Les ingénus étoient des hommes nés libres, qui tenoient le milieu entre les nobles & les serfs, 550. Les charges & les obligations auxquelles ils étoient tenus, & la part qu'ils avoient à l'administration publique, achèvent de décider s'ils formoient dans l'empire François un ordrede citoyens à qui l'on puisse appliquer le nom de tiers-état. = Les serfs, ainsi que les affranchis, payoient un cens politique. - Romains tributaires, ainsi appelés, parce qu'ils payoient un cens royal; ils étoient, ou propriétaires de terres tributaires, ou négocians Tome XLIV.

& artisans. — Les premiers payoient un cens in rebus suis, les autres, in capite. - Ces cens étoient une compensation du fervice militaire que devoient les hommes libres, François & Gaulois, propriétaires d'aleux francs de toute redevance. — Tout homme libre, propriétaire de quatre manoirs occupés par des serfs, étoit obligé d'aller à la guerre en personne, 551. Ceux qui en avoient moins de quatre. s'associoient pour fournir un homme. — Les hommes libres alloient à l'armée sous les ordres du comte du territoire de leur résidence; ils formoient la milice la plus nombreuse de l'état, 552. Ils étoient justiciables du comie élu quelquefois par la cité. — Assemblée des hommes libres présidés par le comte, appelée placitum ou mallus; elle jouissoit du droit d'élection & de révocation des centeniers & des scabins. - Ces officiers réunissant l'exercice de la justice & de la police, M. DE SIBERT en conclut que la classe des hommes libres participoit à l'administration publique d'une manière plus caractérisée, qu'aujourd'hui les bourgeois des villes, par le droit qu'ils ont d'élire leurs maire & échevins. — Les scabins étoient admis à l'assemblée générale du roi. - M. DE SIBERT prouve qu'ils y assistoient comme membres du placité du souverain. soit qu'ils y eussent voix délibé-

Kkkk

rative, soit qu'ils n'y eussent que voix consultative. Mém. Volume XXXVII, 554. Formalités observées sous Charlemagne pour la promulgation des loix nouvelles. — On pourroit présumer que le peuple a toujours eu ses représentans aux assemblées, sous la première race comme sous la seconde; sur quel fondement, 555.

TI

TIGRANE prend possession de la couronne de Syrie, qui lui avoit été déférée. Mém.V. XXXVIII, 131. Il refuse de livrer Mithridateaux Romains. — Est battu par Lucullus. — Se rend à Pompée. — Restitue aux Romains les conquêtes qu'il avoit faites, & se renferme dans son royaume de l'Arménie majeure. Ibid. 132. Éloge qu'il faisoit des Grecs. Mém. Vol. XXXIX, 27.

TIGRANOCERTE, ville d'Arménie fondée par Tigrane. — Lucullus s'en empare, & transporte ses habitans à Mazaca. Hist. Vol. XL, 133, note (c).

TIGRES envoyés à Auguste par le roi des Indes, les premiers qu'on vità Rome. Hist.V. XXXIV, 92.

TIMARÈTE, prêtresse de l'oracle de Dodone. Mém. V. XXXV, 108.

TIMAÜS, roi d'Égypte, doit être le même que Menès. Mém. Volume XXXIV, 139.

TIMÉE de Locres, philosophe Pythagoricien; son échelle harmonique de l'ame de l'univers. Mém. Volume XL, 175.

TIMÉE, historien Grec; en quel tems il florissoit. — Jugement de

Cicéron sur cet auteur. Hist. Volume XXXIV, 71.

TIMOCLES, ancien poëte comique. Mém. Vol. XXXIX, 149.

TIMOLÉON remporte une victoire signalée sur les Carthaginois. Mém. Vol. XLI, 331.

Timon de Phliunte, philosophe; en quel temps il vivoit. — Ses ouvrages. *Mém. Vol.* XLIII, 161, note (g).

TIMOUR-KHAN, empereur de la dynastie d'Yuen, nommé par les Chinois Tching-tsong. Mém. Vol.

XL, 348. Sa mort. Ibid. 349. TINGIS, ville d'Afrique; aujourd'hui Tanger. Mém. Vol.

XXXVII, 116.

TIPASA de Mauritanie, colonie Romaine; sa position dans l'Itinéraite d'Antonin. — C'est aujourd'hui Tesessad. Hist. Vol. XXXVIII, 92, 94 & 96.

TIPHYS, pilote du vaisseau des Argonautes. Mém. Vol. XLII, 23.

TI-PO-HO-LO, Samanéen Indien, appelé par les Chinois Ge-tchao. Mém. Volume XL, 316. Il traduit le Hoa-yen-king.—Sa mort. Ibid. 317.

TIRÉSIAS est privé de la vue pour avoir surpris Pallas dans le bain. Mém. Vol. XXXIX, 242.

TIRON, affranchi de Cicéron, étoit en même temps son meilleur ami & celui de toute sa famille. Mém. Vol. XXXVII, 331. Il est inventeur des notes Tironiennes. Voyez NOTES Tironiennes.

TIRONES, nouvelles levées de foldats. Mém. Vol. XXXVII,

180. Autres fignifications de ce mot. Mém. Vol. XXXVII, 181 & 182.

Tis, dieu des Celtes, le même qu'Odin. — Dis, le dieu des enfers chez les Latins, pourroit n'être qu'une prononciation différente de ce mot, duquel pourroit aussi dériver leur deus & le theos des Grecs. Mém. Vol. XXXVIII, 539. Voyez TEUTH.

TISAMÈ NE obtient le droit de cité à Lacédémone par une faveur particulière. — Il est vainqueur en cinq combats, suivant la prédiction de l'oracle. Mém. Volume XXXIX, 43.

TITANIDES, filles d'Ouranos & de Tithée.—Étoient au nombre de sept; leurs noms. — Pourquoi elles sont appelées aussi Artémides. Mém. Vol. XXXVI, 72.

TITANS. Signification de ce mot. — Pourquoi la fable les faisoit enfans de la Terre. Mém. Volume XXXVI, 16.

TITE étoit aussi sévère dans le commandement des troupes, que doux & humain dans le gouvernement de l'état. Mém. Volume XLII, 264.

T'ITE-LIVE. Mémoire de M. D'ANVILLE sur des noms de peuples & de villes dont le fragment du XCI° livre de Tite-Live, trouvé dans un manuscrit du Vatican, de l'ancienne bibliothèque Palatine, fait mention. Mémoires, Volume XLI, 761. Voyez AREVACI, AUTRIGONES, BERONES, BU-

RIAONES, CALAGURIS, CALAGURIS NASICA, CASTRA ÆLIA, CON-TREBIA, CONTREBIA LEUCADA, GRACCURIS, PALENDONES, VACCÆI, VIRONES. Remarques fur quelques passages de Tite-Live. Mém. Vol. XXXV, 230, 233 & 237; & Mém. Vol. XXXIX, 348, 401 & 452.

TITHON est aimé de l'Aurore, qui le rend immortel. — Homère ne parle pas de son éternelle vieillesse. Mém. Vol. XXXV, 26.

TITRE. Précis des observations de M. le baron de ZUR-LAUBEN sur un titre original de 913. Hist. Volume X X X V I, 166. Il en détermine la date sous Conrad I. roi de Germanie. Ibid. 167. Éclaircissemens sur Hatton, archevêque de Mayence, son auteur, 170.

TITYENS, peuple dont le nom est écrit de diverses manières dans Josèphe. — Il pourroit être le même que les Cypriots, connus dans l'Orient sous le nom de Kittim. Mém. Vol. XXXVIII, 95.

TOCATMOUR-KHAN, dernier des princes Mogols qui ont régné à la Chine, appelé Chun-ti par les Chinois. Mém. Vol. XL, 351. Il est contraint de quitter la Chine & de se résugier en Tartarie. Ibid. 352.

TOGE; c'étoit l'habit de paix des Romains. Mém. Volume XXXIX, 509. Cependant, Kkk ij elle n'étoit pas entièrement hors d'usage dans les armées. Mém. Volume XXXIX, 510.

ТО

Toison d'or enlevée par Jason. Explications diverses de l'allégorie de cette conquête. Mém. Volume XXXV, 506 &

TOLISTOBOII. Voy. GALATES. TOMBEAU. On élevoit autrefois fur les tombeaux, des colonnes furmontées de figures emblématiques du caractère du mort. --La coutume d'y placer la figure d'un lion étoit fort ancienne; fon origine. Hift. Vol. XXXIV, 58. Tombeau de Jupiter dans l'île de Crète. Mém. Volume XXXV, 45 & 59. Les Phéniciens alloient pleurer sur les tombeaux de leurs proches; cet ulage subliste encore aujourd'hui en Syrie. — C'étoit une coutume générale de mettre des viandes & du vin sur les tombeaux. Mém. Vol. XLII, 83. Description des tombeaux de la maison de David près de Jérusalem. — Tombeau des Machabées. Ibid. 91.

TOMYRIS, reine des Massagètes, fait Cyrus prisonnier & le met à mort; incertitude de ce fait. Mémoires, Volume XL, 495.

TON. Voyez Musique.

TONG-LEOU-KONG, premier roi du royaume de Ki. Mém. Vol. XLII, 124.

TONNERRE. Voyez FOUDRE.

TONSURE. Traditions anciennes sur l'origine de cette pratique

religieuse. Hift. Vol. XXXVI, 196. Il suffisoit d'avoir eu la tonsure pour être exempt de tome autre juridiction que de celle des prélats; abus à ce sujet. Mém. Vol. XXXIX, 60 s.

TOPH; inftrument en usage chez... les Hébreux, que M. l'abbé MIGNOT croit le même que les cymbales des anciens. Mém. Vol. XXXVI, 101.

TOPETORKAN. Voyez CHER-SONÉSE.

TORCHILL, juge suprême d'Islande; ses sentimens religieux au moment de sa mort. Mém. Vol. XXXVIII, 541.

TORTOSE. Voyez ANTARADE. TORTUE. Les Chinois font usage de son écaille dans la divination. Mém. Vol. XXXVIII, 289 & 291. On s'en sert pour naviger dans la mer des Indes. Mémoires, Volume XLII,

TORTUE, ordre de marche de la tactique Romaine, qui consistoit dans un certain arrangement de boucliers. Mém. Vol. XXXIX, 455.

Toscans (Les) excelloient dans l'art des auspices. Histoire, Vol. XXXIV, 115. Danseurs Toscans appelés à Rome pour figurer dans les jeux Scéniques. Mém. Vol. XLIII, 158.

Tosorthrus, roi de Memphis, nommé aussi Asclépius à cause de ses connoissances en médecine. Mémoites, Vol. XLII, 76.

TO-TCHANG. Voyez HENG-TCHANG.

Toulouse, ancienne patrie des Tectofages. Mémoires, Volume XXXVII, 394.

Tou-po, grande île que le père Gaubil croit être Bornéo. — On lui donne aussi le nom de Koua-oua. Mém. Vol. XL, 241.

Tour, tige des héros de l'Iran, peut être Thurus fils de Ninus. Mém. Vol. XL, 454.

Tour de Straton. (La) Voyez CÉSARÉE en Phénicie.

TOURAN. Les Grecs & les Orientaux désignent les mêmes pays, lorsque les premiers parlent de la Perse & de la Scythie, les autres de l'Iran & du Touran. Mém. Vol. XL, 479.

TOURIVANE, portion de la Bactriane qui fait elle-même partie de l'Ariane prise dans sa plus grande étendue. Mém. Vol. XL, 480.

Tournois. On voit plusieurs pièces de cette monnoie, fabriquées en différens pays avec les mêmes types que le tournois de France. Hift. Vol. XXXVI, 133.

TRADUCTIONS. Remarques de M. DUPUY sur les deux dernières traductions Françoises de Virgile. Hist. Vol. XXXIV, 148. Inconvéniens & avantages des traductions. Mém. Volume XLIII, 22.

TRAGÉDIE. Analyse des préceptes d'Aristote sur la tragédie. Voyez ARISTOTE. Premier mémoire de M. l'abbé

BATTEUX sur la Poëtique d'Aristote dans lequel il traite de la tragédie. Examen de la théorie d'Aristote sur la nature & les fins de la tragédie. — Comment il la définit. Mém. Volume XXXIX, 54 & Suiv. M. l'abbé BATTEUX se propose de prouver que l'objet direct de la tragédie, prise dans sa nature stricte & dans son point de vue essentiel, est de procurer au spectateur le plaisir de la terreur & de la pitié purgées & adoucies, en faisant abstraction de toute vue ou idée de morale, ou d'instruction; & que telle est la doctrine d'Aristote. Ibid. 57. Développement & preuves de cette doctrine. — Naissance & progrés de la tragédie, 58. Le vrai sujet de la tragédie est le malheur peu mérité. — Diverses observations puisées dans le cœur humain, qui ont servi de base à la théorie d'Aristote, 59. & Suiv. Elle a été approuvée par toute la Grèce & adoptée par les Romains. — Théorie de quelques modernes sur la nature & les fins de la tragédie, 62. Leurs objections contre les principes d'Aristrote; 62. M. l'abbé BATTEUX répond que l'Œdipe de Sophocle, le Polieucte de Corneille, la Phédre de Racine, la Zaire de Voltaire, les plus parfaites tragédies que nous connoissions, sont dans le plan d'Aristote, 64. Que les

o T

autres tragédies vantées à juste titre, n'ont pas été admirées par les endroits qui sont contraires aux règles d'Aristote, mais par ceux qui les rapprochoient ou qui en ont couvert les irrégularités. - Qu'Aristote, en préférant le dénouement par le malheur, donne le second rang à ceux qui se font par le succès des bons & les maiheurs des méchans, & n'exclut rigoureusement que ceux qui se font par la joie seule. Mém. Vol. XXXIX, 65. Mot d'Aristote sur la purgation des passions par la tragedie, mal entendu par le P. Le Bossu. — Il entreprend de prouver que toute poësie dirigée vers la morale, ne doit être en dernière analyse qu'un apologue. Ibid. 66. Par-là, il renverse la doctrine d'Aristote & dénature la tragédie-Prétendre que le théatre Athénien avoit pour objet d'inspirer la haine des rois & la crainte des dieux, est une supposition gratuite & sans preuves. - L'opinion de Socrate & de Platon sur la tragédie, ne peut être citée en faveur des modernes, 68. Tragédie morale, ainsi nommée chez Aristote par opposition à la tragédie pathétique; - Réfutation d'une dernière contradiction reprochée à Aristote, fur ce que la tragédie étant faite, selon lui, pour le plaisir, le dénouement par la joie devroit être préféré. Conclusion de ce

mémoire. — Premier mémoire de M. de ROCHEFORT sur la tragédie, dans lequel il se propole de prouver contre M. l'abbé BATTEUX, que son objet chez les Grecs n'étoit pas de procurer un plaisir momentané, fondé sur la terreur & la pitié purgées & adoucies, sans aucun effet politique ou moral; mais fuivant les vrais principes d'Aristote, de familiariser les spectateurs avec la terreur & la pitié, afin d'en adoucir l'effet fur des ames trop sensibles. telles que celles des Athéniens; qu'elle avoit des rapporrs particuliers avec la rhétorique & la musique; & que sous ce point de vue, elle étoit plus parfaitement liée avec le gouvernement & la politique, & plus propre à remédier aux défauts dominans du caractère des Athéniens, 125 & 126. Les aris, dans la Grèce, avoient une liaison intime les uns avec les autres; & tous ensemble avec la politique, la morale ou la religion. Ibid. 127. Examen de l'essence de la tragédie dans les rapports avec la rhétorique, relativement aux effets de la terreur & de la pitié, 129 & suiv. Ces deux arts si ressemblans par leurs effets & par leurs moyens, le font encore par le genre de personnes sur lesquelles ils agissent, 134. Analogie des effets de la musique avec ceux

de la tragédie pour la purgation des passions. Mém. Vol. XXXIX, 135. Par quels moyens la tragédie & la musique produisoient à la fois les deux essets d'augmenter les passions & de les affoiblir. Ibid. 138. Origine de la tragédie, liée à la religion & à la musique, 140. Elle devint chez les Athéniens un établissement politique, 142. Pouvoir des poëtes tragiques sur leur esprit, 143. Ils se vengeoient sur le théâtre, des humiliations qu'ils éprouvoient de la part de leurs ennemis, 144. La tragédie devoit être regardée chez eux comme un art politique, puisque sa fin & ses moyens l'étoient.-C'étoit en même temps un art moral, & c'est uniquement de ce dernier côté qu'Aristote l'a considérée, 145. Impossibilité de comparer la tragédie Grecque avec la nôtre, 146. En quoi consistoit l'effet moral qu'elle devoit produire suivant la pensée d'Aristote, par la purgation des passions, 127, 132, 137 & 147. Sentiment uniforme de plusieurs personnages de l'antiquité sur le même sujet, 149. Il a été adopté par plusieurs savans modernes, 150. Le plaisir qui, dans la tragédie Grecque, n'étoit que l'effet secondaire, tient le premier rang dans la tragédie moderne. - Influence de cette différence sur la forme 'du dénouement, 152 & 153. Pourquoi Aristote veut qu'il se

termine toujours au malheur 154. Second Mémoire de M l'abbé BATTEUX sur la tragédie pour servir de réponse à que ques objections de M. DE ROCHE-FORT.—M. DE ROCHEFORT pense que l'utilité morale étoit son principal & même son premier objet chez les Grecs, & tire ses inductions, 1.º de ce qu'Aristote a dit des passions dans sa rhétorique, & en particulier de la terreur & de la pitié, 71 & 72. Réponse de M. l'abbé BATTEUX. Leurs effets dans l'art oratoire & dans la poësse, ne doivent pas être assimilés, 73. Dans l'art oratoire, elles n'ont point par elles-mêmes une utilité morale dans les principes mêmes d'Aristote. - 2.º De l'esprit du gouvernement d'Athènes, 72 & 74. M. l'abbé BATTEUX ne croit pas qu'il ait jamais pensé à tirer parti du théâtre pour donner au peuple des leçons de politique ou de vertu, 74 Soutient que le résultat moral de la plupart des tragédies Grecques, eût été destructif de toute morale, - 3.° De la nature & des effets de la musique qui s'unissoit à la poësie dans le tragique, 72 & 75. M. l'ablé BATTEUX répond que nous avons aujourd'hui tout ce qui étoit dans la mulique des anciens, les élémens, les espèces, les usages & les effets, 76. Que la musique proprement dite ne pouvoit être chez eux, mon plus que chez

nous, qu'une expression des fentimens & des passions. — Que si la tragédie a toujours eu pour objet de faire ressentir les émotions vives, la musique tragique a eu le même objet. Mémoires, Volume X X X I X, 77. Ce qu'Aristote a entendu par musique morale. Voyez Musique. Elle ne pouvoit être propre à la tragédie, dont elle eut détruit l'effet. Ibid. 78. M. l'abbé BATTEUX prouve que l'effet purgatif de la tragédie & de la musique, dans le sens d'Aristote, n'a pas une acception relative à la morale ni à la vertu, 57, 68,79 & 81. Que cette purgation doit être prise dans le sens de l'adoucissement des passions produites dans l'imitation.-Non-leulement la tragédie n'a pas en soi le but de l'utilité morale, mais elle ne peut l'avoir; en quoi elle est contraire à la sagesse, 83. Platon regarde toute poësie imitative, comme une corruption de l'ame; fur quels motifs, 84. Condamne la tragédie, non dans les abus de la chose, mais dans la chose même, 85. Proscrit les passions excitées par les objets d'imitation, & non celles qui le sont par des objets réels, 86. Pourquoi la fiction, dans la tragédie, ne peut conduire à la vertu, 87. Dans les principes d'Aristote, comme dans ceux de Platon, la tragédie est un souffle qui allume le feu des passions; de-là, l'effort général des moralistes sévères

contre le théâtre. — Moyens de conciliation tentés pour ramener à la morale un art de plaisir, 89. Elle est déplacée sur le théâtre où il ne faut que de la chaleur & de l'action, 90. Second Mémoire de M. DE ROCHEFORT en réponse à M. l'abbé BATTEUX, sur le véritable objet de la tragédie chez les Grecs.—Le système combattu par M. l'abbé BATTEUX, suivant lequel la tragédie auroit eu généralement pour objet de donner au spectateur diverses leçons de morale, n'est pas celui de M. DE ROCHEFORT. Ibid. 159. (Voyez ci-deffus fon premier Mémoire. ) En quoi ion sentiment diffère de celui de M. l'abbé BATTEUX sur le véritable objet de la tragédie. — Il se propose de prouver que dans les trois passages de la Poëtique d'Aristote, cités par M. l'abbé BATTEUX pour appuyer son opinion, le plaisir n'est pas regardé par ce philosophe, comme la fin de la tragédie, 163 & Suiv. Explication de quelques idées d'Aristote sur le plaisir en général, 168. Il ne peut êire la fin d'aucun art & d'aucune science, ni par conséquent de la tragédie, dont l'objet, d'après l'enchaînement des principes d'Aristote, est d'exciter la terreur & la pitié, pour purger ces passions & toute autre semblable, en les modérant & les affoiblissant par les effets

Volume X X X V, 433. Cette réunion étoit nommée tétralogie. Ibid. 434.

TRAGIQUES. Mémoire sur les tragiques Grecs, dans lequel M. LE BEAU junior se propose la recherche des allusions relatives à l'histoire politique de la Grèce, aux circonstances particulières de seur temps, ou à eux-mêmes, dont ils se plaisoient à orner seurs pièces. Mem. Volume XXXV, 43,2.

TRAITÉ. Mémoire de M. le baron de ZUR-LAUBEN sur le traité de Dijon conclu en 1513 entre les Suisses & Louis de la Trémoille. Mém. Volume XLI, 726. Voyez DIJON. Observations de M. DE BRÉQUIGNY sur un traité de paix conclu en 1160, entre Louis VII, roi de France, & Henri II, roi d'Angleterre, duc de Normandie. Mémoires, Volume XLIII, 368 & suiv. Voyez Louis VII

TRALATITIUM. Remarque fur la fignification de ce mot. Mém. Vol. XXXIX, 323. Édits appelés tralatitia. Voyez ÉDITS.

TRALLES, ville de Lydie. Mém. Volume XLII, 392.

TRAPEZUNTE, ville du Pont.

— Sa position. — Elle a été appelée depuis Trébizonde; c'est aujourd'hui Tarabosan. Mém. Volume X L I I. 387.

TRÉMOILLE (Louis de la), gouverneur de Bourgogne. Lili Traité de Dijon conclu entre lui & les Suisses en 1513.— Il est desavoué par Louis XII. Mém. Vol. XLI, 727. Voyez DIJON. Son écu sur un ancien sceau. Ibid. 734, note(t).

TRENCAVEL (Raymond) vicomte de Bésiers, de Carcassone, d'Alby & de Rasez. Mém. Vol. XLIII, 373.

TRENTE (Les), magistrats établis à Athènes par les Lacédémoniens, après la prise de cette ville, & appelés ordinairement les trente tyrans. Mémoires, Vol. XLI, 269.

TRÉPIED. Voyez BÉOTIENS.

TRÉSOR des Chartes. Notice historique du registre XXII du Tresor des chartes, servant d'explication aux titres qu'il contient par M. BONAMY. Il est plus précieux par la singularité des pièces, que par leur nombre. — Ces pièces sont en latin, suivies d'une traduction en françois, picard ou artésien. - Envoyées à Philippe le-Bel par les habitans de Valenciennes, elles tendent à prouver qu'ils ont toujours été ses sujets, & à réclamer son secours contre les vexations du comte de Haynault qui relevoit de l'empire. Mémoires, Volume XXXVII. 443 & Juiv. Notice d'un registre du Trésor des chartes intitulé: Registre du temps du roi Charles VIII, des années 1486 & 1487, coté 218,61' porte-feuille, par M.

GAILLARD. — Il contient 236 pièces, qui sont : lettres de rémission & de grâce ou d'abolition; lettres d'annoblissement ou de légitimation; concessions ou confirmations de priviléges lettres de garde ou de protection à des églises; établissemens de foires & marchés; exemptions d'impositions accordées à des villes; donations de domaines, de confiscations; statuts de communautés, confirmés par lettres du prince. Mém. Vol. XLIII, 669. Confiscation des biens de Doyac. Ibid. 670 & fuiv. Voyez DOYAC. Exemption de tailles & d'autres impositions, accordée à la ville de Troyes, 674. Lettres de confirmation de pareille exemption aux habitans du chateau-viel de Rochefort, dont la date est fautive, 675. Lettres portant création d'un boucher dans la ville de Bordeaux, à l'occasion du joyeux avénement, 676. Création d'un monétaire ou monnoyer dans la même ville & au même titre. - Diverses lettres qui prouvent qu'on ne pouvoit plus alors construire ou rebâtir un chateau fort fans la permission expresse du roi, qu'on n'obtenoit qu'avec peine, 677 & suiv. Lettres de rémisfion & d'abolition, 679. Pourquoi fort multipliées dans ce temps. - Remarques sur quelques motifs & conditions singulières qu'elles présentent,

décorer de l'honneur de la chevalerie, en faveur de Porus Duval, 700 & Suiv. Toutes les lettres de noblesse accordées par Charles VIII, contiennent cette permission. — Quelles étoient les conditions de celles données pour autoriser un gentilhomme à construire une forteresse dans sa terre seigneuriale, 703. Variations diverses du droit du roi à cet égard, 704 & suiv. Création de deux foires franches à Lyon, 707 & 708. Analyse de la requête contradictoire des états de Languedoc, servant à donner une idée du commerce de la France à cette époque, 709. Pièces relatives à quelques droits exercés par nos rois à leur avénement à la couronue 710. Renseignemens relatifs à quelques usages & aux mœurs du temps, 713 & 714. Lettres de rémission au sujet du meurtre de Jean Berry, secrétaire de Jean II duc de Bourbon & d'Auvergne, acculé entre autres choses de sortilèges & d'enchantemens, contenant plusieurs particularités historiques, 715 & suiv. Anecdote concernant François de Dunois, fils du bâtard d'Orléans, tirée de quelques autres lettres de rémiffion, 718 & suiv.

635

TRÉTENO. Voyez FÉRI-

TRIANGLE, instrument de musique. Voyez TRIGONE. TRIBUS. Les grandes villes de Lilij

Mém Vol. XXXVII, 294. TRIBUNAT militaire. Epoque de son établissement. — Il sut réservé d'abord aux seuls patriciens. - Les plébéiens s'en ouvrent l'entrée. Mémoires Vol. XXXVII, 295.

TRIBUNS du peuple. Le pouvoir de s'opposer par un véto aux décreis du sénat défavorables aux plébéiens, fut dabord leur seul droit. — Ils jouissoient de la puissance la plus étendue, sans avoir les honneurs ni le caractère de la magistrature. Ils avoient droit d'assembler les comices par tribus. Mém. Vol. XXXVII, 294. Les plebiscites obtienent force de loix générales. Ibid. 295.

TRIBUNS du trésor public. Ils étoient chargés de la caisse générale pour la paye des soldats. Mém. Vol. XXXVII, 301, note (n). Ils étoient en grand nombre, & formoient la compagnie la plus honorable entre les plébéiens. Mém. Volume.

XLI, 200.

TRIBUNS militaires. Romulus . en crée trois pour chaque légion. - Ils étoient au nombre de six par légion, du temps de Polybe. Mémoires Volume XXXVII, 113. Examen des sentimens opposés des critiques, sur la manière dont cette augmentation a èu lieu. Ibid. 114. Ce nombre paroit avoir subsissé jusque sous les empereurs, 117. Erreur de quelques critiques

l'Asie étoient partagées en tribus. - Le chef de la tribu avoit le titre de phylarque. Mém. Vol. XXXVII, 402 Ses fonctions. — Elles parvenoient successivement dans le cours d'une année au conseil commun. - Celle qui étoit en fonction étoit qualifiée de sacrée. Ibid. 404. Romulus divise Rome en trois tribus avant l'enlèvement des Sabines. — Elles étoient composées de mille hommes d'infanterie & de cent cavaliers; après la paix avec les Sabins, elles furent chacune de trois mille hommes d'infanterie, & de trois cents hommes de cavalerie. ibidem, 289. Servius partage Rome en quatre tribus ou quartiers, 290. Fabius enrôle dans les quatre tribus de la ville tous les gens du marché, & y admet les affranchis. -Les familles nobles sont transférées dans les tribus de la campagne. - D'où fut pris le nom de ces dernières tribus. Mémoires, Volume XXXIX, 411.

TRIBULUM, machine dont on se servoit en Affrique pour séparer le grain de la paille. – Varron & Servius diffèrent sur sa forme. - Elle étoit aussi employée pour les supplices.

Mém. Vol. XL, 64.

TRIBUNAT. ( Le), établi pour être le gage de la réunion de la noblesse & du peuple, fut souvent la source des divisions.

qui out voulu établir une proportion marquée entre le nombre des tribuns & celui des soldats qui formoient la légion. — La légion ne fut jamais divifée par corps de mille hommes.-Chaque tribun ne commandoit pas une partie de la légion, mais tous par indivis la légion entière. - Comment ils se partageoient le service. Mémoires, Volume XXXVII, 116. Les tribuns militaires consulari potestate, n'avoient que le nom de commun avec les tribuns légionaires. - Les tribuns créés par les foldats révoltés contre les décemvirs, n'étoient pas non plus purement militaires. Ibid. 117. Les tribuns furent nommés par les rois & les consuls jusqu'à l'an 391. - La nomination en fut partagée depuis cette époque entre le peuple & les généraux, 118. Elle étoit annuelle, 120. Ceux nommés par le peuple étoient appelés comitiati. -Pourquoi ceux choisis par les généraux, portoient le nom de rufuli ou rutuli. — Les empereurs s'emparent du droit de nomination, 119. Comment ils l'exercèrent — Deux sortes de tribuns fous Valentinien second, 120. Conditions requiles pour parvenir au tribunat, 121 & 124. Les tribuns donnoient les places de centurions & les autres grades militaires, recevoient le serment. des troupes & présidoient à la castramétation, 121. Ils étoient

les juges de leur légion. -Condamnoient à mort, & leurs jugemens étoient sans appel, 122. Ils donnoient les congés limités : règle suivie à cet égard. - Rang & dignité des tribuns; il n'y avoit entre eux & le général, que le questeur & le lieutenant du général, 123. Pourquoi Cicéron appelle le tribunat militaire une magistrature. — On y nommoit fouvent des sénateurs, & même des consulaires; mais c'étoit ordinairement un dégré pour monter aux emplois civils, 125. Il y avoit différens grades entre les tribuns d'une même légion, 125. Celui nommé par le peuple, devançoit celui qui avoit été choisi par les consuls. — Supériorité des tribuns des quatre premières légions. — Distinction entre les tribuns laticlaves & les tribuns augusticlaves, depuis Auguste, 126. Tribuns sémestriers sous les. empereurs. — Les tribuns surnuméraires avoient le brevet & la paye, sans commandement, 128. Ce qu'il faut entendre par tribuni vacantes, & par tribuns du premier ordre. -Quels étoient les soldats au service des tribuns, 129. Sous les empereurs, ils eurent des lieutenans appelés vicarii; leurs fonctions, 130. Marques de dignité des tribuns; ils portoient l'anneau d'or , 132. Quels étoient leurs armes & leurs

habits. Mein. Vol. XXXVII, 133. Leur paye étoit quadruple de celle du soldat. - Leurs profits étoient immenses. Ib. 134. Récribution appelée stellatura -Changemens arrivés dans l'ordre militaire par rapport aux tribuns. - Causes de l'avilissement de cette dignité, 135. M. LE BEAU ne pense pas que chaque cohorte légionaire ait eu ton tribun particulier dans les temps de la république, & même sous les premiers empereurs, 136. Les cohortes commandées par ces tribuns, avant Hadrien, étoient des corps auxiliaires, 137. Les cohortes légionaires avoient pour chefs des tribuns, du temps de Végèce. - Ceux-ci subsistèrent après l'anéantissement des légions. - Ils avoient le titre de comtes, 138. Identité du præfectus cohortis, suivant M. LE BEAU, 142. Le nom de tribun devient commun à plusieurs emplois militaires. — Dans les siècles de décadence, il ne signifie plus qu'un préposé quelconque, 139.

TRIBURIE, palais des empereurs Carlovingiens & Saxons; sa position & ses ruines. — C'est aujourd'hui Trebern, Triburn ou Triburr Hist. Vol. XXXVI, 187. Il est célèbre par plusieurs

conciles. Ibid. 188.

TRICARANUM, ville de Grèce.

Mém. Volume X LIII, 58.

TRICLARIA, déesse à laquelle les Achéens immoloient des

victimes humaines, au rapport de Pautanias. — Quelle foi on doit ajouter à son récit. Mém. Vol. X X X V I, 406.

TRIÈRES inventées par Animoclès de Corinthe. Mémoires, Vol. XXXVIII, 560. Examen de diverses conjectures des savans. sur la manière dont les rameurs y étoient rangés. Ibid. 562. Sentiment de M. LE ROI. 567. De l'arrangement des files de rameurs dans les premières trières imaginées par les Corinthiens, 570; & dans celles inventées par les Syracusains, 572. On peut conjecturer, avec quelque vraisemblance, que les plus petites avoient quatre-vingtdix rameurs; les moyennes. cent vingt; & les plus grandes, cent cinquante. - Leur légèreté; elles tiroient fort peu d'eau; rapidité de leur sillage, 579.

TRIGONE ou triangle, instrument de musique dont l'invention est attribuée à dissérens peuples. Mém. Volume X X X V I, 108. Il étoit employé par les prêtres Égyptiens dans leurs sêtes & dans leurs festins. — Le trigone avoit neuf cordes, & se touchoit avec l'archet. — Instrumens dont le nom dans l'Écriture pourroit désigner des trigones. — Instrument triangulaire de métal, connu dans l'antiquité, & semblable au triangle moderne. Ibid. 109.

TRIMARKESIA, espèce de milice chez les Galates. Mémoires, Vol. XXXVII, 397.

TRINACRIE. Veyez SICILE. TRIPHYLIUM, canton de l'Élide; fa position. — D'où sui venoit ce nom. Mémoires, Vol. XLII, 353. Les Arcadiens s'en rendent maîtres. Ibid. 354.

TRIPOLI, ville de Phénicie; sa position. - Elle fut ainsi nommée, suivant Diodore de Sicile & Méla, parce que, dans l'origine, c'étoient trois villes; mais le docteur Shaw rejette cette opinion. — Tripoli est founise par Alexandre. Mém. Volume XXXIV, 246. Comment elle passa sous la domination Romaine. - Elle fut surnommée Flavienne fous Vespasien. — Autres titres que lui donnent ses médailles. - Sur quelquesunes, elle suit l'ère des Séleucides; d'autres indiquent une ère fort postérieure. — Cette ville a en ses évêques. — Les croisés en firent la capitale du cointé de Tripoli. Ibid. 247. Elle est détruite & rebâtie par le sultan Calaun, & on la nomine présentement Atrabolos ou Tarabolos. — Description de ses environs, 248. Erreur de Léunclavius sur la date de la prise de cette ville par les Ottomans. Mém. Vol. XXXVII,

TRIPTOLÈ ME. enseigne aux hommes le labourage, d'après les leçons de Cérès. Mém. Volume XXXIX, 204. Il bâtit la ville d'Éleusis. Ibid. 206. Institue les Thesinophories en l'honneur de

388.

Cérès, 207. Jeux de Triptolème à Rhodes. Hist. Vol. XXXVIII, 34.

TRITIUM, aujourd'hui Tritio; position de cette ville. Mém. Vol.

X L I, 771.

TRIUMVIRS nocturnes, chargés du soin de veiller aux incendies.

— Ils avoient pour adjoints les quinquevirs cis & uls Tiberim.

— Auguste les subordonne aux édiles. Mém. Volume X L I I, 179. Plus anciennement ils l'avoient été aux tribuns du peuple. Ibid. 180, note (m).

TRIVULCE de Milan (Jean-Jacques) est créé maréchal de France. — Sa mort. Mém. Vol. XLI, 744, note (g).

TROCM 1. Voyez GALATES.
TROGLODYTES, nom donné dans
l'antiquité à différens peuples qui
vivoient dans des cavernes. Mém.
Volume XXXIV, 95; & Mém.
Volume XL, 109.

TROIS. Propriétés & rapports de ce nombre chez les Chinois. Mém. Volume XXXVIII, 281. Conjectures des missionnaires sur les rapports mystiques de ce nombre chez les Chinois avec la religion chrétienne, résutées par M. DE GUIGNES. Mém. Volume XL, 174.

TROUPES bénéficiaires (Les) étoient de deux sortes; celles des lendes, & celles des églises. Mém. Volume XXXVII, 552.

TROMPETTE. Les Romains en ont eu de quatre sortes. Celle nommée tuba étoit droite, & fort

semblable à la nôtre. Mémoires, Volume XXXVII, 194. Elle fut d'abord d'os, & ensuite d'airain. — La tuba des Romains ne s'embouchoit pas comme la σάλπιγξ des Grecs. — Elle étoit propre à l'infanterie. - Ses usages. Ibid. 195 & 197. Il y en avoit pour la légion en général, & pour chaque cohorte en particulier. — Ceux qui sonnoient de la trompette, furent rangés par Servius dans la cinquième classe: Denys d'Halicarnasse les place dans la quatrième, 196. Cornu, le cor, étoit d'airain & recourbé; primitivement une corne de boeuf, 197. Comment il est représenté sur la colonne Trajane. — Le son en étoit plus plein, mais plus fourd & moins éclatant que celui de la trompette qu'il accompagnoit dans les batailles. — Ses autres usages. — De la buccine; étymologie de ce mot, 198. M. LE BEAU pense que les Grecs ont emprunté des Latins celui de Bunern. - Cet instrument étoit d'airain & recourbé; il servoit principalement à annoncer les veilles & le changement des gardes de nuit, 199. Le cor & la buccine étoient aussi à l'usage de l'infanterie. - La trompette de la cavalerie est le lituus, mot qui se rend bien en françois par clairon, 201. Il étoit d'un bois mince revêtu de cuir, 196. Classicum doit être le même que le cor; pourquoi il étoit ainsi appelé. — Ce mot est pris en même temps pour l'instrument & pour le son de l'instrument; mais M. Le Beau ne pense pas qu'il puisse signifier celui de la trompette, tuba. — Le général seul avoit le droit de saire sonner le classicum, 203.

TROUBADOURS. Observations de M. le baron de ZUR-LAUBEN sur un manuscrit de la Bibliothèque du roi, qui contient les chansons des trouvères ou troubadours de la Souabe ou de l'Allemagne, depuis la fin du XII. siécle jusque vers l'an 1330. Premier Mémoire. Hist. Volume XL, 154. Antiquité de ce recueil. - Notice sur la personne & la famille de Roger Manness son auteur. Ibid. 157. Il passe entre les mains des barons de Hohen-Sax, 158. Est possédé par l'électeur Palatin Frédéric IV. - Entre à la Bibliothèque du roi où il reste long-temps ignoré, 160. Ett imprimé par les soins de MM. Breitinger & Bodmer, 156 & 161. Remarques sur le mécanisme des vers de ce recueil. -On y distingue des vers ïambiques & Alexandrins, des ïambes & des trochées, des vers d'une grandeur démesurée. — L'orthographe y marque beaucoup mieux qu'aujourd'hui les inflexions de la voix, 162. Notice des six premières chansons de ce recueil, & des figures qui les les accompagnent, propres à faire connoître les mœurs & le costume du temps. — M. le baron de Zu'r-Lauben attribue la première à Henri VI; ses motifs. Hist. Volume XL, 163. La seconde est sous le nom de Conrad-le-Jeune. Ibid. 164. La troisième est attribuée à Winceslas, roi de Bohème, 165. La quatrième est de Henri, duc de Breslau, 167. La cinquième porte le nom du margrave Otton de Brandebourg, surnommé la Flèche. -Henri margrave de Misnie est donné pour auteur de la sixième, 168.

- TROUVÉRES. Voyez TROU-BADOURS.
- TROYES. Exemption de tailles & autres impositions, accordée à cette ville par Charles VIII. Mém. Volume XLIII, 674. Motifs de cette grâce. Ibid. 675.
- TRYPHÈNE, fille de Cléopâtre & de Ptolémée Physcon, roi d'Égypte, épouse Antiochus-Grypus. Mém. Volume XL, 42. Elle fait massacrer sa sœur Cléopâtre. Sa mort. Ibid. 43.
- TRYPHON fait proclamer roi de Syrie, Antiochus fils d'Alexandre-Balas, & règne sous son nom. Il fait la guerre à Démétrius. Mém. Vol. XL, 37. Sa perfidie envers Jonathan, prince des Juiss, & Simon, son frère. Il fait mourir Tome XLIV.

Antiochus, & s'empare de la couronne. — Défait Sarpédon. *Ibid.* 38. Abandonné de ses soldats, il se réfugie à Orthosie, & de-là à Apamée où il est mis à mort, 39. Voyez DIODOTE.

- TSA ou Tsai. (Le royaume de). Sa position. Époque de sa fondation. Mém. Vol. X L I I, 125. Quand il a été détruit. Ibid. 126.
- Ts AO (Le royaume de). Sa position. Époques de sa fondation & de sa destruction. Mém. Volume XLII, 120.
- TSAO-FOU, premier roi de Tchao. Mém. Vol. XLII, 123.
- TSENG-TSE, le second des disciples de Confucius, publie le Ta-hio. Mém. Vel. XXXVIII, 273 & 274.
- Ts E-Ts E-Ts E, petit-fils de Confucius, rédige & publie le Tchong-yong. Mémoires, Vol. XXXVIII, 274.
- TSI (Le royaume de). Sa position.

   Par qui il a été fondé. Mém.
  Volume XLII, 121.
- Ts1 (La dynastie des) succède à celle des Song dans l'empire de la Chine, l'an 479 de l'ère chrétienne. Mém. Volume X L, 300.
- Ts 1 du Nord. Cette dynastie succède à celle des Tartares Goei, à la Chine, en l'an 556 de l'ère chrétienne. Mém. Volume XL, 307.
- TSIEOU. Voyez KI-TOU-KIO.

  M m m m

T S

TSIN-CHI-HOANG-TI. Voyez CHI-HOANG-TI.

TSO-KIEOU-MING, disciple de Confucius, à qui l'on attribue un livre intitulé Koue-yu. Mémaires, Vol. XLIII, 276.

TSONG-KEPA. Voyez TZHON-

TSONG-LING. V. SIEU-CHAN.
TSO-TAN-MO-LO-TSA, Samanéen très célèbre, appelé par
les Chinois Fa - hou. — Son
origine. — Ses voyages, dans
lesquels il apprend un grand
nombre de langues, & ramasse
beaucoup de livres qu'il rapporte à la Chine. Mémoires,
Volume XL, 262. Titres que
lui donnent les Chinois. Ibidem
263.

Tsou. Position de ce royaume.

— Histoire fabuleuse de ses rois.

—Sa réunion à l'empire Chinois.

Mém. Volume XLII, 111.

Tsou-Yu-Ki est établi roi de Kiu par l'empereur Vou-vang. Mém. Vol. XLII, 120.

Tubes sans verres dont les anciens se servoient pour regarder les objets éloignés, même les astres, pris mal à propos pour le télescope par quelques modernes. Mém. Vol. XLII, 498, 506, 508 & 527.

TUBI, cinquième mois de l'année

Égyptienne. Mémoires, Volume XXXVIII, 85.

TULLUS-HOSTILIUS pose les fondemens de la discipline militaire chez les Romains Mém. Vol. XLI, 231.

TUNIQUE. Les Grecs & les Romains portoient ordinairement une tunique un peu lâche, qu'ils ferroient avec une centure. Mém. Vol. X L I, 301, (note). Forme & dimenfions de la tunique de ville & de la tunique militaire chez les Romains. Mémoires, Volume XXXIX, 520.

TURCS. (Des) sortis du Turkestan, s'établissent dans les états des khalifes de Bagdad. - Ils embrassent le Mahométisme, reconnoillent ces kalifes pour légitimes fuccesseurs de Mahomet, & ne leur laissent que le titre de pontise avec le droit d'investiture. — Ils s'emparent de presque toute la Syrie, de l'Arménie & de l'Asse mineure, — Défont en plusieurs rencontres les Grecs, & battent l'empereur Romain Diogène qu'ils font prisonnier. — Se rendent maîtres de Jérusalem, pillent les marchands. les pélerins. Mémoires, Vol. XXXVII, 493. Quand les

XXXVIII, 319.

TURDETANI, peuple desprovinces de Lusitanie & de Bétique. Mém. Vol. XLII, 227.

TURDULI, peuple de la province

Turcs ont commencé à parostre

en Tartarie. Mémoires Volume

TURGOT (M.) ministre d'État, contrôleur général des finances, élu Honoraire en 1776. Hist. Vol. XLII, 4.

TURIASO, ville & municipe de la Celtibérie. — Aujourd'hui Tarazone en Arragon. Mém. Vol. XLII, 200.

TURME. La cavalerie légionaire se divisoit en dix turmes, compofées chacune de trois décuries dont les chefs étoient nommés décurions. Mémoires, Volume XXXVII, 173. Chaque turme n'avoit qu'un vexille pour les trois décuries. - Elle n'avoit pas de chef particulier; le premier décurion commandoit toute la turme. Ibid. 174.

Tusca, fleuve d'Afrique. Mém. Vol. XXXIX, 553.

TYANE est créée métropole de la seconde Cappadoce par Valens. Hist. Vol. XL, 144. Elle recouvre sous Justinien, cette dignité dont elle avoit été dépouillée sous Théodose - le -Jeune. Ibid. 145.

TYNDARIDES. Voyez CASTOR & Pollux, Dioscures.

TYNDARIS, ville bâtie par Castor & Pollux sur les bords du Phase. Mém. Vol. XXXV, 508.

Түрн Æ É ou Typhon, chef des géans qui firent la guerre aux dieux; ce que son nom signifie. — On le nommoit aussi Apopis. — Il étoit le dieu de la mer. — Ses rapports avec le

Typhon des Égyptiens. Mém. Volume XXXVI, 371 & 372.

TYPHON, génie malfailant, principe général de tout mal chez les Égyptiens. — Pourquoi l'âne lui étoit consacré. Hist. Vol. XXXIV, 53; & Mem. Vol. XXXVI, 341. Il massacre Osiris. Mémoires, Volume XXXIV, 149; Mem. Vol. XXXVI, 345; Mem. Vol. XXXVIII, 85; & Mém. V. XL, 180. La mer étoit son symbole, raison pour laquelle les prêtres Egyptiens avoient en aversion cet élément & tout ce qu'il produit. Mém. Vol. XLII, 5. Ses rapports avec Arimane chez les Peries. Mém. Vol. XXXVI, 541.

Tyr. Il y a eu dans la Phénicie deux villes de ce nom : la première dans le continent appelée Palætyr ou ancienne Tyr; la seconde dans une île voisine. - Recherches fur les époques de leur fondation. Mém. Vol. XXXIV, 277. Le sentiment de ceux qui regardent Agénor fondateur de Tyr comme l'insulaire, ne peut s'accorder avec sa généalogie. Ibid. 278. Il est d'ailleurs incompatible avec l'époque de la construction du temple d'Hercule dans cette ville. — Hérodote donne à cette ville une date beaucoup plus ancienne, mais à tort. Mém. Volume XXXIV, 279. M. l'abbé MIGNOT rejette

Mmmm ij

aussi comme trop ancienne l'époque de cette fondation donnée par l'historien Josephe. Mem. Vol. XXXIV, 280. Ces époques ne peuvent convenir à Tyr du continent; elles ne pourroient être que celles de sa reconstruction ou de son augmentation. Ib. 281. Tyrdu continent reçoit une colonie de Sidoniens, 282. Ce fait doit être ant érieur à la guerre de Troie. — Tyr devient métropole & fonde des colonies. 283. Elle eut ses rois particuliers, 284. Salmanazar lui fait soutenir inutilement un siège long & vigoureux. 285; & Mém. Vol. XLII, 51. Elle est prise & détruite par Nabuchodonosor, après un siége de treize ans. Mém. Vol. XXXIV, 285; Mém. Vol. XXXVIII, 124; & Mém. Vol. XLII, 55. Corrèction du texte de Josephe sur l'époque du commencement de ce dernier siège. Mém. Vol. XXXVIII, 128. M. l'abbé MIGNOT prouve que ces deux faits sont relatifs à Tyr du continent. Ibid. 286. Il regarde Hiram comme le fondateur de Tyr l'insulaire. 288. Cette ville est soumise aux Assyriens, & gouvernée par des magistrats à temps. Mémoires, Vol. XLII, 55. Darius lui accorde la permission de se choisir des rois, & de se gouverner selon ses propres loix. Ibid. 57. Alexandre-le-Grand assiége Tyr; il s'en rend maître

TY

après sept mois, & traite les habitans avec la dernière rigueur. - Comment il excute ses cruautés, 57; Mémoires, Vol. XXXIV, 293, 296; & Mém. Volume XL, 118 & 119. II joint la ville au continent par une chaussée. Mém. Volume XLII, 356. Assiégée de nouveau & soumise par Antigone, elle passe sous la domination des Séleucides. Mémoires, Vol. XXXIV, 297; Mém. Vol. XL, 18; & Mém. Vol. XLII, 58. Elle obtient l'autonomie d'Alexandre Zébinas, & prend à cette époque une ère particulière. Mém. Vol. XXXIV, 298 & 299. Titres dont elle ést décorée sur ses médailles. Ibid. 299. Elle se qualifie sur une médaille, de mère ou métropole des Sidoniens, dont elle étoit elle-même une colonie; comment on peut expliquer cette singularité, 300. Adrien lui accorde le titre de métropole de la Phénicie, sur la demande de l'orateur Paul. Mém. Vol. XXXVIII, 148. Percennius Niger fait piller & incendier Tyr par une troupe de Maures. - L'empereur Sévère la dédommage de ce mauvais traitement. en lui accordant le droit Italique & plusieurs autres priviléges. Mémoires, Volume XXXVIII. 149. Tyr devient siege épiscopal & métropolitain. Ibid. 150; & Mém. Vol. XXXIV, 300. Elle tombe au pouvoir des

Arabes. Mém. Vol. XXXIV, 301. Les croisés s'en rendent · maîtres après plusieurs tentatives. - Saladin échoue devant cette place. Ibid. 302. Elle est détruite par les Mameluks d'Égypte. -Ses ruines nommées Sur, 303. Description de ses fontaines, appelées aujourd'hui les Puits de Salomon, 304. Comment cette ville comptoit les années de règne de ses princes. Mém. Vol. XXXV, 625. Tyr faisoit un commerce fort étendu. Mémoires, Vol. XLII, 52. Ptolémée-Philadelphe le transporte à Alexandrie. Ibid. 58.

TYRAS, riviere de Scythie, aujourd'hui le Dniester. Mém. Vol. XXXV, 531 & 576.

TYRIENS (Les) attachent la statue d'Apollon à d'Hercule, dans la crainte qu'elle ne les abandonne pendant le siège de leur ville par Alexandrele-Grand. Mémoires, Volume XXXVI, 73.

TYRTÉE ranime par ses vers le courage des Lacédémoniens dans la guerre de Messène. Mém. Volume XL, 541. Ils chantoient ses poëmes en allant au combat. Ibid. 542 ( note ).

TZARPHAND-TZON-KAPA, lahma célèbre ; sa naissance. — li compose divers ouvrages, & fonde des monastères. — Sa mort. — Il doit être le même que celui appelé par les Chinois  $T_{\zeta ong}$ kepa. Mém. Vol. XL, 230. TZHON-KAPA, Ihama célèbre. Sa naissance, ses ouvrages & ses principales actions. — Il doit être le inême que Tsong-kepa chez les Chinois. Mém. Vol. XL, 230.

## V.

V. Il est difficile de savoir quel étoit le son de cette lettre chez les Grecs & chez les Latins. Mém. Volume XXXVI, 244. Comment l'empereur Claude vouloit qu'il fût exprimé. Ibid. 245. Les Grecs n'ayant pas de v consonne, y substituoient le β, & souvent la diphtongue ov. Hift. Volume XXXVIII, 67, (note).

VACCÆI, peuple d'Espagne; sa position sur le Duéro. Mem. Volume XLI, 773.

VACHE. Les Phéniciens en avoient la chair en horreur. Mém. Vol. XXXVIII, 14. Par quel motif. Mém. Volume X L I I, б2.

VACUR, port dont il est fait mention dans le Géographe Arabe, ne peut être Césaréo de Mauritanie. Hift. Volume XXXVIII, 91.

VADI, silence de religion chez les Perses. Mém. Vol. XXXVIII, 189 & 202.

VAISSE AU long, inventé par les Égyptiens. - Idée de ses proportions. Mémoires, Volume XXXVIII, 553. Avantages de sa construction. Ibidem, 554. Vaisseaux

d'une grandeur extraordinaire construits par Ptolémée-Philadelphe. - Remarques sur la manière dont les rameurs devoient y être rangés. Mém. Volume XXXVIII, 585. Les anciens avoient plusieurs gouvernails à chaque vaisseau. Mém. Volume XLII, 18. Les premières ancres ont été de pierre. Ib. 19. Voyez MARINE.

**V** a l e n c i e n n e s. Notice de quelques titres adressés par cette ville à Philippe - le - Bel, à l'effet de prouver qu'elle a toujours été de la domination Françoise. Mém. Vol. XXXVII,443. Cette preuve eût pu être appuyée sur des titres plus concluans. Ibid. 445. Saposition sur l'Escaut qui la partage, l'a souvent fait revendiquer en même temps par les empereurs, comme terre de l'Empire; & par les comtes de Flandre & nos rois leurs suzerains, comme une dépendance du royaume de France. — Elle fait partie de l'Ostrevant qui a toujours relevé de la France, 447. Confirmation de ses priviléges par Jean d'Avelnes. — Ses démêlés avec ce comte du Haynault, 455. Elle entre dans la ligue formée par Edouard III, pour détrôner Philippe-de-Valois, 465.

VALENTIA, nom sacré de la ville de Rome, selon quelques auteurs. Hift. Vol. XXXVI, 54.

VALÈRE-MAXIME. Traductions Françoiles manuscrites de cet auteur, du XIV. siècle. Hist. Vol. XXXVI, 165.

VALERIA (Loi). Voyez LOI Valeria.

VALÉRIEN est élevé à l'empire. Hist. Vol. X LII, 56. Il est fait prisonnier par Sapor roi de Perse. Id. ibid. & Hist. Vol. XL, 138.

Valérius-Messala (M.). Mémoire sur sa vie par M. DE BURIGNY. Hift. Vol. XXXIV, 99. Origine honorable des surnoms de Corvinus & Messala attachés à la famille Valéria. Ibid. 100. Sa naillance. — Il fert sous Cassius, 101. Échappe à la proscription d'Antoine. — Octavien l'admet au nombre de ses amis, & le fait augure. — Consul avec Octavien, il achève la destruction du parti d'Antoine, 102. Il triomphe des peuples de l'Aquitaine, 103. Nommé préfet de Rome, il abdique au bout de six jours sous un présexte supposé. — Motifs que donne M. DE BURIGNY de cette abdication, 104. Il défère à Auguste, au nom du sénat, le titre de Père de la patrie. -Tibère le prend pour son maître d'éloquence, 105. Ses siaisons avec Horace, Tibulle & Virgile; 106. Il fut un des plus grands orateurs de son siècle; mais ses écrits sont perdus, 101, 107. Ouvrages qui lui sont faussement attribués. — Il perd la mémoire, & oublie jusqu'à son nom. -Erreur d'Eusèbe sur l'époque

de sa mort. Hist. Vol. XXXIV, 108. Sa postérité a subsissé longtemps à Rome. Ibid. 109.

VALETS d'armée appelés calones; divertes étymologies de ce mot. Mem. Vol. XXXVII, 222. M. LE BEAU pense qu'ils étoient de condition servile. -Ils servoient les officiers & les soldats, même hors des fonctions militaires. — Ils rendirent, en plusieurs rencontres, d'importans services. Ibid. 223. Sous les empereurs, ils étoient divisés en compagnies de deux cents hommes, marchoient sous des enseignes, & avoient soin des bagages. - Leur nombre fut restreint de beaucoup dans les beaux jours de la république. — Il devint excessif dans les temps de relâchement. — Pourquoi ils sont nommés galearii par V égèce, 224. Changemens successifis dans la discipline militaire, sur l'usage des valets. - Ceux appelés caculæ, étoient d'un ordre inférieur. — Remarque sur l'étymologie de ce mot, 225. Agasones étoient ceux qui avoient soin des chevaux & des bêtes de somme, 229.

VALOIS (Hadrien de) défendu contre la critique de Baillet sur la patrie de Pétrone. Hisloire, Vol. XXXVIII, 69, (note). VARDARI (Le). Voyez AXIUS. VARDARI (Le). Voyez AXIUS. VAREIA, place forte d'Espagne; sa position convient à celle de Haro, sur le bord de l'Ebre. Mémoires, Vol. X L I, 773.
VARINIUS (Publius). Pourquoi il fut surnommé Glaber. — Il est appelé par d'autres Varenus & Varius. — Frontin en fait malà-propos un proconsul. Mém. Vol. X X X V I I, 31.

VARRON donne fon nom à la fatire Varronienne, appelée aussi Ménippée. Mém. Vol. X LIII,

VARUS, jurisconsulte. Voyez ALPHENUS-VARUS.

VASES. Propriété des vales coniques rectangles, & des coniques non-rectangles pour la réflexion des rayons solaires. Mém. Volume XXXV, 402. Voyez FEU sacré.

VASES murrhins. Dissertation de M. l'abbé LE BLOND sur les vases murrhins. Sentimens divers sur leur matière. Mém. Vol. XLIII, 217. Description qu'en a donnée Pline. Ibid. 218. Aucun des caractères qui y sont indiqués, ne paroît convenir à une matière factice telle que la porcelaine, 219; ce qu'on ne peut non plus inférer d'un paffage de Properce, 221. Prefque tous les auteurs qui en ont parlé, associent, ainsi que Pline, les vases murrhins à ceux de cristal. 220. Les murrhins étoient une pierre précieule, 221. On en faisoit de factices, 222. Raisons qui ont donné lieu de croire que les vrais murrhins étoient d'onyx, 222. M. l'abbé LE BLOND pense que ce n'est autre chose

que cette belle sorte d'agate qu'on a nommée fardonyx. Mém. Vol. XLIII, 225. D'où pouvoit provenir leur odeur. — Ils étoient d'un très-grand prix. Ibid. 226. Mémoire de M. LARCHER sur les vases murrhins. Ils n'étoient pas de benjoin comme l'ont cru Mercatus & Baronius, 228; ni d'argile pétrie avec de la myrrhe, comme l'a imaginé Paulmier de Grentemesnil, 229; ni une espèce de coquillage, comme l'a dit Belon, 230; ni de la porcelaine, comme l'ont pensé Cardan, Scaliger, Mercurialis, Kempfer, &c. 230 & Suiv. Les murrhins factices étoient un verre coloré, 235. Les véritables n'étoient pas de l'onyx, comme l'a avancé Guibert. — La description des vases murrhins dans Pline, ne s'accorde pas avec celle qu'il a donnée de la sardonyx, 237; laquelle fut connue à Rome long-temps avant les vases murrhins, dont les premiers furent apportés de l'Orient à Rome par Pompée, 238.

VA

VASES Théricléens. Mémoire de M. LARCHER sur les vases Théricléens. Mém. Vol. XLIII, 196. C'étoient des vases à boire, qui servoient aux festins. Ibid. 198. Diverses étymologies de ce nom, données par les auteurs, 199. Il venoit de Thériclès, leur inventeur, 200; lequel n'étoit pas un tourneur, comme l'avance Pline, 202; mais incontesta-

blement un potier de terre, 203. En quel temps il vivoit, 204. M. LARCHER prouve qu'il étoit contemporain d'Arillophane, 207; & place, vers la LXXXVIII. olympiade, l'époque des vases Théricléens, 208. Ils étoient estimés & d'un très-grand prix, 197 & 209. Leur forme, 208 & 209. Ils étoient de différentes grandeurs, 209. Ils furent originairement de terre, 210. On en fit en bois, en verre, en or & en argent, 211. Leçon vicieuse de Cicéron, qui donne Heraclea pour Thericlea, 213. La première manufacture de ces vases étoit à Corinthe; il s'en fit ensuite à Athènes & à Rhodes. — Ceux de cette dernière ville étoient appelés Hédypotides, 214. M. LARCHER pense que le bombylius n'avoit rien de commun avec le calice Théricléen, 215.

VASQUEZ DE GAMA découvre le cap de Bonne - espérance. Mém. Volume XXXVIII, 122.

VATRY (M. l'abbé), professeur royal en langue Grecque, & inspecteur du collège royal, Pensionnaire. Sa mort. Hist. Vol. XXXVIII, 3 & 223. Son éloge par M. LE BEAU. Sa naissance. — Sa famille. — Il vient à Paris & entre au séminaire des Trente-trois. — Son goût pour l'ancienne littérature. Ibid. 219. Personne n'en sentit mieux que lui les beautés, & n'en prit la défense

défense avec plus de chaleur. Hist. Vol. XXXVIII, 220 & 221. Il est nommé à un canonicat deS'. Etienne-des-grès. Ibid. 221. Devient procureur & principal du collége de Reims à Paris. - Il obtient la dignité de chantre dans le chapitre de la Rochelle. — Entre à l'Académie. - Est nommé censeur royal. — Travaille au Journal des Savans. — Est nommé professeur de langue Grecque au collége royal, & inspecteur du même collège. — Il est frappé d'apoplexie : effet singulier de cet accident sur ses facultés intellectuelles, 222.

VAUDOIS, secte d'hérétiques appelés aussi Albigeois, Bons-hommes & Manichéens. — Croisade prêchée contre les Vaudois. Mém. Vol. XXXIX, 608.

UBIENS; leur transmigration dans le pays où est actuellement l'électorat de Cologne. Hist. Vol. XL, 42. Leur ville appelée Colonia Agrippinensis. Ibid. 43.

UCHOREUS, fondateur de Memphis. Mém. Vol. XL, 441, note (e).

VÉDAM, VÉDES, livres sacrés des Indiens, qui sont au nombre de quatre. — Époque qu'ils assignent à leur ancienneté, & ce qu'ils disent de leur origine. Mém. Vol. XXXVIII, 313 & 314; & Mém. Vol. XL, 211. Abraham Roger en fait un seul corps de doctrine, & paroît dans l'erreur. — Ils appartiennent à la Tome XLIV.

doctine secrète, & ne peuvent contenir les cérémonies de la religion du peuple. Mém. Vol. X L, 204. Ils sont écrits en langue Samscrétane. — On convient assez généralement que l'Adharvana - védam est perdu. — M. DE GUIGNES soupçonne que tous les Vèdes doivent se retrouver à la Chine. Ibid. 206. Les Indiens ne veulent les communiquer à personne. — La lecture en est réservée aux Brahmes; encore faut-il qu'ils ne se mêlent pas du commerce, 261.

VEDANTAM, secte Indienne fondée par Sankra - Charya: presque tous les Sanjassis en sont.

— Ils admettent l'unité d'un être existant, le moy ou l'ame du monde. Mém. Vol. XL, 227. Ce que c'est que le maya du moy. Ibid. 228.

VÉGÉCE donne quelquesois pour présens, des usages abolis depuis long-temps. Mém. Vol. XXXVII, 153. Remarque sur ce qu'il dit de la gradation de la promotion régulière dans la légion. Ibid. 155.

V E G O U D D O V A excite une violente persécution contre les Samanéens. — Il est regardé, par les Brahmines, comme la troisième manifestation de Wischnow, sous une forme humaine. Mém. Vol. XXXVIII, 507.

VÉLITES, troupes légères instituées pendant le siège de Capoue. – Leur manière de Nnnn 650

combattre. - Les Vélites ne subsistoient plus du temps de César. Mém. Vol. XLI, 265 ( note ).

VELLEDA, prêtresse des Celtes, soulève la Germanie contre les Romains. — Elle jouissoit d'une autorité presque absolue dans ce pays, & se donnoit pour une déesse manifestée. Mém-Vol. XXXVIII, 537.

VENCESLAS IV. Voyez WEN-CESLAS IV.

VENETI, nom d'une faction opposée aux Prasini dans les jeux du cirque à Constantinople. Mém. Vol. XXXVII, 473. Les Veneti ou les bleus représentoient la mer; les Prasini ou les verts représentoient la terre. Ibid. 474.

VÉNITIENS (Les) enlèvent aux Marsellois le commerce du Levant. Mém. Vol. XXXVII, 475. Preuves que le commerce dans le Levantest beaucoup plus ancien que ne le fait M. Huet, & qu'il avoit lieu long-temps avant lerègne des soudans en Egypte. Les Vénitiens faisoient le commerce d'esclaves chrétiens qu'ils alloient vendre aux Musulmans. Ibid. 485. Leur rivalité avec les Génois & les Pisans dans le commerce du Levant. 5 1 2. Ils acquièrent des richesses immenses pendant les croisades, en se faisant payer des services qu'ils rendoient à la cause commune, & obtenant, après la prise des places, des traitemens très-

avantageux pour leur commerce. - Priviléges dont ils jouisfoient dans le royaume de Jérusalem. - Jaloux de toutes les nations qui commerçoient avec eux, ils leur firent, en Europe, des guerres cruelles, & les traversèrent autant qu'ils le purent en Asie, 513.

 ${f V}$  EN-SIUEN-TI, fondateur de la dynastie des Tsi du nord à la Chine. Mém. Vol. X L, 307. Il persécute les Tao-se. Ibid. 308.

VEN-TCHING-TI, empereur de la dynastie des Goei; sa mort. Mém. Vol. XL, 218.

VEN-TCHO reçoit le pays d'Yu en apanage, de l'empereur Vouvang. Mém. Vol. XLII, 124.

VENTE. Forme des ventes fimulées chez les Romains. Mém. Vol. XLII, 266. Formalités singulières observées dans les ventes chez les Thuriens. Ibid. 326.

VEN-TI, fondateur de la dynastie des Soui, en l'an 581 de J. C. Mém. Vol. XL, 309.

Ventriloques. Voyez Engas-TRIMYTHES.

V E N - V A N G. Son système sur les élémens. Mém. Vol. XL, 167. Ses rapports avec le quartenaire de Platon. Ibid. 172.

VÉNUS est blessée par Diomède. Mém. Vol. XXXV, 17. Les femmes de Babylone devoient se prostituer une fois par an dans son temple. Mém. Volume XXXIV, 422; & les filles de Phénicie une fois avant leur mariage. Mém. Vol. XL, 60.

VÉNUS Affyrienne. Ses prêtres étoient obligés de s'habiller en femmes pour célébrer ses mystères. Mém. Vol. XXXIV, 422.

VÉN US Calva. A quelle occasion il fut érigé à Vénus un temple sous ce nom à Rome. Hist. Vol. XXXIV, 59.

Y É N U S l'Étrangère étoit la même qu'Astarté chez les Phéniciens. Mém. Vol. X L I I, 9. Voyez ASTARTÉ.

VÉN US Murcia. Pourquoi elle étoit ainsi appelée. — Elle donnoit son nom à la première borne du cirque, dont son temple étoit voissn. Hist. Vol. XXXIV,

VÉNUS Uranie avoit un temple célèbre à Ascalon. — Son culte fut porté par les Phéniciens, en Cypre & à Cythère. Mém. Vol. XXXIV, 338. Il est introduit à Rome par Élagabale. Mém. Volume XXXVIII, 151. Constantin fait détruire les temples de cette déesse dans la Phénicie. Ibid. 153.

VÉNUTI (M. l'abbé), Académicien-libre. Sa mort. Hist. Vol. XXXVI, 5.

VÉRACIUS (Lucius). Comment il se moquoit ouvertement du chef de la loi des XII Tables, qui infligeoit une amende de vingt-cinq as pour une insulte légère. Mém. Volume XLI, 98 & 104.

VERCEIL (Jean de), général des Frères-prêcheurs & nonce du pape en France. Mém. Vol. XLI, 702 & 704. Il est élu patriarche de Jérusalem. *Ibid.* 706.

V E R D U N étoit une ville confidérable par son commerce dans le VIII. siècle. — Des négocians de Verdun vendent aux Arabes d'Espagne des jeunes gens mutilés, pour la garde des sérails. Mém. Vol. XXXVII, 485.

VERGOBRET, nom du premier magistrat de la cité des Éduens, que l'on croit subsister encore en partie dans celui du maire d'Autun. Hist. Volume XL, 34.

VERGY (Guillaume de), chevalier de l'ordre de Savoie, sénéchal & maréchal de Bourgogne, &c. Sa mort. — Ses lettres de combourgeoisse avec les cantons de Berne & de Fribourg. Mém. Vol. XLI, 731, note (p).

VERRE. Les Phéniciens, sur-tout ceux de Sidon, excelloient dans l'art de colorer le verre, & en faisoient des ouvrages considérables. Mém. Vol. XXXIV, 291. Colonnes de verre d'une grosseur prodigieuse dans l'île d'Arad. *Ibid*. 292. Les anciens n'ont jamais connu l'usage des verres optiques ou lenticulaires. Mém. Vol. XLII, 516 & suiv. Ballons de verre massifs, ou remplis d'eau, dont ils se servoient pour produire l'effet de la loupe ou du verre ardent. Ibid. 517.

VERRÉS. Ce qu'il disoit au sujet de ses exactions. Hist. Volume XXXVI, 28. Exemples de l'arbitraire qu'il mettoit dans ses

Nnnn ij

jugemens pendant sa préture. Mém. Volume XLI, 125.

VERS. Origine & nature du vers rambique. Mém. Vol. XXXIX, 92. Ce n'est ni le rhythme ni le mètre qui font le vers héroïque: ce qui le constitue. Ibid. 121.

VERS Fescennins & Saturniens. Voyez SATIRE.

VERS à soie. Voyez SOIE.

VERVEINE, herbe sacrée qu'on cueilloit sur le Capitole, & dont se couronnoient les féciaux & le Pater patratus. Hist. Volume XXXIV, 54. Ce mot signifie aussi toute branche sacrée. Ib. 55.

VERUS (L.), empereur, mêloit de la poudre d'or dans ses cheveux. Hist. Vol. XL, 26.

VERUTUM. Voyez JAVELOT.
VESPASIEN envoyé par Néron contre les Juifs, leur prend plusieurs villes. — Est proclamé empereur à Alexandrie & par son armée. Mém. Vol. XXXVIII, 147. Il offre un sacrifice sur le Carmel, au dieu qui y étoit révéré. Mém. Vol. XXXIV, 319.

VESTA, déesse du seu. Les Scythes sui donnoient le nom de Thabit. Mém. Vol. XXXV, 497, note (y). Les prytanées lui servoient de temple. — On sui sacrifioit avant tous les autres dieux. Mém. Vol. XXXIX, 228.

VETERATOR. Voyez ESCLAVES.
VEXILLAIRES. Voyez
ENRÔLEMENT.

VEXILLE, l'une des enseignes de la légion Romaine; sa forme.

- Sa couleur devoit distinguer les corps. — Le rouge étoit nominé flamula du temps de Végèce. Mém. Vol. XXXV, 291. Le vexille étoit bordé d'une frange, & orné d'une broderie du temps des empéreurs.—Ceux qu'ils donnoient pour récompense de valeur, étoient sans ornement, & quelquefois de deux couleurs. — Sur le drapeau du vexille, étoit écrit le nom de la légion & le nombre de la cohorte, celui du général ou de l'empereur. — Le drapeau suspendu au haut de la pique, distinguoit le vexille propre à la cohorte, de l'enseigne de la centurie. Ibid. 292. Forme du vexille de la cavalerie; chaque turme avoit le sien. — 295. Ornemens dont le vexille étoit accompagné, 297 & suir Voyez ENSEIGNES. Dans le civil, les divers corps de profession avoient aussi leur vexille, 294. Espèce de vexille appelé cantrabum, 304. M. LEBEAU pense que ce n'étoit point une enseigne militaire. — Dans le bas-empire, on plaça au haut des vexilles diverses figures d'animaux, 305. Le vexille prend alors le nom de bandum, 305.

VEXIN (Le). Philippe I. le donne à Louis son fils, lors de sa réconciliation avec Bertrade.

— Guerre entre ce prince & Henri I. pour la fixation des limites de ce pays. Mémoires,

Volume XLIII, 362. Étienne, comte de Boulogne, s'empare du Vexin Normand.— Il tombe au pouvoir de Louis VII. Ibid. 369. — Transaction entre ce prince & Henri II, au sujet du Vexin - Normand. Ibid. 369. Suites de cette affaire, 388 & suiv. Examen de la conduite des Templiers au sujet des places du Vexin - Normand, en 1160, par M GAILLARD, 402 & suiv. Voyez TEMPLIERS.

VIATOR pullarius. Voyez Poulets sacrés.

VIBONE, ville du pays des Brutiens, nonmée autrefois Hippone. — Elle avoit, sous les Romains, le rang de ville municipale. — C'est aujourd'hui Berone ou Monteleone. Mém. Vol. XXXVII, 85.

VICARII. Voyez LEGION.

VICTIMES coupées en deux parties, au milieu desquelles on faisoit passer les assistans. Mém. Volume XXXVIII, 14. Cette forme de sacrifice su adoptée par la plupart des nations, surtout quand il s'agissoit de ratisser une alliance. Ibid. 15. Sceau singulier dont on marquoit les victimes chez les Égyptiens, 21. Victimes humaines. Voyez SACRIFICES humains.

VICUS JUDEORUM, poste militaire dans l'Augustamnique, le même que Castra Judaorum; sa position. Histoire, Volume XXXVI, 107.

VIEILLESSE. La vieillesse

militaire commençoit à quarantefix ans chez les Romains. Mém. Volume XXXV, 191; & à quarante ans chez les Grecs. Ibid. 194.

VIELLEVILLE (François de Scepeaux, maréchal de ). Observations critiques de M. l'abbé GARNIER sur les Mémoires de sa vie, par Vincent Carloix son secrétaire. Mém. Volume XLIII, 635. Ils sont restés long - temps dans l'oubli. — Ont été publiés par le P. Griffet. — Jugement 'trop favorable qu'il porte de cet ouvrage. *Ibid*. 636 & 638. Il est rempli de bévues grossières & de faussetés manifestes; preuve de cette assertion par l'analyse, d'après les pièces authentiques de la conquête des Trois-Évéchés par la France, & de la défense de Metz par le duc de Guise, comparées avec le récit des Mémoires, 640 & suiv. Règles de critique sur l'usage que l'on peut faire de ces Mémoires, 667.

VIGNE. L'empereur Probus en apporte des plants dans les Gaules. Mém. Vol. XLI, 216. Le sep de vigne étoit la marque caractéristique de la dignité de centurion. — Comment il est représenté dans les inscriptions. Mém. Vol. XXXVII, 162; & Mém. Vol. XLII, 267. L'officier du palais des empereurs, appelé princeps, portoit aussi le bâton de vigne. —Le soldat citoyen

Romain étoit frappé du bâton de vigne, & de verges s'il étoit étranger. Mém. Vol. XXXVII, 165.

VILLE DES LIONS (La) en Phénicie; sa position. Mém. Volume XXXIV, 263.

VILLOISON, (M. D'ANSSEDE)
élu Associé en 1772. Hist. Vol.
XXXVIII, 4. Précis de ses
recherches historiques sur les
jeux Néméens. Ibid. 29. Précis
de ses recherches critiques sur

le grec vulgaire, 60.

VIN. On s'en abstenoit pendant les Thesmophories. Mémoires, Vol. XXXIX, 223. L'usage en étoit interdit aux officiers & aux foldats dans le camp, chez les Carthaginois; erreur d'Alexander ab Alexandro au sujet de cette loi. Mém. Vol. XL, 50 & 51.

VINAIGRE (Le), mêlé avec l'eau, étoit la boisson ordinaire du soldat Romain. Mém. Vol.

XLI, 136.

- VINDICIUS obtient le premier la liberté & le droit de citoyen Romain, pour avoir préservé Rome de retomber sous la tyrannie de Tarquin, & donne son nom à l'affranchissement per vindictam. Mém. Vol. XXXVII, 313.
- VIPSANIA-POLA, fœur d'Agrippa. Hist. Vol. XL, 53 & 67.
- VIFSANIUS, frère d'Agrippa. Hift. Vol. XL, 67.
- VIRASP, mobed & prophête Perse; fon extale. — Son nom propre

étoit Neschapour. Mém. Vol. XXXVIII, 181.

VIRGILE. Remarques de M. DUPUY sur les deux dernières traductions Françoiles de Virgile. – Quelle est la personne désignée dans la première églogue, par le nom de Tityre. — L'abbé Desfontaines & quelques commentateurs croient que c'est Virgile lui - même. Hift. Volume XXXIV, 148. Réfutation de cette opinion. Ibid. 149 & suiv. M. DUPUY pense que ce ne peut être que le père de Virgile, 153 & Juiv. Examen critique de la traduction de quelques endroits des Géorgiques, 158 & suiv.

VIRONES, peuple d'Espagne; sa position à Brionès sur le bord de l'Ébre. Mém. Vol. XLI,

773.

VISCHNOU prend le nom de Boudha dans une de ses manifestations. Mém. Vol. X L, 198.

Voyez WISCHNOW.

VISION. Observations de M. le baron de ZUR-LAUBEN sur la vision de Charles-le-Gras, roi de France & d'Italie. Voyez CHARLES-le-Gras.

VISPERED, un des livres Zends; d'où lui vient ce nom. Mém. Vol. XXXVIII, 222.

VITELLIUS haïssoit mortellement les mathématiciens & les astrologues; sur quel motif. Mém. Vol. XXXIX, 327.

VITELLON, auteur d'un traité d'optique; sa patrie. — Différence entre sa doctrine & celle d'Anthémius sur la construction des miroirs ardens. *Mémoires*, *Vol.* XLII, 436 & suiv. Voyez MIROIRS ardens.

VIVENGHÂNM, père de Djemschid, règne à Babylone. — Il est le même qu'Évéchoos, premier roi Chaldéen du Syncelle. Mém. Volume XL, 444.

VIVRES. Etablissement de magasins de vivres toujours sublistans, appelés mansiones, fous les empereurs Romains. Mém. Vol. XLI, 154. Notice des principaux commis des vivres, qui étoient employés pour la subsistance des armées Romaines. Ibid. 165. Leur grand nombre & leurs rapines sous les empereurs, 166. Le préfet du prétoire avoit l'intendance générale des vivres, 167. Les commis des vivres prêtoient serment entre les mains du maître de la milice, 168. Ils se nommoient tous, en général, annonarii. — Les ducs des frontières prélevoient une certaine portion sur les vivres des soldats. — Ils exigeoient ce droit en argent, & le faisoient monter très-haut sous le nom de sportules & de présens, 169. Les vivres étoient reçus dans les provinces & conduits aux magalins par les primipilares, 169 & suiv. Ce que c'étoit que les opinatores, 172. Les susceptores étoient les contrôleurs des primipilares dont ils recevoient les vivres. — Leurs exactions, 173. Ils avoient audessous d'eux des gardes-magafins, appelés curatores horreorum.—
Commis employés à la distribution des vivres, appelés, en général, erogatores militaris annonæ, 175. Les plus décriés de tous étoient les actuaires, 176 & fuiv. Il semble que chaque espèce de denrée avoit un préposé. — Leurs déprédations entraînent la ruine de l'empire, 189.

U L R I C (S.'), évêque d'Augsbourg. — Sa mort. — Sa canonisation. — Il sut le premier saint canonisé hors de son diocèse. Hist. Vol. X X X V I, 192.

U LYSSE consulte l'oracle de Dodone sur les moyens de recouvrer sa femme & ses états. Mém. Volume XXXV, 122.

Un. Rapports de ce nombre chez les Chinois. Mém. V. XXXVIII, 280.

UN E L L I, peuple qu'on croit avoir été placé dans le Cotentin. Hist. Volume X L, 34.

UNIVERS. Système des Phéniciens sur la formation de l'univers. Mém. Volume XXXIV, 353 & fuiv. Phérécydes sui donnoit trois principes: Jupiter ou Dieu; la terre ou la matière; & l'amour qui sut cause de la formation du monde. Ibid. 358.

VŒUX. Formule des vœux publics des généraux Romains, pour la prospérité de leurs armes. Mém. Volume XXXIX, 298.

VOIE Flaminia, construite par Agrippa. Hist. Vol. XL, 53.

VOIES Romaines. Observations sur deux voies Romaines qui conduisoient de Condate (Rennes en Bretagne), dans le fond du Cotentin, par M. l'abbé BELLEY. - Elles sont décrites dans l'Itinéraire d'Antonin & dans la Table de Peutinger; difficultés qu'elles présentent. Mém. Vol. X LI, 563. Tableau de comparaison de l'édition de Wesseling, avec les variantes de quelques manuscrits de l'Itinéraire d'Antonin. Ibidem, 564. Les deux routes paroissent différentes. — Explication de l'Itinéraire d'Antonin, partant d' Alauna, 567 & suiv. M. l'abbé Belley part de la position de Cosediæ, fixée à Coûtances, pour donner les positions des autres lieux mentionnés dans la Table & dans l'Itinéraire, 569. Voy. ALAUNA, CONDATE, CORIALLUM, COSEDIÆ, FANUM MARTIS, LEGEDIA. Examen de la Table de Peutinger, qui procède dans un sens contraire depuis Condate, 576. Correction proposée de la distance marquée sur la Table entre Condate & Legedia, 578; & de Costdiæ à Coriallum, 580. Tracé des deux routes d'après ces corrections, 582.

Vol. Loi singulière des Égyptiens sur le vol. Mém. Vol. XL, 54. Comment il étoit puni chez les Arabes. Ibid. 55. Peines diverses décernées contre le vol, par la

loi des XII Tables. Mém Vol. XLI, 89 & fuiv. Changemens introduits par le droit prétorien, dans les dispositions de cette loi. Ibid. 92.

VOLA, prêtresse très-fameuse chez les Scandinaves, auteur du poëme de la Voluspa. Mém. Vol.

XXXVIII, 537.

VOLATICUM, vieux mot Latin qui répond au mot inconstans. Mém. Vol. XXXIX, 393, note (c).

VOLUSPA, poëme fort ancien des Scandinaves, qui fait partie de la première Edda. Mém. Vol. XXXVIII, 526. Voyez EDDA. Il a été composé par la prêtresse Vola. Ibid. 537.

Vossius (Isac) applique mal-àpropos au télescope, un passage de Strabon. *Mém. Vol.* X LII,

498.

Vou, concubine de l'empereur Tai-tsong, dont elle épouse ensuite le fils & le successeur Kao-tsong. Mém. Vol. XL, 314 & 315. Elle fait déposer Tchongtsong, son propre fils, & prend le titre d'impératrice. — Change le nom de la dynastie régnante, qui étoit Tang, en cesui de Tcheou, & se fait appeler Tcheou-vou-chi. Ibid. 315. Elle se piquoit d'érudition, 316. Elle est déposée, & le trône rendu à son fils, 318.

VOU-LO-TCHA, ou Vou-tchou-lou, Samanéen Indien; son arrivée à la Chine. — Il y interprète le Fang-kuang-puo-jo-king. Mém.

Vol. XL, 260.

Vo u-TI,

VOU-TCHOU-LOU. Voyez VOU-LO-TCHA ci-dessus.

VOU-TSONG, de la dynastie des Tang, monte sur le trône de Chine l'an 840 de J. C.—
Il restreint le nombre des bonzes, devenu trop considérable. Mém. Vol. XL, 330. Sa mort. Ibid. 331.

Vou-Tsong. Voyez Hai-Khan.
Vou-vang, fondateur de la
dynastie des Tcheou; en quel
temps il vivoit. Mém. Volume
XXXVIII, 272 & 294;
& Mém. Volume XL, 167. Il
fait la conquête de la Chine.—
Incertitude & contradictions des
auteurs Chinois sur le partage
qu'il en fit. Mém. Vol. XLII,
106 & 107. Remarques critiques
sur l'étendue de l'empire de
Chine sous ce prince. Ibid.

VOYELLES (Les) ne font point partie de l'alphabet des langues Orientales. Mém. Volume XXXVI, 122. Les figures de ces voyelles font une invention moderne. Ibid. 124 & 130. Les lettres aspirées n'ont jamais tenu lieu de voyelles dans l'hébreu, 260. Système des voyelles Arabes simplifié par Jbn-Mocla, 272. Des points voyelles ou points Hébreux, 251. Voyez LANGUES Orientales. Jacques Tome XLIV.

d'Edesse invente les figures des voyelles Syriaques, 117. Le concours des voyelles rend la composition plus sonore, mais beaucoup moins coulante. — Examen du sentiment de Démétrius de Phalère sur l'effet du concours des voyelles. Mém. Vol. XXXVII, 99. Il le regarde comme la source de la mélodie oratoire. — Différence de la théorie des Latins sur ce point, d'avec celle des Grecs. Ibid. 100. Les élisions avoient lieu dans la prose même, chez les Latins. — Remarque sur le sens d'un passage de Cicéron, relatif au concours des voyelles, 102. Pourquoi la langue Latine rejetoit un procédé qui produisoit un bon effet dans la langue Grecque, 104. Les Egyptiens & les Pythagoriciens employoient les voyelles pour désigner les sept planètes. -Dans les prières qu'on leur adressoit, on substituoit souvent à leur nom les lettres qui les représentoient. Mém. Vol. XLI, 516. Voyez PLANÈTES. Remarques sur l'usage que les Egyptiens faisoient des voyelles dans leur musique sacrée. Ibid. 519; & Mém. Vol. XXXVII, IOI.

URANIE, déesse appelée par les Assyriens Mylitta, & par les Arabes Alilat. Mém. Volume XXXVII, 705. Ce que ces noms signifient. Ibid. 706. Son identité avec le Mithra des O000

UR

URBANITÉ, terme employé pour exprimer le langage, les manières & le style propres aux habitans cultivés de Rome; étymologie de ce mot. — Il répond à l'atticisme des Grecs, & à ce que nous appelons maintenant la vraie politesse. — Définition de l'urbanité relativement à l'esprit & au style. Mém. Vol. XLIII, 173.

URCHIEN, instituteur de la science de la magie dans le Thibet. Mém. Vol. X L, 226.

VRILLIÈRE, (Louis Phelypeaux, duc DE LA ) connu d'abord sous le nom de Comte de S. Florentin, Honoraire. Sa mort. Hist. Vol. XLII, 4 & 162. Son éloge par M. DUPUY. Sa naifsance. — Sa famille. — Il est nommé secrétaire d'État à l'âge de dix - huit ans. Ibid. 162. Secrétaire des ordres du Roi en 1736. - Chancelier de la reine en 1740. - Ministre d'Etat en 1751. — Il remplace M. l'abbé de Pomponne dans la place de chancelier des ordres. – Fait les preuves de noblesse, 163. Entre à l'Académie parmi les Honoraires, en 1757.—Est nommé administrateur général & vice - gérent des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint - Lazare. — Créé duc

en 1770, 164. Son caractère. Il fixe l'amitié de Louis XV, 165. Paroles remarquables de ce prince, lorsque M. DE LA VRILLIÈRE perdit une main, 166. Il rétablit le Jardin du Roi, 167. Se reiire du ministère, 169.

URMIAH. Voyez MARCIANES. URPHÉ, île de la mer Erythrée, d'où l'on tiroit de l'or, doit être l'Ophir de l'Écriture. Mém. Volume XXXIV, 163; & Mém. Volume XXXVIII,

URRAQUE de Castille, mariée à Alfonse II, roi de Portugal. Mém. Volume XLI, 694, note (c).

UTIQUE, ville d'Afrique. Conjecture sur l'époque de sa fondation. Mém. Vol. XXXVIII, 115.

WALCHEN, nom que les Allemands donnoient autrefois aux Italiens. Hift. Vol. XXXVI,

Waldon, abbé de Richenau, puis de S.t-Dénys en France. Hift. Vol. XXXVI, 207.

WALERAN, cointe de Meullent. Sa mort. Mém. Vol. XLIII, 382.

WARIN, comte de Mâcon. Mém. Volume XLIII, 443.

Wattewil (Jacques de), auteur de toutes les branches de ce nom à Berne & dans le comté de Bourgogne. — Il étoit avoyer de la république de Berne en 1512. — Il est

envoyé à Milan pour y rétablir Maximilien Sforce. — Député pour faire la paix avec François I. r, roi de France. — Son écu fur un ancien sceau, Mém. Vol. X L I, 734, note (t).

VUE. Il s'est trouvé de temps en temps des hommes doués par la nature d'une portée de vue extraordinaire; exemples anciens & modernes à ce sujet. Mémoires, Volume X L I I,

WELPH, duc & comte, de la maison Agilosphingième en Bavière. Hist. Vol. XXXVI, 145.

WENCESLAS IV, roi de Bohème: chanson qui lui est attribuée. — Il épouse Gutta, fille de Rodolphe de Habsbourg, roi des Romains; conditions de ce mariage. Hist. Vol. XL, 165. Il est appelé à la couronne de Pologne. — Cède à son fils celle de Hongrie, qui lui est offerte. Ibid. 166.

WERNHER, comte de Habspourg, avoué de l'abbaye de Muri. — Examen de la date de sa mort. Mém. Volume XXXV, 680. Voyez ADALBERT, comte de Habspourg.

WESTON, chanoine de Lincoln, est député par Édouard II, vers Charles-le-Bel. Mém. Vol. XLI, 649.

WETTIN, moine de Richenau; fa vision. Hist. Vol. XXXVI, 207. Elle fut d'abord écrite en prose par Hetton. — Walafrid-

Strabon la met en vers. — Sentiment de D. Mabillon sur cette vision. *Ibid.* 208.

WILERID, (S.') premier évêque d'Yorck. Mém. Volume XLIII, 316. Il contribue au rappel de Dagobert II, roi d'Austrasie, en France.—S'y réfugie, refuse l'évêché de Strasbourg, & est comblé de biensaits par le roi. Ibid. 327.

WINCKLER (Henri) député du canton de Zurich pour rétablir Maximilien Sforce dans le duché de Milan. — Son écu sur un ancien sceau. Mém. Vol. XLI, 734, note (t)-

WISCHNOW. Les Indiens prétendent qu'il s'est souvent manifesté sur la terre, nonseulement sous la forme de divers animaux, mais fous celle de quelques hommes dont on ne peut nier l'existence. Mém. Volume XXXVIII, 506. Voyez BRAHMA, BUDDA. SOMMONACODOM, CHRISTCHNEN V E G O U D D O V A. C'est une divinité bienfaisante & conservatrice, & le principal objet de leur culte, mais secondaire & subordonnée au Dieu suprême. Ibid. 508.

VULCAIN, nom commun à plusieurs princes de l'Égypte. Mém. Vol. XXXIV, 133.

VULCHALO, place de l'ancienne Gaule, dont aucun géographe n'a fait mention. Hift. Vol. XLII,

Oooo ij

WOODAN. Voyez ODIN. UXITA. Voyez AUZA. UZAN. Voyez AUZA.

## X.

X, lettre numérale, est la marque du denier Romain, & rappeloit les dix as de sa première valeur. Mém. Volume XLI, 184 &

XANTHICUS, nom d'un des mois Macédoniens. Mém. Vol.

XLII, 391.

XANTHUS, historien Grec qui avoit écrit l'histoire de Lydie. Histoire, Volume XXXIV,

660

- XÉNOCRATE d'Agrigente, vainqueur à la course des chars. Traduction d'une ode de Pindare en son honneur, avec des remarques, par M. DE CHABANON. Mém. Volume XXXVII, 87 & Suiv.
- XÉNOCRATE, un des conducteurs de la colonie Grecque de Thurium. Mém. Volume XLII, 319.

XÉNOPHANE, chef de la secte Éléatique. Mém. Volume XLIII, 161, note (f).

- XÉNOPHANE, philosophe athée; en quel temps il vivoit. Mém. Vol. XXXIX, 17. II étoit grand ennemi des poëtes anciens. Ibid. 23.
- XÉNOPHON. Remarques de M. BÉJOT sur quelques endroits du texte de sa Cyropédie, dans lesquels il propose de nouvelles

leçons. Hift. Vol. XXXIV, 11 & suiv. Traduction de son traité intitulé : Du Général de la cavalerie, avec des notes, par M. JOLY DE MAIZEROI. Mém. Vol. XLI, 295 & suiv. Xénophon étoit très - attaché au culte des dieux & à la divination. Ibid. 327, note (g). Il attribue mal - à - propos à Cyrus, l'invention des chariots armés de faulx, qui est beaucoup plus ancienne. Mém. Vol. XL,

99.

XERCÈS succède à Darius son père, sur le trône de Perse. Mém. Vol. XL, 6. Fait jeter un pont d'Abydos à Sestos, de la longueur de sept stades. Ibid. 7. Sa défaite à Salamine, 8. Son nom fignifie roi. — Il achève les préparatifs de son père contre l'Egypte qu'il subjugue. — Va en Grèce accompagné du mage Osthane, & la soumet, Mém. Volume XXXVIII, 498. Epoque de cette dernière expédition. Mém. Vol. XLI, 257. Il envoie des ambassadeurs aux Carthaginois, pour les engager à attaquer les Grecs de l'Italie & de la Sicile. Mém. Vol. XLII, 369. Paroles remarquables de ce prince sur les droits de l'hospitalité. Mém. Vol. XXXIX, 39. Sa vie voluptueuse lui attire le mépris de ses peuples. — Il est tué par Artaban son favori, aidé de l'eunuque Mithridate. Mém. Vol. XL, 499; & Mém. Volume XLII, 84.

X I S U T H R U S. Son histoire est calquée sur celle de Noé, relativement au deluge. Mém. Volume X X X V I, 21.

## Y.

Y, ou barbares de l'orient, anciens habitans de la Chine. — Signification de ce mot. Mém. Volume X L I I, 132.

YANG, principe mâle des Chinois; comment il est représenté dans l'Y-king. Mém. Vol. XL, 171. Ses rapports avec Osiris. Ibid. 179 & fuiv.

YANG-CHI, historien Chinois, appeléaussi Knei-chan & Ven-snou; en quel temps il vivoit. Mém. Volume XLIII, 282.

YANG-TI, de la dynastie des Soui, succède à Venti son père, dans l'empire de Chine, l'an 605 de J. C. Mém. Volume XL, 309.

YANG-YUE, peuples barbares qui demeuroient dans les environs de l'endroit appelé aujourd'hui Vou - tchang - fou. Mém. Vol. XLII, 1111.

YAO monte sur le trône de la Chine, l'an 2357 avant J. C.—
Il étoit contemporain d'Abraham, suivant le P. de Mailla; il le seroit de Noë & de Sem, suivant le texte Hébreu. — Invraisemblance de ce que rapportent les historiens Chinois sur l'immense étendue de son empire. Mém. Volume XLII, 95; sur les travaux qu'il y sit exécuter. Ibid. 97 &

suiv. Grande inondation arrivée sous son règne; sentimens divers sur l'époque de cet événement, 98. Il forme le calendrier, fixe la durée de l'année, & fait observer les solstices. — Son époque fixée, suivant quelquesuns, à l'an 2227 avant J. C. Mém. Vol. X X X V I, 173. Elle peut être déterminée par l'observation des solstices. Ibid. 170. Sentimens divers des chronologistes sur cette époque, d'où parient les plus célèbres historiens Chinois, 175 & 176. Le P. Gaubil soutient, d'après le Chou-king, qu'Yao connoissoit l'année de 365 jours & un quart, & l'intercalation; objections contre cette assertion. Mém. Volume XLIII, 254.

Y E N ( Le royaume de ). Sa position dans la province de Pe-tche-li. — Époques de sa fondation & de sa réduction sous la domination Chinoise. Mém. Volume X L I I, 121.

YEN-CHOUI, rivière de Chine; fa fource. Mém. Vol. XLII, 100.

YEOU-PO-SE, & YEOU-PO-Y, termes Indiens corrompus par les Chinois, qui désignent une fecte de Samanéens. Mém. Vol. XL, 198.

YESUNTIMOUR, empereur de la dynastie d'Yuen, monte sur le trône. — Sa mort. Mém. Vol. XL, 351.

Y-HANG, astronome Chinois,

conclut que trois cent cinquanteun li & quatre - vingts pas, répondent sur la terre à un degré de latitude. Mém, Volume XL, 320. Ses découvertes astronomiques, & ses ouvrages. Ibid. 321 & 322.

YKHSCHIDITES. Durée de cette dynastie des califes. - D'où lui venoit ce nom. Mém. Vol. XXXVIII, 163.

YKING, livre auquel les Chinois attribuent la plus haute antiquité. – Ce qu'il a de fingulier. Mém. 🔻 Volume X X X V I, 191. Voyez ·KING.

Yn, principe femelle des Chinois; comment il est représenté dans I'Y-king. Mem. Vol. XL, 171. Ses rapports avec Isis. Ibid. 179 & 181.

YO-HIONG. Voyez YO-TSE.

YO-HOANG, personnage fabuleux, regardé à la Chine comme un Ti ou une divinité. Mém. Vol. XXXVIII, 308. YONG-LO. Voy. TCHING-TSOU. YO-TSE, philosophe Chinois, aussi nomnie Yo-hiong, Tchoyong. - En quel temps il vivoit & lon origine. — Sa réponse à l'empereur Ven-vang sur son grand âge. — Il devient son ministre. — Il reste des fragmens de ses ouvrages. Quelques-uns pensent qu'ils n'appartiennent pas à l'école du Tao. Mém. Vol. XXXVIII, 98.

Y P O D O R I E N (Le mode) étoit mâle & nerveux, mêlé de gravité & d'allégresse. - Etoit appelé évontion quand il écoit employé aux airs de guerre. Mem. Vol. XL, 549.

Y U, ministre d'Yao, monte ensuite sur le trône de Chine, & fonde la dynastie de Hia. — Ses travaux immenses révoqués en doute. Mem. Vol. X LII, 96 & 104. Comparation du texte du Chouking avec la traduction du P. de Mailla à ce sujet. Ibid. 101. Division de la Chine sous ce prince, 105. En quel temps il régnoit. Mém. Vol. XXXVIII, 272 & 280; & Mém. Volume X LIII, 258. Il reçoit du ciel le Hoaug-fan ou la sublime règle. Mém. Volume XXXVIII, 280. Divers événemens de son règne. -Sa mort. Mém. Vol. XLIII, 261.

YUE, nation nombreuse de barbares, de laquelle descendent les Miao-se indépendans. Mém. Volume XLII, 112, 113. Ils formoient un royaume, lequel fut détruit par les rois de Tiou. Ibid. 145.

YUE-CHI, nation Tartare qui habitoit vers So-tcheou & Cha-. tcheou du temps des Han.-Ils pénètrent dans la Bactriane, & étendent leurs conquêtes jusque dans les Indes sur le bord de l'Indus. - Forment différens royaumes. - Ce sont les Indo-Scythes des auteurs Grecs. Mém. Volume XL, 214. M. DE GUIGNES présume que leur ancien pays étoit aux environs de Kaschgar, de Khoten. -

Ceux qui n'avoient pas passé · dans l'Inde, furent distingués par le nom de petits Yue-chi. — Ils suivoient la religion de Fo. Ibid. 215.

YUEN. La dynastie des Mogols, sous le nom d'Yuen, remplace celle des Song sur le trône de la Chine. Mém. Vol. XL, 342. Sa domination détruite par la dynastie des Ming, l'an 1368 de J. C. Ibid. 352.

YU-LAN. Ce que c'est que la cérémonie du plat Yu-lan dans la religion Indienne. - En quel temps elle se fait. Mém.

Volume XL, 325.

YUN-NAN, province de la Chine; époques diverses de sa réunion à l'empire Chinois. Mém. Volume X L I I, 113.

## Z.

LABRATUS, dans Porphyre, doit être le même nom que Zoroastre. Mém. Vol. XXXVII, 720.

ZAÉRÉ. Voyez HEOMO.

ZALEUCUS est choisi pour légissateur par les Locriens-Epizéphyriens; remarque critique sur la date de cet événement. – Ses loix font les premières qui furent écrites dans la Grèce & dans ses colonies. — Epoque de leur introduction à Sybaris. Mém. Volume X L I I, 290. Zaleucus ne peut avoir été le disciple de Thalès de Gortynium, ni de Pythagore, comme le

prétendoient les disciples. - Son existence est révoquée en doute par quelques auteurs. Ibid. 291. Sentimens divers fur fon origine. - Il fait intervenir une divinité dans l'établissement de ses loix, 292. Observations de M. le baron de S. TE CROIX en réponse à une objection de Bentlei contre l'authenticité du fragment conservé de Zaleucus, 293. Idée de sa légissation, 295 & suiv. Comment il concilie l'exécution de la loi avec la tendresse paternelle, dans la punition de son fils coupable d'adultère, 298. La séverité de ses loix avoit passé en proverbe. — Il paroît en armes dans une assemblée publique, après l'avoir défendu sous peine de la vie, & se donne la mort pour maintenir sa loi. — Plusieurs écrivains racontent la même chose de Dioclès & de Charondas,

ZAMOLXIS, légissateur des Gètes. Esclave de Pythagore, il s'instruit de sa doctrine. — II voyage en Orient, où il apprend l'astronomie & les sciences de l'Egypte. - Il se tient caché pendant trois ans dans une caverne. — Associé par le roi au pouvoir souverain, il est nommé ensuite grand prêtre, & regardé comme un dieu. Mém. Volume XXXV, 532. Il se retire dans un antre du mont Cogœon, où tous les cinq ans les Gètes lui envoient un

député. Ibid. 532 & 533. Zamolxis n'a point été disciple de Pythagore. — Prêtre & législateur des Gètes, il étoit en même temps leur dieu; conciliation de ces deux opinions. Mém. Vol. X X X V I I I, 535.

 $\mathbf{Z}$   $\mathbf{A}$ 

Z A M O R A ne peut être l'ancienne Numance, comme l'ont prétendu plusieurs auteurs. Mém. Volume X L I, 770.

ZANCLE, ville d'Italie, dans la grande Grèce. Remarques sur son origine & sur l'époque de sa fondation. Mém. Volume XLII, 313.

ZANETTI, (M. Jérôme) bibliothécaire de S.' Marc à Venise, remporte le prix de la S.' Martin 1766. Hist. Vol. XXXIV, 3; & celui de la S.' Martin 1767. Hist. Vol. XXXVI, 4.

ZÁRMANOCHÉGAS, gymnosophiste Indien, se brûle par ostentation devant Auguste, à Athènes. — Inscription mise sur son tombeau. Hist. Volume XXXIV, 92.

ZARMAR. Voyez ZARMANO-CHÉGAS.

ZAROUAM, ou le Temps sans bornes, être suprême, auteur des deux principes dans la religion des Perses. Mém. Vol. XXXVIII, 583 & 697. Ce que ce nom signifie. Mém. Volume XXXXIX, 730. Voy. TEMPS sans bornes (Le).

ZEND, la plus ancienne langue des provinces septentrionales de la haute Asie. — Elle s'est principalement conservée dans les montagnes de l'Iran & l'Aderbedjan. — Zoroastre a écrit en cette langue. Mém. Vol. XXXIX, 715. Voyez LIVRES Zends.

ZEND - AVESTA. Voyez LIVRES Zends.

ZÉNON, philosophe Épicurien. Mém. Vol. XLI, 483. Comment il définit la nature. Mém. Vol. XLIII, 71.

ZÉNON de Citium, chef de la fecte des Stoïciens, premier inventeur du système des allégoristes. — Sa mort. Mém. Volume XXXVI, 43.

ZÉPHYRIUM, promontoire d'Italie, d'où les Locriens-Épizéphyriens tiroient leur nom. — C'est aujourd'hui Spanti venti. Mém. Volume XLII, 288.

ZERDUSTIANS, principale secte des anciens mages. Mém. Vol. XXXVII, 581.

Z E R V A N, premier principe des Babyloniens. Mém. Volume. X X X V I I, 582. C'est Sem, suivant Moyse de Chorène.— Son identité avec Abraham est une siction des Mahométans; erreur de M. Hyde à ce sujet. Ibid. 583.

ZÉTHES, l'un des Argonautes, donne la chasse aux Harpies. Mém. Volume XXXV, 537.

ZEUS, nom sous lequel les Pythagoriciens révéroient l'auteur de l'univers. Mém. Vol. XXXIV, 358, 358. Ce qu'il signifie. Id. ibid; & Mém. Vol. XXXVI, 298.

ZIB. Voyez ACHZIB.

ZIGÉENS. Leur pays fait aujourd'hui partie de la Circassie. Mém. Volume XXXV, 512. ZINGIUM, contrée de l'Afrique dont parle Colmas Indopleusses.

Mém. Volume XXXVII, 470.
ZOCOTORA. Voyez DIOSCURIAS.
ZODIAQUE. D'après les principes des Égyptiens & des Chaldéens, chaque signe du zodiaque est dans la dépendance particulière d'une des sept planètes. — Rapport de cette opinion avec une tradition conservée chez ces peuples, sur le thème de la naissance du monde. Mém Vol. XLI, 503. Chaque constellation du zodiaque présidoit à de vastes climats, & formoit ou modifioit.

ZOHÂK. Sa famille. — Quelquesuns le font général de Schédad, fils d'Ad, roi d'Arabie. — Il détrône Djemschid, & le fait mourir. Mém. Vol. X L, 449. Ce que son nom signifie. Ibid. 451. Les Parses l'ont confondu avec le Zohâk, chef de la dynastie des Arabes, 457. Son règne de 1000 ans dans les écrivains Orientaux, doit être pris pour une dynastie, 437 & 438.

le caractère des peuples qui lui étoient soumis. Ibid. 513.

ZOHÂK. II est le chef de la dynastie Arabe qui a régné sur la Chaldée & l'Assyrie. Mém. Vol. XL, 457. Sa descendance, Tome XLIV. Ibid. 458. Son époque fixée par plusieurs phénomènes altronomiques, 473, note (y).

nomiques, 473, note (y).
ZOROASTRE. Recherches sur le temps auquel a vécu Zoroastre, législateur des Perses & auteur des livres Zends; par M. ANQUETIL. - Difficulté d'accorder les témoignages des anciens sur son époque. Mém. Vol. XXXVII, 710. Exposition des différens sentimens des modernes à ce sujet. - Stanley compte six Zoroastres : le premier, Chaldéen ou Assyrien; le second Bactrien, contemporain de Ninus; le troisième, Perse ou Médo-Perse; le quatrième, de Pamphylie; le cinquième, de Proconnèse; le sixième, Baby-Ionien. — Il s'occupe plus particulièrement du Zoroastre Chaldéen, adopte le calcul de Xanthus qui le fait paroître six cents ans ayant l'expédition de Xercès contre les Perses. Ibid. 711. Le docteur Hyde veut que Darius soit le Gustap des Orientaux, & ne le prouve pas. — Soutient qu'il n'y a eu qu'un Zoroastre, & le place sous le règne de Darius fils d'Hystaspes.—Buddeus conclut du conflit des opinions sur l'ancien Zoroastre, qu'il y a tout lieu de douter qu'il y ait eu un Zoroastre Chaldéen ou Assyrien. 712. Il pense que le Zoroastre Perse est le seul qui ait existé, & qu'il n'a fait que réformer la religion des Perses,

Pppp

- Prideaux place Zoroastre, l'auteur du Zend - Avesta, entre le commencement du règne de Cyrus, & la fin de celui de Darius fils d'Hystaspes. — Admet un premier Zoroastre qu'il fait vivre fix cents ans avant le fecond. Mém. Vol. XXXVII, 713. Pense que celui-ci, le Zerdust des Perses, est le Zoroastre Proconnésien de Pline, le Herus Armenius de Platon, l'Armenius Pamphylius, ami familier de Cyrus. Ibid. 715. Objections de M. Moyle contre le fentiment de Prideaux, 713. Il le met en contradiction avec lui-même au sujet de la rencontre de Zoroastre avec Pythagore à Baby-Ione. — Oppose le témoignage d'Hérodote à ce que Prideaux dit des temples élevés par Zoroastre, & nie qu'il ait admis un troisième principe supérieur aux deux déjà reçus. — Réponse de M. ANQUETIL aux deux dernières objections, 714. Brucker admet deux Zoroastres. --Place le premier à Babylone, & en fait un astronome; le second, Perso - Mède, sous Darius fils d'Hystaspes, 715. ANQUETIL se propose de fixer l'époque même de Zoroastre, & non le règne sous sequel il a paru, 716. Examen d'un passage d'Ammien - Marcellin, relatif à Zoroastre, 717. Il y est appelé Baltrien, ce qui convient très-bien au Zoroastre Perse. -L'Hystaspes dont parle Ammien-

Marcellin, est le Gustap sous lequel les livres Zends & l'histoire Orientale placent Zoroastre; ce qui fixe l'époque de ce dernier au v 1.º siècle avant J. C. - M. ANQUETIL pense que l'Hystaspes de Lactannen'est pas différent, 718. Confirmation du témoignage d'Ammien-Marcellin, par ce que les anciens disent de la rencontre de Pythagore avec Zoroastre à Babylone, 719. M. ANQUETIL croit que Zoroastre est le Zabratus de Porphyre & le Nazarathus de S. Clément d'Alexandrie, 720. Son voyage à Babylone n'a rien d'étonnant; preuve que les Parses en ont quelque idée, 721. Interprétation d'un passage de Pline, où il est fait mention de plusieurs Zoroastres. - M. ANQUETIL croit que le premier est le même que Hom. Voyez Hom .- Que le second est le Zoroastre qui a paru sous Hystaspes, 722. Que le Zoroastre de Proconnèse étoit vraisemblablement quelque mage habile qui avoit pris ce nom, 723. Les détails des auteurs Grecs & Latins fur la naissance & la vie de Zoroastre, désignent visiblement celui qui a paru sous Hystaspes; 724. Sa patrie. — Pourquoi plusieurs écrivains Mahométans le font naître en Judée, 720 & 724. Son voyage de l'Albordj à Balkh. — Il présente le Zend - Avesta à Gustap. — Envoie des disciples dans l'Inde, 721. Les écrivains

Parles ne reconnoissent qu'un

FRÉRET, 741. Il observe que l'époque où Zoroastre a quitté le lieu de sa naissance pour commencer sa mission, est une espèce d'hégire qui devoit être aussi chère aux Perses, que celle de Mahomet l'est aux Musulmans, 742; d'où il conclut qu'elle a donné naissance à l'ère des Perses retirés à la Chine. — Réponse à l'objection du silence d'Hérodote, contre l'existence de Zoroastre sous Darius, 743. Cette époque n'est pas détruite par l'irruption des Scythes en Asie sous Cyaxare, selon les historiens Grecs; & sous Gustasp, selon les Orientaux. — Les circonstances absolument différentes de cette invalion, prouvent que ces deux noms ne peuvent convenir au, même prince, 744. Passage de Nicolas de Damas objecté par M. Moyle, en preuve de l'antériorité de Zoroastre au règne de Cyrus, 745. M. ANQUETIL répond qu'il n'est pas certain que Cyrus ait voulu faire brûler Crésus ; que d'ailleurs, ce passage bien entendu prouve que Zoroastre vivoit du temps même de Cyrus, 745. Examen des écrivains qui reculent le plus l'époque de Zoroastre, 747.M. ANQUETIL conjecture que le personnage célèbre, antérieur de beaucoup au Zoroastre des Parses, & auquel ils ont donné le même nom, est l'Heomô des livres Zends. Voyez HEOMÔ. -Pppp ij

Il explique conséquemment à cette conjecture, un passage d'Arnobe où les critiques croient trouver plusieurs Zoroastres. Mém. Vol. XXXVII, 750. M. l'abbé FOUCHER, pour concilier les écrivains Perlans avec les auteurs Grecs, Chrétiens & Mahométans, admet deux Zoroastres; l'un fondateur, & l'autre restaurateur de la secte des mages. Memoires, Volume XXXIX, 694. Il place le premier sous Cyaxare 1.", roi des Mèdes, le Gustap de l'histoire Persane. Ib. 696 & fuiv. Cause de l'erreur des Grecs qui lui donnoient la plus haute antiquité. 699. Ce que dit Justin de l'ancien Zoroastre, est conforme à l'histoire Persane, quant au fond. — Zoroastre embrasse la magie théurgique, 700. Le plan de sa mission religieuse paroît calqué sur celle de Moyse, 703. Il y a même une grande conformité entre les loix de Moyse & celle de l'Avesta; conjecture de M. l'abbé FOUCHER à ce sujet, 704. Zoroastre est égorgé avec ses prêtres par Argiasp, & le pyrée détruit, 693. Sa doctrine s'établit dans la Perse sous Cyrus, 705. Darius entreprend de rétablir le magisme avec l'aide d'un archimage habilé contemporain du mage Samardius, auquel il fait prendre le nom de Zoroastre, 707. Caractère du second Zoroastre, différent du premier, 707 & 708. Sa famille.

— Plusieurs auteurs Orientaux le font Juif & disciple d'un des prophètes d'Israël, mais sans fondement, 709 & 710. Ses écrits, dont les livres Zends contiennent des extraits, ne doivent pas être confondus avec des ouvrages composés dans la suite sous son nom, 711 & 715. Voyez LIVRES Zends. Tableau de la religion de Zoroastre d'après les livres Zends, 777 & fuiv. Voyez RELIGION des Perses. Zoroastre a puisé le fond de sa doctrine chez les Chaldéens. Mém. V. XXXVII. 582. Selon tous les Parses de Perse & de l'Inde, il avoit composé vingt-un traités, dont il n'est resté d'entier que le Vendidad. — Réflexions de M. ANQUETIL sur le nombre des ouvrages de Zoroastre. -Ce qu'en disent les avieurs Mahométans. Mémoires, Vol. XXXVIII, 261. II pense que, par les deux millions de vers attribués à Zoroastre, il faut entendre des béits. Ibid. 262. Voyez BÉIT. C'est à tort que les Persans ont acculé Alexandre d'avoir fait brûler tous les ouvrages de Zoroastre, à l'exception de ceux qui avoient pour objet l'astronomie & la médecine. Mém. Vol. XXXIX, 722 & 723. Remarque critique sur le temps où a été composée la plus ancienne vie de Zoroastre. Ibid. 691. ZOTTON, premier duc de

Bénévent; sa mort. Mém. Vol. XXXV, 803, 804 & 805.

ZURICH. L'abbesse de son abbaye, fondée par Louis-le-Débonnaire, étoit princesse du S. Empire, & faisoit battre monnoie. Mém. Vol. XXXV, 692. Cette ville est appelée, dans une inscription Romaine, Statio Turicensis.—Ses noms dans le moyen âge. Ibid. 699. Son palais impérial, 701. Norice de quelques familles de cette ville, citées dans des actes anciens

701, note (e).

ZUR-LAUBEN (M. le baron de ), Associé-libre. Précis de son Mémoire sur Marius, évêque d'Avenche, auteur de la plus ancienne chronique de France. Hist. Vol. XXXIV, 138. Précis de ses observations critiques sur la Notice des diplômes & autres actes relatifs à l'histoire de France, publiée par M. l'abbé de Foy. Ibid. 171. Charte de l'an 1153, qui prouve qu'Adalbert, comte de Habspourg, bisaïeul de l'empereur Rodolphe I.", étoit fils de Werner, comte de Habspourg, avec une dissertation historique & critique. Mém. Vol. XXXV, 677. Précis de ses observations historiques sur l'origine & le règne de Rodolphe I.e, roi de la Bourgogne Transjurane, & sur l'étendue de ce royaume. Hist. Vol. XXXVI, 142. Précis de les oblervations sur un tombeau de l'église du chapitre de Limbourg. Ibid. 159. Sur Mercure Marunus, 163. Sur une traduction Allemande d'Onosander, 164. Sur une traduction Françoise de Valère-Maxime, 165. Sur un titre original de 913, 166. Sur le recueil qui a pour titre: Formulæ Alsaticæ, 176. Sur la vision de l'empereur Charles-le-Gras, roi de France & d'Italie, 207. Précis de ses observations sur un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, qui contient les chansons des trouvères ou troubadours de la Souabe ou de l'Allemagne, depuis la fin. du XII. siècle, jusque vers l'an 1330. Premier Mémoire. Hist. Vol. XL, 154. Mémoire sur le traité de Dijon, 1513. Mém. Volume XLI, 726.

- Zuzéens, peuple nomade de l'Arabie. Mém. Vol. XL, 69.
- ZYGIA, nom sous lequel les peuples de l'Orient adoroient Junon, parce qu'elle préside au mariage. — La flûte employée dans cette cérémonie, portoit le même nom. Hift. Vol. XXXIV, 52.
- ZYGITES, rameurs qui étoient placés dans la partie mitoyenne de la trière. Mém. Volume XXXVIII, 563.
- ZYGOSTATES, commis des vivres, qui faisoient les fonctions de mesureurs. Mém. Volume XLI, 174.

FIN de la Table des Matières.

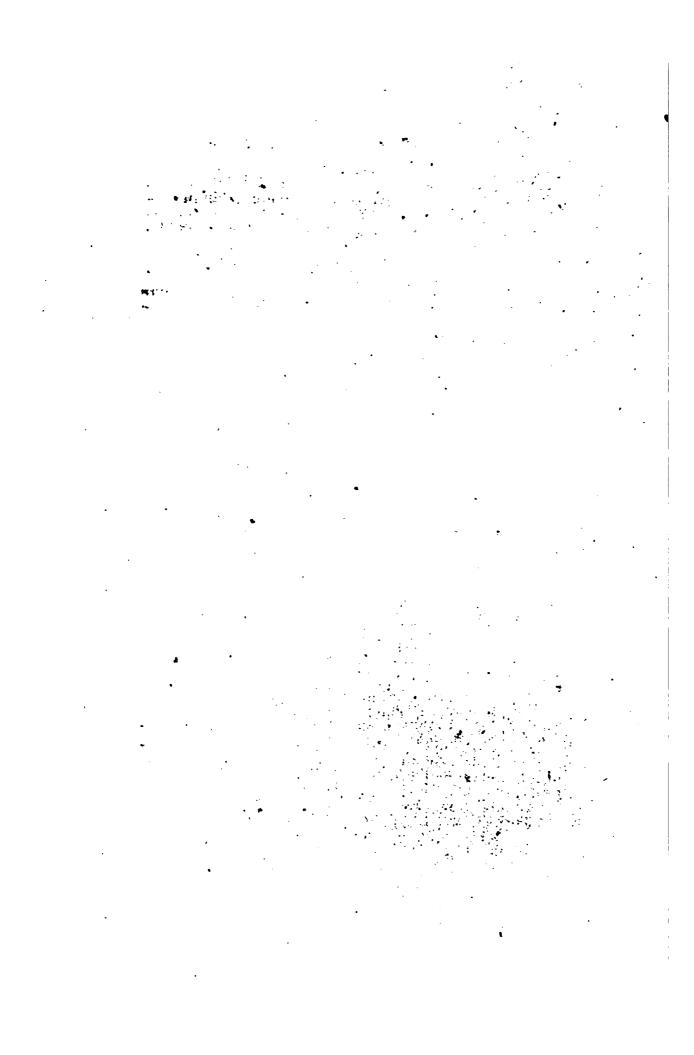

-

•

•

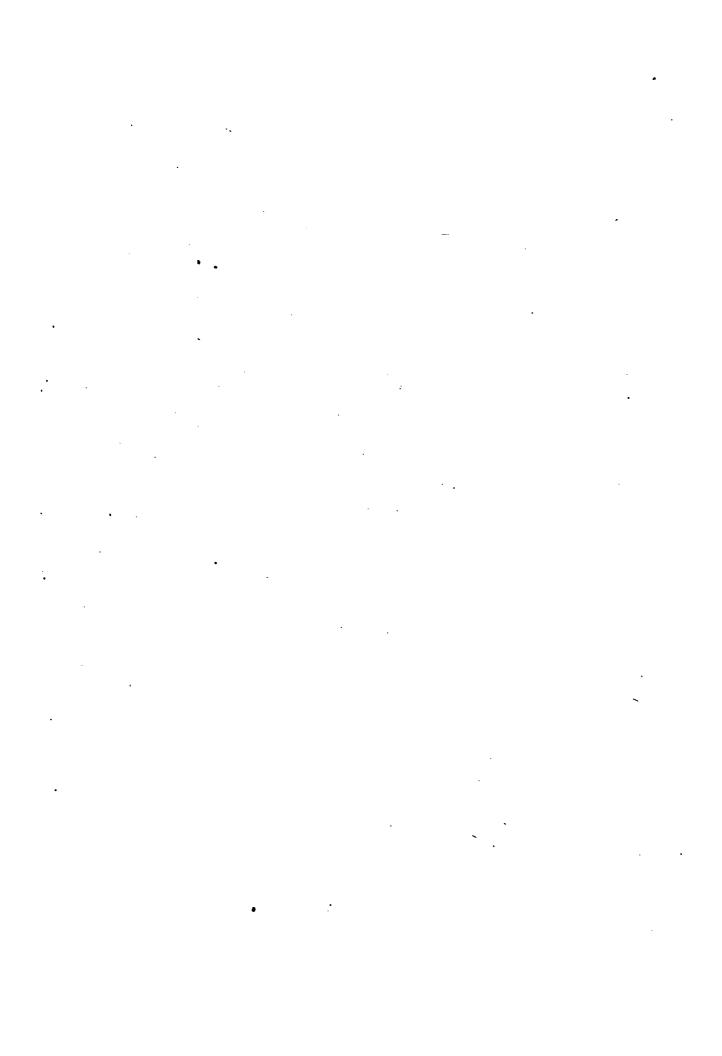





